

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



228 d. 124

•

•

•

228 d. 124

•

•

.

. . .

٠.

| . , |   |  |
|-----|---|--|
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     | - |  |
|     |   |  |

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

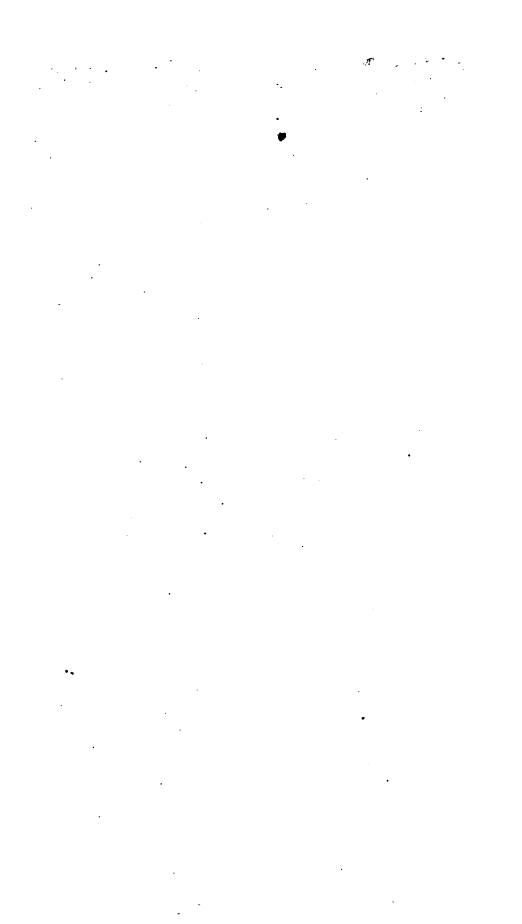

## HISTOIRE PITTORESQUE

## **D'ANGLETERRE**

DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS

jusqu'a la réforme parlementanre de 1882.

#### PAR M. LE BARON DE ROUJOUX.

Podruka Pak akurau manggut.

Sous la direction archéologique de MA. le Bon Taylor et Ch. Nodier.

### OUVRAGE ORNÉ DE 500 GRAVURES SUR BOIS

ET DE 6 CARTES GÉOGRAPHIQUES REPRÉSENTANT L'ANGLETERRE
A SES DIFFÉRENTES PHASES HISTORIQUES.

TOME TROISIÈME.



#### A PARIS,

AUX BUREAUX DE L'HISTOIRE D'ANGLETERRE,
RUE JACOB, 8º 49.

1857.

LIBA

•

•

·

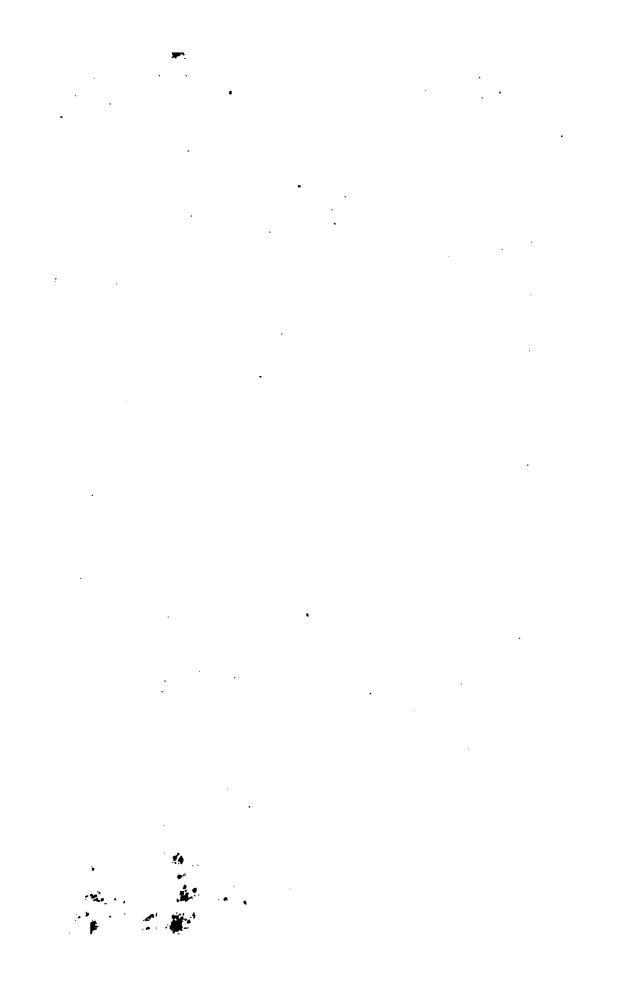

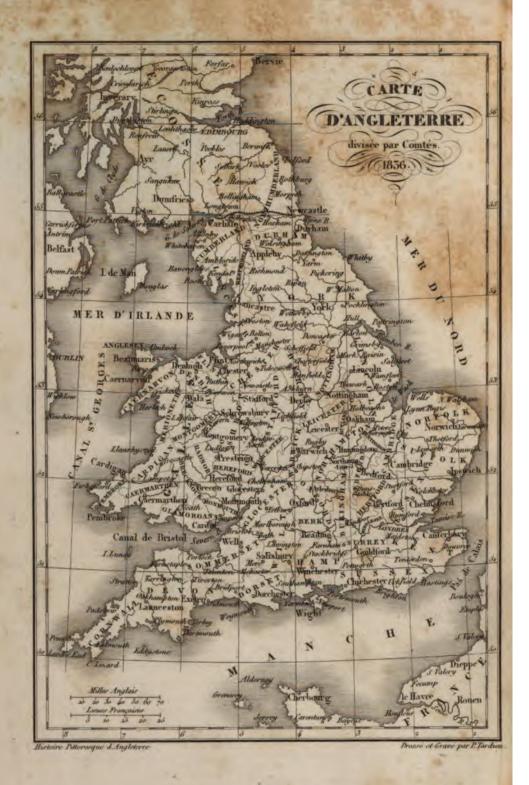

### HISTOIRE PITTORESQUE

# D'ANGLETERRE.

#### ÉLISABETH.



ès que la nouvelle de la mort de Mariese fut répandue, le peuple anglois tout entier parut se réjouir; et, sans aucune acception de croyances, sans se

rendre compte de la situation nouvelle où le plaçoit l'avénement d'une souveraine dont les

La lettre initiale qui commence le règne d'Édouard VI est la dernière qui soit tirée de manuscrits: les autres ont été et seront copiées d'après les lettres ornées que contiennent les plus beaux livres imprimés, publiés au commencement de chaque règne. principes étoient diamétralement opposés à ceux de la princesse qu'il venoit de perdre, il sembla respirer de l'oppression qui l'avoit accablé. L'illégitimité déclarée d'Elisabeth, son attachement aux dogmes de Henri VIII et d'Édouard VI, ne soulevèrent pas contre elle la plus légère objection. Las des querelles théologiques, mécontents du gouvernement de Marie, les grands et les membres influents de la confédération sociale se livrèrent à des démonstrations de joie peu réfléchies, et comme le parlement se trouvoit assemblé depuis peu de jours, l'archevêque d'Yorck, Heath, lord chancelier d'Angleterre, annonça aux chambres que Dieu avoit disposé de lady Marie, leur dernière souveraine (1558, 17 novembre), et leur en avoit donné une autre dans la personne de lady Elisabeth. sa sœur. Les deux chambres retentirent à l'instant des cris de « Longue vie à la reine Elisabeth! , et des hérauts la proclamèrent

à Westminster et à Temple-Bar, en présence du lord-maire et des aldermen.

Élisabeth résidoit en ce moment à Hatfield. Une députation du conseil vint lui apprendre la mort de sa sœur et son avénement au trône. Elle la recut avec grâce, et répondit à ses félicitations par un discours spirituel et plein de sens, en annonçant que sous peu de jours elle nommeroit un nouveau conseil dans lequel elle avoit l'intention de faire entrer la plupart des personnes honorables et prudentes qui avoient joui de la confiance de son père, de son frère ou de sa sœur, mais qu'elle montreroit à tous qu'elle leur savoit gré des services dont l'état leur étoit redevable. En effet, elle conserva onze des conseillers de Marie, distingués par leur capacité ou leur influence, et comme ils étoient tous catholiques, elle balança leur autorité en leur adjoignant huit collègues attachés à la communion protestante, et parmi lesquels on remarquoit : sir William Cecil, jadis secrétaire d'Édouard VI, qu'elle créa secrétaire-d'état; sir Nicolas Bacon, auquel elle confia les sceaux; le marquis de Northampton et le comte de Bedford.

Ayant provisoirement pourvu aux plus importantes affaires du royaume, Élisabeth notifia aux cours étrangères la mort de Marie ainsi que son avénement par droit de naissance et du consentement de la nation anloise. Philippe, qui se trouvoit alors en Belgique, répondit à l'ambassadeur Cobham, qu'il désiroit ne rien omettre pour conserver une amitié aussi précieuse, et donna l'ordre à son représentant à Londres, le duc de Féria, de faire à la reine des propositions de mariage. Élisabeth n'ignoroit pas l'extrême aversion que le peuple avoit marquée pour l'alliance de Marie avec un prince espagnol, et elle étoit trop habile pour s'exposer à subir le reproche de vouloir livrer son pays à la domination étrangère; elle fit conséquemment une reponse obligeante, mais évasive, et Philippe en conçut assez d'espérance pour s'empresser de solliciter en cour de Rome les dispenses nécessaires à l'accomplissement de cet hymen. Il ne se doutoit pas que le

principal obstacle à ses desseins dût provenir du Saint-Père lui-même.

Sir Édouard Carne, d'après les ordres de sa souveraine, annonça au pape qu'Élisabeth avoit remplacé Marie, et que l'un des principes de son gouvernement seroit de n'exercer aucune violence sur les crovances religieuses et les consciences de ses sujets. Paul IV ne s'exprima point sur cette ouverture avec toute la sagesse qu'on devoit attendre d'un successeur du prince des apôtres. Il mit une extrême dureté dans sa réponse, et une opiniatreté plus grande encore à en maintenir les expressions, lorsque des membres influents du sacré collége tentèrent de lui inspirer plus d'indulgence et d'esprit de conciliation. Il déclara que la témérité d'Élisabeth étoit grande d'avoir osé s'emparer du titre et de l'autorité de reine, elle qui n'étoit pas née en mariage légitime, elle dont la mère avoit été flétrie du nom de concubine par les sentences de Clément VII et de Paul III; que sa conduite étoit un attentat aux droits imprescriptibles du saint-siége; qu'il lui sembloit que la reine d'Écosse possédoit seule des titres licites à la couronne comme descendante de Henri VIII; qu'en sa qualité de souverain pontife, il pourroit, en agissant à la rigueur, punir cette audace inonie: mais qu'il étoit disposé à ouvrir les trésors de sa miséricorde, et à traiter Élisabeth avec indulgence, si elle vouloit soumettre la discussion à son arbitrage, et s'abandonner à ce qu'il lui plairoit de décider. La reine, étonnée, n'attribua cette absence de modération qu'à la foiblesse d'esprit et de raisonnement d'un grand age, Paul IV avoit alors plus de quatre-vingts ans, et elle se contenta de rappeler son ambassadeur.

Mais les intrigues du clergé catholique et celles des puissances rivales de l'Angleterre changèrent la face de la question. Marie Stuart, reine d'Écosse, avoit épousé François, dauphin, fils de Henri II; elle prit le titre et les armes de reine d'Angleterre, qu'elle écartela de celles d'Écosse et de France. Le pape donna son adhésion à cette mesure, et prononça que, selon les principes du catholi-

cisme, Élisabeth, fruit de l'adultère, n'avoit aucun droit héréditaire à la couronne. A cette nouvelle, dont les conséquences étoient de nature à ébranler l'état, les partisans d'Élisabeth l'engagèrentà répudier promptement une religion qui la déclaroit illégitime. Ce fut surtout le secrétaire Cécil qu'elle consulta. Celui-ci l'assura que la plus grande partie de la nation avoit affectionné les doctrines de la réformation depuis le règne de Henri VIII, que les intérêts de la reine étoient d'accord avec l'inclination du peuple; mais que, bien que les anathèmes et les excommunications de Rome sussent devenus, près des esprits sages, un objet de ridicule plutôt que de terreur, il étoit prudent d'agir avec circonspection, et de marcher à pas mesurés afin qu'ils fussent plus surs. Il lui conseilla donc de se former un plan secret de conduite dont les principales dispositions étoient d'effraver le clergé catholique par des procès de Præmunire, de défendre tous les sermons quels qu'ils fussent, d'avilir par des accusations et de destituer tous les magistrats et les dépositaires de l'autorité sous le dernier règne; de distribuer aux protestants les emplois civils et militaires, les chaires universitaires, les dignités ecclésiastiques, d'instituer enfin un comité pour réviser et corriger la liturgie publiée par Édouard VI. Le marquis de Northampton, les comtes de Bedford et de Pembroke et le lord John Gray eurent seuls connoissance de ces résolutions préparatoires, qui ne commencèrent à transpirer que lorsqu'on s'apercut que la reine rappeloit de l'exil et faisoit mettre en liberté les théologiens proscrits et condamnés sous le règne de Marie, et qu'elle défendoit qu'on élevât l'hostie en sa présence, lorsqu'on célébroit devant elle le sacrifice de la messe.

Cependant les obsèques de Marie s'étoient accomplies avec toutes les solennités du rituel catholique; mais, peu de temps après, White, l'évêque de Winchester, fut emprisonné pour les doctrines émises dans le sermon qu'il avoit préché à ces funérailles, et l'évêque de l ondres, Bonner, qui, lorsqu'il s'étoit présenté devant la reine avec les prélats afin de

la féliciter sur son avénement, n'en avoit été accueilli qu'avec le sentiment d'horreur que pouvoit inspirer son caractère sanguinaire, fut cité pour rendre compte de certaines amendes prononcées par ses ordonnances et perçues à son profit. Ce fut alors aussi que Élisabeth fit défendre au clergé la prédication, et enjoindre de se consormer en tout lieu à la manière d'officier usitée dans sa propre chapelle, jusqu'à ce qu'une consultation entre la reine et les trois états en parlement eut determiné la liturgie. Ces dispositions alarmèrent tellement les évêques qu'ils se rassemblèrent et décidèrent entre eux qu'il leur étoit impossible d'officier au couronnement d'une princesse qui annoncoit aussi l'intention formelle de violer les libertés de l'église catholique. L'évêque de Carlisle, toutefois, consentit à la couronner à condition qu'elle se conformeroit à tous les rites accoutumés, et qu'elle prêteroit le serment d'usage. (omme elle se rendoit à l'église. un enfant qui représentoit la vérité descendit d'un arc de triomphe érigé par les corps de métiers, et remit à la reine une Bible en langue angloise. Elle recut gracieusement le livre saint, et caressa l'enfant qu'elle retint auprès d'elle. On en augura qu'elle ne tarderoit pas à se déclarer hautement en faveur de la religion réformée. (1559, 2 janvier.)

On attendoit avec impatience l'ouverture du parlement dont les élections n'avoient pas paru favorables aux catholiques. Il est vrai qu'ils avoient fait peu d'efforts pour se donner la majorité, et que, d'une autre part, la cour avoit envoyé aux shériffs la liste de ses candidats avec de pressantes recommandations. La reine assista en grand appareil à la première séance. Le garde des sceaux mit sous les yeux des chambres le tableau de la situation du royaume, peignit tous les maux, tous les crimes, tous les abus qui avoient affligé les peuples sous le règne de Marie, et déploya, en perspective, les félicités qui les attendoient sous Élisabeth. La reine désiroit que le parlement se consultât sur un règlement unisorme de religion, et qu'il adoptat un livre de commune prière qu'elle lui faisoit

présenter; elle demandoit encore que l'on pour vût à la sûreté de l'état contre tous ses ennemis, qu'ils fussent étrangers ou indigènes. La chambre des communes vota d'abord une adresse pour inviter la reine à contracter une alliance qui assurât promptement son bonheur et la succession à la couronne. Quoique mécontente de cette tentative d'intervention dans ses engagements personnels, Élisabeth eut la prudence, en repoussant cette requête, de ne se servir que d'expressions dont nul ne pouvoit se blesser. « Il convenoit peu, » disoit-elle, à une princesse indépendante découter des représentations de cette na-· ture; elle avoit épousé l'Angleterre, et ne » se considéroit pas comme stérile au milieu d'une semblable famille. Elle ne désiroit personnellement, pour sa gloire, qu'un › tombeau sur lequel on graveroit son règne • et sa mort comme Vierge reine; mais si le · ciel vouloit dans sa sagesse qu'elle prit un · époux, son seul but en le choisissant se- roit le bonheur et la grandeur de son peu-» ple. » Cette affaire ainsi terminée, le parlement s'occupa du changement de religion. La reine fut déclarée gouvernante suprême de l'Eglise; on rapporta la plupart des actes de Marie, et l'on fit revivre ceux de Henri VIII et d'Édouard VI; on déclara que tous ceux qui maintiendroient l'autorité du pape seroient sujets à la pénalité du statut de Præmunire, qui, de la confiscation, s'élevoit, en cas de récidive, à l'emprisonnement perpétuel et à la mort; on astreignit tous les ecclésiastiques entrant dans les ordres ou possesscurs de bénéfices, tous magistrats ou officiers gagés, tous laïques faisant hommage ou demandant l'investiture d'une terre, à reconnoître la reine comme directrice suprême en toute cause spirituelle ou temporelle, et à répudier toute juridiction étrangère. Le clergé opposa une vive résistance à ces bills, et la reine institua cinq évêques et trois docteurs catholiques d'un côté, ainsi que huit théologiens réformés de l'autre, pour que les articles controversés sussent livrés à une discussion publique. Le lord garde des sceaux, Nicolas Bacon, fut nommé leur arbitre, et les

séances des deux chambres furent suspendues, afin que les membres du parlement eussent la faculté de s'instruire des objets sur lesquels ils étoient appelés à prononcer. Les catholiques devoient ouvrir la conférence, et les réformés répondre à leurs questions ou à leurs objections. Les prélats prétendirent que cet arrangement leur apportoit un grand préjudice, en mettant tout l'avantage de la discussion du côté de leurs adversaires. Ils s'en plaignirent si amèrement que le chancelier Bacon crut de son devoir d'envoyer à la Tour les évêques de Winchester et de Lincoln. La discussion continua devant les six autres opposants qui se présentèrent tous les jours à l'assemblée, mais qui refusèrent de prendre part aux débats. Les défenseurs de la religion romaine furent donc condamnés à l'amende comme opiniâtres et rebelles, et ceux de la religion de la cour triomphèrent sans difficulté. Le parlement ne manqua pas d'adopter ensuite le livre de prières communes. Ainsi fut accomplie en peu de jours, par la volonté d'une jeune femme, une des plus importantes révolutions religieuses qui aient tourmenté le monde.

Lorsque le parlement se fut séparé, Elisabeth fit demander aux évêques le serment de reconnoissance de sa suprématie, et tous se refusèrent à le prêter, à l'exception de celui de Landaff. Un grand nombre de membres du haut clergé et des universités imitèrent leur exemple; mais le clergé inférieur prit en général un autre parti, et lorsque l'on eut transféré les dignités ecclésiastiques à ceux qui montroient le plus de capacité, le nombre des prêtres ne se trouva plus assez considérable pour suffire à tous les besoins; on permit donc à des espèces de ministres improvisés, tirés de la classe des artisans, de lire le service dans l'église, en leur interdisant toutefois l'administration des sacrements. Les dignitaires de la hiérarchie nouvelle restèrent même assez long-temps dans une singulière position, parce qu'aucun prelat catholique ne voulut sacrer le métropolitain réformé, et ce ne fut qu'après de longues discussions que deux des évêques nommés sous Édouard VI et déposés sous Marie, levèrent l'obstacle qui embarrassoit la marche de l'église renaissante.

Durant ces opérations religieuses, la France, l'Espagne et l'Angleterre, lasses des longues guerres qui les désoloient, traitoient de la paix par des ambassadeurs à l'abbaye de Cercamps. Après quelques fluctuations dans l'état des négociations, Cateau-Cambrésis devint le théâtre des conférences. Le roi d'Espagne et le roi de France ne tardèrent pas à s'entendre, et l'une des conditions du traité proposé fut que Philippe épouscroit la fille de Henri II, et Philibert de Savoie la sœur de ce monarque. Le cabinet anglois, pressé par la pénurie du trésor, par l'incertitude où les dissensions religieuses jetoient les esprits, et

par le défaut absolu d'armée régulière, donna l'ordre à ses plénipotentiaires de stipuler, s'il étoit possible, la restitution de Calais, mais de conclure la paix à tout prix si cette condition étoit repoussée. L'article principal du traité porta donc que le roi de France rendroit Calais dans huit années, sous un dédit de cinq cent mille couronnes et la garantie de huit commerçants étrangers; mais que si la reine Élisabeth, ou ses sujets en son nom, faisoient par les armes aucune tentative directe ou indirecte contre les territoires ou les sujets du roi de France ou de la reine d'Écosse, Élisabeth perdroit tout droit à recouvrer la ville de Calais. Le peuple ne se trompa point sur la valeur réelle de cette con-



Jean Kuov.

cession. Il sentit que ce n'étoit qu'un subterfuge qui permettoit à la reine d'abandonner un peu moins honteusement une place si importante à l'Angleterre. On essaya de détourner son attention et de satisfaire son juste mécontentement, en déférant aux tribunaux les gouverneurs qui avoient rendu Calais et les châteaux voisins. Ils furent condamnés à diverses peines, mais on n'exécuta jamais la sentence.

La tranquillité parut ainsi rétablie en Europe; mais Élisabeth n'avoit pas oublié l'injure qu'elle pensoit avoir reçue de Marie Stuart, et quoiqu'elle-même continuât à prendre le titre vain de reine de France, elle regardoit comme un cruel outrage que Marie se parât aussi de celui de reine d'Angleterre. Elle n'hésita point toutefois à conclure à Cateau-Cambrésis un traité de paix avec sa rivale, mais elle se réserva secrètement le droit de lui susciter autant d'ennemis qu'il lui seroit possible d'en soulever. Elle y parvint aisément en favorisant les entreprises des imitateurs écossois de la réforme d'Angleterre, parmi lesquels on comptoit le comte d'Argyle et son fils, les comtes de Morton et de Glencairn et d'autres grands seigneurs. Les principales dignités de l'église catholique d'Écosse appartenoient presque toutes aux puinés des plus importantes familles, gens sans instruction et sans mœurs, et dont la plupart, abbés et prieurs des plus riches abbayes, n'étoient pas même dans les ordres sacrés. Leur conduite désordonnée, qui les rendoit l'objet du mépris populaire, ne tendoit que trop à faire remarquer la régularité des prêtres du nouvel évangile, dont les progrès finirent par alarmer le régent comte d'Arran. Les réformateurs s'étoient associés secrètement sous le nom de congrégation du Seigneur, en opposition à l'église remaine qu'ils nommoient la congrégation de Satan; le régent, effrayé, obtint de deux parlements consécutifs de nouvelles peines contre les fauteurs de doctrines hérétiques, et le primat Hamilton fit juger et condamner au feu un prêtre. jadis catholique, devenu protestant. Il se nommoit Watter Milne, et menoit, dit-on, une vie irréprochable. Le nouveau martyr

subit son affreux supplice avec un courage remarquable, et il en advint que le spectacle que l'on avoit imaginé pour intimider les partisans de la réforme, leur valut un grand nombre de prosélytes, indignés de la cruauté des catholiques, ou entraînés par cet enthousiasme qui s'empare souvent des plus flegmatiques à la vue des actions empreintes d'un grand caractère. Un mouvement politique, qui transféra la régence des mains du comte d'Arran dans celles de la reine-mère, laissa respirer les réformateurs. Le célèbre Jean Knox revint alors de Genève où il étoit en exil, établit sa chaire à Perth, et se mit à déclamer avec sa rude éloquence et sa violence ordinaire contre les abominations de d'Église de Rome. Il communiqua ses fureurs à son auditoire qui, s'armant de torches et d'instruments de destruction, se précipita sur la Chartreuse, arracha de l'autel le prêtre qui accomplissoit le sacrifice de la messe, renversa les statues des saints, brisa, dispersa les vases sacrés, livra aux flammes les ornements sacerdotaux, et démolit ce monastère ainsi que les autres couvents de la ville. Les habitants de Couper, dans la province de Fife, ne tardèrent pas à suivre l'exemple des réformés de Perth.

Ces violences irritèrent enfin la régente qui marcha sur Perth, accompagnée de deux mille François et d'un petit nombre d'Écossois. La congrégation entreprit de se défendre; divers projets de pacification furent proposés, mais ils étoient violés aussitôt qu'adoptés. Un nouvel acte d'association ou covenant fut signé entre les réformés qui, devenus plus audacieux par l'indulgence qu'on opposoit aux fureurs de leur zèle, renouvelèrent à Crail, à Cambuskennet, à Anstruther, Scone, Stirling, Linlithgow, les scènes de Perth et de Couper. La régente sut forcée de chercher un asile à Dunbar, et la cause des catholiques sembla perdue; mais, par suite de cet esprit d'inconstance qui s'attache dans l'histoire à toutes les déterminations des chefs écossois, les forces des insurgés diminuèrent tout à coup, tandis que celles de la reine augmentèrent dans une même proportion. Elle s'avança donc sur Édinbourg dont les réforméss'étoient emparés; les saints s'effrayèrent à leur tour, et elle leur offrit une capitulation qu'ils acceptèrent.

Le cabinet de Londres avoit fomenté les mouvements des insurgés écossois, et, quoiqu'Élisabeth répugnat à entretenir la rébellion parmi les sujets d'une souveraine son alliée et sa voisine, son secrétaire intime, Cécil, lui fit entendre que l'union des couronnes de France et d'Écosse, si préjudiciable à l'Angleterre, pourroit entraîner sa ruine personnelle, si le roi de France, qui ne la regardoit que comme une reine illégitime, parvenoit à diriger à son gré les affaires de l'Écosse. Élisabeth équipa donc une flotte de treize vaisseaux qu'elle fit partir pour le Forth sous le commandement de Winter, et elle assembla une armée de huit mille hommes à Berwick; elle conclut un traité de défense mutuelle avec la congrégation, traité qui devoit conserver toute sa force tant que dureroit le mariage de François II et de Marie Stuart, et les opérations commencèrent. (1560.)

L'ambassadeur françois à Londres fit connoître à sa cour les intentions hostiles du cabinet anglois, quoique Élisabeth persistat à déclarer que sa ferme résolution étoit de maintenir la paix de Cateau-Cambrésis. La régente s'étoit retirée à Leith où elle s'étoit fortifiée, et ses armes eurent d'abord assez de succès; mais les réformés furent bientôt rassurés par l'arrivée de la flotte de Winter qui s'empara des vaisseaux de la régente, et donna des secours aux insurgés. La régente se plaignit à Élisabeth d'une telle infraction aux traités. Celle-ci parut montrer quelque sollicitude pour le maintien de la paix, et chargea Norfolk, son lieutenant dans le nord, d'excuser l'amiral, en mettant sa conduite sur le compte d'une erreur; mais en même temps elle prenoit part à diverses conspirations ourdies en France pour le massacre des Guise et le triomphe des protestants. Tout tend à prouver qu'elle étoit instruite de la conjuration d'Amboise. Elle avoit reçu à Londres La Renaudie, amené par son ambassadeur Throckmorton, et lui avoit fourni des fonds et donné des promesses de secours. La conspiration fut déjouée, et La Renaudie périt dans le combat auquel cette découverte donna lieu. C'étoit le cas d'abandonner l'intrigue et d'agir ouvertement; mais Elisabeth préféra les routes détournées, et, tout en déclarant que le roi et la reine de France étoient ses grands et bons amis, et en défendant de faire aucun tort à leurs sujets, elle s'engagea à ne pas poser les armes avant qu'elle eût chassé tous les François de l'Écosse. Son armée vint camper devant Leith, et entreprit un siége dont son humeur irrésolue paralysa les opérations. Les assiégeants enfin furent repoussés avec d'assez grandes pertes, et la reine donna l'ordre à Cécil de traiter de la paix avec les commissaires françois, Randan et Montluc. Les préliminaires furent signés à Bervick; mais tout à coup la régente fut atteinte d'une grave maladie; elle fut transportée au château d'Édinbourg, et y expira le 10 juillet 4560. Les plénipotentiaires achevèrent après sa mort le traité commencé; il fut convenu que les troupes françoises évacueroient l'Écosse, à l'exception de Dunbar et d'Ichkeith; que les états se réuniroient après leur départ ; que, sur une liste de vingtquatre personnes, arrêtée par cette convention, ils désigneroient cinq membres, et la reine sept autres, lesquels formeroient un conseil chargé du gouvernement du royaume; que les grandes charges de la couronne seroient réservées aux Écossois seuls, et que le roi et la reinene pourroient déclarer la guerre ou faire la paix sans le consentement des états. Élisabeth, afin de hâter l'exécution de ce traité, envoya des vaisseaux qui transportèrent les troupes françoises dans leur patrie, et, par une convention subséquente, on stipula que François II et Marie, reconnoissant que le trône d'Angleterre appartenoit légitimement à Elisabeth, renonceroient à porter le titre et les armes de la souveraineté de ce royaume et de celui d'Irlande. Élisabeth, que cet article remplissoit de joie, se hâta de ratifier ce nouveau traité; mais le cabinet de France s'y refusa, sous le prétexte que les points principaux du traité d'Édinbourg n'avoient pasété accomplis, que les états s'étoient assemblés sans l'autorisation royale, que cette réunion avoit aboli l'ancien culte par un statut illégal, qu'elle avoit indignement dépouillé les ecclésiastiques catholiques, et qu'Élisabeth elle-même continuoit à soutenir les rebelles dans leur désobéissance.

La mort inopinée de François II, et surtout la régence de Catherine de Médicis rendirent à Marie Stuart le séjour de la cour de France insupportable. Rappelée en Écosse par un parti qui se flattoit d'ètre puissant, elle résolut d'y retourner, et fit demander à Elisabeth un sauf conduit pour traverser ses états. Le cabinet anglois lui répondit qu'elle ne devoit s'attendre à obtenir une telle faveur d'une souveraine qu'elle avoit offensée en refusant de ratifier le dernier traité, qu'en lui donnaut à cet égard toute satisfaction. Cécil, le conseiller intime d'Élisabeth, avoit fait remarquer à sa souveraine que, bien que Marie eût cessé de prendre le titre de reine d'Angleterre depuis la mort de François II. elle n'avoit cependant fait aucune renonciation formelle à ses prétentions, et qu'elle étoit trop jeune pour ne pas choisir un nouvel époux qui les feroit revivre. En conséquence. Élisabeth prit la résolution de s'emparer de la princesse qu'elle regardoit comme sa rivale, ou de l'empêcher au moins de se rendre en Écosse, et elle envoya en même temps un agent aux membres de la congrégation, afin de les déterminer à conclure une ligue perpétuelle avec l'Angleterre. Le comte d'Arran, alors duc de Chatellerault, les lords Argyle. Morton, Glencairn, Maitland, le lord Jacques, propre frère de Marie, s'engagèrent à servir les intérêts d'Élisabeth.

La reine d'Écosse avoit alors dix-huit ans; et, depuis la mort de François, elle résidoit en Lorraine chez ses oncles maternels, les ducs de Guise. Elle fut indignée du refus outrageant d'Élisabeth, et répondit à l'ambassadeur anglois Throckmorton, qui la pressoit de ratifier le traité: « Votre maîtresse, dont » j'aurois désiré l'amitié, ne conserve aucun » ménagement pour ma personne; je retour-

> nerai dans mon rovaume sans sa permis-

 sion, comme je suis venue en France malgré les embûches de son frère Édouard. Elle me reproche ma jeunesse; c'est un défaut que chaque jour corrige; mais, à plus forte » raison, elle me reprocheroit ma folie, si dans ce jeune âge, sans l'avis de mon par-» lement, je me permettois de ratifier des » traités. Je suis reine comme elle, et ne suis » pas sans amis. Elle a l'âme grande, je puis » l'avoir aussi grande qu'elle, et tous les » procédes devroient être égaux entre nous. » Je n'ai nulle intention de favoriser les mé-» contents de son royaume, et je suis affligée de la voir fomenter des intrigues avec les rebelles du mien. Je désirerois que nous proposition propos » liens d'une mutuelle affection que nous » le sommes par ceux du sang. Elle trouveroit en moi une bonne parente comme une bonne voisine, et notre alliance seroit » alors solide et durable. » Ces paroles n'eurent d'autre résultat que d'exciter l'humeur et la jalousie d'Élisabeth. La reine d'Angleterre chargea Winter de croiser dans le détroit, sous prétexte de donner la chasse aux pirates, mais en résultat pour s'emparer de la reine d'Écosse. Avertie de cet odieux procédé, Marie n'hésita cependant pas à entreprendre le voyage; elle s'embarqua à Calais accampagnée de trois de ses oncles. le duc d'Aumale, le grand-pricur de France, le marquis d'Elbeuf, et d'un grand nombre de courtisans. Deux galères et quatre bâtiments de transport composoient son escadre. Marie fit ses adicux dans les termes les plus touchants à cette terre hospitalière et bienaimée où son enfance avoit été si heureusc. sur laquelle elle avoit régné, et qu'elle ne devoit plus revoir (4). Un épais brouillard la

(i) On connoît de la veuve de François II plusieurs morceaux de poésie remplis de grâce et de sentiment. Les vers qu'elle fit en quittant la France méritent d'être cités :

Adieu, charmant pays de France.

O ma patrie

La plus chérie,

Qui a nourri ma jeune enfance.

Adieu, France! adieu, mes beaux jours!

La nef qui disjoint nos amours

recherches de l'amiral anglois qui pendant sa petite escadre et s'emde ses vaisseaux. Elle mit pied à ith; et, bien qu'inattendue, elle ie par toute la population avec des de joie et d'admiration. Son exité, sa jeunesse, son affabilité, la cquise de ses manières, les charmes it lui firent un parti nombreux des moment. On découvrit bientôt en actère humain et bienfaisant, un it dans les beaux-arts, des qualités s qu'aimables, et ce fut au milieu esse universelle qu'elle fit son ensa capitale (août 1561). Elisabeth 'avoir fait courir ses vaisseaux sur de Marie en disant que son amiral ttaquer des pirates que le roi d'Esavoit signalés.

ne la reine d'Angleterre donnât ent à entendre que dans le haut gloire et de puissance où elle étoit e célibat seul pouvoit lui conserver on croyoit peu qu'elle persévérat olution de le garder; et les princes comme les principaux de ses sujets, à l'honneur d'attirer ses regards et m cœur. Philippe d'Espagne, jadis frère, avoit été le premier à sollicin en la complimentant sur son avémais Élisabeth hésitoit à épouser ; qui avoit avec elle un tel degré et, quoique beaucoup de motifs sent en faveur de cet hymen, elle nné qu'une réponse évasive tout en icer dans sa chambre à coucher le e Philippe. Le roi d'Espagne, qui it pas filer le parfait amour et qui ioit que par politique, épousa peu nes après une princesse françoise, e champ libre aux autres poursuidistinguoit parmi ceux-ci l'archiles d'Autriche, fils de l'empereur d; mais la différence de religion et

'a ci de moi que la moitié; ne part te reste; elle est tienne; e la fie à ton amitié, our que de l'autre il te souvienne. le refus d'accorder au prince une chapelle catholique à Londres pour son usage, nuisirent à la négociation et la mirent au néant. Éric, roi de Suède, envoya son frère, le duc de Finlande, en Angleterre, afin de déposer sa couronne aux pieds d'Élisabeth; il fit des présents magnifiques que la reine accepta; son représentant ne se rendoit jamais à la cour sans jeter de l'or à la populace, et beaucoup de vœux se réunissoient pour ce généreux souverain, quand la reine, instruite que le roi de Suède se disposoit à venir en personne faire valoir ses prétentions, lui fit écrire de remettre son voyage à l'époque où elle prendroit la fantaisie de se donner un époux. Éric ne répondit à cet affront qu'en partageant son trône avec une femme d'une beauté supérieure qui le rendit parfaitement heureux. Enfin le duc de Holstein, Adolphe, se mit aussi sur les rangs; beau, jeune, distingué par ses qualités guerrières, il fit un temps l'ornement de la cour d'Élisabeth, qui le combla d'honneurs, le décora de l'ordre de la jarretière, lui assigna sur le trésor une pension considérable, et parut l'aimer autant qu'il lui étoit donné d'éprouver un tel sentiment, mais pas assez pour qu'elle consentst à lui donner le titre de roi. A côté de ces princes se présentoit le comte d'Arran, fils de l'héritier présomptif de la couronne d'Écosse, l'un des plus ardents réformateurs, et qui se flattoit d'être récompensé par Élisabeth de son zèle pour la religion évangélique. Des députés de la congrégation et du parlement Écossois, les comtes de Morton, de Glencairn et Maitland expliquèrent à la reine quelle étoit la récompense que le comte d'Arran attendoit de ses services, et ils se retirèrent en témoignant le plus grand mécontentement, après avoir entendu la réponse, que Dicu ne lui avoit donné aucune inclination pour le mariage et qu'elle ne désiroit rien au-delà de sa position actuelle. Arran fut tellement affecté de ce refus qu'il en perdit la raison.

Si la reine traitoit avec des formes toutes royales ses amants souverains, elle accordoit à ceux que le sort avoit fait ses sujets, des sourires et des distinctions qui flattoient singulièrement lours espérances. Sir William Pickering, homme d'une naissance obscure, nambre simple chargé d'affaires près de quelques petits princes de l'Allemagne, osa no mettre au rang des concurrents. La régularité de ses traits, l'élégance de sa stature, quelques talents, un goût assez remarquable dans les arts d'agrément qu'il cultivoit, lut valurent l'attention de la reine. Élisabeth l'honora même de tant de bontés, durant quelques semaines, que les courtisans ne mettoient plus en doute l'accomplissement parohain du plus étrange hymen; mais cette fantalain deplaces céda bientôt à l'amour moins florissant que lui inspira le jeune lord Robert Dudley, frere du feu duc de Northumberland, et proserit à l'époque où ce wignem avoit eté décapité. La reine Marie, wew d'Elisabeth, lui avoit pardonné; Élisatoth le nomma mattre de la cavalerie, le créa chovalter de la jarretière et lui accorda une mande influence sur ses résolutions. Ils de-\tuvent tuseparables, et peut-être, dans les jusquieta momenta de son entraînement, la tollin l'out elle eponsé, s'il n'eut été déjà math Lady Dudley étoit la fille et l'héritière dout John Robert; le lord Robert la relégua dans um demeure solitaire du Berkshireap-John Camur, of bientôt après elle mourut. th on explorta d'etranges circonstances et la la utt contat que Robert l'avoit assassinée dana l'intention d'aplanir le soul obstacle qui s'aqquisht à son maringe avec la reine. L'enquan publique, ordonnée pour imposer sihann à ma propos, etablit que la mort de lady Hadley muit accidentelle, et les courtisans fu-1941 plus que famais convaincus que Dudley un tandorott par a porter la couronne; on alla puagua publier que la reine, dans la Mactin de son ardeur, lui en avoit donné la manusan antennelle, et l'on cita même les impanimente l'intérieur du palais qu'elle avoit prime a temeta de sa parele. Le secretaire Inthuo Cood s'effraya de l'ascendant toujours quimmut que prenont le jeune lord, et, n'esant dudiquer ouvertement à la reine sa désapumbullon du projet qu'elle avoit forme, il pourra à l'habileté de l'ambassadeur Throckmorton qui, sous prétexte d'informer la souveraine de tout ce qui se disoit dans les cours étrangères, lui envoya un messager secret chargé de lui fait part des remarques indiscrètes qui s'adressoient au caractère de la reine en cette circonstance et qui accusoient Dudley de mœurs infames. Élisabeth écouta le messager tantôt de l'air du dédain. et en faisant des éclats de rire, tantôt en se couvrant le visage dans ses mains comme accablée de honte. Elle lui répondit enfin que sa démarche étoit fort inutile, qu'elle n'avoit point formé un tel projet d'union; mais que d'ailleurs elle possédoit des preuves certaines de l'innocence de Dudley faussement accusé du meurtre de sa femme. Quoi qu'il en soit, on continua durant plusieurs années à penser que ce mariage auroit lieu.

Tandis que Dudley jouissoit ainsi de toutes les faveurs de la reine, et se flattoit d'obtenir le plus haut rang que puisse convoiter un ambitieux, le comte d'Arundel, descendant d'une maison aussi ancienne qu'illustre, espéroit de son côté fixer le choix d'Élisabeth. Il possédoit une expérience politique appréciée de tous les hommes d'état, et une immense fortune, mais il comptoit dejà près de cinquante années. La reine usa de beaucoup de coquetterie envers ce soupirant. Elle en accepta de riches présents et des fêtes splendides qui absorbèrent la plus grande partie de ses richesses; ce fut de lui qu'elle reçut la première paire de bas de soie qu'on eût encore vue en Angleterre, lorsque le dérangement des affaires du comte lui eut interdit la faculté de concourir avec la même magnificence aux amusements d'Élisabeth, elle accabla cet amoureux suranné du poids de ses rigueurs, et, quelques années après, elle lui fit ordonner par le conseil, de garder à perpétuité les arrêts dans sa maison.

Les amours éphémères d'Élisabeth ne portaient point obstacle au cours habituel de son insidieuse politique, devenue le rempart et l'appuides protestants des diverses nations de l'Europe; elle entroit dans toutes les intrigues ourdies par les partis religieux, et elle fomentoit, surtout en France, les fureurs l'une guerre intestine soutenue par les calvinistes sous le commandement du prince de Conde, de l'amiral de Coligny, et d'Andelot, et par les catholiques à la tête desquels on remarquoit la régente, le connétable de Montmorency et le duc de Guise. Les conseils de l'ambassadeur anglois Throckmorton, et les promesses de secours qu'il fit aux protesunts, amenèrent une partie des calamités qui déchirèrent la France. Quatorze armées se mirent en mouvements, et toutes les horreurs des guerres civiles, signalèrent également les triomphes momentanés des deux partis. Élisabeth conclut avec le prince de Condé m traité secret, par lequel elle s'engagea à lui fournir une somme de cent mille couronnes, et une armée de six mille hommes (juillet 1562), et le prince de son côté promit de lui remettre la ville du Havre, et celle de Dieppe. L'ambassadeur françois à Londres rédama vainement contre cet acte qu'avec assez de sens il qualifioit de trahison; les remontrances ne furent pas écoutées; les six mille hommes débarquèrent au Havre et à Dieppe qui furent livrés à l'Angleterre, et le prince de Condé qui, déjà possédoit la vi le de Rouen, se crutau moment de faire prévaloir en France ses opinions religieuses et son autorité.

Aux vives plaintes du cabinet françois, Élisabeth affecta de témoigner la plus grande surprise : elle éprouvoit une vive affection pour son jeune frère le roi de France, et elle s'étonnoit qu'il ne la remerciat pas du secours qu'elle avoit envoyé à ses peuples, afin de les mettre en état de repousser la tyrannie de la maison de Guise. Une proclamation dans ce sens, qu'elle fit publier en Normandie, indigna les François attachés à leur patrie; de toutes les provinces ils accoururent dans les rangs de l'armée royale, et le duc de Guise mit le siège devant la ville de Rouen qui sut emportée d'assaut, nonobstant les efforts d'un détachement que le comte de Warwick, chargé du commandement de toutes les troupes angloises, étoit parvenu à jeter dans ses murs. La garnison fut passée au fil de l'épée et la ville livrée au pillage.

Cet échec étoit de nature à exciter un tel

mécontentement dans l'esprit de la reine que ses ministres n'osèrent lui en donner connaissance; Dudley seul pouvoit se charger de le lui annoncer; ce qu'il fit en lui reprochant sa parcimonie, cause évidente de la perte qu'on venoit de faire. Élisabeth l'écouta avec patience, convint de ses torts, et donna l'ordre de lever en Allemagne une armée de douze mille hommes. Ces mercenaires ne tardèrent pas à porter leurs ravages sur le sol de la France; réunis aux Anglois et aux protestants, ils rencontrèrent les royalistes catholiques aux environs de Dreux (5 janvier 1563), et furent défaits par le duc de Guise. Les résultats de ce combat furent étranges. Le prince de Condé et le connétable de Montmorency commandoient les deux armées opposées : l'un et l'autre restèrent prisonniers de leurs ennemis. Le duc de Guise, qui ne servoit que comme simple gentilhomme, s'empara du commandement, déploya autant de sang-froid que de talent, et remporta une victoire qui avoit semblé plus que douteuse des le commencement de la bataille. L'amiral de Coligny sauva les débris de son armée et demanda de nouveaux secours à l'Angleterre.

Élisabeth avoit promis beaucoup d'argent. son extrême avarice la retenoit toutes les fois que le moment arrivoit de réaliser ses promesses. Cependant il devenoit urgent de prendre un parti. Elle convoqua un parlement, et, sous le prétexte que la maison de Guise avoit somenté des conspirations contre sa personne, elle fit approuver sa conduite envers la France et obtint un subside considérable sur les terres et les biens meubles. La conspiration dans laquelle étoient entrés les Guise, à ce qu'on prétendoit, avoit été tramée par deux frères, neveux du feu cardinal Pole, et qui aspiroient à obtenir dans l'état le rang qui leur étoit dû comme descendants directs du duc de Clarence, frère d'Édouard IV. Une indisposition de la reine avant donné lieu à des propos populaires sur le peu de durée de l'existence qui lui étoit réservée, les frères Pole formèreut le projet de passer sur le continent, si elle venoit



Cost imes militaires du com acheement du régne d'Elisabeth.

à mourir, d'y réunir un corps de troupes, de débarquer sur les côtes du pays de Galles, et d'y proclamer Marie Stuart, héritière présomptive d'Élisabeth. L'un des deux devoit épouser la nouvelle reine d'Angleterre, et l'autre prendre le titre de duc de Clarence. Ce roman ne fut pas tenu suffisamment secret; Élisabeth en eut connoissance et fit arrêter, juger et condamner les deux frères, mais elle ne tarda pas à manifester sa clémence et elle leur pardonna.

Le parlement, dans cette session, soumit aux peines les plus graves les personnes qui pouvoient donter du droit de la reine à la suprématie ecclésiastique; et, par un nouveau statut, il étendit l'obligation de prêter ce serment aux membres de la chambre des communes, aux tuteurs, aux procureurs, aux maîtres d'école, à toute personne ayant jamais tenu un emploi dans l'Église sous ce règne ou sous les trois précédents, à quicon-

que enfin seroit soupconné de désapprouve le culte établi, ou auroit assisté à la célébration à d'une messe. La peine de mort étoit pront cée contre tout individu qui refuseroit serment de suprématie après deux sommetions. Cet épouvantable statut devoit faire couler tant de sang que la reine, effrayée de cette horrible perspective, obtint du mitropolitain une lettre circulaire et confidertielle qui prescrivoit à tous les évêques chagés de recevoir le serment, de ne jamais k demander une seconde fois sans ordre del cour. Cette humaine et prudente conduis comparée à celle de Marie valut un grand nombre de partisans à Élisabeth, et l'affermit beaucoup mieux sur le trône que n'anroit pu le faire un nouveau déploiement de rigueurs. La convocation du clergé prepara ensuite un symbole de croyance nationale qui fut rédigé et publié en peu de jours; et la reine donna une seconde preuve

de sagesse en resusant son assentiment à la proposition de considérer et de punir comme hérétique toute personne qui n'adopteroit pas en totalité les doctrines contenues dans ce livre. Les chambres, instruites de l'opinion d'Élisabeth, repoussèrent comme inutile la loi penale présentée par la convocation.

Tandis que les factions religieuses ne se combattoient en Angleterre que par les paisibles moyens des délibérations parlementaires, les catholiques et les protestants ou huguenots couvroient la France de sang et de armes; mais à peine le duc de Guise eut-il succombé sous l'arquebuse d'un lâche asussin que, nonobstant le subside envoyé par Élisabeth, le prince de Condé, se rappelant qu'il occupoit le haut rang de premier prince du sang, signa un traité d'accommodement avec les chefs catholiques; une amnistie enveloppa tout le passé, les religionnaires promirent leurs services au roi de France comme bons et lovaux sujets. et les troupes allemandes furent congédiées.

Elisabeth, à qui le prince de Condé fit part de cette pacification inattendue, en l'invitant restituer la ville du Havre au roi de France. répondit, dans son indignation, que, puisqu'on avoit traité sans la consulter, elle jugeoit convenable de conserver le Havre comme garantie de la restitution de Calais. Le gouvernement françois lui proposa vainement d'exécuter dans tous ses points le traité de Cateau-Cambresis, et lui offrit de nouveaux otages et de nouveaux engagements: elle refusa tout accommodement et même de recevoir le remboursement des sommes qu'elle avoit avancées aux huguenots. Cependant, lorsqu'elle vit que les troupes royales pressoient fortement le siège du llavre, elle revint sur les propositions faites et voulut entrer en négociation. Il étoit trop tard. Une maladie pestilentielle enlevoit chaque jour une partie de la garnison; deux brèches furent pratiquées en peu de jours; le comte de Warwick ne se crut pas assez fort pour soutenir un assaut, et il capitula (28 juillet 1563). La nécessité d'obtenir la paix fut bientôt, par cet événement et plusieurs autres, démontrée à Élisabeth qui s'empressa d'envoyer des ambassadeurs en France; mais la chance avoit complétement tourné : l'un d'eux, Smith, fut arrêté et retenu au château de Melun, comme caution de la personne du duc de Foix, l'ambassadeur françois à Londres, que la reine avoit fait mettre en prison, et Throckmorton fut renfermé à Saint-Germain, comme instigateur de la dernière guerre civile. Élisabeth accrédita d'autres agents que l'on reçut avec un tel dédain, que ce ne fut qu'après cinq mois qu'ils parvinrent à se faire écouter. Le résultat du nouveau traité assura la possession de Calais à la France, et les otages, livrés comme sûreté de la restitution de cette ville, furent mis en liberté contre le paiement du quart de la somme promise dans l'origine. La reine d'Angleterre, en signant ce traité humiliant, se reprocha vivement la faute qu'elle avoit commise en contrevenant à celui de Cateau-Cambresis.

La reine d'Écosse, par la grande douceur de son caractère, sembloit avoir conquis l'amitié d'Élisabeth. Les deux reines entretenoient une correspondance remplie des expressions les plus tendres; les deux seigneurs le plus en crédit dans les deux cours, lord Robert Dudley, et lord Jacques Stuart, imitoient leurs souveraines, et les deux secrétaires d'état ou ministres, Cécil et Maitland, s'écrivoient également sur les intérêts de l'Angleterre et de l'Écosse avec une apparence touchante de confiance et de sincérité. Le différend entre les deux princesses, la reconnoissance des droits d'Élisabeth et la renonciation de Marie Stuart aux armes et au titre d'Angleterre, n'étoit cependant pas encore ajusté. Marie paroissoit disposée à satisfaire en tout Élisabeth, mais elle vouloit que celle-ci, à défaut d'enfants légitimes, la déclarat son héritière. Élisabeth n'accueillit point cette proposition. On imagina une entrevue et une conférence entre les deux reines dans un des comtés du nord, avec l'espoir d'aplanir toutes les difficultés; et dejà Marie avoit reçu ses passe-ports et sauf-conduits pour elle et sa suite, lorsque

la reine d'Angleterre refusa le rendez-vous sous les plus futiles prétextes. Le fait est que, vaine de sa beauté, devant laquelle ses courtisans étoient en adoration, elle ne voulut pas s'exposer à la comparaison qu'ils en eussent faite avec les charmes, les graces naturelles et l'air de jeunesse qui brilloient en Marie Stuart, qualités puissantes à une époque où les principaux états de l'Europe étoient gouvernés par des femmes.

La maison de Guise avoit formé le projet de donner la main de Marie à l'archiduc Charles; et Marie fit part à Élisabeth de la demande de ce prince. La reine d'Angleterre ne manqua pas de se montrer jalouse de la reine d'Écosse; et, pour supplanter sa rivale, elle noua une intrigue en Allemagne, afin d'engager l'empereur à reprendre les négociations qui avoient existé entre elle et l'archiduc; mais Ferdinand répondit assez durement qu'il n'entendoit pas être dupé une seconde sois. Repoussée de cette cour. Élisabeth voulut engager Marie à refuser elle-même le fils de l'empereur; elle lui envova des agents secrets chargés de lui faire entendre que du choix de son époux dépendoit l'admission de ses prétentions à la succession d'Angleterre : Élisabeth, en se résignant au célibat, ne désapprouvoit pas le mariage de sa jeune sœur, mais elle vouloit la voir unie à un seigneur anglois; car il falloit que cet époux fût aimé de ses sujets. qu'il cût assez de connoissance des intérêts des deux nations pour accroître et conserver l'union qui devoit exister entre les cleux couronnes; et l'archiduc d'Autriche. présenté par le cardinal de Lorraine, devoit être considéré comme un ennemi de l'Angleterre. La reine d'Écosse, moins habile que sa rivale et sans dissimulation, lui demanda quel étoit cet époux que recommandoit son auguste seeur, et, après quelques mois d'hésitation, Elisabeth lui désigna son favori, Robert Dudley, qu'elle venoit de créer comte de Leicester (1564). Cette proposition singulière ne plut ni à Marie, ni à l'amant en titre de la reine d'Angleterre. Leicester, fier. insolent, intéressé, sans honneur et sans

générosité, mais insinuant, doué d'une belle figure et de manières agréables, et assez adroit pour avoir su cacher à sa souveraine les vices odieux de son caractère, soupçonna Cécil d'avoir imaginé ce projet afin de lui faire perdre les bonnes graces d'Elisabeth, qui lui eût à l'instant retiré ses faveurs s'il eût montré la plus légère satisfaction d'un établissement si glorieux; et il pensa toutefois que l'homme jugé digne de recevoir la main d'une reine, l'étoit également de recevoir celle de l'autre. Marie répondit qu'il étoit au-dessous de sa dignité d'épouser un simple sujet; Élisabeth parut blessée de cette déclaration, et la correspondance des deux rivales fut quelque temps interrompue.

Les sujets de la reine d'Écosse insistoient cependant pour qu'elle se donnât un époux; et le lord Darnley, fils du comte de Lennox, qui descendoit des rois d'Angleterre par sa mère, et des rois d'Écosse par son père, se mit sur les rangs. Le lord Darnley touchoit à peine à sa vingtième année; ses traits étoient agréables et réguliers ; sa taille élégante et bien prise. Marie n'écouta point sans plaisir l'ouverture qui lui fut faite de réunir en un faisceau tous les droits à la succession d'Angleterre en épousant ce cousin, et dénécha vers Élisabeth le lord Melville, l'un de ses confidents, afin de s'assurer des intentions réelles de la reine d'Angleterre, et de faire cesser, s'il se pouvoit, un refroidissement qui l'affligeoit. Melville, aimable, adroit, insinuant, parvint à mettre en défaut la méfiance d'Élisabeth, et à lire dans son cœur. Il reconnut qu'un amour-propre sans mesure y régnoit avec toute la déraison qu'un esprit de jalouse coquetterie pouvoit inspirer à une femme. Il avoit beaucoup voyagé; il parla à la reine des parures diverses qui ajoutoient aux charmes du beau sexe dans les lieux qu'il avoit parcourus, et la reine affecta de se montrer chaque jour à l'ambassadeur sous le costume féminin de l'une des nations qu'il avoit citées. Élisabeth tiroit grande vanité de la beauté de ses cheveux, quoiqu'ils fussent d'un blond très-ardent, et elle prit l'habitude de se coiffer à l'italienne parce que Melville lui avoit dit que l'usage des femmes de l'Italie étoit de les laisser flotter sur les épaules. Elle poussa son inquiète indiscrétion jusqu'à lui demander, en exigeant une réponse catégorique, quelle étoit la plus belle, ou d'elle ou de Marie. Melville se tira de ce mauvais pas en répondant que la reine qui l'interrogeoit étoit la plus belle personne d'Angleterre, et Marie la plus belle de l'Écosse. Élisabeth voulut entrer dans les détails les plus étranges sur les charmes et les qualités de sa rivale; elle s'informa du rapport de sa taille à celle Marie; et, en apprenant que Marie étoit la plus grande, elle s'écria : « Elle est donc trop grande, car ma taille est dans les plus justes proportions. > Enfin elle déploya devant Melville ses talents sur le clavecin, pour l'amener à confesser que ceux de Marie étoient de beaucoup inférieurs. Melville, en bon courtisan, parut transporté d'admiration, nais les foiblesses du caractère de la reine d'Angleterre l'effrayèrent pour l'avenir de souveraine; et il se hâta de lui faire savoir qu'elle ne devoit jamais compter sur l'affection d'Élisabeth.

La conduite de la reine d'Angleterre envers Marie étoit en effet pleine de ruse et de fausseté, et presque inexplicable. Elle permit au comte de Lennox de passer en Ecosse, et fit insinuer à Marie qu'il seroit convenable de le réhabiliter dans ses honneurs et ses biens: puis elle lui proposa de nouveau de prendre Leicester pour époux; et, comme Marie sembloit irrésolue, elle permit au lord Darnley de suivre son père à Edinbourg. La présence du jeune lord acheva de décider la reine d'Écosse, et elle informa Élisabeth qu'elle accordoit sa main à Darnley, et l'appeloit à partager son trône. A cette nouvelle, Elisabeth envoya la comtesse de Lennox et son second fils à la Tour, fit saisir tous leurs biens, et donna l'ordre à l'immoral Throckmorton de partir pour la cour d'Écosse où il protesta, se plaignit et menaça comme si l'on eût outragé la reine d'Angleterre. Quand cet ambassadeur se fut bien convaince que la résolution de Marie

étoit inébranlable, il s'adressa aux lords mécontents, prétendit que la nouvelle religion couroit le plus grand danger par cette union, les excita à la révolte, et leur promit le secours de l'Angleterre. Les démêlés politiques deviennent inextricables lorsque les discussions religieuses les alimentent. On répandit le bruit que Marie faisoit des tentatives pour restituer aux évêques catholiques une partie de leur juridiction civile; qu'elle avoit écrit au concile de Trente une lettre où elle protestoit de son attachement à la foi de ses pères, et qu'elle nourrissoit l'espérance de faire rentrer un jour ses états dans le sein de l'Église universelle. Le comte de Murray, frère utérin de Marie, le comte d'Arran, duc de Chatellerault, les comtes d'Argyle, de Rothes, de Glancairn, les lords Ochiltree, Boyde, Kirkaldy de Granges, Pittarow et d'autres se réunirent, déclarèrent que la religion de l'Évangile étoit en danger, et formèrent le projet de s'emparer de Marie, de Lennox et de Darnley, de tuer ces deux derniers, d'enfermer la reine à Lochlevin, et de confier le gouvernement au comte de Murray. Ils choisirent pour l'exécution de leur complot, le moment où Marie se rendoit de Perth à Callendar. Le duc de Chatellerault occupa Kinneil, Argyle Castle - Campbell, Rothes Parret-Wall, Murray Lochlevin: ils devoient se rassembler dans l'église de Leith et se saisir de la reine à son passage; mais elle fut informée de ces dispositions, et elle atteignit Callendar avant l'heure fixée pour leur réunion. Décus dans leur espoir, les lords se rencontrèrent à Stirling, et, sous prétexte de pourvoir à la sûreté de la religion, ils s'engagèrent à se défendre mutuellement, et demandèrent de prompts et efficaces secours à Élisabeth qui leur envoya dix mille livres sterling.

Instruite de la réunion de Stirling, Marie se hâta de publier une apologie de ses desseins, déclara que jamais elle ne troubleroit aucun de ses sujets dans sa croyance et son culte; appela tous ceux qui lui étoient fidèles à sa défense, conféra au lord Darnley les titres de comte de Ross et de duc d'Albany, ordonna la publication de ses bans, et l'épousa dans la chapelle de Holy-Rood, en prescrivant de lui donner le titre de roi et de placer en tête de ses ordonnances les mots: · De par Marie et Henri, reine et roi d'Écosse. L'activité et la résolution de ces mesures lui valurent en peu de jours une nombreuse armée. Elle prit le ton qui convenoit à une souveraine, pria sa bonne sœur de ne point se mêler du gouvernement de son royaume, marcha contre les lords mécontents avec dix-huit mille hommes, et les forca de chercher un asile en Angleterre. Murray se rendit à Londres, et Élisabeth, qui n'aimoit les traitres que lorsqu'ils avoient réussi, refusa d'abord de le recevoir; mais comme elle avoità cœur de persuader qu'elle étoit entièrement étrangère à la conspiration, elle l'admit avec l'abbé de Kilwinning, agent du duc de Chatellerault, en présence des ambassadeurs de France et d'Espagne: elle les obligea de convenir à genoux qu'ils n'avoient point agi par ses conseils et qu'elle n'avoit aucune part à la rebellion; puis elle les chassa de sa présence en les accablant des noms les plus odieux. Pour les consoler de leur bassesse, elle leur accorda une petite pension (1565).

Tandis qu'Élisabeth entouroit d'obstacles le mariage de la reine d'Écosse, elle prenoit elle-même la résolution de se marier, mais elle hésitoit dans le choix de l'époux qu'elle vouloit se donner. Si son amour la portoit vers Leicester, son orgueil la détournoit d'un hemme qui n'avoit ni richesse, ni pouvoir personnel, ni influence sur l'esprit du peuple, entaché de l'horrible accusation du meurtre de sa femme, violent, jaloux par caprice, et quelquefois si indifférent qu'il la forcoit à répandre des larmes et à ébruiter dans sa folle ardeur le scandale d'une passion effrénée. Les conseillers d'Élisabeth parvinrent à lui persuader qu'elle ne pouvoit songer qu'à un prince souverain. Elle en fit part à Leicester qui feignit un grand désespoir et s'absenta de la cour : mais la reine le rappela; ils se réconcilièrent, et elle parut renoncer aux poursuivants étrangers. Catherine de Médicis la demanda pour son fils Charles IX, alors agé de quatorze ans; mais, après quelques réflexions, Élisabeth refusa en alléguant la différence d'age. On en revint à l'archiduc Charles; l'empereur ne paroissoit plus si opposé à cet hymen, mais il mourut durant la négociation: elle continua toutefois, et l'indécise Élisabeth la fit durer près de trois années par ses intrigues et son inconstance; enfin elle imagina d'exiger que l'archiduc renoucât à la religion catholique. Ce prince, s'apercevant alors qu'il étoit dupe de la dissimulation de la reine d'Angleterre, épousa la fille du duc de Bavière.

La reine d'Écosse étoit loin d'avoir trouvé le bonheur dans son union avec le lord Darnley. Si la jeunesse et les avantages personnels de ce seigneur l'avoient d'abord séduite. son insolence, sa violence et son ingratitude le lui présentèrent bientôt sous un jour moins favorable. Les goûts les plus grossiers, les plus scandaleux excès, dissipèrent l'illusion de Marie; elle lui avoit prodigué ses bienfaits et son pouvoir, elle reconnut trop tard que l'ambition de cet époux tendoit à en abuser, et elle résolut de mettre plus de réserve dans sa confiance. Elle convoqua un parlement afin d'assurer la punition des rebelles fugitifs et la liberté de conscience à ses sujets catholiques. Darnley, qui s'étoit aperçu de la froideur de la reine, demanda que le bill de proscription atteignit le duc de Chatellerault et ses partisans; mais Marie s'y refusa, et se contenta d'un exil momentané en France. Darnley indigné jura de se venger. David Riccio, Piémontois, qui jadis avoit suivi en Écosse un ambassadeur de Savoie, avoit été placé par la reine, sur la recommandation de ce ministre, parmi les pages de la chambre. Il chantoit avec goût, jouoit du luth, et possédoit parfaitement la langue françoise. Cette connoissance lui valut la place de secrétaire pour les dépêches de France; et, comme toute la correspondance avec les princes étrangers se faisoit en françois, elle passa par les mains de Riccio qui eut occasion d'approcher souvent de la reine et de lui donner des preuves d'intelligence et de dévouement. A l'époque de son mariage, elle le créa garde du trésor privé, et il se fit bientôt un ennemi de Darnley en lui refusant de l'argent sans l'autorisation de Marie. Darnley mit en oubli tous les services que Riccio lui avoit rendus en se ervant de la confiance dont la reine l'honoroit pour faire réussir l'hymen auquel ce seigneur prétendoit, et l'amitié qu'il avoit jurée au secrétaire se changea en une haine implacable. Les lords mécontents, mais qui n'avoient pris dans la rebellion aucune part ostensible, instruits de la colère de Darnley. concurent l'idée de l'engager à faire cause commune avec eux et les exilés. Les lords Morton, Lindlay, Ruthwen, Maitland, éveillèrent sa joulousie et lui inspirèrent des soupcons sur la nature des relations de Riccio et de Marie, quoique Riccio fût loin d'avoir une figure agréable; mais il étoit étranger et catholique. Le clergé réformé saisit avec avidité cette occasion de répandre dans le peuple une opinion défavorable à la reine, et Georges Douglas, l'ami de Darnley, se chargea du soin d'aigrir son ressentiment en lui parlant incessamment de l'ambition de Riccio, de son insolence, de son avidité, et lui répétant toutes les fables qu'inventoient les protestants. Égaré par des conseils perfides, Darnley souscrivit un engagement avec les lords exilés, Argyle, Boyde, Rothes, Murray, Ochiltree, et promit de les soutenir, de défendre leur religion, d'obtenir leur grace, tandis que, de leur coté, ils s'obligèrent à lui maintenir durant sa vie la part qu'il devoit avoir comme roi dans le gouvernement de l'Écosse; à le servir en fidèles sujets, et à faire prévaloir, à la mort de Marie, ses justes prétentions à sa succession. Un article de cet odieux traité porloit l'engagement secret de saisir et de tuer partout où l'on pourroit les rencontrer, David Riccio, les comtes de Huntlev, de Bothwell et d'Athol; les lords Fleming Livingsion, et sir James Balfour.

La reine ouvrit le parlement le 7 mars 1566, et la chambre des lords présenta le bill de

proscription; il devoit être discuté peu de jours après; mais le samedi 9, vers 8 heures du soir, Morton, accompagné de quatrevingts hommes armés, s'empara des portes du palais, et fit prévenir le roi que le moment d'agir étoit arrivé. Marie, que fatiguoit une grossesse très-avancée, étoit en ce moment à souper dans un cabinet attenant à sa chambre à coucher, avec la comtesse d'Argyle, sa sœur naturelle, et l'abbé commendataire de Holy-Rood-House. Erskine, le capitaine des gardes, Beton, le grand-maître de la maison, et Riccio, se trouvoient ce jourlà de service et entouroient la table. Le roi pénétra dans l'appartement par un passage dérobé, s'assit près de la reine, et lui passa un bras autour de la ceinture comme pour lui dérober le spectacle qu'on lui préparoit ou l'empêcher de fuir. Le lord Ruthwen. le sire de Ruthwen, et les lords Douglas. Ballentyne et Kerr le suivirent armés de pied en cap. Ce fut Ruthwen qui frappa d'abord les regards de Marie; effrayée à son aspect, elle lui ordonna de sortir, sous peine d'être puni comme traître pour avoir osé s'introduire, sans son ordre, dans la chambre royale; mais Ruthwen, fort de l'assentiment de Darnley, répondit arrogamment qu'il venoit dans l'intention de faire subir à Riccio le châtiment qu'il méritoit. L'infortuné secrétaire courut vers sa souveraine, et tenta de se mettre à l'abri derrière son fauteuil. en implorant sa protection et criant à genoux: «Justice! o ciel! justice! » La reine employa les pleurs, les supplications, les menaces pour le sauver, mais on les dédaigna; Kerr osa lui présenter un pistolet, Ballentyne leva sur elle un poignard, et Douglas, saisissant la dague de Darnley, en porta un coup terrible à Riccio par-dessus l'épaule même de Marie, et au risque de la blesser. Le fer resta enfoncé dans le corps du malheureux qui, luttant contre la mort, renversa la table, et couvrit de son sang les vétements de la reine. Les assassins le trainèrent à travers la chambre à coucher jusau'à l'antichambre où ils achevèrent de le massacrer, et ils revinrent se vanter devant Marie de leur action déloyale. La princesse indignée essuya ses larmes, déclara qu'elle n'oublieroit jamais l'outrage qu'elle venoit de recevoir, et jura de se venger; mais elle étoit prisonnière. Le tumulte et le bruit avoient inutilement attiré quelques-uns de ses amis; ils ne soutinrent qu'un léger combat. Bothwell et Huntley furent forcés de s'échapper par une fenêtre, et les autres capitulèrent après s'être défendus dans les chambres. Darnley cassa le parlement, et promit aux conspirateurs de ne point s'opposer à l'emprisonnement de Marie dans la forteresse de Stirling; mais la douceur de la reine, la modération qu'elle montra dans une entrevue subséquente avec son époux. lui rendirent une partie de son ascendant; elle le fit rougir de s'être ainsi livré à ses propres ennemis, le convainquit de son imprudence, et lui fit sentir la nécessité de recouvrer une liberté qu'il avoit perdue aussi bien qu'elle. Les préparatifs de leur départ ne demandèrent qu'un petit nombre d'heures, et, dans la nuit du 12 mars, le roi et la reine, accompagnés de quelques serviteurs, quittèrent sans bruit leur palais, et gagnèrent le château de Dunbar, où l'étendard royal fut arboré. Marie avoit plus d'amis que les révoltés; en peu de jours une armée de huit mille hommes se rassembla autour d'elle; elle s'avança sur Édinbourg; les conjurés prirent la fuite, et se trouvérent heureux d'atteindre le sol de l'Angleterre où Élisabeth n'osa, dans sa politique, les accueillir ouvertement : cette princesse leur ordonna même de sortir de ses états. mais en les faisant prévenir secrètement qu'ils pouvoient y rester, pourvu qu'ils se conduisissent avec prudence. Elle envoya féliciter sa bonne sœur, la reine d'Écosse, de ses succès, et songea à lui préparer de nouvelles embûches.

Heuri Darnley imagina de publier une apologie de sa conduite, et de déclarer qu'il n'avoit eu aucune connoissance de la conspiration. Il se perdit dans l'estime de ses amis et ne put recouvrer celle de Marie, bien qu'elle affectat de croire à ses protestations.

L'indulgente et facile souveraine ne poursuivit sa vengeance et le châtiment des assassins de Riccio qu'avec une grande modération. Un petit nombre fut puni; elle accorda grace entière à Murray et à ses adhérents; mais Darnley ayant repris ses désordres accoutumés, elle l'accabla de ses dédains et le réduisit à une complète nullité. Enfin le moment de ses couches arriva, événement qui intéressoit l'Angleterre autant que l'Écosse. Elle mit au jour un fils, et dépêcha sur l'heure Melville pour annoncer cette nouvelle à Élisabeth. La reine d'Angleterre présidoit aux plaisirs d'un bal à Greenwich, lorsque l'ambassadeur lui fut présenté. Sa joie s'évanouit; elle parut atteinte d'un mal subit, et tomba dans une profonde mélancolie; mais le lendemain elle reprit sa dissimulation, remercia Melville de lui avoir rapidement apporté une aussi bonne nouvelle : déclara qu'elle vouloit être la marraine de l'enfant, et chargea le comte de Bedford et George Cary, fils du lord Hunsdon l'un de ses parents, de la réprésenter au baptême du prince d'Écosse. Le fils de Marie Stuart recut le nom de Jacques, et, nonobstant les malheurs de sa mère et la haine persévérante d'Élisabeth, il fut destiné par la Providence à réunir sur sa tête les couronnes d'Angleterre et d'Écosse.

Elisabeth s'aperçut bientôt que la naissance du fils de Marie avoit ramené au parti de cette princesse une foule de personnes jusqu'alors indifférentes. Après avoir prorogé six fois le parlement, la reine se vit forcée par la détresse de ses finances à le convoquer sérieusement, et, en dépit de toutes les contraintes imposées par les ministres à la liberté de la parole, la chambre des pairs, prenant l'initiative, sollicita Élisabeth de s'expliquer sur l'objet délicat de la succession au trône, et sur celui d'un mariage. Elle voulut encore éviter de donner une réponse catégorique, et ses courtisans déclarèrent officieusement aux chambres qu'ils l'avoient entendue dire positivement qu'elle ! étoit résolue à se marier; mais la chambre u des communes ne se contenta pas de cette assertion, et refusa de voter aucun subside 😼 jusqu'à ce que la reine eût au moins assuré l'ordre de la succession à la couronne.

L'altière Élisabeth qui n'étoit pas encore lasse du rôle et du titre de reine-vierge dont elle se paroit effrontément, répondit avec aigreur que la demande de la déclaration d'un successeur étoit une sorte d'attentat à la sûreté de sa personne, que la faveur qui environnoit un héritier présomptif et les espérances que l'on fondoit sur son prochain avénement, pouvoient creuser la tombe du souverain titulaire; que les communes agissoient en rebelles et n'eussent pas osé se comporter envers son père comme elles le faisoient envers elle; qu'elle sauroit choisir des conseillers plus sages et plus discrets que des politiques brouillons, et qu'elle feroit part aux lords de sa décision quand elle jugeroit le moment favorable. Cette réponse déplut aux deux chambres et souleva dans la discussion des idées que les possesseurs du pouvoir n'avoient pas l'habitude d'entendre, car il y fut dit en termes exprès qu'une grande nation ne devoit pas être sacrifiée aux fantaisies d'une femme capricieuse, et que si la souveraine négligeoit son devoir, les lords et les communes avoient le droit de la forcer à l'accomplir. Le parlement lui présenta donc une petition qui fut lue par le garde des sceaux en présence d'une nombreuse députation. La reine répondit avec gravité, mais elle enveloppa sa pensée dans des phrases obscures sous lesquelles il étoit disficile de la reconnoître. Ces paroles énigmatiques ne satisfirent nullement la chambre des communes. On y parla avec plus de force que jamais, et la reine envoya défense de s'occuper plus long-temps de cette affaire. Les subsides œpendant restoient en souffrance, et, après quelques négociations, la reine se crut obligée de céder; elle révoqua ses ordres, et, parcette concession, elle obtint l'impôt qu'elle sollicitoit; mais à peine le bill fut-il passé qu'elle prononça la dissolution du parlement, et, dans son discours de clôture, elle avertit les membres de cette assemblée, du ton le plus amer et le plus hautain, de ne pas se jouer désormais à mettre la patience de leur

souveraine à une aussi violente épreuve. Elle les assuroit toutefois que, malgré les dégoûts qu'elle avoit éprouvés, la plupart d'entre eux pouvoient compter sur son affection (2 janvier 4567). Les autres, c'est-à-dire les lords qui avoient laissé percer leur opinion en faveur de Marie Stuart et de son fils, eurent dès ce moment à redouter sans cesse la disgrace d'Élisabeth.

Parmi les partisans déclarés de l'ordre de succession qui devoit appeler au trône le prince d'Écosse, on remarquoit en Angleterre le duc de Norfolk, les comtes de Leicester, de Pembroke, de Bedford, de Northumberland, le cauteleux ambassadeur Throckmorton lui-même et la plupart des lords du premier ordre. Un petit nombre de protestants rigides penchoit en faveur de la comtesse de Hertford; cependant son mariage avoit été déclaré nul, et de nouvelles discussions se scroient élevées si elle eût été désignée comme l'héritière du trône. Marie réunissoit donc presque tous les suffrages: on aimoit la modération de son caractère. on admiroit sa bienveillance universelle: mais cette facilité même l'entraîna dans les plus étranges erreurs, et ses imprudences la livrèrent sans défense à tous les piéges que lui tendirent la politique et la haine d'Élisabeth.

La reine d'Écosse ne pouvoit oublier l'outrage qu'elle avoit reçu par l'assassinat de Riccio. Elle traitoit Darnley, son époux, en prince, mais elle ne partageoit point avec lui l'autorité souveraine, et, loin de lui donner la couronne qu'il en avoit attendue, elle le laissoit sans influence et sans pouvoir. Elle forma un nouveau conseil, qu'elle composa de Huntley chancelier, de Bothwell amiral héréditaire d'Écosse, de son frère Murray, et du comte d'Argyle. Comme elle avoit manifesté l'intention d'accorder un entier pardon à Maitland, Darnley s'y opposa de tous ses moyens, et peut-être cette vive opposition la détermina-t-elle à presser l'expédition des lettres de grace à la demande de Bothwell et de Murray. Darnley furieux menaça Murray de le tuer, et demanda son exclusion du con-



Ruines de l'abbaye de Jedburg en Écosse.



Vue da château de Craigmillar.

seil d'état ainsi que celle de Bothwell et de Handey. Marie ne manqua pas de s'y refuser, et Darnley, s'absentant de la cour, se retira a Stirling, d'où il annonça le projet de quitter le royaume. Le comte de Lennox son père parvint à l'en dissuader, et le ramena à Édinbourg où Marie, l'accueillant avec sa grace ccoutumée, le prit par la main, le conduisit devant le conseil, le conjura dans les termes les plus précis de détailler ses plaintes, de ne point dissimuler ce qui causoit son déplaiir, et le pria de lui pardonner si elle avoit commis quelque faute involontaire. Elle l'engagea ensuite à ne point se séparer d'elle. Darnley déclara que la reine ne lui avoit jamais donné aucun sujet de plainte, mais il se garda de s'expliquer avec autant de franchise wegen projet de voyage. Il repartit bientôt Stirling, et, dans une lettre à Marie, il lui apprit que le sujet réel de son mécontentement venoit du peu d'autorité qu'elle lui laissoit, et du dédain que lui marquoit la

Une affaire d'état ayant appelé la reine à

Jedburgh avec les lords du conseil, elle alla faire une visite au comte de Bothwell, qu'un proscrit avoit tenté d'assassiner quelques jours auparavant, et cette démarche fut mal interprétée par les ennemis de la princesse. Marie fut atteinte dans cette ville d'une indisposition si grave, que les lords furent au moment de retourner à Édinbourg, afinde pourvoir au gouvernement, d'en exclure Darnley, et de confier la régence à Murray; mais la reine se rétablit, et reprit assez de forces pour aller passer le temps de sa convalescence au château de Craigmillar au-delà de Berwick. Darnley vint l'y visiter, et son orgueil lui interdit tout rapprochement avec les lords du conseil, qui engagèrent Marie à faire prononcer son divorce. La princesse s'y refusa: elle se trouvoit sans doute bien offensée. mais elle craignoit qu'une telle action ne nuisît aux droits de son fils. Elle répondit donc que Darnley peut-être parviendroit à se corriger, elle ne vouloit pas entacher sa conscience ni son honneur, et elle pensoit que les choses pouvoient aller jusqu'à ce qu'il plùt à Dicu d'y apporter remède. Les lords ennemis de Darnley se résolurent alors à l'assassiner: un compromis fut rédigé par sir James Balfour, et signé avec lui de Huntley, Bothwell, Argyle et Maitland. Bothwell se chargeoit de l'exécution du crime, et les autres le garantissoient contre toutes ses conséquences.

De Craigmillar la reine se rendit à Stirling, où elle fit administrer à son fils le sacrement de baptême avec une grande solennité; mais Darnley, quoique présent au château, refusa de paroître à la cérémonie. Marie saisit la circonstance pour accorder une amnistie au comte de Morton, et à soixanteseize proscrits. Darnley vit une nouvelle offense dans cet acte de grace, et se retira à Glascow, où il fut attaqué de la petitevérole; ce qui fit dire qu'il avoit été empoisonné. Marie accourut afin de lui prodiguer ses soins; elle lui témoigna beaucoup de tendresse, son affection parut renaître, et dès qu'il put voyager elle le ramena à Edinbourg, et le plaça dans une maison hors des murs, appartenant au prévôt de Sainte-Marie, et vulgairement nommée l'église du Champ. On assigna pour motif à cette disposition la nécessité de tenir le convalescent en bon air. La reine s'établit elle-même dans un appartement de cette maison, au-dessous de celui qu'occupoit Darnley, et ne parut occupée que de lui donner des marques d'intérét.

Mais tandis que les époux sembloient réconciliés, une épouvantable catastrophe se préparoit. Le comte de Morton avoit dépassé les frontières; il s'étoit arrêté à Wittingham, parce qu'il lui étoit défendu d'approcher de la cour à une distance de sept milles; mais Bothwell et Maitland s'étoient hâtés d'aller à sa rencontre, et, dans leur conférence, le meurtre de Darnley avoit été définitivement arrêté. Le 9 février 1567, Marie, après une conversation assez tendre avec son époux, lui annonça qu'elle coucheroit cette nuit au château de Holy-Rood, afin d'assister, selon sa promesse, à un bal masqué donné à l'occasion du mariage d'une de ses femmes,

Marguerite Carvood, avec un des officiers de sa maison, nommé Sébastiani. La reine resta près de Darnley, depuis six heures jusqu'à onze heures du soir, montra beaucoup de gaîté, tira de son doigt un fort bel anneau qu'elle passa à celui de son mari, et l'embrassa en partant. La route de Kirk-of-Field à Holy-Rood-House fut éclairée par des flambeaux. Marie parut au bal enjouée et radieuse, et se retira peu après minuit. On se sépara dès qu'elle fut partie, et le palais fut bientôt plongé dans un profond silence. Vers deux heures du matin, une commotion terrible qui ébranla toutes les maisons, alarma les habitants de la ville comme ceux du château, et bientôt se répandit l'horrible nouvelle, qu'une explosion de poudre avoit détruit la maison de l'église du Champ, que le roi n'existoit plus, que son corps et celui de son page Taylor gisoient dans un jardin ou un champ voisin, et que trois autres personnes et un enfant avoient péri sous les

Lorsque l'on apprit à la reine qu'elle n'avoit plus d'époux, elle versa des larmes, déplora le sort de Darnley, déclara qu'elle pensoit qu'on avoit voulu la rendre également victime de l'attentat, et annonça qu'elle étoit résolue à tirer une vengeance éclatante des coupables. Elle s'habilla de deuil, se renferma dans une chambre tendue en noir, et n'admit près d'elle qu'un petit nombre de serviteurs dévoués. Des récompenses furent offertes à qui procureroit la découverte et l'arrestation des assassins; et des lettres adressées aux cours étrangères leur apprirent les douleurs de Marie, et les mesures qu'elle prenoit pour la punition des meurtriers de son époux. Cependant les mêmes seigneurs se pressoient autour de sa personne et composoient son conseil, et elle ne laissa percer aucun soupçon sur leur participation au crime. Cette conduite parut ctrange; car la voix publique accusoit Bothwell et ses serviteurs, et la faveur dont l'honoroit Marie étoit si déclarée qu'elle indigna les masses populaires, et que bientôt le bruit courut qu'elle-même étoit complice

de l'assassinat de son mari. Des placards injurieux répandirent cette accusation : la reine en eut connoissance, et fit chercher les libellistes avec plus de rigueur peut-être qu'on n'en mettoit à la poursuite des régicides.

Cependant le comte de Lennox qui, de son côté, avoit réuni des preuves contre les assassins de son fils, écrivit à la reine pour lui demander justice, en accusant le comte de Bothwell comme instigateur, et comme complice sir James Balfour, Gilbert Balfour son frère, David Chalmers et quatre officiers du palais. Le parlement fut convoqué. et Lennox appelé à la cour afin de soutenir son accusation. Il quitta en effet Glascow, mais à peine rendu à Stirling, il apprit que Bothwell, quoique accusé, n'avoit pas cessé de siéger au conseil, qu'il logeoit au palais habité par la reine, qu'il se faisoit escorter d'une troupe de gens armés, et que son complice, sir James Balfour, commandoit le château d'Édinbourg. Intimidé par ce déploiement de puissance, Lennox écrivit pour solliciter un ajournement. On n'eut ascun égard à sa prière, et le jury s'assembla; le comte de Caithness remplit les fonctions de chancelier. Bothwell se rendit au Talbooth où se tenoit l'assise, et se fit accompagner de deux cents soldats et de quatre mille gentilshommes; Maitland étoit à ses côtés, à cheval. Le comte d'Argyle présida en qualité de grand-juge héréditaire de l'Écosse, et Morton présenta la défense de l'inculpé, qui fut acquitté à l'unanimité, attendu qu'il ne se présenta pas d'accusatear. Cunningham, l'un des serviteurs de Lennox, avoit, avant le jugement, protesté sans succès contre l'inégalité de la procédure. Bothwell offrit le combat singulier à tout Écossois, Anglois ou François qui oseroit affirmer sa culpabilité. La session du parlement s'ouvrit deux jours après. Les partisans de Bothwell s'y trouvèrent en majorité. Ils avoient redouté la dernière année durant laquelle la loi permettoit au souverain, qui n'avoit pas encore atteint vingt-cinq ans, de révoquer les concessions de propriétés qu'il auroit faites au détriment du domaine de la couronne. La généreuse et facile Marie avoit abusé de la faculté de concéder. Darnley l'avoit souvent blâmée de son imprévovance, et même en avoit obtenu des révocations partielles. Ses ennemis savoient qu'il se proposoit de l'engager à retirer ses donations avant qu'elle eût atteint l'âge de vingtcinq ans, et la crainte qu'il ne réussit dans son influence renaissante n'avoit pas été étrangère à la détermination de le mettre à mort. Pour éviter toute nouvelle appréhension de ce genre, les lords obtinrent du parlement la confirmation des donations faites à Bothwell, Murray, Huntley, Morton, Maitland, Rothes et autres, et une décision qui privoit la reine et ses héritiers au trône de tout pouvoir révocateur à l'avenir. Le parlement ratifia ensuite l'acte de la convention de 4560, qui abolissoit la juridiction papale; et par un autre statut, déclara que tous les Écossois étoient libres de servir Dieu selon la direction de leur conscience. Cette session (avril 1567) ne dura pas plus de six jours. A peine terminée, les lords se réunirent au nombre de vingt-quatre et signèrent un pacte par lequel, reconnoissant l'innocence de Bothwell, ils s'obligerent à le défendre envers et contre tous, dans son corps, ses héritages et ses biens, et promirent d'engager la reine à l'épouser aussitôt que la loi et les convenances le permettroient.

Cette infâme association, tache éternelle pour la noblesse d'Écosse, fut nécessairement suivie d'entreprises audacieuses contre la foiblesse de Marie Stuart. Cette imprudente et malheureuse princesse s'étoit rendue à Stirling dans l'intention d'embrasser son fils qu'elle avoit confié à la fidélité du comte de Marr. Bothwell jugea cette circonstance favorable à ses intérêts. Il rassembla un corps de cavalerie sous prétexte de donner la chasse à des brigands qui infestoient les campagnes; mais il se mit en embuscade pour attendre le retour de la reine, et il se saisit de sa personne en un lieu nommé Foulbriggs, à un demi-mille d'Édinbourg.

Huntley, Maitland et Melville, qui accompagnoient Marie, surent arrêtés en même temps, et conduits au château de Dunbar. Le lendemain, on les relâcha, mais la reine fut retenue et séparée de ses amis pendant dix jours, après lesquels on publia qu'elle acceptoit volontairement la main de Bothwell et l'épousoit sans contrainte.

Les ennemis de Marie Stuart prétendoient que cette affaire étoit arrangée depuis longtemps, que la princesse s'étoit éprise d'amour pour Bothwell du vivant de Darnley; qu'elle étoit complice du meurtre de son mari, et qu'on avoit eu l'air d'user de violence uniquement afin de ménager sa réputation: toutefois, les propres aveux de Marie, dans des circonstances solennelles, sont faits pour écarter ces assertions. Suivant elle. Bothwell l'avoit informée de son désir de l'épouser, mais elle avoit repoussé son audace avec une telle fermeté, qu'il s'étoit convaincu que la force seule pourroit le faire réussir : de là l'enlèvement de la reine et sa détention. Durant le séjour de cette princesse à Dunbar, Bothwell, en la suppliant d'attribuer sa conduite à la violence de son amour, lui avoit donné connoissance du pacte signé par les lords, ce qui, loin de dompter la répugnance de Marie, n'avoit fait qu'accroître son indignation. Elle avoit espéré que ses amis embrasseroient énergiquement sa cause; mais tandis qu'il lui étoit impossible de faire connoître au dehors ses volontés réelles, on en avoit supposé, on l'avoit calomniée, et nulle épée n'étoit sortie du fourreau pour sa désense. Enfin elle ne s'étoit déterminée à épouser Bothwell qu'après que les instances importunes de ce sujet audacieux, accompagnées de violences, lui eurent rendu tout resus impossisible. Melville, son serviteur dévoué, affirma que cette violence étoit l'attentat le plus criminel contre sa personne.

Quelles que fussent les causes de cet hymen, et la répugnance ou l'acquiescement volontaire de la reine, et quoique Bothwell eût épousé déjà la sœur du cointe de Huntley, les cérémonies du mariage ne tardèrent pas à s'accomplir. Un divorce entre Bothwell et Jannette Gordon fut prononcé par les tribunaux ecclésiastiques des protestants et des catholiques, la cour consistoriale sous prétexte d'adultère; et la cour archiépiscopale pour cause de consanguinité. A peine ces divers jugements eurent - ils été rendus, que la reine, en présence de la cour d'assises, déclara, par un acte gracieux, qu'elle pardonnoit à Bothwell toutes ses violences; elle le créa le leudemain duc des Orkneys; et, le 45 mai 4567, un ministre protestant maria Bothwell et Marie Stuart dans la grande salle de Holy-Rood-House. L'infortunée princesse ne recouvra cependant pas sa liberté; des gardes veillèrent constamment sur toutes les issues de son appartement; nul ne put désormais parvenir en sa présence sans l'approbation expresse de Bothwell; et bientôt elle ne compta ses journées que par ses humiliations et ses souffrances.

La conduite peu mesurée de Bothwell-envers Marie, conduite qui exclut toute surposition d'un amour mutuel ou d'une passion désordonnée de la reine, ne fut cependant pas suffisamment appréciée par la nation écossoise pour écarter les soupçons de sa complicité dans l'assassinat de Darnley. Les ministres protestants qui la haïssoient parce qu'elle professoit la religion catholique, contribuèrent à répandre contre elle les impressions les plus défavorables; mais ce qui paroîtra plus extraordinaire, c'est que les lords mêmes qui avoient tant insisté pour conclure son mariage avec Bothwell, qui avoient souscrit l'engagement de défendre le comte, de le soutenir envers et contre tous, furent les premiers à l'abandonner, à se liguer pour le renverser du haut rang où ils l'avoient élevé, et cela, moins de deux 3 mois après l'avoir assis sur le trône de Marie.

On ignore les motifs réels qui les déterminèrent. Il paroît qu'Élisabeth, sans intervenir directement avec une armée pour venger la mort de Darnley, fit signifier secrètement aux principaux membres de la noblesse d'Écosse, qu'afin d'éviter d'être



Vue du château de Stirling.

rés comme complices du crime de Il et dévoués à l'infamie, il ne leur ju'à prendre immédiatement les arotre l'assassin. D'une autre part, étion de Bothwell avoit probableissé percer des vues plus ambitieuses et quelques tentatives qu'il fit, ditir se rendre maître de la personne e prince d'Écosse, héritier présompcouronne, donnèrent lieu de crainl ne voulût se défaire de cet enfant il s'étoit délivré du père. Les lords mblèrent donc à Stirling, et formèe nouvelle association dans laquelle at les comtes d'Argyle, de Morton, , d'Athol, de Glancairn, de Ruthsolords Montrose, Home, Semple, , Sinclair; les lairds Kirkaldy de et Tullibardine, le secrétaire d'état

Liddington. Ils résolurent de s'emparer de Bothwell et de la reine; et le lord Home, avec huit cents chevaux, s'avança pour les investir au château de Borthwick. Le comte eut avis de la tentative projetée, et gagna la forteresse de Dunbar avec Marie. Il est probable que si Bothwell eut laissé ses ennemis tenir la campagne, le désaut d'argent et de subsistances les cût promptement dispersés; mais son orgueil ne lui permit pas de différer, et, suivi d'un petit nombre de troupes, il marcha contre les confédérés qu'il rencontra près de Corbery-Hill, à six milles d'Edinbourg. L'ambassadeur françois, Lecroc, usa de toute l'autorité que lui donnoit sa position, pour opérer une réconciliation; Marie offrit une amnistie générale; les lords exigèrent qu'elle abandonnât Bothwell au châtiment qu'il avoit mérité. Le comte offris alors le combat singulier à Morton ou à tout autre de ses accusateurs: Tullibardine et Lindsay acceptérent successivement, mais les confédérés s'y opposèrent, et, après quelques discussions, il fut arrêté que Bothwell auroit la liberté de se retirer, que la reine seroit reconduite à Édinbourg, et qu'elle y retrouveroit les honneurs et l'obéissance qui lui appartenoient comme souveraine. Ces conditions acceptées, Bothwell partit pour Dunbar, d'où il parvint à se rendre en Danemarck; et le lord Kirkaldy de Grange, offrant la main à la reine, la conduisit à l'armée des lords, où Morton la reçut en fléchissant le genou.

La liberté que Marie croyoit avoir recouvrée n'étoit qu'une cruelle captivité. Une heure suffit pour lui apprendre le sort qu'on lui réservoit. Elle fut insultée par les cris de la populace à son entrée dans sa capitale: et, pour comble d'outrage, on déploya sous ses yeux une bannière où l'on avoit représenté le cadavre sanglant de Darnley, et le prince son fils à genoux, s'écriant : « O mon Dieu! sois le vengeur de ma cause! > On l'enferma pendant vingt-quatre heures dans la prison du prévôt, où elle fut privée de tout secours, même de celui de ses femmes de service. Le désespoir s'empara de cette malheureuse princesse: elle se crut réservée à quelque affreux supplice; sa tête s'égara, elle s'approcha d'une fenêtre à plusieurs reprises, et, dans un misérable état, inondée de larmes, ses longs cheveux épars sur ses épaules et sur son sein, elle appela le peuple à la delivrance de sa souveraine. Ses ennemis craignirent alors que les habitants d'Édinbourg, émus de pitié, ne s'armassent pour sa défense, et ils se déterminèrent à l'eloigner de la capitale. Vers neuf heures du sor, ils vincent la prendre à sa prison. la condustrent a Holy-Rood-House où ils lui accorderent une heure de repos, et la remnent cusuite à une escorte de quatre e nts hommes commandes par Athol et Morton, a quelque distance d'Édinhoury, les deux contex furent remplacés par Buthwen et land ay que deposerent la remeau château. de Lochlevin, résidence de la mère de Murray, secrètement épousée, mais non reconnue, par le feu roi d'Écosse, père de Marie. Il sembloit qu'on eût choisi cette demeure pour abreuver la captive de douleurs et d'humiliations (18 juin 1567).

L'outrage fait à la reine d'Écosse frappa vivement la reine d'Angleterre. Elle ne redoutoit plus en Marie une rivale de puissance et de beauté; elle songea aux conséquences que pouvoit entraîner un tel exemple, et s'indigna de ce que des sujets eussent osé porter leurs mains profanes sur la personne sacrée d'une souveraine. Dans cette situation d'esprit, elle envoya en Écosse Throckmorton avec des instructions pour exiger la liberté de Marie tout en blamant hautement la conduite qu'elle avait tenue. Throckmorton ne pouvoit se dispenser d'obeir à sa maitresse, et de menacer les seigneurs écossois d'une prompte vengeance s'ils refusoient satisfaction à Élisabeth; mais le secrétaire Cecil, l'ennemi de Marie, lui avoit donné des instructions particulières, et il s'arrangea secrètement, de manière à ne point obtenir ce qu'il demandoit. On ne lui permit pas de voir la prisonnière; et, tandis qu'il échangeoit avec la reine d'Angleterre une lente correspondance, les lords du conseil. excités par les chefs de l'Église réformée. discutoient et arrêtoient des mesures qui enlevoient la couronne à Marie Stuart. Par la première, elle devoit abdiquer en faveur de son fils; par la seconde, le comte de Murray étoit élevé à la régence; et par la troisième un conseil de gouvernement étoit créé pour diriger les affaires du royaume jusqu'à l'arrivée de Murray, alors sur le continent. L'inflexible et fanatique lord Lindsay fut chargé de présenter ces actes à la reine et de l'engager à les signer. En entrant dans la chambre de cette infortunée, il les jeta sur une table en lui intimant, de la part du conseil, l'ordre d'y apposer sa signature si elle ne voulait être envoyée à l'échafaud comme complice de l'assassinat de Darnley. Marie, en versant des torrents de larmes, fit observer que de pareil actes ne pouvoient, en aucun temps, être considérés comme légaux, et les signa sans daigner même jeter un regard sur leur contenu.

Le jeune prince fut sacré et couronné sous le nom de Jacques VI, en vertu de cette abdication, le 29 juillet 4567. Ce fut Morton qui prêta le serment en son nom, car l'enfant royal ne comptoit guère que deux aux et demi, et de plus cent comtes, évêques ou lords qui avoient voix au parlement, il ne s'en présenta pas douze à la cérémonie.

A peine Murray fut-il arrivé (45 août), qu'il se hata de visiter, à Lochlevin, la royale captive. Marie étoit sa sœur; elle l'avoit constamment comblé de marques d'affection, elle s'étoit dépouillée pour l'enrichir; et quoiqu'il fût entré dans tous les complots qui avoient menacé sa puissance ou sa vie, elle lui avoit constamment pardonné sa trahison, et lui avoit conféré de nouveaux honseurs. La reine se jeta dans ses bras en l'apercevant; mais Murray se montra froid et reservé, elle n'en n'obtint aucune parole de consolation, et, après le morne repas qu'ils prirent ensemble, le comte lui parla avec la plus cruelle dureté, la menaça du tribunal et de l'échafand, et lui recommanda le repentir: « Que Dieu soit votre refuge, lui dit-il, en la quittant après minuit, c car vous n'avez à espérer qu'en sa miséricorde! > Le lendemain , toutefois, Ila revit, et parut s'adoucir. La pauvre Marie, en écoutant des paroles de paix, près une nuit d'angoisse et de terreur, cut entendre un ange qui lui promettoit le riel: elle l'embrassa et le supplia de ne point refuser la régence afin de lui sauver la vie ncelle de son fils. C'étoit là justement ce que demandoit la politique de Murray. Il parut hésiter, puis il consentit à se charger d'un si grand fardeau, uniquement à cause de son attachement pour elle, mais à condition qu'elle n'agiroit que d'accord avec lui et qu'elle n'essaieroit pas de fuir. On le prodama régent deux jours après, et il prétendit n'avoir cédé qu'aux larmes et aux prières de Marie.

L'autorité de Murray, homme habile et ferme, parut, dès les premiers temps, prendre un caractère de solidité que son parti n'eût osé espérer. Mais l'ambition de quelques grands, le mécontentement des autres, la pitié qu'inspiroit au peuple la situation d'une princesse que la nature sembloit n'avoir comblée de ses dons que pour lui faire éprouver, dans toute son horreur. l'amertume des jalousies et des brutalités sociales, amenèrent une révolution dans les esprits et les portèrent à la réflexion. Il ne fut pas difficile de voir que, si les lords complices de Bothwell tenoient autant à ce que le comte leur fût abandonné par la reine, c'est qu'ils espéroient que sa punition suffiroit à la vindicte générale, et que le silence seroit gardé sur leur participation au crime. Marie avoit proposé de convoquer les états. de leur soumettre la question de la validité de son mariage et celle de la punition des meurtriers, et de s'en rapporter à leur détermination. Cette proposition sembloit raisonnable, mais ses ennemis vouloient encore rendre illégitime l'enfant qu'elle portoit dans son sein; et comme elle refusoit de sacrifier son honneur à leur bon plaisir, ils concertèrent les moyens de prouver qu'elle avoit été l'instigatrice du meurtre de Darnlev. Une cassette en argent que François II avoit donnée à Marie et dont Bothwell avoit fait usage, tomba, l'on ne sait trop comment, dans les mains de Morton, et il s'v trouva des lettres de la reine qui la compromettoient étrangement. Ces lettres, qui furent niées par Marie lorsqu'elle en eut connoissance long-temps après, étoient sans signature, et n'ont jamais paru en original. Leur plus grande singularité, c'est qu'elles sembloient disposées pour faire considérer Bothwell et Marie comme les seuls coupables, et que dans leurs détails intimes, n'apparoissoient jamais les noms de Morton ni de Maitland. On les communiqua secrètement aux chefs du parti et à la reine d'Angleterre, et six mois après leur découverte, on en fit usage au parlement pour accuser Marie d'adultère et de meurtre ; à cet acte d'accumion l'on un juignit mi accunt endant a la confincation des berns de Butanvel, à qui l'on reprochoit, comme teix expans d'avoir employé la plus oficiane vousses pour forcer la reine à l'épones. À a en un nécessaire de faire remarques a emmanistion qui existoit entre les Gens acres, ex-m Bothwell étoit compaide de vousses. Marie ne pouvoit passer pour la emagines: ex mont et ceux que nom arten emmares female rent une partie des harts de l'Écones: in le ramemblement à Hamison, es le procusement de servir les intérêse te par unaveranc.

Mais tandis que l'agmina patitionne se manifestrit en l'occur de More, elle sagging elle-mine a resoners a inere. Larg inc elas , mare du ingent , at marana mairesae de Jacques V, charges de la variebles au chiseau de Leahiram, s'espeinie a im reastre sun existence penilde; man, com es bactions de geldiere et de canque, elle se par empletier que Georges Douglas, le sessas de ses fils, se fut touche de la lessue de Marie. de sa grace ravinante et du charme qu'une donceur inaltérable et une se cécude mesancolie imprimoient a toute sa personne. Donglas étoit un des meurtriers de Kirrio, il parvint à obtenir son pardon de sa lelle sonveraine, et, d'accord avec Beson, l'un des fidèles serviteurs de Marie, qui se vania caché dans un des villages voisins, il introduisit pres de la reine une blanchisseuse dant elle prit les vétements et le papier. Le châtean de Luchlevin étoit situé au milieu d'un lac; Marie monta dans le bateau qui devoit la conduire pres de ses amis : mais un des rameurs ayant soulevé le plaid dont elle ne convroit le visage, elle essava vainement de repouver l'involent, et celui-ci s'apercut a la Mancheur de ses mains qu'il n'avoit pas affaire a une blanchisseuse : reconnue et ramenda a Landslevin, Marie vit multiplier autour d'elle les verrous auxquels se fioit à peine sa jalome maratre. Georges chercha som solut dans la fuite; mais en partant il confia um serret a un page agé tout an plus de neine and, et l'enfant, avec tout l'enthousissing d'un cieur neuf et chevaleresque.

the to be the series and WHEN PARTY AND AND AND AND ADDRESS. ना क्षेत्र के स्थापन कर के प्राप्त के ल Cathannas into the service pro-Description of the second Like an inches the man partiered. Andre e les 14 de periore departe te a increme durant un cens : 1000cg & 1-3 cmpac & 4 (18 sile sumar, et ... sans perière un : à continue ions du contrau Ancie retrainment in less illes l'humen. Diagra et Benn attenducent les dans as satems qui us record. ta ac seconarsa no chio de la pri deat in arment ferme its partes on City parames. Here attended me nava hupitaiere appartenti Nova : ele v passa le reste de la m innument che arres an chinese mille San 1344 . A prine remi fatigues es es em mos qui elle avoi vets dans sen evanien "la reine revoi on acte authentique, la résignation concer d'Écisse, illegalement a sa foiblesse, durant sa captivité à Li Les seigneurs qui avoient blime les deut elle etrit victime. 2000ererent aupres de leur souveraine : et parmi : remarquoit les comtes d'Argyle, ( ley, de Rothes, de Montrose, E Cassilis, Errol, Crawford, Sut neuf eveques, autant de barons, lords de la plus haute distinction: mee tout entiere se trouva bientôt cosition.

Ce fut alors seulement, disent le seurs de Marie, qu'elle reçut pour miere fois quelques détails circonsta le crime de Bothwell, dont on la promplice, et sur l'histoire réelle du de Darnley. Elle écrivit à Murray p gager à soumettre à un parlement li tes les causes de dissensions qui l'roient, et à s'en remettre à la just recherche et de la punition de toute sonnes qui auroient pu tremper dans sinat de son premier mari. Cette pre



Marie Stuart.

l'effroi dans l'ame de Morton et de utland; ils arrêtèrent les messagers de Maet le conseil déclara ses partisans traisa la nation. La force des choses eût cedant amené un rapprochement, si la Mite qui poursuivoit Marie ne l'eût mise presence de Murray, un matin où elle endoit à cheval au château de Dunbar-Elle étoit accompagnée de ses plus zélés niteurs ; la troupe que commandoit le ent leur était inférieure en nombre, et on l'apercut, les partisans de Marie, nsidérant que leur supériorité, l'attaut sans ordre et confusément; mais ennemis étoient parfaitement discipliils soutinrent le choc avec courage, et

après un combat sanglant, que l'on nomma le combat de Langside, ils mirent en pleine déroute les défenseurs de la reine (45 mai). L'infortunée princesse n'eut de ressource que dans la fuite la plus prompte; et, après une course de soixante milles, elle atteignit l'abbaye de Dundresman. Dans son désespoir, elle exprima la résolution de chercher un asile en Angleterre, près de sa bonne sœur Élisabeth. Ce fut en vain que ses amis s'y opposèrent, que l'archevèque de Saint-Andrew se jeta à ses genoux pour la détourner de cette funeste détermination ; Marie persista dans son dessein. Les derniers procédés de la reine d'Angleterre lui sembloient si généreux qu'il étoit impossible qu'ils cachasent un mauvais vouloir. En effet, Éliwheth, durant ces évenements, s'étoit déclarée hautement la protectrice de la reine d'Écosse, avoit refusé à Murray de le reconnoitre comme régent, défendu à son ambassadeur d'assister au couronnement du jeune prince, annoncé aux puissances étrangères qu'elle se proposoit de rétablir Marie sur le trône, et demandé d'un ton péremptoire qu'on la remit en liberté. La confiante Marie envova par Beton, à Élisabeth, un anneau de diamants, qu'elle en avoit recu comme gage d'affection et garant d'assistance dans les dangers qu'elle pourroit courir, et, s'embarquant sur le Solway, dans un bateau pêcheur, elle descendit le même jour au port de Workington, a trente milles de Carlisle, où elle se rendit le lendemain. Elle envoya un courrier à Londres pour prévenir la reine de son arrivée, implorer sa protection et solliciter la permission de la voir.

Mais cette démarche, cette fuite, cette bataille perdue, avoient bien changé la face des affaires. Le secrétaire d'État, Cécil, lié comme l'on sait avec les ennemis de Marie, prit la résolution de détourner l'orage qui menaçoit d'accabler Murray et son parti. Ce ministre habile donna d'abord de grands cloges à la générosité d'Élisabeth; mais il l'engagea à peser diverses considérations qui se présentoient dans cette circonstance critique. La faction qui gouvernoit alors en Écosse se composoit des partisans de l'allance angloise; ils professoient la même religion au Elianbeth, et leurs intérêts politiques étoient identiquement les mêmes. Leur bannissement en Angleterre alieneroit les réformés et rendroit aux catholiques un espoir qu'a grande peine etoit on parvenu à comprimer. Marie, victorieuse, en Écosse, du parti protestant, deviendroit un instrument dans la main des Giuse , qui ne manqueroient par, sous son égide, de former une lique entre les catholiques d'Écosse, d'Angleterre et de France, contre la religion et le gouvorgement d'Eleabeth, que d'ailleurs il gewith pas seant que la reme merge, si glomune de la rigidité de ses mœurs, admit en sa présence une femme accusée d'adultère et de meurtre; que la honte d'une action déshonorante retomberoit sur tous ceux qui la souffroient ou l'autorisoient; que le moment étoit venu où la reine d'Écosse devoit prouver son innocence, et que le résultat d'une enquête exacte apprendroit au monde si le soulèvement des Écossois contre leur coupable souveraine étoit justifiable, on si la reine d'Angleterre devoit le généreux secours de son amitié à une princesse si indignement persécutée. Élisabeth fut facile à persuader. En conséquence, elle charges le lord Scrope, gouverneur des marches, et sir Francis Knolles, son chambellan, de visiter Marie en son nom, et de lui déclarer que la reine ne pourroit l'admettre en sa présence que lorsqu'elle auroit détruit les accusations de ses ennemis devant un conseil de commissaires anglois qu'Élisabeth, en vertu de sa souveraineté, avoit le droit de lui imposer. Marie répondit avec dignité qu'elle ne concevoit pas qu'une personne, quelle qu'elle fût, osat se proposer comme son juge; qu'elle n'en reconnoissoit aucun: qu'elle étoit reine indépendante, et n'abaisseroit jamais la couronne d'Écosse en la soumettant à une autre couronne. Elle se hornoit en conséquence à demander la liberté de retourner dans ses états, ou de traverser l'Angleterre pour se rendre en France. Le conseil d'Élisabeth se garda bien d'accorder cette faveur, qui n'étoit qu'une justice, et Marie, en reconnoissant le piége où elle étoit tombée, versa des larmes abondantes. Ses lettres à Élisabeth portent l'empreinte d'un noble caractère. « D'après quel principe legal la retenoit-on prisonnière? Elle n'étoit pas la sujette d'Élisabeth, et n'étoit venue dam son rovaume que sur une invitation expresse. Ses ennemis n'étoient pas ses égaux, mais ses sujets; elle préféreroit la mort à les regarder comme ses pairs; qu'on la mit en liberté. et alors elle se feroit une loi de prouver son innocence devant sa bonne sœur, mais comme amie et non comme juge, et elle confondroit et Morton et Maitland, véritables auteurs du meurtre de son mari. »

aistres anglois persistèrent dans la n de la transférer au château de sus prétexte qu'ayant jadis assirmé à la couronne d'Angleterre, elle encore le faire valoir si on lui renerté, et fomenter des troubles parholiques, dont elle partageoit la Quant au jugement, l'adresse de suggéra un moyen terme qui n'é-1 nouvel artifice pour égarer l'imcaptive : il s'agissoit de faire le on de Marie, mais de ses ennemis, rveroient leurs domaines et leurs s'ils se justifioient, et dans le cas , seroient abandonnés à la merci uveraine. La reine d'Écosse, nonavis de ses plus sages conseillers, parti qui devoit la perdre, et la ngleterre fit signifier à Murray de ter devant une commission nomelle, et chargée d'examiner sa conrégent, rassuré par les avis secrets déclara qu'il étoit disposé à obéir s d'Élisabeth, mais en même temps l'assurance que Marie ne retournais en Écosse, dans le cas où elle vaincue. Marie, de son côte, insisu'il fût exprimé dans les pouvoirs, ux membres de la commission. eth engageroit sa parole royale à r sur son trône.

nférences se tinrent dans la ville Elisabeth désigna, pour examiner euse affaire. le duc de Norfolk. le Sussex et sir Ralph Sadler, créa-Cecil; Lesley, évêque de Ross, Norris, Livingstone, Boyd et trois rsonnes se présentèrent en qualité saires de Marie; Murray, Morton, lsay, l'évêque des Orkneys, l'abbé erline, Maitland, également connu m de Liddington, assistés de l'hiseorges Buckanam et de quatre aueillers, se portèrent accusateurs de tart, sous prétexte de se défendre llement.

mmissaires de la reine d'Écosse rèrent par protester que le fait de leur comparution ne pourroit jamais être considéré comme un acte de dépendance de la couronne d'Écosse envers celle d'Angleterre. Les commissaires anglois répondirent par des réserves; et les premiers, comme plaignants, accusèrent Murray et ses associés d'avoir outragé leur souveraine depuis son mariage avec Bothwell, d'avoir traîtreusement pris les armes contre elle, de l'avoir ensermée au château de Lochlevin, d'avoir abusé de sa captivité pour lui arracher par la terreur une renonciation à sa couronne, rejeté toutes ses propositions d'accommodement, attaqué et défait les troupes qui protégeoient sa personne après son évasion de sa prison, et de l'avoir enfin forcée, pour sauver sa vie, à se réfugier sur le territoire de l'Angleterre. Murray repoussa ces griefs par un récit sommaire et tronqué des événements; il rappela l'enlèvement de la reine par Bothwell, le meurtrier de Darnley, l'influence qu'il avoit exercée sur l'esprit de Marie, sa scandaleuse sentence de divorce. et son mariage plus scandaleux encore, la bonte qui en rejaillissoit sur la nation, et le danger auquel étoit exposé le jeune prince destiné à la gouverner. Voilà ce qui avoit engagé la noblesse écossoise à prendre les armes, ce qui l'avoit portée à s'assurer de la personne de sa souveraine, afin que dans son amour violent pour Bothwell elle ne s'opposât pas au jugement et à la punition de cet assassin et de ses complices; il ajouta qu'elle n'avoit point abdiqué par terreur, mais simplement par dégoût des soins et des soucis de la royauté. Les défenseurs de Marie répliquèrent qu'ils s'étonnoient que toute la noblesse du royaume eût tant insisté auprès de la reine pour l'engager à épouser Bothwell, si elle avoit eu le soupcon que ce seigneur, solennellement acquitté par un jury, étoit cependant un meurtrier; que Marie avoit constamment témoigné le désir qu'on le punt s'il étoit coupable, et qu'il étoit facile de prouver que des dangers trop réels qui la menaçoient incessamment l'avoient contrainte à résigner sa couronne.

L'avantage dans cette discussion restoit

tout entier à la reine d'Écosse; et les partisans de Murray s'étonnoient de la foiblesse de la défense. Les historiens opposés à Marie prétendent que le régent n'agissoit ainsi qu'afin d'amener la princesse aux termes d'un accommodement raisonnable, et de se soustraire, ainsi que ses amis, à une implacable vengeance si les forces de l'Angleterre étoient employées à la replacer sur le trône. Rien ne prouve qu'une pareille transaction avec Marie ait été tentée de bonne foi. Murrav, cependant, alla trouver en secret le duc de Norfolk, et lui offrit de lui communiquer des pièces qui établiroient la culpabilité de la reine d'Écosse, pourvu qu'on lui donnât la certitude que la commission angloise étoit autorisée à prononcer sentence définitive contre Marie, qu'elle exerceroit cette faculté, que le jeune prince seroit reconnu roi, et que luimême, comte de Murray, conserveroit les fonctions de régent.

Les pièces dont Murray entendoit faire usage pour perdre sa sœur se composoient principalement de huit lettres trouvées, disoit-il, dans la cassette d'argent de Bothwell; ces lettres, écrites par Marie à Bothwell avant le mourtre de Darnley, et depuis sa captivité, étoient accompagnées de deux contrats de mariage signés des deux coupables, et d'une suite de sonnets adressés par la reine à son amant.

Norfolk consulta Élisabeth, et les plaidoiries semblèrent un moment suspendues. Une foule d'intrigues subalternes se nouèrent durant cet intervalle dans la ville d'York, et toutes avec le but coupable d'abuser de la position et de la soiblesse de la reine d'Écosse. Le comte d'Arran, duc de Chatellerault, héritier présomptif après le jeune prince, redoutoit les menées de Murray et les prétentions rivales de la maison de Lennox, et vouloit que le trône fût rendu à Marie, Jacques VI élevé près d'Élisabeth, et le gouvernement dirigé par un conseil de nobles placés à raison de leur rang. Murray consentoit à abandonner son accusation contre Marie, à condition qu'elle ratifiat son abdication, et qu'elle consentit à vivre en

Angleterre avec un revenu considérable. Norfolk lui-même, à l'instigation de Maitland, qui lui garantissoit en secret l'innocence de Marie, nonobstant les pièces accusatrices, ne cachoit point assez qu'il aspiroit à la main de cette princesse. Les ministres profitèrent du conflit de ces ambitions : ils répondirent à Murray, que ses preuves sembloient insuffisantes, qu'on ne pouvoit s'éclairer facilement par une correspondance souvent interrompue, et qu'il étoit nécessaire que deux commissaires de chaque parti se rendissent à la cour, afin de donner à la reine toutes les informations qu'elle pourroit désirer. Marie s'étonna de cette mesure: mais elle y consentit, dans l'espoir qu'enfa Elisabeth voudroit prendre elle-même connoissance de sa cause; elle envoya donc pris de la reine l'évêque de Ross et le lord Herreis; Murray délégua deux de ses défes-

L'infortunée prisonnière se berçoit des plus flatteuses chimères, et dans un prochain avenir, entrevovoit sa réintégration sur un trône qui lui coûtoit tant de larmes. Mais tout à coup elle apprit que Murray s'étant rendu à Londres, avoit été admis en présence d'Élisabeth, en violation de la parole royale. Dévorée d'inquietudes. ele chargea ses commissaires de solliciter por elle une audience de la reine, afin qu'elle pût déduire, établir, prouver son innocence, et combattre des accusateurs que l'es avoit écoutés. Élisabeth ne donna aucune réponse. Les commissaires s'adressèrent au conseil, présentèrent des pétitions, et pretestèrent contre la procédure, ils allèrent enfin jusqu'à déclarer la conférence terminée, de l'avis des ambassadeurs de France et d'Espagne : tous leurs efforts furent intiles. Le ministère refusa de recevoir leurs protestations et déclarations; et Murray, à qui la reine avoit répondu d'une manière encourageante, accusa Marie Stuart « d'avoir projeté, conseillé et commandé l'as-« sassinat de son mari, et d'avoir destiné à « une mort pareille le jeune prince, son propre fils, en âge d'innocence, afin de

er la couronne d'Écosse à un meurvert de sang. >

ouvantable accusation, dénuée de iemblance, au moins quant au se-, fut appuyée de la communication , engagements et sonnets trouvés sette de Bothwell, et d'autres paouvoient expliquer leur contenu. rdonna que les principaux memnoblesse angloise seroient adjoints vission primitive; et l'on appela, cret, les comtes de Warwick, de . de Northumberland, de Ilun-Shrewsbury, de Westmoreland, s'expliquer sur l'authenticité des l'impression qu'elles avoient faite sprit, répondirent simplement à n de savoir si Marie pouvoit être présence d'Élisabeth, qu'il n'énvenable à la modestie d'une reine eccorder une telle faveur : il fut ifié aux commissaires de la reine d'avoir à se justifier comme elle myoir le faire.

: Marie eut-elle connoissance de ce passé, qu'elle donna l'ordre à ses res de déclarer à la reine et au conurray et ses complices, qui préqu'elle avoit projeté, conseillé ou i le meurtre de son mari, avoient t, traîtreusement et méchamment lui imputant le crime dont ils auteurs, inventeurs et fauteurs, es-uns d'eux les exécuteurs; que nt osé dire que l'intention d'une t de faire mourir son fils, son enie, le sentiment seul de l'amour suffisoit pour repousser une fausrévoltoit la nature, tandis qu'ils eux, tenté de détruire son fruit ntrailles, par le mourtre inopiné en sa présence; que de pareilles ne pouvoient être passées sous siqu'elle demandoit que l'on remit pièces à ses commissaires, afin s examinât, engageant sa parole ncre du meurtre plusieurs de ses rs, pourvu qu'on lui permit de voir la reine, et qu'on lui donnât le temps de recueillir ses preuves.

On croira difficilement que l'on ait purefuser à Marie l'inspection des lettres qui l'accusoient. Ce fut cependant ce qui arriva, et sous les prétextes les plus insignifiants. On vouloit l'amener à une nouvelle ratification de son abdication, et elle repoussoit ce genre de transaction de toute l'énergie de son caractère. On tiroit contre elle un grand argument de culpabilité de son resus de plaider, si ce n'étoit devant la reine; tandis qu'en réalité, elle n'étoit pas placée dans les mêmes conditions de faveur que ses adversaires, qui étoient libres et qui présentoient leurs pièces en personne. Mais au moment où elle apprit qu'Élisabeth ne consentoit point à sa demande, elle écrivit à ses commissaires de reprendre les conférences, en rejetant l'accusation sur les accusateurs. Cette determination effraya Murray, qui sollicita d'Élisabeth l'autorisation de retourner en Écosse, et qui même en recut un secours de cinq mille livres sterling; il emporta les pièces originales et les copies qu'on en avoit faites, et toute cette affaire parut assoupie. Après son départ, la reine d'Angleterre, persuadée que Marie, accablée par ses malheurs, s'estimeroit heureuse de couler le reste de sa vie à l'abri des orages qui l'avoient agitée, lui fit promettre l'oubli de tout ce qui s'étoit passé, pourvu qu'elle consentît à céder volontairement sa couronne à son fils, et à reconnoître Murray comme régent, durant la minorité; mais Marie répondit constamment: « Je suis résolue à mourir, plutôt que de le faire, et ma dernière parole sera celle d'une reine d'Ecosse. Elisabeth, alors, ordonna de transférer sa captive à Tutbury, dans le comté de Stafford, et la plaça sous la garde du comte de Shrewsbury.

Le duc de Norfolk, le président des conférences, aussi élevé par la haute considération dont il jouissoit dans l'état que par l'éclat de son nom et l'immensité de sa fortune, possédoit la faveur de sa souveraine, et s'en rendoit digne par sa prudence, son dévouement et sa moderation. L'affection du peuple lui étoit acquise; on célébroit en tout lieu sa bienfaisance, son affabilité, sa générosité; et la régularité de ses mœurs, comme la douceur de son caractère, lui valoient à la fois l'attachement des catholiques et des protestants. Lorsqu'il reparut à Windsor, à son retour de la ville d'York, Élisabeth le recut avec froideur, et, comme il s'informoit du motif des rigueurs de la reine, elle lui dit: « S'il convient à la tranquillité de mon » royaume, et à la sûreté de ma personne, • que vous épousiez ma sœur d'Écosse, j'ai lieu de croire qu'il vous sera doux de m'o- beir? Norfolk, surpris, répondit avec assez d'adresse : « J'espère que jamais Votre Majesté ne me voudra forcer à épouser une • femme qui a osé lui disputer le trône; un » mari ne sauroit dormir en paix sur son oreil-> ler. > Il est probable que ce sarcasme fut suffisant pour détruire les soupçons d'Elisabeth, car elle parut satisfaite, et rendit à Norfolk ses bonnes graces. Mais le duc trouva dans cette singulière ouverture matière à réflexion; il en entretint ses amis; ce mariage leur parut tout-à-fait convenable, et Murray avant son départ pour l'Écosse, eut avec Norfolk, une entrevue où furent posées les bases d'une transaction qui avoit cet hymen pour objet. Marie, à qui l'on en donna connoissance, répondit que le célibat étoit le seul état qui convînt désormais à son cœur, qu'elle n'avoit rien à prévoir au-delà, tant qu'elle étoit en captivité, mais que lorsqu'elle auroit recouvré son autorité, son amour pour le bien public la porteroit à obéir aux vœux de sa noblesse et de son peuple.

Cette adhésion de Murray à une alliance qui devoit nécessairement lui enlever la régence, n'étoit qu'un acte de duplicité. Il savoit que de puissants amis de Marie, soutenus par les comtes de Northumberland et de Westmoreland, qui commandoient dans les provinces du nord, où il falloit qu'il passât, se proposoient de l'attaquer et de s'emparer de sa personne. Il n'ignoroit pas que le duc de Chatellerault et les comtes d'Ar-

gyle et de Huntley, se donnoient pour les lieutenants de Marie, et préparoient peutêtre un soulèvement. Il falloit éviter ces deux dangers, et il y parvint, en obtenant des lettres de Norfolk pour les lords gouverneurs des marches, et des invitations de Marie à ses lieutenants, afin qu'ils renonçassent à toute hostilité.

Le point important de cette affaire étoit l'approbation d'Élisabeth, et il sembloit si difficile de l'obtenir, que Throckmorton, chargé d'en conférer avec le comte de Leicester, finit par croire que Leicester, seul, pourroit obtenir de la fille de Henri VIII une faveur qui donneroit enfin une couronne à ce favori, avec lequel la reine vierge hésitoit à partager la sienne. Leicester en ent un moment la fantaisie, mais après quelques réflexions, il pensa que la main de Marie ne convenoit qu'à Norfolk. On communiqua œ projet à une assemblée de comtes, où se trouvoient l'évêque de Ross, l'agent de Marie, Vood celui de Murray, et les comtes de Pembroke, d'Arundel, de Southampton, de Derby, de Bedfort, de Sussex et plusieurs autres. Leicester y abjura toutes ses prétentions, et il fut convenu que l'on écriroit, en leur nom, une lettre à la reine d'Ecosse, dans laquelle la noblesse d'Angleterre lui offriroit de la replacer sur le trône, et de lui assurer son droit à la succession de la Grande-Bretagne, sous condition de ne jamais porter atteinte aux droits d'Elisabeth et des héritiers de son sang; de conclure une paix perpétuelle, offensive et défensive, avec l'Angleterre : de tolérer l'établissement de la réformation religieuse dans ses états; d'accorder amnistie générale à ses sujets désobéissants; de révoquer l'abandon des droits qu'elle pouvoit avoir fait au duc d'Anjou; et enfin, d'épouser le duc de Norfolk (4569). Marie répondit favorablement sur tous les articles; elle exprima seulement, quant au dernier, sa ferme volonté d'obtenir préalablement le consentement d'Élissbeth. Elle avoit fait une douleureuse expérience du mariage, et elle attribuoit tos ses maux au secret que l'on avoit fait à Angleterre de son hymen avec

end pas compte de l'imprudence e tant de grands personnages une intrigue qui devoit changer état, sans rechercher l'aveu de ine, qui ne laissoit cependant pas t toucher à son autorité, et qui airement l'arbitre absolue des Il y avoit de l'aveuglement à une vigilance dont elle donnoit journalières, et à penser qu'elle s desseins. Quoi qu'il en soit, on is le conseil la liberté de Marie, et remiers articles de leur convenfurent adoptés. Quant au maemit à en parler au moment où roit revenu d'Écosse, et ce fut m se reposa de cette ouverture. ir l'intermédiaire de l'évêque de t en correspondance avec Marie: etiré en Danemark, envova son nt au divorce; les rois de France ie, consultés en secret, exprimèssentiment par leurs ambassane restoit plus qu'à obtenir l'adlisabeth et celle du parlement carticles proposés, pour termiette déplorable affaire.

n'étoit pas là le but de Murray. ble que, par l'organe de Wood, il avoit déjà fait connoître à la i se tramoit; et lorsque le parlessemblé, il usa, en particulier, n influence pour l'empêcher de 1 considération la délivrance de rejeta donc les propositions du lois. Maitland, qui s'étoit chargé ère explosion de l'humeur d'Élilui faisant part de l'accord paciords anglois et écossois, du maté de Norfolk et de Marie, et de la abnégation de Murray dans ses ibitieux, reconnut avec terreur du régent ; il étoit lui-même trop dans le meurtre de Darnley ir pas tout à redouter d'une paon, et il se hâta de chercher un

asile dans le clan du comte d'Athol, son ami. Murray dépêcha vers Élisabeth, qui résidoit en ce moment à Farnham, un envoyé pour l'informer que les Écossois ne consentiroient jamais à la restauration de Marie; et, de ce moment, la reine prit la détermination de faire connoître que l'intrigue et les prétentions de Norfolk ne lui étoient pas tout-à-sait étrangères. Sur un mot qu'elle laissa échapper, le bruit se répandit à la cour, que Norfolk et Marie s'étoient secrètement fiancés l'un à l'autre, et que le comte de Leicester avoit servi de témoin. Leicester fut vivement pressé par ses amis de déclarer à la reine tout ce qu'il savoit; il hésita; et, à la suite d'un diner, Élisabeth dit, en le regardant, et du ton le plus sinistre : « Il v a des gens qui devroient faire » attention à l'oreiller sur lequel ils repo-» sent leurs têtes! » Leicester, effrayé pour lui-même, et cruellement tourmenté de la crainte de causer la perte de ses amis. tomba dangereusement malade à Tichfield, où la cour s'étoit transportée. Élisabeth, dont la foiblesse sentimentale duroit encore, sentit s'évanouir sa colère à l'aspect du danger que couroit son favori; elle vint s'asseoir au chevet de son lit, lui pardonna avant qu'il eût parlé, recut sa confession au milieu des sanglots, des larmes, des reproches et des protestations, et, dans un élan d'amour et de bienveillance universelle, promit de ne punir Norfolk que par une réprimande. Sa sévérité envers le duc fut telle, toutefois, que les courtisans, qui s'aperçurent du dédain constant dont la reine l'accabloit depuis cette époque, cessèrent de rechercher sa compagnie. Cette situation lui sembla insupportable; il jugea convenable de quitter la cour, et se retira dans ses terres, d'ou il écrivit à la reine, avec l'espoir de regagner sa faveur, et de l'adoucir par sa soumission. Élisabeth lui fit intimer l'ordre de revenir sans délai.

On apprit, vers ce temps, qu'un page soupçonné de complicité dans l'assassinat de Darnley, avoit été arrêté en Écosse. Élisabeth demanda que cet homme lui fût en-



Caminum du temps d'Edualetti (1555 à 1569). Tiré de la collection de Jefferies.

saye, mais on avoit redoute ses revelations. at Lan Scient hair de l'executer. Toutefois, on moved a done depositions du malheureux, fattes avant son jugement. Par la première, dates du 9 aout 1569, il accusoit Maitland do Emvention du complot ; Argyle , Huntley et Hallour d'avoir été ses complices; et Morton. Limbay of Huthy on do s'otro associes à Hallwell II n'éton nullement question de Marto dans cetto declaration; mais une seconde deposition, dates du 10, établit que Marie avon etc avertie de ce qui se tramoit, et qu'elle y avoit donne son consentement. Le pertide Murray, en possession de ces pieces, to juger rapidement et mettre amort le page, et, sous des semblants d'amitte, ayant engago Motland a se tendre au consed a Surling, if le mi acceter, Le regent vouloit promité de la position dangerouse de revised the detail your Foliagera Jenons ces teducide Norrolle clairean d'Angleoirre; mass he pour fat a parvena . A scatturemetae le delareur à tire, niregue qu'il tyon.

contribué à ourdir ; il envoya les lettres du duc à Élisabeth, en rejetant le silence qu'il avoit gardé sur la nécessité de pourvoir à sa surete personnelle durant son voyage. La reine chargea Fitz-Garret d'arrêter Norfolk à St-Albans, et de le conduire à la Tour de Londres, où il fut confié à la garde de sir Henri Nevil. Les comtes de Leicester, d'Arundel, de Pembroke regurent defense de paroître à la cour ; l'évêque de Ross , le lord Lumley, Throckmorton et plusieurs autres furent mis aux arrêts; et l'on transfera la reine d'Ecosse à Coventry, sous la surveillance rigoureuse des courtes de Shrewsbury et de Huntingdon, et du vicomte de Hereford. On interrogea separem nt les prevenus; on compara ensulte leurs reponses, qui donnérent lieu a de nouveaux interregatoires, où on leur resa des series de questions tout-alan manhouses, et il n'en resu ta d'autre dein que consolir contrate a ser une enzaisse etrangere, suis (1 de 7 ris filmorisa lon de icur souverune.



Vue du château de Coventry, où fut renfermée Marie Sinart.

létention de Marie en Angleterre comit à entraîner des conséquences que seillers d'Élisabeth n'avoient pas pré-Tous les cœurs généreux s'intéresau sort d'une princesse jeune et belle, esprit naturellement juste s'étoit enclairé par ses malheurs, et qui monans sa conduite autant de raison que destie et de dignité. Le nombre de ses accroissoit journellement; on n'acit plus qu'avec l'expression du doute des crimes qu'on lui imputoit; et les ines qui l'approchoient, séduites par rme de sa conversation, la finesse et ceur de son esprit, la grâce et l'élésimplicité de ses manières, se troudisposées à défendre sa cause et à ner de ses infortunes prolongées. é qu'elle inspiroit redoubla le zèle de rtisans, et ils se proposèrent d'agir ouvertement en sa faveur. Marie, effravée elle-même de se trouver sous la garde de deux de ses plus ardents ennemis, songea à leur échapper, et elle eut l'imprudence d'inviter les comtes de Westmoreland et de Northumberland à tout tenter pour l'arracher aux mains de ses bourreaux. Ces seigneurs, ainsi excités, s'entendirent avec le lord Égremont Ratcliffe, frère du comte de Sussex, avec le l rd Léonard Dacres, avec les familles nombreuses et puissantes des Norton, des Markenfield, des Tempest, et bientôt la cour fut alarmée des bruits de révolte qui se propageoient. L'ordre donné d'arrêter Northumberland détermina l'explosion du mouvement que l'on préparoit sans doute, mais qui n'étoit pas encore définitivement convenu. Ce lord partit en toute hâte pour Branspeth, réunit ses vassaux à ceux du comte de Westmoreland, et,

The state of the s

LAT MANUALE ENGINEE VANIGHE CHIEF HOW white commission was the bearing of the ingunz saignegata and ! or una say the. A fullu: LANGER OF THE STATE OF CONTINUES OF SAME OF F. TANA , AR DA BARABAD, GAD GARAFARANCE, RAMA iaga matta hammaa on abitaa on Cai Kidor . Sii THE BY THE PROPERTY IN THE PROPERTY OF THE PARTY WAR Phindreth, he be everyn de la barbarosse. in Konnerd, in de primine just un détactuemana ar canampara ni peu de jours, tandis the processory therefore entire entire et anne Harrigand In cette position ils expedierent um ma alla produnation a la noblesse des contra, et appriment à leur aide toutes les in commo qui o interesserent à la prospérité du myanne, mais de regurent peu de rentorre Larmes du conte de Sussex, lieutenant de la reme, et qui commandoit à York. a quant qua contratre de douze mille hommes que le conte de Warwick et le lord amiral Ellaton constant de lever dans les provinces monthmates buses prit stors l'offensive, et les manigos, hors d'état de tenir tête à de telles forces, abandonnérent toute idée do resistance. L'infanterie se retira comme allo lo par dans ses loyers, emq cents homunes de estadories, accompagnes de trois cents Locasora partisana do Marie , traversérent la frontière à l'aldesdale, et se crurent sauves an une terre bespiratière, décembre 1569'. Copendant un inserable traitre, Hector Greene de Harlow, vendit à Murray le comte do Northanderland ou Elizabeth ne manthe of the property of motivate come in the emertion the property of motivate come in the emertion at the content.

on the residence of Lett. in Hums, de bou. W lieswei un Josephon accueilings: e come de Westinopenni el la connesse di ienane es torte Nortal Egrenioni Batchile. Tennes: wmm. Markenfield et Cautes nonorsian: ex membes do regent e de secone de este facilitarem las movens to passe sur e continent : nun une impiin and where trappe les malbeareux qui ue puesat quiter ! Angleserre ; la loi martime in the transition that it campagnes, et plus de fiun sems lemanas perment per la man du lour-set. Irans le comté de Durham. It morning her accessis fut si grand, qu'au dire de l'eneque, il ne restoit plus d'inmaximo pour juger les compables.

Toutelois, cosque l'ardeur de la venges of fut un peu amortie, Elisabeth fit publier une prodamation fort sage en explication de sa conduite et de ses intentions. Elle ne réclamoit, disoit-elle, aucune autorité ecchisiastique, que celle qui lui provenoit de ses prédécesseurs; el'e ne songeoit nullement à géner son peuple pour ses opinions religieuses, et ne vouloit être hostile au'z ceux qui s'opposoient aux écritures et à la foi catholique et apostolique, et qui troubloient les cérémonies saintes; elle ne prétendoit en rien au droit de définir les articles de foi, de changer les anciens rites, ni d'administrer les sacrements de Dieu; elle regardoit seulement comme de son devoir de pourvoir à ce que l'Église fût gouvernée & instruite par les archevêques, évêques et ministres. Cette première révolte, nonchstant son peu de succès, fut suivie d'une 🕾 tentative plus imprudente encore, excitée ? par Leonard Dacres, chef de la familie des ? Dacres de Gillsland. Ayant appris que 🖈 🗺 comte de Sussex avoit reçu l'ordre de l'arréter comme coupable de haute trahison . I 🕾 rassembla trois mille hommes, et s'avanca becontre un corps d'armée commande par le tord Hunsdon. Il combattit avec autan de=

ue d'habileté, mais il ne put réforces supérieures, et après une glante, il s'embarqua et se réfuidre.

entrefaites, le comte de Murray siné (23 janvier 1570). Il avoit inmme d'un gentilhomme nommé le Bothwellhang, et si gravement, fortunée en avoit perdu la raison. ura de la venger, et avant rensgent dans une des rues de Linui plongea son épée dans le cœur. uns de Marie, le duc de Chatellecomtes d'Argyle et de Huntley. nt à l'instant des rênes du gou-, comme lieutenants de la reine et Kirkaldy de Grange leur reau d'Edinbourg; mais les ordres ne se firent pas attendre. Le ussex et le lord Scroop passèrent es, et ravagèrent de la manière la re les clans des Johnston, des 8 Scot; Hume, Castle et Falcaslivrés aux flammes: on détrui-1 en comble les domaines des , des Hamilton et de plusieurs meurs, et les Écosois se virent humilier de nouveau sous le scepine d'Angleterre. Elle signifia sa le comte de Lennox, le père de grand-père du jeune roi, fut élu place de Murray.

ontrances des rois de France et , et les efforts des hommes d'érardoient la détention de Marie fardeau pour l'Angleterre, parudisposer Élisabeth à rendre sa liberté. Cecil et Walter Mildmay rgés d'en discuter les conditions , alors détenue à Chatsworth; it aussi rigoureuses qu'on poutendre d'une rivale jalouse, et oya dans la discussion une logiperspicacité qui étonnèrent ses s. Contrainte par la nécessité, la sse céda sur tous les points; mais acore à négocier un accommodeles deux partis qui divisoient ses

sujets, et qu'on nommoit les lords du roi et les lords de la reine. Élisabeth consentit à les entendre contradictoirement. Les lords du roi, par l'organe de Morton, soutinrent une thèse qui déplut souverainement à l'auguste conciliatrice; c'étoit le droit que possèdent les sujets, de déposer leurs souverains immoraux ou illégitimes. Les lords de la reine discutèrent sur les sûretés qu'on exigeoit de Marie; et quand il fallut conclure, leurs adversaires prétendirent qu'ils n'avoient pas reçu de pouvoirs assez étendus pour accorder ce qu'on demandoit. Il en arriva qu'Elisabeth, mécontente d'une part des principes républicains émis par l'un des partis, et peu disposée d'ailleurs à rendre sa couronne à une princesse qu'elle avoit si cruellement outragée, congédia les commissaires, en invitant ceux du roi à se faire donner des pouvoirs plus explicites par le parlement, et ceux de Marie à se représenter quand ils seroient appelés de nouveau.

Durant ces discussions, le pape Pie V. étoit parvenu au trône pontifical. Il n'avoit pas hérité de l'esprit de conciliation de son prédécesseur, et, considérant ce genre de prudence comme l'oubli de ses devoirs, il se crut personnellement engagé à tenter la délivrance d'une princesse qu'il regardoit comme le dernier espoir des catholiques en Angleterre ainsi qu'en Écosse. Il fit donc commencer des procédures contre Élisabeth comme hérétique, renonçant à son ancien culte, établissant un nouveau système de croyance, déposant et emprisonnant les évéques canoniques, et s'arrogeant le titre de chef suprême de l'Église. Douze Anglois, exilés pour cause de religion, servirent de témoins et d'accusateurs, et bientôt après parut une bulle (25 février 1570) qui déclaroit Élisabeth coupable d'hérésie, la dépouilloit de ses prétendus droits à la couronne d'Angleterre, et relevoit ses sujets de leur allégeance. Les foudres du Vatican n'avoient plus la puissance de renverser les trônes; mais ils avoient encore celle de troubler les consciences populaires, et d'irriter les monarques contre lesquels se dirigeoient leurs

rominate Linguista, last its affecting or you probable between the "march appropriate in AND STREET IN APPRIES OF BEING STREET or formula themself in militails is hispale le converna e leterati dan es THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF on the property for contract to a trade ("es-Antonomical of the best of the section. " motion: the 22 man on the recognition where alforms a be posses the patrice operations by Linethe day reduction where Hillest Des-We are to heavy for companies. By similar on form to Lineau -na they enter in tosurviva me unit supe to a mile, fut nis u department en enement et a martin de - Bail in inche Marie | All Mores | Millian ilhomme somme dinn Febra. le Simbwork. Petitor eine un riche gengefetzien was de grandes muites . A Case fermene sechemiste. Il al assentite gan le sursure grace maner and some anaritane des commes de la halls, comme son han chrecien i's promon May, man a refuno consumeras de marnor en innégatour en complices. Pelesa solid la mort des tractres, et les carbològues le mirent au rang des marters de la fei; mais in ministres d'Élisabeth repondurent le lante que Marie n'estit pas etrangère a la publication de la halle. Le parlement d'An-Meterre Courris le 2 avril 1571, et plusieurs fille temagnement de l'effet que cette impaunion min apere sur les esprits. L'un d'ent comprit ou rong des troitees unet individu qui , du vivant de la reine, réclameroit un Arrist quelessaque a la esseronne, affirmerisk que en drisk propriét acquarteuir a quelque surre qu'a Llisabeth, publicroit qu'elle runt edinamitique, berétique, tyran ou usurpatriur; et nieroit que l'héritage de la couromme plut se régler par des statuts parleneutaires; un autre bill appliqua la pénalité de promunire a quiranque consigneroit dans un évrit, ou imprimeroit qu'une personne · periale était héritiere de la reine, à moins qu'il ne fut question de sa descendance naturelle (1). D'autres bills encore étendirent la

(1) Le bruit commit stors que la reine-vierge avoit dem entante de Lebester, Un nomme Marsham fut mene pennine e unt milveim qui sul ver, domenitrat de metivat a encomi sme mile, mene manist de me de me de home, qui mivatarvic des . Jes, evan de impeiers benits par ledi que un ses apents, qui recevenit la cui nom sous "meienne invine. Il fat enf donne a mate personne qui mivat qui revaume, reve, un sons permission. Il rer lans e leine de six mais, sous pe coniscentan de ses bienses membles, a it de a renne.

Les partiens. desse de religion marum e firmes par es ministres p came ou came ear est was a file de Menr VIII : entreux morres de rines de Caron preservat aines la de primitier 2 als fine la refulrimatione con cee. Le geneeuwient la suprematie de ques, la jurnitation des cours episco de sugue de la cruca dans le barreine more arme dans le sacrement du ma l'ocueromes des tetes, la masague reli et les vésements sucerducies durant l heating du service. Il se uvers que ber de points, dans la conduite des pur Edemoient l'organil de la reine qui, nonc son rare smor en theologie, ne set renda probablement un compte bier des doctrines des reformateurs. Ils : cerit contre le genvernement des fe et vouloient que l'Eglise fut indéper Elisabeth s'arma de tout son pouvoir ecenter de semblables discussions, ( un conseil de délégués qu'elle char rechercher et de poursuivre toutes l trines heretiques, erronées ou dange Les catholiques furent les premiers : par ce tribunal d'inquisition, mais les puritains devinrent également l'o son attention. Sampson, doyen de Church, Humphrey, principal du col la Madelaine, et trente-sept memb clergé de Londres, furent suspendus dissidents, jusqu'à ce qu'ils se fussent més aux ordonnances de la reine sur

jugé et condamné à ceut livres sterlings d'amet avoir osé le dire en public.

et la liturgie. Cet acte de rigueur soupuritains; ils abandonnèrent les églirmèrent des conventicules séparés. oursuivit dans ces réunions, et l'on a plus de cent, dont trente et un furent pendant, plus d'une année. Le parlerassembla de nouveau (avril 1571). une de ses premières séances, Stricksenta sept bills tendant à obtenir une tion plus complète. La reine lui fit par le conseil, défense de reparoichambre des communes. Cet acte té fut attaqué avec vigueur. Carleton que Strickland n'étoit pas un simple ier, mais le représentant d'un grand de citoyens, que les priviléges parires étoient violés, et qu'à la chambre spartenoit le droit de juger un de nbres, s'il étoit accusé. Yelverton m'il étoit convenable qu'on n'attenis à l'autorité du prince, mais qu'elle nitée par les lois, et que le souvei ne les faisoit pas, n'avoit pas non droit de les détruire. La discussion 2. Des principes nouveaux furent ur les priviléges des membres de la e, sur leur importance personnelle, nécessité de résister aux prétentions res de la couronne. Le conseil n'osa · de l'obstination contre ce langage ue; on chercha un expédient pour vec honneur, et l'on crut l'avoir Le président invita la chambre à à toute délibération, et le lenderickland reçut de la reine la perde reprendre son siége, ce qu'il fit l'amations générales. Les bills tomd'eux-mêmes, et le parlement se respectueux et soumis jusqu'à la fin ssion. Mais Élisabeth ne put entièdissimuler son ressentiment, et le les sceaux, en congédiant la chamcommunes, lui dit, au nom de la ue plusieurs de ses membres avoient une audace, une arrogance, une prén que rien n'excusoit, qu'ils avoient attise de s'occuper de choses qu'il ne partenoit pas de connoître comme

fort au-dessus de la capacité de leur entendement, et que si l'injonction des plus sages ne suffisoit pas pour réprimer cette présomption, cette arrogance et cette audace, la reine trouveroit d'autres moyens de les corriger.

Le but que la politique d'Élisabeth se proposoit d'atteindre étoit évidemment d'interdire au parlement la connoissance des affaires de l'état et de celles de l'Église, qu'elle entendoit réserver exclusivement à elle-même. ou à son conseil et à ses divers ministres, quand il lui plairoit de se confier à quelqu'un d'entre eux. Elle lui laissoit le contrôle des affaires qui ressortissoient de la police générale du royaume, les manufactures, les ponts et routes, la répression de la mendicité, les lois municipales, les subsides, la condamnation des ministres tombés, et la légitimation sans discussion des actes d'autorité trop excessifs du souverain. Si la nation avoit des plaintes à porter, si l'abus des monopoles devenoit excessif, s'il étoit mis des entraves à la liberté du peuple ou à son industrie, ce n'étoit point au parlement qu'il falloit s'adresser ; un représentant se rendoit criminel en proposant des remontrances. même dans la forme la plus respectueuse. Telles étoient les maximes d'Élisabeth, et elle les posoit et les développoit sans ménagement, et avec toute la hauteur, toute l'amertume d'un prince irrité parlant à de tremblants esclaves. Cependant elle étoit admirée de ses sujets, tellement accoutumés à la servitude, que la plupart ne pensoient pas qu'il en pût être autrement, et ce furent, en réalité, les puritains qui, en portant avec courage l'examen dans les principes et les réglements de la religion, amenèrent d'autres esprits à discuter les doctrines du gouvernement, les prérogatives et la liberté du peuple, les ordonnances administratives et les constitutions de l'état.

Un mariage sut projeté entre Élisabeth et le duc d'Anjou. Le prince écrivit à la reine d'Angleterre qu'on lui avoit offert la main de Marie Stuart; mais qu'il ne sacrifieroit point aux plus hautes espérances du monde entier, si elles lui étoient permises, celle qui touchoit le mieux son cœur, la félicité d'adorer la beauté la plus parfaite que Dieu eût envoyée à la terre, depuis plus de cinq cents ans. Cette ridicule flatterie plut à Élisabeth, qui déclara qu'elle étoit résolue à se marier. Les négociations s'ouvrirent, mais elles se prolongèrent durant quelques semaines, parce que la reine vouloit absolument que le duc d'Anjou renoncât à la foi catholique. Ce délai amortit son ardeur, et elle annonca définitivement sa détermination de vivre et de mourir sans époux. Comme le confident et l'agent du duc d'Anjou, le comte de Lignerolles, périt alors assassiné, on ne manqua pas d'attribuer sa mort à la jalousie de deux des amants d'Élisabeth, Leicester ou Hatton, et ces propos se tinrent hautement à la cour de France. La reine, qui le sut, exprima son humeur dans les termes les moins modérés, et les diplomates craignirent qu'un traité d'alliance offensive et défensive, qui se préparoit alors entre les deux couronnes. n'eût le sort de l'hymen avorté. Les négociations, en effet, se prolongèrent sans mesure, mais elles eurent un heureux terme, et le 22 avril 1572, le traité fut signé par les deux puissances.

Si les protestants aimoient et admiroient une reine qui les favorisoit en toute circonstance, on sent qu'il n'en pouvoit être de même des catholiques, qu'accabloit l'intolérance des lois civiles et religieuses. Exclus de toutes les fonctions publiques, les pères avoient perdu les plus petites places à émoluments, et l'autorité qui s'attachoit à leur position sociale; les enfants n'avoient plus de perspective, plus de carrière dans laquelle ils pussent servir l'état et se distinguer. L'indigence atteignit les familles nobles trop orgueilleuses pour se livrer à des occupations industrielles; les plus riches craignoient sans cesse que leur fortune ne tentât la cupidité des favoris d'Élisabeth, et qu'une application du statut de præmunire ne vînt les priver de leurs rentes et de leurs biens. Les catholiques en étoient donc arrivés à désirer un nouveau souverain, sans lequel ils ne pouvoient espérer un changement de sys-

tème, et ils révèrent une révolution et son succès. Mais il leur falloit un chef et ils jetèrent les yeux sur le duc de Norfolk, sorti depuis quelque temps de la tour. Ils entrèrent en négociation avec l'ambassadeur d'Espagne, et, par son intermédiaire, avec le duc d'Albe, qui commandoit en Belgique. Ce prince flatta leur espoir et leur promit des secours. Cependant les agents d'Élisabeth surveilloient avec soin leurs démarches, et ils arrêtèrent à Douvres un des gens de la reine d'Écosse, porteur d'un paquet de lettres écrites en chiffres. Ces lettres, quoique de nature fort innocente, donnèrent des soupçons; le porteur fut mis à la torture, et déclara que Rudolphi, jadis banquier florentin à Londres, ménageoit, par son entremise, des relations entre le duc d'Albe et les mécontents. Cette ouverture n'étoit pas suffisante pour compromettre les personnes soupçonnées, mais elle accrut la surveillance des ministres, et, peu de temps après, un nommé Brown apporta au conseil un sac d'argent qu'un des secrétaires du duc de Norfolk envoyoit à son intendant. On trouva dans le sac une lettre qui donnoit à entendre que cet argent étoit destiné au service de la reine d'Écosse. Norfolk fut ramené à la tour; Higford et Barker, ses secrétaires, Bannister, son intendant, l'évêque de Ross et d'autres personnes furent arrêtées. L'intendant et les secrétaires, appliqués à la question, avouèrent tout ce qu'ils savoient et tout ce que l'on voulut. On redigea, d'après leurs déclarations, une série de charges, sur lesquelles on interrogea successivement Norfolk. L'évêque de Ross, surpris de voir les ministres d'Élisabeth si bien instruits, crut de son honneur de faire connoître la vérité, afin d'atténuer le mai que pourroient causer des aveux inexacts. On apprit donc, avec une sorte de certitude, que l'argent envoyé par le duc à Bannister, provenoit de l'ambassadeur de France, et devoit être remis à la reine d'Écosse; que Rudolphi avoit reçu de Marie des instructions, comme ambassadeur près des puissances étrangères; que Nor-

lk avoit lu et corrigé la lettre qui l'accrétoit; que Rudolphi avoit présenté au duc mx projets: l'un tendant à arrêter Élisath au moment où elle se rendroit à la chame des lords, l'autre consistant à savoriser idébarquement du duc d'Albe, à Harwick. la tête de dix mille hommes, et dans le but forcer la reine à changer ses ministres, reconnoître Marie pour son héritière, à conntir au mariage de Norfolk avec cette prinsse, et à rendre à ses sujets la liberté de nescience et de culte. On ne savoit auguel **z deux plans** s'étoit arrêté le duc; mais il oit notoire que l'Italien Rudolphi avoit itté l'Angleterre, et s'étoit présenté au me. au roi d'Espagne et au duc d'Albe.

Élisabeth voulut que les conspirateurs asent poursuivis avec toute la rigueur des is. L'instruction dura deux mois. Vingt-six urs. choisis par les ministres, reçurent rdre de se réunir à Westminster-Hall, et comte de Shrewsbury fut nommé lord rand-sénéchal. L'acte d'accusation établisit que le duc de Norfolk avoit comploté la ort de sa souveraine, en persistant à pouser Marie Stuart, qui réclamoit la coumne d'Angleterre et considéroit Élisabeth mme usurpatrice, en préparant l'invasion a royaume par les puissances étrangères. a fournissant de l'argent aux Anglois reelles et aux Écossois ennemis de la reine. e duc répondit que la reine d'Écosse ne iclamoit pas la souveraineté d'Angleterre, me dans les conférences qu'il avait eues rec Rudolphi, il n'avoit été question que e procurer des secours aux Écossois, pri**é de ressources par suite de leur fidélité**; Til n'avoit point envoyé d'argent à des Anlois rebelles, et qu'il ne comprenoit pas a'on hui fit un crime d'avoir permis que on domestique se chargeat d'une somme 'argent pour le lord Herries, l'un des seriteurs de Marie Stuart, parente d'Élisaeth.

Norfolk étoit condamné d'avance, il avoit té fort imprudent, mais il n'avoit comploté i la mort de la reine, ni l'invasion étrangère. Il étoit détenu depuis dix-huit mois, sans communication avec ses amis. Il n'apprit qu'on lui faisoit son procès, que la veille même de son jugement. La lecture de l'acte d'accusation lui fut faite à la barre, et on lui refusa l'assistance d'un conseil. Il s'éleva contre les extraits tronqués de ses lettres. dont on faisoit de fausses applications, et contre des témoignages arrachés par la torture. On lui répondit que les déposants avoient juré de dire la vérité, et que ses dénégations ne pouvoient infirmer leurs aveux. Il protesta de son innocence; mais on lui opposa un message de la reine qui annonçoit qu'un ambassadeur étranger avoit confirmé à Sa Majesté la culpabilité de Norfolk, déclaration royale qui seule suffisoit pour éclairer le tribunal, et dont il seroit imprudent de divulguer les détails en public. La consultation des jurés ne dura qu'une heure, et le verdict, qui faisoit un coupable de l'accusé, fut rendu à l'unanimité. Le duc, en écoutant sa sentence, conserva un calme rempli de dignité, et prononça peu de paroles : « Vous me déclarez traître, mylords, et cependant je suis aussi » fidèle à la reine qu'aucun de vous. Vous me rejetez de votre sein, j'espère une » meilleure place dans le ciel; mais que la » reine, au moins, prenne en pitié mes en-• fants orphelins; mon attachement pour elle · étoit aussi loyal que celui que je porte à mon pays: adieu, mylords. >

On étoit alors au samedi; la reine signa l'ordre de son exécution pour le lundi. Le lendemain, des terreurs, qui n'étoient pas sans fondement, s'emparèrent de l'esprit d'Élisabeth. Norfolk, chef de la noblesse angloise, honteusement décapité, laisseroit des amis, des partisans nombreux et assez puissants pour se faire redouter : elle révoqua donc son mandat. Les ministres lui représentèrent que sa clémence attireroit sur elle de nouveaux dangers. Elle hésita, signa encore, puis retira une seconde fois sa signature. On lui répéta enfin si souvent que sa couronne et sa vie seroient en danger, tant qu'elle ne porteroit pas la hache dans la racine du mal, qu'elle consentit, après quatre mois d'indécision, a sacrifier le duc à des craintes chimériques. Les communes, à l'instigation du secrétaire Cecil, ayant déclaré que l'existence de cet infortuné étoit incompatible avec la sûreté de la reine, obtinrent une troisième signature de l'ordre sanguinaire, et Norfolk fut livré au bourreau. Il mourut avec fermeté, et son exécution n'ajouta aucun degré d'évidence au crime dont il étoit chargé. C'étoit un ambitieux, ce n'étoit pas un traître.

La vie de la reine d'Écosse pesoit à la reine d'Angleterre. On n'osoit toutefois se porter contre elle aux dernières extrémités, mais on favorisoit la publication d'une foule de libelles qui tendoient à prouver qu'Élisabeth étoit tenue, en conscience, à faire mettre à mort la coupable Marie, adultère, meurtrière, conspiratrice, blasphématrice, idolâtre et abandonnée de la Providence qui vouloit son châtiment. Des avis en ce genre, où la question étoit discutée et résolue par des jurisconsultes, des monitoires où des théologiens faisoient parler la volonté divine, furent adressés aux membres des deux chambres du parlement, qui prirent la résolution de mettre en jugement la malheureuse captive. Élisabeth s'effrava d'une procédure dans laquelle il falloit nécessairement fouler aux pieds cette inviolabilité qu'elle considéroit, dans son propre intérêt, comme le droit imprescriptible cles têtes couronnées; en conséquence, elle défendit aux chambres de poursuivre. Les ministres insinuèrent alors à leurs affidés de présenter un bill qui déclarât Marie incapable de succéder. Elisabeth s'en formalisa comme d'un attentat à sa prérogative, prorogea le parlement, et envoya vers Marie le lord Delaware et trois autres commissaires, pour lui reprocher les torts dont elle s'étoit rendue coupable, et en demander réparation. La prisonnière se justifia fort pertinemment pour des esprits non prévenus: il n'y avoit pas d'hostilité envers Élisabeth à épouser Norfolk; elle n'avoit correspondu avec le banquier Rudolphi que pour ses arrangements pécuniaires et

personnels; et ses demandes aux puissances étrangères s'étoient bornées à solliciter leur médiation, afin d'obtenir la liberté, et leur assistance pour ses sujets fidèles de l'Écosse. Si quelque délit, quelque imprudence avoient été commis, ce ne pouvoit être de son fait à elle, captive, et privée de toute libre communication. Cette apologie ne satisfit pas Elisabeth; elle resserra la prison de sa rivale, et porta ses regards sur les événements qui se passoient en Écosse. Une partie des amis de Marie occupoit la forteresse de Dunbarton, que l'on regardoit comme imprenable; mais le régent Lennox s'en empara par surprise, et reconnoissant, parmi les prisonniers, l'archevêque de Saint-Andrew, membre de la famille des Hamilton, qu'il détestoit, il le fit pendre sans autre formalité. De Dunbarton, il se rendit à Édinbourg, y convoqua un parlement tout à sa disposition, et en obtint la proscription de Maitland, comme meurtrier de son fils, et de trois Hamilton, comme ses ennemis personnels. Mais Kirkaldy de Grange, qui commandoit le château d'Édinbourg, se déclara ouvertement pour Marie, et força Lennox à se retirer à Stirling. Le régent y fut poursuivi par un détachement des partisans de Marie, sous les ordres de Huntley. de Claude Hamilton et de Scot de Buccleugh. qui parvinrent à se rendre maîtres de sa personne, et le poignardèrent en lui disant: « Sonviens-toi de l'archevêque de Saint-Andrew! La mort même du régent ne fut point faverable au parti de Marie, affoib!i par ses pertes réitérées et ses propres fureurs. Les lords dissidents confièrent la régence au comte de Marr, homme énergique et prudent, et la reine d'Angleterre déclara ouvertement l'intention où elle étoit de le sontenir.

Vers la nième époque, on fit sortir du château de Lochlevin, le comte de Northumberland, le partisan dévoué de Marie. Il gémissoit dans cette prison depuis deux ans et demi, et on lui laissa croire que le vaisseau sur lequel on l'embarqua, faisoit voile pour la Flandre; mais il étoit livré, ou plutôt

t à Élisabeth, et Morton en avoit reçu ues mille livres sterling pour cette se trahison. On le mit à terre au port rwick, d'où il fut conduit à Yorck, et ité sans jugement; il étoit proscrit par lu parlement, et l'identité n'étoit pas use.

France se trouvoit alors dans la plus ureuse position. Le fanatisme reli-, mêlé aux intrigues de l'ambition, armé les protestants et les catholiques. égorgeoient sans remords de part et e, rompant les traités les plus solencommettant les crimes les plus atroces, vant de sang, couvrant de cadavres les ps de cette malheureuse contrée, porincendie et la dévastation du prêche à se, et de la chaumière au château. L'ade Coligny, noble et vertueux vieiletoit le directeur tout-puissant, l'ame faction des réformés, et le jeune roi de re en étoit le chef nominal. Un édit de es IX avoit commandé, et sembloit obtenu la réconciliation des deux pare prudent Coligny lui-même, persuadé a cour savoit enfin que les moyens its n'ont jamais que des suites funestes, fait taire le désir de vengeance qu'il issoit dans son cœur, et, repoussant incertitude et tout soupçon, il se liavec sécurité aux protestations et aux ses d'un jeune roi dont le caractère imux sembloit écarter toute idée de per-Charles offrit au roi de Navarre la de sa sœur, et les membres les plus gués de la noblesse protestante furent s à embellir de leur présence les fêtes ariage. Ils s'y rendirent, quoique avec nce, dans l'espoir que cet événement troit les haines allumées par la diffédes religions et l'exaspération des res civiles. Tandis que l'on se livroit au r, la reine de Navarre se plaignit de surs, que l'on attribua au poison, et Cofut blessé au détour d'une rue, par un sin. Le souvenir des maux passés se lla plus poignant que jamais dans l'ame uguenots : ils coururent en soule à l'hôtel de Coligny, nommant les fauteurs de l'attentat et demandant justice ou vengeance. Le roi Charles, qui paraissoit affectionner Coligny, se répandit en imprécations contre les assassins, versa des larmes, et se rendit, accompagné de sa mère et de ses frères, au logis de l'amiral. Coligny voulut lui parler en particulier, et Charles fit éloigner sa mère, qui, durant cette conférence, fut livrée à d'incroyables terreurs, tant sa conscience étoit bourrelée. Catherine rompit enfin l'entretien, sous prétexte de l'intérêt que lui inspiroit la santé du blessé.

Durant la nuit, elle eut une conférence avec le duc de Guise, le cardinal de Lorraine et ses confidents, et le massacre des huguenots y fut décidé; mais il restoit à faire adopter au roi ce hardi coup d'état, auquel il n'étoit nullement préparé. Catherine de Médicis et les membres de son conseil de sang rappelèrent à Charles les révoltes successives des protestants, lui dépeignirent la puissance formidable que l'amiral avoit usurpée, et qui en faisoit comme un second souverain dans le royaume, lui représentèrent qu'une trame odieuse, inouïe, s'étoit formée parmi les chefs de ce parti, et que divers rapports. dignes de foi, annonçoient que sa mère, ses frères, ses amis les plus dévoués, et lui-même peut-être seroient, dès le lendemain, livrés à la rage des réformés. Il falloit prevenir une telle cruauté, il falloit agir contre eux avec des armes semblables. Le jeune roi hésitoit; on fit parler le ciel, et il fut enfin subjugué par l'ascendant de la reine sa mère; il donna son consentement en s'écriant, dit-on, qu'il espéroit, au moins. qu'on n'en laisseroit aucun en vie, qui pût, dans la suite, lui reprocher une action aussi épouvantable. Le 24 d'août 1572, à quatre heures du matin, le tocsin sonna à Saint-Germain-l'Auxerrois et au palais du parlement, et les protestants furent abandonnés à la fureur de la populace catholique, soutenue par les troupes rovales, les courtisans et le roi lui-même. Coligny, le jeune Téligny, son gendre, la Rochefoucauld, Soubise. Caumont de la Force, Pardaillan, Lavardin, une foule d'hommes distingués par leur rang, par leurs grandes actions dans les guerres, par leur fortune, par leurs vertus, furent massacrés sans pitié; on n'épargna pas même les enfants. Le duc de Nevers et le maréchal de Tavannes étoient à la tête des égorgeurs. Orléans, Lyon, Rouen, Toulouse, Bordeaux, renouvelèrent les scènes sanglantes de Paris.

Un cri d'horreur s'éleva dans toute l'Angleterre, à la nouvelle de cet attentat. En vain la cour de France essaya-t-elle de pallier ce crime, en donnant ordre à son ambassadeur de déclarer qu'on avoit découvert une conspiration des huguenots, dans le but de se rendre maîtres, à force ouverte, de la personne du roi, et que la haine qui existoit entre les princes de Lorraine et la maison de Coligny, avoit amené le conflit que l'on déploroit : les protestants anglois ne virent, dans l'horrible massacre de la Saint-Barthélemy, que le résultat d'une conspiration des catholiques, tendant à la destruction de la nouvelle religion et de ses adhérents. Les ministres d'Élisabeth ne lui donnèrent pas le conseil d'en venir à une rupture ouverte avec le roi de France; mais d'équiper ses flottes, d'exercer ses troupes, de favoriser les efforts intérieurs des réformés, et de se tenir prête à leur porter secours selon l'urgence, et les principes d'une sage politique. Ils l'exhortèrent, en outre, à se délivrer d'une rivale, d'une ennemie que son impatience et son impétuosité avoient précipitée dans de fausses démarches, et dont l'existence mettoit incessamment en péril la sûreté du royaume et la vie de sa souveraine. On ne sauroit s'empêcher, même en supposant Marie coupable de la mort de Darnley, d'être étonné de l'acharnement avec lequel les hommes d'état de l'Angleterre poursuivoient une malheureuse prisonnière qui, dans la position où ils l'avoient réduite, ne pouvoit certainement nuire, en aucune façon, à la grandeur ou à la puissance de leur reine, ni à la tranquillité dont jouissoient ses sujets; mais Maace des Guise, reine catholique. rie S

veuve d'un roi de France, étoit une noble victime que l'on pouvoit frapper en représailles de l'attentat de la Saint-Barthélemy, et la jalousie d'Élisabeth accueillit avec avidité la proposition de ses prudents conseillers. Toutefois, il faut le dire à son honneur, la mort de la reine Marie ne devoit pas être un assassinat, mais le résultat d'une instruction judiciaire et d'une sentence solennelle prononcée par un tribunal choisi parmi ses plus implacables ennemis en Écosse. Le lord Killegrew fut donc envoyé près du régent, avec la mission d'opérer un accommodement ostensible entre les partisans de Marie, qui se défendoient encore au château d'Édimbourg, et les lords révoltés. Si Killegrew reconnoissoit dans les lords des dispositions à servir le ressentiment d'Élisabeth. un article du traité devoir établir que la reine d'Angleterre remettroit Marie aux lords du roi, « pour recevoir ce qu'elle avoit mérité, selon l'ordre de la justice.

Le comte de Marr n'étoit point de caractère à écouter de semblables propositions: son vœu le plus ardent étoit d'obtenir les moyens de guérir les blessures de sa malheureuse patrie, et de rallier tous les intérêts autour de son jeune pupille, le fils de Marie, dont il ne jugeoit ni équitable ni convenable de perdre et déshonorer la mère. Lorsque Killegrew arriva près de lui, il traitoit avec les lords de la reine pour la reddition du château. Les conditions, déjà réglées, étoient de nature conciliante, et les sages Écossois s'en réjouissoient publiquement; mais il tomba subitement malade, et expira en peu de jours. Le bruit courut qu'il étoit mort empoisonné. Les lords du roi procédèrent à l'instant à la nomination d'un nouveau régent, et ce fut Morton, soutenu par les intrigues de l'Angleterre, qui l'emporta sur les concurrents. Cet ennemi de Marie exigea sur-le-champ la reddition du château d'Édimbourg sans conditions. Kirkaldy et Maitland s'y refusèrent, et se disposèrent à soutenir un siège. Ils ne s'attendoient pas à voir arriver, sous le commandement de Drury, maréchal de Berwick, une armée angloise et une tillerie formidable, qui eut bientot investi la lace. Après trente-quatre jours de combats, se virent forcés de capituler, et se rendient à la reine d'Angleterre, qui les livra au igent. Maitland s'empoisonna pour échaper aux supplices que lui réservoit Morton, t Kirkaldy périt sur l'échafaud dans les torres épouvantables qu'on infligeoit aux couables de haute trahison.

Les événements se pressoient en France et moient en éveil Élisabeth et ses ministres. a reine accorda généreusement un asile lans ses états et des secours pécuniaires aux rotestants qui fuyoient la patrie où leur concience et leur vie étoient menacées. Les réarmés du Poitou et des provinces voisines 'étoient emparés de La Rochelle et s'y mainenoient à l'aide des armes et de l'argent ju'ils recevoient de l'Angleterre. C'étoit bien in acte d'hostilité envers la France; mais lisabeth, dans sa politique tortueuse, ne se léclaroit pas ouvertement, et protestoit sans resse de ses intentions pacifiques. Charles IX pourut (1574, 50 mai). Henri III, qui lui accéda, devenu un objet de haine pour les réformés, vit son frère, le duc d'Alençon, et e roi de Navarre, son beau-frère, se mettre la tête des insurgés et renouveler les horreurs de la guerre civile. Ces deux princes ullicitèrent la reine d'Anglerre de se déclarer en leur faveur. Les amis de la paix l'emnortèrent sur les partisans de la guerre et, par l'entremise d'Élisabeth, un accommodement fut conclu, qui permettoit, à certaines restrictions près, l'exercice du culte réformé. Ce fut alors que se forma cette association si célèbre par les crimes dont elle set la source, qui versa tant de maux sur la France, et que l'on connoît sous le nom de la Sainte-Ligue. Son but étoit de maintenir la rdigion catholique, son clergé, sa hiérarchie et les formes de son culte, contre leurs ennemis; mais elle devint un état dans l'état. Le foible roi Henri III, forcé de se soumettre à des hommes qui le tinrent en tutelle au nom de Dieu, y donna son adhésion (février 1577), et une guerre intestine, longue et surieuse, en fut le résultat.

Ce n'étoit pas seulement en France que la politique d'Élisabeth remuoit les populations et fomentoit des troubles civils; elle avoit permis à des aventuriers anglois, commandés par sir Humphrey Gilbert et Thomas Morgan, de marcher sous les drapeaux des Belges, révoltes contre le joug des Espagnols; et ce fut en partie à l'aide de ces bandes que le prince d'Orange s'empara du gouvernement de la Hoilande et de la Zélande, et parvint à se faire nommer Stathouder. Mais du moment que le prince fut vainqueur, les vues d'Élisabeth prirent une autre direction, et elle travailla de tout son pouvoir à réconcilier le roi d'Espagne. Philippe, avec ses sujets révoltés. Cette bonne volonté dura jusqu'au moment où don Juan d'Autriche, le vainqueur de Lépante, fut chargé de reconquérir les Pays-Bas. Le prince d'Orange, qui avoit flatté l'amour-propre de la reine en lui offrant la souveraineté ou le protectorat de ces contrées, lui écrivit que le projet de don Juan étoit moins la conquête des Provinces Unies que celle de l'Anglerre; et, comme la fatalité vouloit que le nom de l'infortunée Marie fùt toujours prononcé quand il s'agissoit d'exciter la colère d'Elisabeth, le prince ajoutoit que don Juan devoit épouser la reine d'Écosse par procuration, et venir sur le sol même de la Grande Bretagne disputer la couronne à la fille de Henri VIII. Il est impossible aujourd'hui de démèler parmi les récits contradictoires des historiens de cette époque ce que cette assertion renfermoit de vrai ou de controuvé. L'ambitieux don Juan, enivré des succès de sa jeunesse, pouvoit bien avoir formé de tels desseins; mais d'une idée fortuite et passagère, d'une rêverie frivole, aussitôt oubliée que conçue, il y avoit loin à l'exécution. Quoi qu'il en soit, Élisabeth embrassa de nouveau la cause des insurgés, prit à sa solde une armée d'Allemands qui combattoit pour eux, autorisa un emprunt que le prince d'Orange ouvrit à Londres, et conclut avec les États une alliance offensive et défensive.

Le duc d'Alençon, devenu duc d'Anjou par l'avénement de lleuri III, combattoit

auss tiali, les Pars-Bas, Co prince arono! lautement son amout pour Elektreth, et ses prescribion car has body bottle son legane, qui articular, conjecule axer pasibilities Geologianaauto- caracteristic dans son in in te un curage ou out, comme Signer, bomme abroit et spirituel, qui la pressa vivement de re produktyr, cars effraver des menaces de lamaster. Elestach manifesta le desir de con he cut c'Anjou, et ce prince, avera par on agent, attractinguise a Greenwich, La reur ne soffense pour de cette demarche; che perm tau joune duc de rester pres d'elle. durant quelques jours, à la faveur de l'inox-Suito, et parut se plane a sa conversation : à partit avec de grandes esperances.

Llissiach resecuble son conseilet lui fit pert de ses intentions. Quelques membres Objection la religion du duc d'Anjou et - age de la reme, dont une grossesse, si elle (Auror avon heu, mettroit la vie en danger. Surprise decette consistion. Elisabeth exhala son humeur en paroles ameres, versa des larmes et montra le depit d'un enfant. Elle ren-30) a ses conseillers, qui, rependant, étoient tous revenus a son avis, et leur donna à entendre qu'elle sauroit en choisir de meilleurs : ils ne manquerent pas de lui témoigner, dans la soirce meme, une somnission absolue à ses volontés ; et un traité préliminaire fut négocié avec Simier. Deux mois apres, la reine avoit change d'avis. Sa résolution suivoit la fluctuation des affaires de la Flandre, que le due d'Anjou espéroit conquérir. Enfin une ambassade reguliere vint demander la main de la princesse, et, par un traité régulier, l'on arrêta que le mariage se contracteroit dans sex semaines (1581, juin). Divers incidents et la crainte de s'engager dans une guerre avec le roi d'Espagne fournirent encore à Elisabeth des objections à la celébration de cet hymen. Le duc d'Anjou revint en Angleterre, où d'fut reçu par la reine avec les demonstrations du plus vil attachement, et elle donna au poursuieant d'amour une declaration écrité de sa main de régarder les ennemis du duc comme les siens , et de lui prêter assistance en toute occasion. A la fête de

i anniversaire de sa naissance, qui eut lieu a quelques jours de la, elle lui remit l'anneau nupital, et ordonna aux comtes de Leicester, de Balford, de Sussex, aux lords Hatton et Walsingham, et a l'eveque de Lincoln, de signer un acte qui regloit les ceremonies à observer, et la formule du contrat de celébration.

L'union des augustes fiances ne présentoit plus de doute, et les ambassadeurs en firent part a leurs cours respectives. Mais Leicester, bien qu'ecarté du trône à jamais, n'en desiroit pas moins conserver sur le cœur de la reine un ascendant qui lui echappoit si le duc d'Anjou devenoit roi d'Angleterre, ll gagna les femmes d'Elisabeth, qui les trouva un soir baignees de larmes et feignant une etrange desolation. La reine les força de s'expliquer, et elles lui avouèrent, à genoux, qu'elles gémissoient sur les maux que lui preparoit son hymen avec le duc, jeune prince qui ne tarderoit pas à l'abandonner pour une autre maîtresse. Elles lui parlèrent du mécontentement de ses sujets, de sa propre gloire, qu'elle terniroit en épousant un papiste, du péril où l'exposeroit la naissance d'un enfant. Ces femmes obtinrent un tel crédit sur l'esprit d'Élisabeth que, dès le lendemain, elle signifia au duc, en pleurant, qu'elle étoit déterminée à sacrifier son bonheur aux préjugés même de son peuple, qui ne se soumettroit qu'avec peine au gouvernement d'un étranger, et dont la tranquillité lui étoit plus précieuse que sa vie. Le duc répliqua; Hatton, qui étoit présent, osa preadre la parole pour dire que la reine avoit quarante-neuf ans, et que, sans perspective de postérité, le mariage n'avoit plus de but raisonnable. Le prince irrité se retira en jetant l'anneau d'Élisabeth et se récriant sur l'esprit capricieux et mobile, comme les flots, des femmes de l'Angleterre; il sollicita la permission de quitter le royaume. Ce furent alors des scènes d'une autre nature ; la reine déclara qu'elle ne pouvoit supporter lidée d'une telle séparation; elle accabla le duc de caresses, et le retint encore trois mois au milieu des amusements qu'elle inventoit pour le fixer. Enfin il fallut se quitter. Le peuple

## DE L'ANGLETERRE.



Porte de Saint-Augustin : cathedrale de Canterbury.

 $\max_{\mathbf{x},\mathbf{y}} \mathbf{x}_{\mathbf{x},\mathbf{y}} \sim c^{2}(\mathbf{p},\mathbf{x})$ r diage peu mesuree de la range et la argele par les états géné-" ! 'L 👻 4 February, sui lui envoyerent des 📬 uny. 🕫 lai St. promettre de revenir 45 - 45 mois, Par erdred Elisabeth, Leices-🧻 🦠 six autres lords l'accompagnerent jus-- Bruxeiles où il fut revetu du manteau de Brabant, Une annee après, vaincu andonne de ses partisans, le duc d'An-🗪 🐃 uroit en France , empoisonné , au dire "Tudques-uns", d'intemperance ou de cha-E Transclon I sautres. Sa mort mit fin à l'une \*\* \* croureuses folies d'E'isabeth (1584), et sauva des malheurs qu'eût entraînés un 🦰 🗷 i age aussi imprudent.

La reine d'Angleterre ne donnoit pas 🔁 - vat son temps aux affaires de cœur, et sorthodoxie de son église étoit l'objet de ses 💺 🔪 us «rieuses sollicitudes. Il fut ordonné à 🗷 🗸 us ses sujets de pratiquer le culte reliz cux qu'el e pratiquoit elle-même, dans les \* vienes formes et avec la même discipline. Les puritains et les catholiques devinrent lone passibles des peines les plus sévères. a es premiers comptoient de nombreux parsans dans la chambre des communes, et ls eurent l'espoir d'obtenir la liberté de ◆ ouscience et de culte. Quand il se virent a compes dans leurs conjectures, ils se livrér ent à des actes de violence, et publièrent Les libelles les plus outrageants pour la reine. Burchet, un des plus furieux, tua un officher public, dans un accès de fanatisme. l'archeveque Grindal, soupçonné de trop de tolerance par Elisabeth, fut suspendu de ses fonctions. Son successeur, Whitgrif, obtint que le statut qui déclaroit crime de telonie toute composition, impression, distribution d'ecrits en vers ou en prose, tendant à encourager l'insurrection ou la révolte dans le royaume, fût appliqué aux auteurs de tout traite contre le livre de commune prière, comme offensant la souvecame, et subvertissant la constitution de 11 glise. Thacker et Copping, ministres non conformistes, jugespource délit, furent condannes et mongarent en martyrs de leur

foi. Les catholiques étoient traités avec plus de rigueur encore. Les uns cherchoient un asile au-delà des mers; les autres, épiés par leurs ennemis, étoient journellement convaincus de catholicisme, et condamnés à l'amende, à la confiscation, à la réclusion à perpétuité. Le nombre de leurs prêtres diminuoit si rapidement, que des Anglois. attachés à leur ancienne croyance, fondérent à Douai, et ensuite à Reims, un collége où de jeunes étudiants, animés d'un zèle ardent, venoient prendre les ordres, et retournoient ensuite en Angleterre s'exposer à toute la sévérité des lois. Le conseil prononça la peine capitale contre ces missionnaires, et trouva bientôt l'occasion de l'appliquer. Un ecclesiastique, nommé Cuthbert Maine, fut convaincu d'avoir dit la messe dans la maison d'un riche propriétaire, du nom de Trégian. Maine perit du supplice des traîtres, et Trégian fut condamné à la prison perpétuelle; ses biens furent confisqués au profit de la reine. D'autres infortunés subirent le même sort, et suivant l'expérience des siècles, plus on persécutoit, plus le zèle religieux se reproduisoit avec énergie. La compagnie de Jésus se montra plus active qu'aucune autre corporation catholique à répandre des missionnaires de son ordre dans le royaume. On sut bientôt que Robert Persons et Édouard Campion faisoient de nombreux prosélytes dans les campagnes, et les promesses et les menaces furent employées au nom de la reine. pour découvrir ces deux jésuites. On représenta au parlement leur existence dans le royaume, comme une preuve de complot papiste permanent, et des lois plus rigourcuses encore vinrent effrayer toutes les personnes qui pouvoient avoir des rapports quelconques avec un prêtre catholique. Campion, où plutôt ses amis en son nom, publièrent une lettre aux lords du conseil, et un autre écrit dont le ton hardi parut un délit des plus graves, indépendamment des doctrines que l'on y discutoit. L'activité des recherches redoubla; Campion fut enfin arrèté, conduit à la Tour, et quatre fois appli-

question. Il laissa échapper, dans ents de la torture, des expressions it reconnoître une allusion à quellot contre la vie de la reine; et il jugement avec douze autres prèl'accusation de conspiration. Caméfendit en alléguant qu'il n'avoit sté aucune relation entre lui et ses complices, qu'il étoit catholique, ment assassin ni conspirateur. Un condamna en masse. Deux de ces ix furent immédiatement livrés au wec Campion; trois autres, dont un ptinrent, par diverses concessions, ne de mort fût commuée, à leur détention perpétuelle; les six dernt, un peu plus tard, le funeste remiers; ils moururent, comme rotestant de leur innocence et de é à leur souveraine.

secte n'étoit à l'abri des poursuigé anglican. Les anabaptistes s'ésés à Londres, sans la protection hollandoise. Un ordre royal leur le sortir du royaume dans un bref saisit, bientôt après, vingt-sept qui n'avoient point obéi. Les évêondres et de Rochester, et trois i, les interrogèrent, et les déclaétiques. Ceux qui témoignèrent du irent chassés de l'Angleterre, après amende honorable à Saint-Paul. 'urwert, qui persistèrent dans leur périrent à Smithfield, au milieu es; et les années suivantes, les bûumèrent encore pour de malheupaptistes que la reine «avoit reu troupeau du Christ. >

unée Marie gémissoit toujours dans rable captivité. On avoit diminué: de ses domestiques, réduit les de sa table, et défendu sa préput étranger, même à l'ambassaçois. Elle s'épuisoit en présents reoit devoir être agréables à Élisaleries, robes de Paris, gants par, quoique la reine d'Angleterre lt, parce qu'ils étoient toujours

choisis et donnés avec ce tact et cet à-propos qui distinguoient le goût de Marie, Élisabeth n'accordoit à sa victime aucune des faciles jouissances qu'elle réclamoit, de l'air et de l'exercice, si nécessaires à sa santé. La reine étoit convaincue que sa propre sûreté étoit inconciliable avec la délivrance de Marie; et, persuadée aussi que les grâces séduisantes de sa rivale étoient irrésistibles, elle se méfioit de toutes les personnes qu'elle chargeoit de la surveiller, et les entouroit elles-mêmes d'agents secrets qui épioient constamment leur conduite. Le régent d'Écosse, Morton, étoit le seul homme dont la haine pour Marie lui inspiroit une confiance entière. Mais la rapacité de ce meurtrier de Darnley, et l'altération des monnoies avant excité des plaintes générales, les principaux membres de la noblesse se réunirent et lui intimèrent l'ordre de résigner son autorité, qu'ils exercèrent eux-mêmes, sous le patronage du jeune roi, Jacques VI, quoiqu'il ne fut encore que dans sa treizième année. Les lords de la famille Erskine, deux mois après, introduisirent Morton dans la forteresse de Stirling, et, lui confiant de nouveau l'enfant royal, lui rendirent l'autorité qu'il avoit perdue. Quelques escarmouches, entre les deux partis, furent suivies d'une réconciliation. Mais la facilité avec laquelle Morton avoit cédé à l'injonction de quitter le pouvoir, donna la mesure de sa foiblesse. Le jeune roi, usant pour la première fois de sa puissance, avoit fait revenir de France le lord d'Aubigny, Esmé Stuart, fils du lord Ochiltree; s'étoit attaché à ce jeune seigneur, l'avoit créé comte, et l'avoit comblé d'honneurs et de fortune. Morton voulut se délivrer de ce favori, et publia que c'étoit un agent du duc de Guise; mais un jour qu'il présidoit le conseil en présence de l'enfant royal. Stuart, se jetant à genoux, accusa Morton du meurtre de Darnley, père du roi, et s'offrit à le prouver. Il fallut que Morton se constituat prisonnier. Il se retira dans sa propre maison; mais on l'envoya au château de Dunbarton. Élisabeth voulut défendre son protégé, et elle envova à Édimbourg son agent le plus adroit. Celui-ci sollicita la vie de Morton pres du roi, du conseil et des états; mais tons repondirent que le roi étoit engage, par honneur, à suivre la procédure. Elisabeth menaça de faire marcher un corps de troupes sur la frontière: Randolphe essaya de susciter une guerre civile: le prince d'Orange et le roi de Navarre ecrivirent en faveur de Morton: Jacques fut inebranlable, et le proces commença.

On prouva, contre Morton, qu'il avoit, à Wittingham, fait partie du conciliabule ou s'étoit resolu le meartre de Darnley; qu'Archibaki Douglas, sen cousin et son ami, et Binning, son domestique, avoient ete agents actifs de l'assassinat : que le premier cri de Marie, quand on l'arreta a Carberry-Hill, avoit été, en le voyant : Voici l'un des assassins ; qu'il etoit un des signataires de l'engagement souscrit pour preserver Bothwel du châtiment de l'attentat, acte produit par sir James Balfour; et qu'entin Botwel, à son lit de mort, en Danemarck, en avoit fait la declaration ecrite. Le verdict de culpabilité fut rendu à l'unanimité. Mais le roi ne voulut point qu'il subit le supplice des traitres, et le commun en decapitation. Le miserable Morton avoua son crime aux miaistres charges de le preparer au passage de l'eternité, et temoigna sur l'echafaud des craintes horribles par ses sanglots, ses gemissements et ses convulsions. Binning avoit ete supplicie la veille, Douglas se sauva en Angleterre.

Les jesuites, surpris, mais satisfaits du caractère que deployoit le jeune roi d'Écosse, dans un âge aussi v ndre, firent concevoir aux catholiques d'Angleterre l'esperance qu'un jour ce prince seroit leur roi, et que son retour au culte de ses pères n'étoit pas une chose improbable. Deux jesuites reçurent donc l'ordre de se rendre secrètement à la cour de Holy-Rood. Ils y furent traites avec bonté, et Jacques consentit à en conserver un près de lui, comme maître de langue italienne. Cet ecclesiastique l'entretint de la deplorable situation de Marie, et n'eut pas de peine à en obtenir l'aven du ressenti-

ment qu'il en éprouvoit ; mais il étoit roi sus revenu, et à la discretion d'Elisabeth. Persons, car c'étoit lui-même, ne s'en tint pas à cette sterile explication ; il partit pour Paris, vit le duc de Guise, le nonce du pape, l'ambassadeur d'Espagne, l'archeveque de Glascow, resident de Marie à la cour de France, Matthieu, provincial des jésuites, Allen, directeur du seminaire des missionnaires anglois, et convint avec eux que laques et Marie devoient gouverner conjointement comme roi et reine. Divers artida restes inconnus furent delibéres et arrêts. Le roi d'Espagne et le pape s'engagèrentà fournir quelque argent; et cette espèce de traite fut presente à Marie, qui l'approut, mais qui temoigna sur toute chose le dir que son fils y donnit son consentement la teneur de cet acte alarma un moment le jeur Jacques , lorsqu'on le lui communiqua; o lui avoit inspire tant de prevention contresa mere, qu'il craignit qu'elle n'entendit s'anvger l'entier exercice de l'autorité souveraise. qu'il vouloit lui-même se réserver. On le déabusa, et il donna son assentiment.

Mais, comment agir aussi ouvertemente Écosse sans eveiller l'attention des agents de l'Angleterre? Les projets de Persons ne pr rent long-temps se derober à leur vigilant, et la politique d'Elisabeth organisa une notvelle revolution dans cette contrée. Le conte de Gowrie, avant invite le roi Jacques à si terre de Ruthven, s'assura de la persont du jeune souverain qui n'avoit concu aucus soupcon d'un tel complot, et se fit conférét l'autorité de regent par les lords Lindesty et Boyd, le comte de Marr, les seigneurs de Glamis et d'Oliphant, les abbes de Dumfernline, de Paisley et de Cambuskennet. Co personnages formoient l'élite de la faction angloise, et ils gouvernerent sans obstade sous le protectorat d'Élisabeth. Jacques saroit deja dissimuler: il affecta d'approuver la corduite de ses oppresseurs , et renferma dans son sein ses projets de vengeance.

Lorsque Marie apprit quel étoit le sort de son fils, elle crut y retrouver une image de sa propre destinée: et, du lit où la retenoit une grave indisposition, elle écrivoit à Élisabeth une lettre aussi touchante que sagement raisonnée. Elle supplioit la reine de se transporter avec elle, en idée, devant le trône du Tout-Puissant, leur commun juge, et d'écouter la confession que, dans la pureté de son cœur, elle faisoit à Dieu, devant lequel tout mensongeétoit impossible; elle racontoit alors les injustices accumulées dont elle étoit victime, et les atroces calomnies auxquelles on l'avoit abandonnée; elle énuméroit les maux que lui avoient fait souffrir les ministres de sa sœur, la reine d'Angleterre, dont l'or et les promesses avoient animé contre elle ses sujets égarés; elle disoit que sa sœur, loin de la recevoir dans ses bras, quand elle étoit venue s'y jeter volontairement, l'avoit réduite à une captivité plus dure que celle qu'elle fuvoit, et cependant son innocence avoit été pleinement prouvée aux conférences d'York et de Westminster; maintenant on placoit dans la même conformité de situation son fils, cet enfant si cher, le seul objet d'attachement qui lui restât au monde! Qui donc vouloit-on punir en cette circonstance? Quelle nouvelle offense avoitelle commise envers Élisabeth? Qu'on l'accusăt : et si elle ne réfutoit toutes les charges avec la plus entière évidence, elle appeloit clle-même le châtiment qu'elle auroit mérité. Le seul crime qu'on eût à lui reprocher, étoit d'être la plus proche parente et l'héritière présomptive de la reine d'Angleterre. Hélas! elle étoit au bord de la tombe; ses chagrins, plus encore que sa captivité, l'y avoient conduite; elle ne pensoit à d'autre royaume qu'au royaume de Dieu, et pourtant on lui refusoit les consolations de sa propre croyance, les secours spirituels dont on ne privoit pas les plus vils criminels dans les pays les plus barbares. Enfin elle imploroit l'équité, l'humanité, la douceur naturelle d'Elisabeth; elle conjuroit la reine de revenir à son propre caractère, de la délivrer de sa prison, d'embrasser les intérêts de son fils, et la supplioit. dans le cas où elle devroit rester captive, de lui accorder au moins un prêtre catholique pour la préparer à la mort, et dens servantes pour lui donner les soins durant sa maladie.

La politique d'Élisabeth ne vouloit pas que Marie recouvrât une portion quelconque d'autorité, et elle déroba soigneusement à tous les regards l'impression que cette lettre avoit pu faire sur son esprit; mais le roi de France, Henri III, redoutant la puissance de la faction angloise en Écosse. envova la Motte-Fénelon à Édimbourg, afin de rendre le courage aux partisans de Jacques VI, et d'aider le jeune monarque à ressaisir sa liberté. Jacques, avec une dissimulation qui n'étoit pas de son âge, mais qui formoit le trait principal de son caractère. trompa la vigilance de ses gardes, prit possession du château de Saint-Andrew et v convoqua ses amis; ils y vinrent en assez grand nombre pour effrayer la faction opposée. On leur offrit une amnistie, et tout sembla rentrer dans l'ordre accoutumé. Élisabeth, mécontente, écrivit à Jacques, et. sous l'autorité d'Isocrate, lui reprocha la violation de ses engaments; Jacques répondit en s'étayant du même orateur, et elle envoya Walsingham à titre d'ambassadeur. Le jeune roi le reçut froidement. et la reine d'Angleterre s'en plaignit à Marie, quoiqu'elle fût étrangère à ce qui se passoit.

D'autres intrigues se nouoient en France, soit pour délivrer Marie à force ouverte, en fournissant des troupes à Jacques VI, soit en traitant directement avec Élisabeth et Marie. La princesse captive refusa de donner son approbation au premier moyen qui eût été le signal de sa mort. Élisabeth consentit à traiter sur des bases pacifiques, et Marie but encore à la coupe de l'espérance. Mais la reine d'Angleterre, avec son inconstance ordinaire, mit fin aux conférences dont le résultat, suivant elle, eût été trop défavorable aux protestants d'Écosse (1584.)

Les catholiques d'Angleterre entretenoient des correspondances avec ceux qui avoient quitté leur patric, et ils inspiroient à la reine de vives inquiétudes. Afin de les

déjouer dans leurs projets, elle chargea Walsingham de les faire surveiller. Les moyens dont se servit cet homme rusé, sont loin de mériter aucune approbation. Il envoya mystérieusement, aux personnes suspectes, des espions qui se présentoient comme agents confidentiels de Marie, et qui en exhiboient des lettres contrefaites. La délation fut autorisée, et des piéges furent tendus aux plus lovaux et aux plus circonspects. Un gentilhomme du comté de Warwick, nommé Arden, avant eu des discussions d'intéret avec Leicester, tint des propos inconvenants, et fut arrêté. Somerville son gendre, dans un accès de folie, attaqua, l'épée nue, des vovageurs, en criant qu'il vouloit tuer la reine et tous les protestants. Il partagea bientôt la prison de son beau-père, ainsi que sa belle-mère, sa femme, sa sœur et le prêtre missionnaire Hall, que l'on trouva dans l ar maison. La torture en obtint les aveux que l'on voulut. Arden subit le supplice des traitres; Somerville, atteint de folie, périt rtranglé dans son cachot; et les autres recurent leur grace. Cette exécution épouvanta is catholiques. Le lord Paget et Charles Arundel, se hâtérent de passer sur le continent. Mais on saisit plusieurs lettres qui compromettoient le comte de Northumberland et son fils. Francis et Georges Throkaverum, le comte d'Arundel et sa femme, un uncle et l'un de ses frères. Francis, trois 🔑 applique a la question, avoua, à la quaome, que un projet d'invasion et de révolte mun mé ementé. Il rétracta ensuite cet and a surface aux douleurs insupporather the between mais on le trouva sufficommune exercises. et il fut exécuté. Norinung meister! se tira un coup de pistolet dans a come Acusdel mourut en prison. L'ammendani d'Espagne, Mendoza, reçut l'orbe to sput by & royaume.

A se la l'exacte, Henri de Bourbon, et les colormes en France, étoit devenu de les couronne, et une prisonne oppositent à l'exercice futur de la celle de la color seguinese sous la directe le pune fon te l'este L'évaleth sentit

que ses intérêts étoient étroitement lies à ceux du roi de Navarre; elle lui envova des sommes considérables, et lui fit offrir un asile en Angleterre, si sa tête se trouvoit compromise en France. Les Belges, de leur côté, vinrent se jeter aux pieds de la reine. pour la supplier d'annexer les provinces unies à ses états, et de les délivrer du joug insupportable des Espagnols. Elle n'accepta point cette souveraineté, mais elle se déclara leur alliée dans le dessein de recouvrer les franchises et liberté que l'Espagne leur avoit ravies, et elle leur donna une armée de six mille hommes, dont la solde fut garantie par la remise en ses mains des villes de Flesseingue et de Brielle et du fort de Rammekins. Dans cette position, l'amitié de l'Écosse étoit nécessaire à l'Angleterre. Élisabeth se méfioit de la sincérité du comte d'Arran, qui sembloit gouverner le jeune roi, et elle envoya comme ambassadeur près de Jacques VI, l'intrigant Wotton, qui parvint à exciter, entre les principaux membres de la noblesse, des querelles d'où provenoient souvent des combats particuliers et la mort. Le lord Russel, fils du comte de Bedfort, périt dans une de ces rencontres. Le conseil d'Angleterre prétendit découvrir dans cet événement les traces d'un complot pour provoquer des hostilités entre les deux nations. Le comte d'Arran fut accusé de proteger l'assassin Kerr de Fernihurst, et Jacques se vit sorcé de le mettre aux arrêts dans un de ses châteaux. Wotton profita de son absence forcée, pour ourdir, avec quelques partisans d'Élisabeth, un complot, afin de se saisir de la personne du roi et de le conduire à Windsor. Après quelques alternatives de revers et de succès, les Écossois amis de la reine d'Angleterre s'emparèrent par trahison du château de Stirling, et le roi se trouva complétement à leur merci. On ouvrit en son nom, une négociation avec Élisabeth, et bientôt un traité fut signé, par lequel la reine d'Angleterre et le roi d'Écosse s'obligeoient mutuellement à défendre la croyance réformée, contre les efforts coalisés des puissances catholiques.

Jacques reçut de la reine une pension égale au produit annuel de l'héritage de sa grand'mère, la comtesse de Lenox, et promit de tenir à la disposition d'Élisabeth, en cas d'invasion sur le territoire anglois, un corps de deux mille chevaux et de cinq mille fantassins; Élisabeth devoit fournir trois mille cavaliers et six mille hommes de pied, si l'invasion avoit lieu en Écosse (4586, 5 juillet).

Le comte de Leicester commandoit les armées de la reine en Hollande; mais le savori étoit loin d'atteindre à la prosondeur de vues de sa souveraine. La vanité seule étoit le mobile qui le faisoit agir; il ne pénétra pas le motif qui avoit engagé Élisabeth à refuser la souveraineté nominale des provinces unies, et il se fit donner orgueilleusement, par les états, la charge de capitaine-général, la direction de l'armée, des finances et des cours judiciaires, et le titre, encore inusité, d'excellence; il manda, en outre, près de lui la comtesse de Leicester, afin de tenir une cour aussi brillante que celle de Windsor. Mais tout cet éclat, cette présompliop, cette vanité, déplurent à la reine, qui n'y vit que du mépris pour l'autorité royale, et, dans un accès de colère, s'écria que, sous son obéissance, il n'existoit qu'une spole cour, et qu'elle sauroit anéantir l'insolent aussi facilement qu'elle l'avoit élevé. les amis de Leicester mirent tout en œuvre pour calmer le ressentiment de la reine. et en même temps écrivirent au comte pour le presser de donner quelques marques de soumission. Leicester connoissoit trop bien son pouvoir sur le cœur de la reine, pour s'effrayer de ses menaces. Il continua durant trois mois à donner des fêtes magnifiques, et il ne lui fallut qu'une flatterie pour obtenir un sourire et de nouvelles faveurs de sa souveraine. Ses opérations militaires. loin d'être satisfaisantes, avoient cependant fini par exciter les murmures des membres <sup>des</sup> états; dans un mouvement d'humeur, Leicester ordonna la dissolution de cette assemblée, qui refusa de se séparer, et les conséquences de cette imprudence cussent

été probablement fort graves, si, dans ce moment même, Élisabeth n'eût rappelé près d'elle son favori. Le long drame de la captivité de Marie Stuart touchoit à sa fin, et la reine d'Angleterre avoit besoin des conseils de Leicester.

Les amis de l'infortunée princesse l'entrainoient à sa perte autant que ses ennemis. Son nom se trouvoit prononcé par tous les factieux, unis ou désunis, dans leur patrie ou en exil, et s'il servoit à encourager le zèle des uns, il nourrissoit la cupidité des autres, favorisoit le monopole de certaines opinions, escomptoit l'avenir au profit de l'intrigue actuelle, et grossissoit la tempête de maux qui s'amassoit sur la tête de Marie, de toutes les terreurs qui troubloient le sommeil d'Élisabeth. Le lord Paget et sir Thomas Morgan, tous deux exilés, administroient en France les domaines personnels de Marie; ils se plaignirent, et ce ne fut pas sans raison, des missionnaires jésuites qui s'arrogeoient à cux seuls le droit de défendre la reine d'Écosse dans les cours étrangères, au préjudice de Marie elle-même dont ils dévoiloient la confession, et qui avoient rendu le gouvernement anglois plus soupçonneux. Les jésuites répondirent qu'il falloit se défier de Paget et de Morgan, imprudents promoteurs de projets dangereux. Elisabeth avoit contre Morgan, à ce qu'il paroît, des motifs particuliers de haine, et quand elle envoya l'ordre de la jarretière à Henri III, elle demanda l'extradition de Morgan. Henri n'osa l'accorder, mais il fit enfermer Morgan à la Bastille, et envoya ses papiers à la reine d'Angleterre. Morgan, exaspéré, et peu surveillé dans sa prison, chercha les moyens de correspondre avec Marie, et les trouva par l'entremise d'un nommé Pooley, catholique à Paris, protestant en Angleterre, et bien pis que cela, l'espion de Walsingham. Ce misérable procura, pour sa correspondance, à Morgan, deux autres traîtres comme lui, élevés dans les séminaires jésuitiques, et qui avoient pris les ordres. Ils étoient soldés comme renégats par le ministère anglois, et comme catholiques dévoués par les agents de



la mane d'Ecose. Un quant ôme emissaire, ; sons l'uniforme d'officier, et portant le nom de l'intereme et ou en realité un prefie en tholique nomme l'edited, et celure es setoit mis appendement en relation avec l'ambassa deur ospagned. Mindoon

the number of the same of the contents of the number of the contents of the co

tapport avec un joune exalte, de bonne lamille, tiche et distague par son esprit et son education. It se roomnost Babington, et temogna bientà i attachement le plus chevale vis un pour sa belle et malheureuse souverance. Be tragain, miseria ela projet forme par un rue y consonnature, cu nom de Savago e pour assassiver l'issalte le, lit observer qui un son homme re suffison pas pour une terra y et de cere es societte promit de pères.»

six hommes de confiance et di termidélivreroient la reine d'Écosse, tan-Savage accompliroit son funeste destravailla en effet à décider quelompagnons de ses plaisirs à risquer rtune et leur vie pour servir la prinaptive; mais il trouva en cux une ré-; qu'il n'avoit pas prévue; et, pour les iner, une correspondance s'ouvrit ux et lui. Gifford, créature de Waln, devint un des correspondants, et les lettres écrites par Marie à Bai furent par lai communiquées à son On eut aussi connoissance du chiffre eine d'Écosse et du sceau particulier employoit. Walsingham fit contrefaire a par Arthur Gregory, et prépara des fausses qui la placèrent parmi les conurs et la rendirent passible des peines cées contre eux par les lois angloises. e toutes ces pièces se trouvèrent entre ns de Walsingham, il rendit compte onspiration à Élisabeth qui le blama ent d'avoir exposé peut-être sa vie en retardant le rapport qu'il devoit en u conseil. Elle donna elle-même l'orrrêter les inculpés, et ne prit de repos squ'elle sut qu'aucun d'eux ne s'étoit é. On conduisit d'abord dans la Tour adres Babington, Gage, Charnock, el et Donne; Salisbury, Abington, Trames, Tichbourne et Tilnev, ne tardè-18 à les y rejoindre.

avoit de grandes différences dans les de culpabilité de ces conspirateurs. ston et Savage étoient des assassins; iry, Donne et Abington n'avoient conqu'à délivrer la reine d'Écosse de sa, et le délit des autres consistoit dans ace qu'ils avoient gardé. Quatorze eux, condamnés à subir le supplice îtres, furent exécutés à la fois, spectroce qui manqua de susciter une?.

moment où l'on arrêtoit ces conspira-Pawlet, gardien de la reine Marie, eçu l'ordre de s'emparer de ses papiers. le lui ôter tous soupçons, il permit à sa captive de prendre l'air, et la conduisit dans un lieu nommé l'axial où il l'enferma et la retint durant trois semaines au secret. A son retour à Chertsey, Marie vit ouverts ses cabinets, ses coffres, ses armoires, et reconnut qu'on avoit emporté ses sceaux, son argent et ses papiers. Elle conserva toute sa dignité et, dans sa douleur, se contenta de dire à Pawlet: « Il me reste encore deux choses. » monsieur, mais vous ne pouvez me les re-» tirer: c'est ma naissance royale qui consti-» tue mon droit à la couronne d'Angleterre, » et mon attachement à la religion de mes

Les attentats de Babington et de Savage contre la vie d'Élisabeth et la tranquillité du royaume avoient évidemment été conçus en faveur de Marie et peut-être avec son concours, et la reine d'Angleterre prit la détermination de fixer le sort d'une rivale dont le nom seul lui suscitoit sans cesse de nouveaux dangers. Elle demanda l'avis de ses conseillers. Quelques-uns pensèrent que l'age avancé de Marie et ses infirmités la mettoient désormais dans l'impossibilité de nuire, et dispensoient la reine d'avoir recours à des mesures dont l'histoire ne parlera jamais qu'avec horreur; d'autres soutinrent que la sécurité de la religion réformée exigeoit la mort d'une de ses plus puissantes ennemies. Leicester ne rougit pas de proposer le poison, Walsingham insista pour un jugement public, et son avis prévalut.

Élisabeth créa une commission composée de quarante-sept personnes, pairs, conseillers privés et juges, qu'elle revêtit du pouvoir d'interroger et de juger Marie, autrefois reine d'Écosse et héritière de Jacques V, conformément à l'acte passé dans la vingt-septième année du règne de la reine. Trente-six membres de la commission se rendirent au château de Fotheringay où l'on avoit préalablement transféré Marie. Sir Amyas Pawlet et sir Walter Mildmay remirent à la princesse une lettre d'Élisabeth, qui lui annon-çoit l'ouverture de son procès. Marie les reçut avec dignité, sans marquer trop d'émotion ni d'étonnement, mais elle déclina le ur

autorité qui ne provenoit que d'Élisabeth. · La couronne d'Écosse étoit indépendante, • et, puisqu'elle avoit l'honneur de la porter, elle ne feroit rien qui dérogeat à la majesté · royale. L'infortune n'avoit point abattu · son courage; elle ne connoissoit ni les lois · ni les coutumes de l'Angleterre ; elle ne voyoit dans cette contrée personne qui pût · à son égard se qualifier du titre de pair. • Elle n'avoit pas joui de la protection des lois dont on lui parloit, puisqu'elle avoit été re-· tenue captive, et que sa résidence étoit in-· volontaire. Le monde avoit les yeux ouverts · sur elle, et ce théâtre étoit plus vaste que • celui de l'Angleterre. • Le lendemain, le vice-chancelier, sir Christophe Hatton, en répondant à ses objections, lui fit entendre que l'inutile privilége de sa dignité royale ne lui seroit actuellement d'aucun secours. qu'elle devoit se sier à son innocence, se soumettre, pour son propre honneur, à la nécessité, et se désister d'un système de silence qu'on pourroit attribuer à la conscience de sa culpabilité. Marie se laissa persuader par ce discours artificieux; elle se contenta de demander que sa protestation fût admise, ce qu'on lui accorda, et, par ce consentement irréfléchi, elle donna une apparence de légalité à la procédure.

La malheureuse princesse se trouvoit placée dans la plus funeste position. Seule, sans amis, sans conseil, sans notes, sans connoissance des lois ni des formes judiciaires, comment pouvoit-elle prouver l'innocence qu'elle alléguoit? Et quels étoient la plupart des hommes chargés de prononcer sur son sort? Des gens Je loi, créatures de la reine et déjà consultés par elle, des réformés exaltés, des seigneurs, favoris d'Élisabeth, qui depuis longues années, avoient demandé sa mort au parlement on an conscil. Toutefois, et l'on ne peut se tasser de l'admirer, elle se défendit avec autant d'esprit que de noblesse, et, si elle ne trompha pas de tous ces gens qui pourchasspent samort et qu'elle réduisit souvent au silence, c'est que d'avance elle étoit condamnée.

Les avocats de la confonne l'accusérent d'avoir conspire 1º l'invasion du royaume.

2º la mort de la reine d'Angleterre. Le premier chef étoit prouvé, suivant cux, par des lettres interceptées, écrites ou par elle, ou par le jésuite Allen qui lui donnoit le titre de reine d'Angleterre, ou par l'ambassadeur espagnol Mendoza, et les lords Paget, le père et le fils. Marie nia l'authenticité de la plupart de ces lettres; quant aux autres, elle ne pouvoit diriger le style ou le protocole dont vouloient se servirles personnes qui lui écrivoient. Le reste étoit frivole; elle ne se croyoit point liée par les statuts anglois; égale d'Élisabeth, elle ne reconnoissoit entre elles que la loi de la nature; elle avoit offert à sa persécutrice des conditions toutes raisonnables; mais, détenue contre le droit des gens, contre celui de l'humanité, voyant que ses prières, ses concessions, ses pleurs mêmes étoient déclaignés, elle avoit accepté les offres de service de ses amis. Qui donc pouvoit la blamer en de telles circonstances?

A l'exposé des preuves relatives à l'assassinat d'Élisabeth, Marie versa des torrents de larmes et repoussa cette accusation avec la plus grande véhémence. On lui donna lecture de deux lettres, l'une à elle adressée par Babington qui lui confioit que six gentilshommes, ses amis dévoués, se chargeoient de l'assassinat de l'usurpatrice; l'autre, vcnant d'elle-même, en réponse à la première. et disant qu'il scroit temps de se servir de ses gentilshommes quand les troupes seroient prêtes au dedans comme au dehors du royaume. La reine d'Écosse nia formellement avoir reçu de pareilles lettres de Babington, et, par conséquent, d'y avoir jamais répondu, et s'étonna beaucoup de ce qu'on ne lui reproduisoit pas les originaux. Les avocats de la couronne se contentèrent de dire qu'ils avoient existé, que Babington avoit avoué sa lettre et la réponse de Marie: que Nau et Curle, les deux secrétaires de la princesse, mis à la torture, avoient fait l'aveu qu'ils avoient écrit en chiffres à Babington par ordre de leur maîtresse, et que la copie, actuellement produite, leur sembloit la reproduction correcte de ce que la reine Marie leur avoit dicté. Marie répliqua qu'il eut falla

r Babington comme témoin au lieu re mourir; qu'une confession faite tourments de la question étoit sans que Nau et Curle, gens simples et tivoient pu penser qu'un tel aveu : les jours de leur maîtresse, mais soutiendroient pas devant elle un mge, et elle demanda qu'ils lui fusfrontés. On lui refusa cette satisfacn'étoit pas, dit-on, la coutume.

les movens de défense auxquels se t l'illustre accusée, il lui échappa de I n'étoit pas difficile de contrefaire ture chiffrée, et que Walsingham usé de posséder ce malheureux talu moins de se servir souvent de cet rtifice. Walsingham répondit que movens étoient bons à un ministre xouvrir les complots tramés contre ine sacrée de sa souveraine, ou conutorité, et que, si, en effet, il avoit rs à des expédients indignes de son , il étoit étonnant qu'aucun des crie l'eût pris à partie durant l'instrucrocès ou au moment de son exécute réponse n'étoit qu'évasive; mais osa pousser plus loin la discussion; ham étoit un de ses juges. Elle essaya : l'apaiser en le priant de ne pas ajoude foi aux calomnies dont on la ictime qu'elle n'en ajoutoit elle-même ses imputations dont on pouvoit l'acille demanda ensuite d'être entendue nent ou devant le conseil en présence le. On ne lui fit aucune réponse. Le t de la commission se leva et ajourna lée au 25 octobre suivant (4586). r-là même, on entendit Nau et Curle, l'absence de Marie rigoureusement

lée au 25 octobre suivant (1586).
r-là même, on entendit Nau et Curle, l'absence de Marie rigoureusement Fotheringay. Si l'on en croit les rapprimés du procès, ils persistèrent rs aveux; si l'on s'en réfère à leur pologie publiée par Nau sous le suc-l'Élisabeth, ils avoient repoussé counent les accusations dont on vouloit aillassent les vertus de leur mai-eur audition terminée, les comprononcèrent, signèrent et scellè-

rent une sentence de mort contre la reine d'Écosse, en ajoutant, toutesois, que cette sentence n'enlevoit rien au droit ni à l'honneur de Jacques, roi d'Écosse, et qu'il jouiroit toujours des mêmes rangs, prérogatives et dignités, que si elle n'eût jamais existé.

Le but que poursuivoit Élisabeth depuis tant d'années étoit donc atteint; la vie de la reine d'Écosse, de cette rivale qu'elle avait tant haie, tant redoutée, étoit actuellement à sa merci; on ne pouvoit plus la soustraire aux effets de sa vengeance; le roi de France. au sein des guerres religieuses, avoit cessé d'être redoutable ; le roi d'Espagne étoit trop occupé en Flandre pour songer à une diversion; le roi d'Écosse, gouverné par le parti anglois, se trouvoit dans l'impossiblité de prendre les armes; et désormais d'un seul mot d'Élisabeth dépendoit l'existence de Marie Stuart, reine douairière de France, reine d'Écosse par le sang, reine légitime d'Angleterre. Mais ce mot, il fallait le prononcer, et ici reparut toute l'indécision du caractère d'Élisabeth. Elle-même alloit se trouver jugée à un tribunal dont les têtes couronnées ne peuvent repousser la juridiction; elle frémissoit à l'idée de l'opprobre dont son nom resteroit entaché si elle versoit le sang de sa parente. d'une souveraine qui s'étoit jetée dans ses bras en réclamant l'hospitalité. Déjà bourdonnoient à ses oreilles les reproches des rois, des grands, des peuples, du siècle et de la postérité : elle avoit foulé aux pieds les droits du sang, l'éclat de la majesté royale, les priviléges sacrés de l'humanité; son imagination se peuploit de fantômes, et elle en étoit réduite à chercher des appuis contre elle-même. Enfin, elle vint à songer qu'en prenant des délais il pourroit arriver que les infirmités de Marie devinssent plus graves et qu'une mort naturelle la délivrât d'un tel fardeau. Dans cette pensée, la reine convoqua un parlement, lui fit soumettre les actes de la procédure et chargea ses commissaires de parler de la tendre compassion qu'elle éprouvoit pour la prisonnière; mais les lords et les communes présentèrent une pétition pour solliciter la prompte exécution de la sentence. Élisabeth alors, dans un discours assez embarrassé, demanda quelque temps pour en délibérer, et copjura les membres du parlement d'examiner s'il n'existeroit pas un expédient qui pût garantir la sûreté de ses jours et la tranquillité de l'Angleterre, et qui lui épargnât la douleur de signer l'arrêt de mort de sa parente. Le parlement ne recut cette communication qu'avec impatience et répondit que la clémence, dans un cas semblable, étoit une cruauté envers les Anglois, une injustice faite au corps de la nation. La reine recommença ses protestations et ne donna encore qu'une réponse ambiguë qui ne terminoit rien.

Cependant il devenoit nécessaire d'avertir la reine d'Écosse du sort que venoient de lui faire une femme et tant d'hommes acharnés à sa perte. Le lord Buckhurst et le secrétaire du conseil Beal, lui notifièrent en présence de Pawlet, son gardien, la sentence des commissaires, la ratification du parlement et les sollicitations de ce corps pour en hâter l'exécution; ils l'engagèrent à ne mettre aucun espoir dans la miséricorde de la reine, parce que son existence étoit incompatible avec la sécurité de la religion réformée. « La sen-• tence est bien injuste, reprit Marie avec • calme; je le vois, mon seul crime est mon attachement à ma religion; je meurs donc martyre, et que le saint nom de Dieu soit béni! > Elle demanda qu'on lui permît de faire venir un aumônier catholique, ce qu'on ne lui accorda que pour un temps déterminé, et elle se retira pour écrire au pape et à l'archevêque de Glascow. Tandis qu'elle s'occupoit de ce devoir, Pawlet donna l'ordre d'enlever le dais de parade de son anpartement et défendit de lui rendre désormais les respects dont on entouroit les têtes couronnées.

Le jugement de Marie Stuart sut publié, à Londres, à son de trompe; les cloches sonnèrent, en réjouissance, durant vingt-quatre heures, et des seux de joie brillèrent dans les rues. La malheureuse princesse obtint la permission d'écrire à la reine d'An-

gleterre, et de lui adresser ses dernière requêtes. Cette lettre, pleine de noblesse où règne un admirable esprit de douceur de charité, est un modèle d'éloquence et d grâce douloureuse et touchante. Marie de mandoit que son corps fût envoyé en Franc et inhumé près de celui de sa mère; qu'o n'enlevât point aux domestiques qui l'avoien aimée, qui avoient souffert, qui avoien pleuré avec elle, les petits legs qu'elle vouk leur laisser, et qu'enfin on l'exécutât publi quement, afin d'ôter à la calomnie la poss bilité de dire que le désespoir l'avoit port à abréger ses jours. Élisabeth ne fit aucur réponse à cette lettre.

Et les rois de l'Europe, quel intérêt pri noient-ils à Marie? Par quelles démarch espéroient-ils la sauver? Henri III, en repr sailles de la haine que lui portoit la maix de Guise, abandonnoit-il une princesse leur sang aux horreurs de l'échafaud? C'e ce que l'histoire ne sauroit éclaircir. Bellivre fut chargé de tenir à Élisabeth un la gage énergique et sévère. Son arrivée à Lo dres fut d'abord retardée par la nécessité : rechercher quatre assassins à gages, qui d voient s'être glissés au nombre de ses serv teurs. On prétendit ensuite que ses gens a portoient en Angleterre une maladie cont gieuse, et durant quelques jours, on les ti en séquestre. Enfin, il parut devant la rein qui le reçut en grande cérémonie sur s trône, et entourée des officiers de la couronn Bellièvre s'exprima avec assez de molless Elisabeth répondit avec aigreur, et promite faire connoître sa résolution définitive so deux jours. Un mois après, il ne l'avoit p encore reçue, et plusieurs historiens aff ment qu'en particulier, ses exhortations la reine, au nom de son'maître, étoie moins énergiques qu'on ne devoit le supr ser. Le résident Laubespine, qui contin la négociation, après le départ de Bellièvr fut, tout d'un coup, accusé de tramer complot contre Elisabeth. On intercepta s dépêches, on arrêta son secrétaire, ma peu après, on cessa les poursuites; le c binet anglois fit des excuses au cabinet

France, et tout s'évanouit en fumée. Les démarches du roi d'Espagne ne commencèrent qu'après la mort de Marie. Celles du roi d'Ecosse devoient mériter de grandes considérations: sa jeune ambition, qu'il avoit trop laissé percer, s'accommodoit sans doute d'un événement qui lui assuroit la couronne sans rivalité; mais c'étoit sa mère qui alloit subir une mort ignominieuse. Il écrivit donc à Élisabeth, et terminoit sa lettre en disant que si les sentiments de la nature ne lui faisoient pas un devoir de venger cette mère tant outragée, l'honneur seul l'exigeroit de lui, et qu'il étoit déterminé à braver tous les dangers pour la sauver. Jacques VI envoya successivement trois délégués, sir Robert Keith, le lord Gray et sir Robert Melville, qui se réunirent à son ambassadeur, Archibald Douglas, pour demander, au moins, que l'on épargnat la vie de Marie, à condition qu'elle résignat le trône à son fils ; mais on répondit que Marie condamnée a'avoit plus rien à résigner. L'histoire inexorable a enregistré comme un fait certain, l'infamie des envoyés de Jacques, qui pressoient en secret Elisabeth de ne pas retarder plus long-temps une mort nécessaire à sa politique.

Elisabeth, dans son irrésolution, désiroit quedes mains hardies lui épargnassent l'horreur de tremper les siennes dans le sang d'une reine. Divers messages, à cet effet, furent expédiés pour sonder les despositions de Pawlet et de Drury, son adjoint; mais bien que ces fanatiques réformés détestassent leur captive, et la regardassent comme une émanation de l'enfer, ils avoient d'ailleurs des principes trop honorables pour charger d'un meurtre leur conscience, et ils refusèrent d'obéir. Après beaucoup de tergiversations, il fallut en venir aux formes accontumées. L'ordre d'exécution fut signé par Élisabeth, revêtu du grand sceau, et confié aux comtes de Shrewsbury et de Kent, qui se transportèrent à la forteresse de Fotheringay.

Le 7 fevrier 1587, le comte de Shrewsbury fit annoncer à Marie son arrivée, et demanda

d'être introduit près d'elle. La princesse s'attendoit à cette horrible catastrophe; elle ne parut point effrayée, se leva de son lit, s'habilla simplement, mais avec une sorte de recherche, s'assit près d'une petite table, et fit ranger autour d'elle ses serviteurs des deux sexes. Le cointe de Shrewsbury entra la tête decouverte, suivi du comte de Kent, du shériff et de plusieurs gentilshommes du comté. Beal, le scerétaire du conseil, lut à haute voix le warrant qui ordonnoit l'exécution. Marie l'écouta d'un air calme, fit le signe de la croix, et prenant la parole, dit d'un ton de voix fort doux: · Je n'aurois pjamais cru que ma sœur pût consentir à ma mort; mais puisque telle est sa volonté, • je remercie le Ciel que ce jour soit enfin arrivé. Depuis vingt ans, je languis en prison, inutile à moi-même, et nuisible à mes meilleurs amis. Je quitte la vie, heureuse • de verser mon sang pour la religion. • Après avoir énuméré les maux qu'elle avoit soufferts, et les sacrifices qu'elle avoit voulu faire pour les éviter, elle posa la main sur le livre des Saintes-Ecritures, et prit Dieu à témoin que jamais elle n'avoit trempé dans aucun complot tendant à la mort de la reine. . — Votre serment, s'écria le fanatique comte de Kent, est fait sur une Bible papiste, et il est nul. — Oui, reprit-elle, • c'est une Bible catholique; mais c'est celle que je révère le plus, et vous devez regar-» der mon serment comme le meilleur qui se puisse. Le doyen de Péterborough, savant théologien anglican, désigné par la reine, se présenta pour l'assister, mais Marie le refusa, et demanda, comme dernière grace, un aumônier catholique. Elle ne put l'ob-

Lorsque les comtes se furent retirés, les gémissements comprimés éclatèrent parmi les gens de la maison. Marie leur inposa doucement le silence : « Dans peu d'heures, » dit-elle, mes infortunes seront terminées, » je meurs pour ma religion, résignez-vous, » et laissez-moi à mes dévotions. »

Elle se fit servir à souper, mangea peu, mais comme à l'ordinaire, et consola ses do-

mestiques qui ne pouvoient cacher leur donleur. Elle prit un verre qu'elle remplit de vin, et but à tous ses gens qui lui firent raison à genoux et la prièrent de leur pardonner les fantes qu'ils avoient commises dans leur devoir; à son tour, elle leur demanda pardon des mortifications qu'elle avoit pu leur causer; elle leur donna ensuite de sages conseils pour leur conduite future dans la vie, et ce solennel adieu fut accompagné de torrents de larmes et de sanglots.

Une partie de la nuit fut employée par Marie à écrire son testament et diverses lettres; elle se retira ensuite dans un cabinet où elle lut la passion de N. S. Jésus-Christ, et pria jusqu'à quatre heures du matin; alors elle se jeta sur un lit, mais elle ne put reposer, et elle pria encore.

Vers le point du jour, Marie se revêtit d'une magnifique robe de soie et de velours: car il étoit convenable, dit-elle, que dans une telle solennité une reine parût en habit décent. Elle lut à haute voix son testament où ses bienfaits étoient énoncés, et elle distribua entre tous ses domestiques ses meubles, sa garderobe, ses bijoux et son argent. Elle embrassa ensuite toutes les femmes et donna aux hommes sa main à baiser. Ils la suivirent à son oratoire, où ils s'agenouillèrent et prièrent derrière elle.

Le shériff entra vers huit heures et lui annonça qu'on l'attendoit. A près un court délai, Marie prit un crucifix de sa main droite et, portant son livre de prières de la gauche, elle s'avança lentement, guidée par le shériff. Ses serviteurs vouloient la suivre, mais on le leur défendit; ils se jetèrent à genoux en sanglotant, et la reine se tournant vers eux leur donna sa bénédiction. On ferma les portes de la salle, qui retentit des cris de douleur comprimés par respect jusqu'à ce moment.

Les comtes de Kent et de Shrewsbury, les gardiens, Amyas Pawlet, Drue Drury, et plusieurs seigneurs de distinction, la rejoignirent au bas de l'escalier, où elle trouva aussi André Melville, le grand-maître de sa maison. Ce vicillard se précipita à ses pieds es se tordant les mains et s'écriant : « Ah!

que je suis malheureux! quel homme aura porté tant de douleur que moi, quand je dirai dans ma patrie : ma bonne maîtresse. » ma gracieuse souveraine a péri en Angleterre sous le fer d'un bourreau! > Ses pleurs couvrirent sa parole, et Marie, partageant son émotion sans montrer de soiblesse, lui répondit : « Cesse de t'affliger. » mon bon Melville, tu as plus de sujet de te réjouir que de pleurer; les peines de Marie Stuart sont à leur fin. Tout est vanité » en ce monde; il renferme plus d'amerta-» mes que n'en rachèteroit un océan de lar-» mes. Rapporte à tous que je meurs fidèle » à ma religion, fidèle à l'Écosse et à la · France, mes deux patries. Que Dien par- donne à ceux qui ont recherché mon sang » comme le cerf un ruisseau pour se désaltérer. O mon Dieu, toi l'anteur de tonte » vérité, toi la vérité elle-même, tu connois » les replis les plus secrets de mon cœur, ta » sais que j'ai toujours désiré de rétablir · l'union entre l'Écosse et l'Angleterre: » puisse ma mort étouffer de si funestes dif-» férends! Et toi, Melville, dis à mon fils de » se souvenir de sa mère, dis-lui que malgré » mes maux je n'ai rien fait de préjudiciable à la dignité ni à l'indépendance du royaume d'Écosse! L'infortunée, alors, le visage baigné de larmes, se pencha vers Melville, l'embrassa et lui dit encore : « Adieu, bon » Melville, une dernière fois adieu! prie » pour ta maîtresse et reine. »

Cette scène de douleur, les admirables paroles de la princesse, n'enrent aucune puissance sur les cœurs inflexibles des comtes de Kent et de Shrewsbury, fanatiques féroces et inexorables; et lorsque Marie demanda pour dernière grace qu'il fût permis à ses serviteurs de la suivre au lieu de son supplice, le comte de Kent la refusa, sous prétexte qu'ils importuneroient de leurs cris les spectateurs, qu'ils se livreroient à quelque pratique superstitieuse de la religion catholique, ou peut-être même qu'ils voudroient tremper leurs mouchoirs dans le sang repandu. « Mylords, dit Marie, je donne pour » eux ma parole; ils ne mériteront aucun re-

• proche. Votre maitresse, une vierge reine, · connoît trop les bienséances de son sexe pour ne pas approuver que j'aie, à ma » mort, mes femmes auprès de moi. Un ne • le refuseroit point à une personne d'un » rang inférieur. » Et comme les commissaires gardoient le silence, elle ajouta : « Ne » suis-je donc plus la cousine de votre reine, » issue du sang royal de Henri VII, veuve d'un roi de France, et sacrée reine d'Écosse? Le comte de Kent parut ébranlé, il ent une courte conférence avec le comte de Shrewsbury, et il permit enfin que deux des filles d'honneur de Marie et quatre officiers de sa maison l'accompagnassent. La reine chargea Melville de soutenir son manteau.

Le cortége s'avança: la salle où il entra étoit tendue de noir ainsi que l'échafaud. Marie en soutint la vue sans foiblesse, et elle accepta le bras que Pawlet lui offrit pour en monter ks marches. • Je vous remercie, lui dit-elle, · c'est la dernière peine que je vous don-» nerai et le plus agréable service que vous • m'ayez rendu. • Elle s'assit sur un tabouret. avant les deux comtes à sa droite, le shériff et le secrétaire Beal à sa gauche, l'exécuteur en face, vêtu de velours noir. Beal donna lecture de la sentence, et Marie s'étant levée harangua d'une voix sonore les spectateurs nombreux dont l'émotion et l'attendrissement sembloient extrêmes. Elle déclaroit dans ce discours apologétique qu'elle périssoit victime de l'injustice et de la violence; mais qu'elle pardonnoit à tous ses ennemis et remercioit Dieu de lui avoir donné l'occasion de faire publiquement sa profession de foi. Le docteur Fletcher, doven de Peterborough, s'avança vers elle, l'interrompit et, dans l'excès de son zèle, lui annonça, en insultant aux sentiments qu'elle venoit d'exprimer, qu'il étoit envoyé pour la ramener dans la véritable voie du salut. dans la communion du Christ, hors de la quelle on ne rencontroit que damnation éternelle et juste châtiment de perversité. Durant la longue prédication de Fletcher, Marie ne put s'empêcher de témoigner de l'impatience, et elle le pria de ne pas se fatiguer à la tourmenter. L'opiniatre théologien continua son insolent sermon et donna l'ordre à la princesse d'abjurer à l'instant ses opinions erronées, mais la victime s'écria: N'insistez » pas davantage, je suis née, j'ai vécu et je • meurs dans la religion catholique romaine. • Puis, se tournant de côté, elle se mit à réciter des prières. Le prédicateur fit alors quelques pas et, se retrouvant en face de Marie, recommença ses exhortations déplacées qui ne cessèrent que lorsque la reine d'Écosse, avant achevé ses prières latines, se mit à implorer le Ciel en anglois pour l'église persécutée, pour son fils, Jacques VI, et pour la reine Elisabeth. Le comte de Kent, s'étant apercu que Marie baisoit souvent le crucifix, lui dit d'un ton farouche : « Cessez ces far-> ces papistes, c'est dans le cœur qu'il faut avoir le Christ et non dans les mains. — • C'est aussi là, dit-elle, que je porte ses » souffrances, mais leur sainte représenta-tion me les rappelle sans cesse.

Ses femmes, baignées de larmes, commencèrent à la déshabiller; mais l'exécuteur, à qui appartenoient de droit les vêtements qu'il avoit touchés, se hâta d'y porter la main. Marie voulut faire quelques objections: elles ne furent point admises, et elle dit aux deux comtes, avec un sourire, qu'elle n'étoit point accoutumée à de tels valets, ni à se déshabiller en si nombreuse compagnie. Ses femmes ne purent alors retenir leurs sanglots; elle se tourna vers elles, et mit le doigt sur sa bouche pour les rappeler au silence; elle leur donna sa bénédiction et leur recommanda de prier pour elle. Elle s'assit. Kennedy, l'une de ses filles d'honneur, lui couvrit les yeux avec un mouchoir brodé d'or. Les exécuteurs la prirent alors par les bras et la conduisirent vers le billot. Avertie de s'agenouiller, elle le fit et se plaça elle-même, en répétant plusieurs fois d'une voix ferme : • O mon Dieu, • je remets mon ame en tes mains! •

Comme le bourreau se disposoit à la frapper, des cris de douleur s'élevèrent de toutes les parties de la salle qui contenoit plus de deux cents spectateurs, et cet homme troublé manqua son coup; il redoubla, mais ce ne fut qu'au troisième que la tête fut separée du corps. Il prit cette tête sanglante, la montra au peuple toute contractée par les convulsions de la mort, et s'écria : « Vive la reine Élisabeth! — Ainsi périssent tous ses ennemis! reprit le doyen de Peterborough. — Et les ennemis de l'Évangile! ajouta le comte de Kent (8 février, 1587).

Le silence seul de l'assemblée répondit à cette provocation, et l'on n'entendit plus qu'un murmure général d'horreur, d'admiration et de pitié! Marie Stuart avoit atteint l'age de quarante-cinq ans; et, depuis dixneuf années, elle étoit prisonnière d'Élisabeth. Son corps, inhumé dans l'église de l'abbaye de Peterborough, y resta vingt-cinq ans et fut ensuite transporté à West-minster par les ordres du roi Jacques.

L'hypocrisie d'Élisabeth se montra tout entière quand on lui apprit la mort de la reine d'Écosse. Elle feignit une grande surprise et même de l'indignation. Elle versa des larmes, se répandit en regrets et en lamentations, et prit le deuil le plus rigoureux. Elle menaça de sa vengeance les ministres qui avoient abusé de sa confiance. et s'étoient rendus coupables du crime irrémissible d'avoir mis à mort sa bonne sœur la reine d'Écosse. Elle les suspendit en effet de leurs fonctions, mais il ne leur fut pas difficile de s'excuser, et ils ne tardèrent pas à rentrer en charge et en faveur. Toutefois elle ordonna de mettre à la tour son secrétaire Davison, qui, dépositaire du Warrant de mort scellé du grand sceau, l'avoit remis à Walsingham. La reine, qui le détestoit parce qu'il avoit osé blamer ses rigueurs envers Marie, et qu'il avoit refusé de faire partie de la commission de Fotheringay, le fit condamner à dix mille livres sterling d'amende et à garder prison à la volonté royale.

Ce ne fut qu'après un mois que le roi d'Écosse apprit la mort de la reine, sa mère. Il montra une extrème douleur et le plus vif ressentiment. Il rappela son ambassadeur. Les états partagèrent son indignation, et protestèrent qu'ils étoient prêts à tous les

sacrifices pour venger le meurtre de Marie. Les grands l'excitèrent à prendre les armes, et le lord Sinclair parut même un jour devant lui, armé de toutes pièces, et déclarant que c'étoit là le deuil qu'il falloit prendre pour la reine. Élisabeth, cependant, écrivit à Jacques VI, et fit écrire, par Walsingham, au secrétaire d'état d'Écosse. Thirlestonc. La reine affirmoit qu'elle étoit innocente de la mort de Marie, et qu'elle puniroit sévèrement ses ministres, qui avoient abusé de sa signature. Walsingham, en profond politique, s'étonnoit qu'un monarque aussi prudent, aussi modéré que Jacques, pût se livrer à des résolutions violentes; que l'inégalité de force des deux états devoit lui ôter tout espoir de succès; que cet événement, déplorable sans doute pour un fils, ne portoit aucun préjudice à ses droits ni à ses espérances; qu'il étoit actuellement l'héritier présomptif de la couronne d'Angleterre, et qu'il ne falloit pas compromettre la certitude d'obtenir un jour ce magnifique héritage, en offensant une reine qui pouvoit l'en priver. Jacques étoit, dit-on, naturellement pacifique. Les conseils de la prudence furent écoutés ; les cris de vengeance cessèrent peu à peu, et le manteau royal d'Angleterre devint le voile qui couvrit, en perspective, le corps ensanglanté de Marie. Peut-être le jeune ambitieux avoit-il redouté, pour lui-même, la rivalité de sa mère. Il se contenta de la pleurer. Quelques amicales avances faites par Élisabeth, à l'ambassadeur de France et à Henri III lui-même, que les guerres civiles tenoient facheusement engagé, rétablirent les anciennes relations entre les deux puissances, et la mort de Marie fut, en définitive, laissée sans vengeance et mise en oubli.

Tandis que cette rivalité de deux reines, si tragiquement terminée, tenoit à la cour les esprits en suspends, les peuples se livroient, avec une sorte de frénésie, a ce goût de découvertes, de voyages lointains, d'entreprises aventureuses qui caractérise le seizième siècle, et qui fut le germe d'une immense révolution dans les sciences, dans

s arts, dans la politique des états, dans les flations des nations entre elles, et dans s mœurs particulières (1). L'Angleterre étoit pas restée spectatrice oisive des entre-rises maritimes des Espagnols, l'ortugais, iénois ou Hollandois. Les premières courses le ses navigateurs n'eurent, toutefois, pour ut, qu'un immense profit qui s'obtenoit au népris des lois de l'humanité.

Sir Francis Drake, l'un des capitaines qui, sous le commandement de l'amiral sir John Hawkins, avoit dévasté les côtes d'Afrique, et combattu la flotte qui conduisoit au Mexique le vice-roi d'Espagne, étoit parvenu, contre toute justice, à faire approuver, par la reine, son odieuse conduite, et elle l'avoit chargé de faire, aux Indes Occidentales, trois voyages de dévastation, dont elle avoit partagé le produit. C'étoit le résultat de la destruction en pleine mer, ou sur des rades, de plus de cent vaisseaux marchands de toutes nations, du pillage de la ville de Nombre de Dios, et de la capture d'un convoi de mulets chargés d'or et d'argent. Drake avoit aperçu l'océan Pacifique du sommet des montagnes de l'isthme de Darien, et, dans son enthousiasme, cet homme, que

(1) Note importante. — Ici devoit commencer l'hisbire des établissements de l'Angleterre dans les deux lodes, vaste empiètement de sa puissance commerciale et politique sur les deux plus belles parties du monde, mais cette narration ainsi placée auroit eu le désavantage de couper trop souvent le récit rapide de l'histoire spéciale de l'Angleterre, et de détourner l'intérêt du letteur, en le fixant sur un épisode dont l'importance s'est, après tout, que secondaire. L'éditeur, frappe de ot inconvénient, a prié l'auteur de réserver pour un volume à part l'histoire de la colonisation et de la domination angloise en Amérique, en Asie et même en Afrique. L'auteur a consenti à scinder ainsi son ouvaçe et à ne parfer ici des établissements extérieurs de a Grande-Bretague qu'autant qu'il est absolument né Chaire.

(Janvier 1836.)

La mort n'a pas permis à M. de Roujoux d'exécuter ce travail : à peine avait-il terminé son Histoire d'Angletore, qu'une maladie cruelle l'enleva sans lui laisser le temps de compléter l'œuvre importante qu'il avait cutvaries.

(Avril 1837.) (Note de l'Éditeur.)

rien n'épouvantoit, mêlant au débordement des passions les plus déréglées, les pratiques d'une piété sincère, avoit pris Dieu à témoin qu'il déploieroit le pavillon de sa reine sur cette mer inconnue. Elisabeth, que flattoit tonjours le développement des grandes idées, fut frappée de la gigantesque entreprise que Drake étala sous ses yeux. Elle lui remit une somme considérable de son épargne. et fut imitée par les ministres et les courtisans. Cinq navires, montés par cent soixante hommes seulement, traversèrent l'Atlantique, passèrent le détroit de Magellan, pénétrèrent dans le grand Océan, et ravagèrent toutes les côtes du Pérou, s'emparant des vaisseaux, pillant les villes et les brûlant, détruisant les ports, commettant tout le mal qu'ils purent imaginer. Après trois années d'absence, après avoir bravé d'incroyables dangers, Drake arriva enfin à Portsmouth. Il n'avoit plus qu'un vaisseau, il étoit souillé de sang, il ne s'étoit effraye d'aucun crime; mais la Biche d'or qu'il ramenoit étoit chargée d'un trésor de huit cent mille livres sterling; et l'Angleterre ne vit que la gloire d'avoir, pour la première fois, accompli le tour du monde. La reine lui donna le témoignage le plus remarquable de sa satisfaction, en acceptant un banquet que Drake lui donna sur son vaisseau. et en lui conférant l'ordre de la chevalerie.

Les déprédations avoient été si excessives. les actes de piraterie si cruels, que le roi d'Espagne ne put se dispenser d'en demander raison. Élisabeth répondit avec fierté; et, confiant les vaisseaux de la marine royale à l'habileté et à la bravoure du capitaine pirate, sir Francis Drake, elle lui donna l'ordre de repartir pour les Indes Occidentales. Le nouveau commodore brula Sant-lago, Carthagène, Saint-Domingue, et rasa quelques forteresses espagnoles. Sir Thomas Cavendish, autre aventurier, se dirigea en même temps vers les îles de la Sonde et les Moluques, s'empara de plusieurs vaisseaux espagnols chargés d'or et de marchandises précieuses, et revint en Angleterre avec d'immenses richesses. De



Ruines du château de Kemlworth, apportenant à Leicester.

ce moment, une foule d'expéditions se préparèrent dans les ports, à la destination des deux Indes, mais toutes confiées à la rapacité, à la fureur des flibustiers, et n'avant pour but que le vol et le pillage. Ces attaques réitérées, ces outrages qui n'étoient pas désavoués par le gouvernement anglois, achevèrent d'irriter le roi d'Espanne, que les secours accordés aux insurgés belges avoient déjà provoqué. Leicester étoit revenu à Londres. La reine lui avoit rendu totte sa confiance, tout son amour; elle l'avoit nommé lord intendant de sa maison et grand maltre des caux et forêts au midi de la Trent. Il profita de la defection de Stanley, qui avoit passe sous les drapeaux eapagnola avec treize cents hommes, pour insinuer à la reine qu'on l'amusoit par de feinter négociations, en lui proposant d'être l'intermediaire de la paix entre les Belges of Philippe, et que les escadres ennemies finirolent par se reunir, afin de tenter une Invasion sur le territoire de l'Angleterre ; Il lui conseille donc d'envoyer le commodore Drake, aurveiller les ports de l'Espagne, et Copposer à la jonction des flottes espagnoles, d'un emayott de l'opèrer. L'amiral accom-

plit cette mission en véritable pira s'arrêta point à la lettre de ses Instril entra hardiment dans le port de détruisit les galères espagnoles, qui tendoient pas à cette attaque; prit, le coula plus de vingt bâtiments de gune foule de vaisseaux marchands d'objets précieux venant des Indes, ensuite les côtes du Portugal, in marquis de Santa-Cruz, amiral d'E dans les eaux du Tage, et s'empara d Philippe, caraque de la plus vaste sion, et très-richement chargée (158)

Après de tels exploits, la continu la paix étoit impossible. Drake avoit par les Anglois avec enthousiasm Elisabeth redoutoit une guerre a rieuse que celle qui se préparoit. E vit aux plénipotentiaires d'Espagne, e que, que Drake avoit depassé ses pet qu'elle le puniroit de son audace répondit qu'on savoit ce qu'il falloit de l'obeissance et de la foi d'un paqu'on lui renouveloit la proposition gocier la paix sous ses auspices; même temps on fit assiéger le fort dou l'Écluse, dont la garnison ne se

soit guère que d'Anglois. Elle sollicita vainement lalevée du siège; il fallut saire partir Leicester avec cinq mille hommes et beaucoup d'argent, ce qui n'empêcha pas l'Écluse de capituler. Les États indignés déclarèrent que l'avarice d'Élisabeth les avoit vendus à l'Espagne, et Leicester devint l'objet de l'exécration du peuple hollandois, qui l'accusa hautement d'aspirer à la souveraineté des Provinces-Unies. On cita plusieurs faits qui sembloient le prouver : l'amour-propre de la reine s'en offensa; Leicester perdit toute influence sur son esprit, et elle se hâta de le rappeler, en se plaignant de l'ambition démesurée de son ancien favori. Leicester, avertidu danger qu'il couroit, n'attendit pas les reproches de la reine : il se jeta à ses pieds, et la conjura d'avoir pitié de celui qu'elle avoit tant aimé. Élisabeth s'attendrit. Toutefois le comte reçut une sommation de paroître devant le conseil. Il s'y présenta en effet, mais en juge, à sa place accoutumée, et non en accusé. Au moment où le secrétaire alloit lire l'acte d'accusation, il se leva, déclama contre la perfidie de ses accusateurs, et en appela à l'équité de sa souveraine. Les membres du conseil échangèrent quelques regards; on passa aux travaux ordinaires, et le lord Buckhurst, l'accusateur, fut envoyé dans une prison rigoureuse, où il resta jusqu'à la mort de Leicester.

A la même époque, la reine investit de la charge de lord chancelier sir Christophe Hatton, le danseur le plus admiré de la Grande-Bretague. Sa stature, son adresse et sa grace l'avoient fait remarquer dans un bal. Élisabeth ordonna de le lui présenter, en fit son capitaine des gardes, puis son chambellan, et enfin son chancelier. Hatton, par bonheur, ne se trouva point au-dessous du poste élevé qu'il avoit si singulièrement acquis.

Le roi d'Espagne, durant ces intrigues de cour, préparoit une immense expédition, dans le but de s'emparer de l'Angleterre et d'y rétablir la religion catholique. Il fit part de ses projets au pape Sixte V, qui lui pro-

mit un subside d'un millon de couronnes. payable aussitôt que l'armée espagnole auroit un pied sur le territoire anglois. Le marquis de Santa-Cruz, officier de marine d'une haute réputation, fut choisi pour commander l'armée navale, qui se composoit de vingt mille soldats et de huit mille matelots répartis sur cent trente-cinq navires de toutes dimensions. Des renforts, qui devoient suivre la première expédition, étoient disposés dans les principaux ports de mer, et composoient à eux seuls une armée de plus de trente-cinq mille hommes. On abattit la forêt de Waës, en Flandre, pour construire des bâtiments de transport. Anvers, Gravelines, Dunkerque, Newport, devinrent les arsenaux de la flotte, et se remplirent d'artificiers. Toutes les routes furent long-temps couvertes de troupes qui se rendoient à leur destination. La plus haute noblesse d'Italie et d'Espagne s'empressa de partager l'honneur de cette grande entreprise.

Le bruit de tant de préparatifs n'avoit pu échapper à l'attention des ministres d'Élisabeth; mais on ignoroit si l'orage devoit fondre sur l'Angleterre ou sur la Belgique. La reine cependant consentit à l'établissement d'un conseil de défense, et à ce qu'on enrôlát tous les hommes de dix-huit à soixante ans, mais non à ce qu'on les mit en activité. ce qui eût été trop coûteux. Elle ordonna ensuite (1588) la levée de cinq mille matelots. A son armée navale, qui se composoit de trente-quatre vaisscaux de guerre, la ville de Londres ajouta trente-trois bâtiments, plusieurs particuliers en donnèrent dix-huit, et la noblesse en loua quarante-trois qu'elle arma et équipa. L'amiral d'Angleterre, lord Howard d'Effingham, eut le commandement de cette flotte, dont on confia les meilleurs vaisseaux à des marins qui avoient acquis une grande expérience dans les voyages de piraterie, de découvertes ou de commerce. Drake sut nommé lieutenant de l'amiral.

La prudence d'Élisabeth, et la vigueur qu'elle déploya, parurent supérieures aux dangers qui la menaçoient. Elle n'obtint point du roi Jacques une coopération active, mais



Costume militaire du règne d'Élisabeth.

elle parvint à le maintenir en neutralité, en lui faisant de magnifiques promesses. Les Belges, touchés du péril qui s'accumuloit sur leur ancienne alliée, oublièrent les griefs dont ils avoient à se plaindre, et lui envoyèrent une escadre de vingt vaisseaux, en s'engageant à intercepter la navigation de l'Escaut. Il existoit, dans l'intérieur du royaume, une classe d'hommes plus à craindre alors que les efforts de l'Espagne et les délais du roi Jacques; il s'agissoit des catholiques, dont le nombre s'élevoit peut-être à la moitié de la population. On avoit à redouter qu'ils ne recussent les ennemis comme des libérateurs, et qu'ils ne voulussent se venger, par la rébellion, de la persécution dont on les accabloit. Le conseil proposa contre eux l'expédient d'un complot supposé, et une contreépreuve de la Saint-Barthelemy; mais Élisabeth repoussa cet avis barbare avec horreur, et néanmoins fit mettre en surveillance toutes les personnes soupçonnées de papisme. Elle fut récompensée de son humanité par l'énergie avec laquelle se prononcèrent les gentiehommes catholiques, dont beaucoup se presentèrent pour combattre comme volontaires. Afin d'exciter encore le ganie belliqueux de ses sujets, Élisabeth parut à cheval au camp de Tilbury, et parcourut les rangs en parlant aux soldats, et en les assurant que, quoique femme, elle les conduiroit elle-même à l'ennemi, et périroit plutôt que de survivre à la honte et à l'esclavage de son peuple.

On ne trouvera pas singulier, qu'au milieu de ces préparatifs, Élisabeth et Philippe continuassent à négocier la paix avec une apparente bonne foi. On se trompoit de part et d'autre; mais à bon escient et pour passer le temps, car aucun des deux cabinets ne supposoit qu'un accommodement fût possible. Enfin, après cinq années d'attente, la flotte espagnole, qui se donnoit elle-même le titre pompeux de l'invincible Armada, se trouva prête au commencement de mai 1588. Mais le marquis de Santa-Cruz vint à mourir, et le roi le remplaça par le duc de Medina-St-

ionia, qui peut-être montoit un vaisseau pour a première fois. Cet imprudent amiral nédigea les sages avis de son prédécesseur, qui mit surtout engagé le cabinet espagnol à sassurer d'un port capable de recevoir sa lotte en cas d'événements fâcheux sur xtte mer étroite et orageuse, et le duc de Parme avoit sollicité la permission de réduire zhi de Flessingue. Philippe n'admit aucun lélai, et donna l'ordre d'appareiller au prenier vent favorable. L'armada quitta donc embouchure du Tage le 19 mai 1588, et ce najestueux spectacle fit concevoir de grandes t flatteuses espérances; mais, après deux surs de folles joies, une tempête furieuse cueillit la flotte à la hauteur du cap Finisre, dispersa les vaisseaux, en fit echouer usieurs sur les côtes de la Galice, d'autres rrcelles de France, en démâta un grand nomre et causa des avaries considérables à la plumt. Le due de Medina relacha dans le port • la Corogne, et consacra trois semaines réunir sa flotte et à la réparer. On annonça : désastre à Élisabeth, comme la destrucon complète de l'armada, et la fin de l'exédition. Revenue, d'après cette nouvelle, à s habitudes d'économie ou d'avarice, elle onna l'ordre de désarmer les principuux aisseaux de la marine royale; l'amiral enreusement osa désobéir, et fit voile vers 1 baie de Biscaye, afin de reconnoître l'état e la flotte espagnole. Le vent, qui le protéeoit, changea tout à coup, et l'obligea de entrer à Plymouth, où il étoit à peine rendu ue l'on signala l'escadre espagnole à la haueur du cap Lézard.

Les instructions données par Philippe au uc de Medina lui prescrivoient d'éviter toute ostilité partielle, de faire voile jusqu'aux ôtes de Flandre, en longeant celles de rance, de se réunir au duc de Parme, de e rendre dans la Tamise et d'opérer le déarquement de toute l'armée, afin d'arrier d'un seul effort à la conquête de l'Angleerre. Cette immense escadre pénétra donc ièrement dans la Manche, mais elle fut suinie par la flotte angloise dont les vaisseaux alus légers, manœuvrant avec plus de faci-

lité, coupèrent les bâtiments les plus lents et engagèrent une vive canonnade avec le commandant de l'arrière-garde, Ricaldez (21 juillet). Le lendemain, l'amiral espagnol sentit la nécessité de ralentir sa marche afin de protéger les navires qu'un audacieux ennemi désemparoit par des engagements successifs, ou forçoit de se jeter à la côte sur des bas-fonds inconnus. Après six jours, il n'avoit pas encore atteint les côtes de Flandre et il avoit commis la faute de jeter l'ancre dans le voisinage de Calais. Quatorze mille hommes cependant l'attendoient à Dunkerque. et une division de troupes aussi forte, à Nieuport, étoit déjà embarquée sur les bâtiments de transport. La nuit du 29 juillet, sombre et orageuse, fut éclairée par de nombreux brûlots qui s'avançoient rapidement sur la flotte espagnole. Les commandants n'eurent d'autre ressource, pour échapper à l'incendie, que de comper les cables et de gagner la haute mer; mais, dans l'obscurité, dans la terreur, dans la confusion inévitable d'un tel mouvement, plusieurs navires s'abordèrent et se mirent hors d'état de servir. L'armada, au point du jour, se trouva dispersée le long de la côte, de Calais à Ostende. Une canonnade, entre les deux masses principales des escadres ennemies, s'ouvrit avec fureur dans la direction de Gravelines (30 juillet). Les vents furent défavorables aux Espagnols qui perdirent des vaisseaux sur les bas-fonds des Bouches-de-l'Escaut; néanmoins le gros de l'escadre parvint à sortir du danger.

Mais la position générale de cette magnifique armada étoit alors bien compromise. Elle ne pouvoit, sans se livrer à une perte certaine, retourner par la Manche ou tenter à force ouverte le transport de l'armée. Elle avoit déjà perdu quinze vaisseaux et environ quatre mille huit cents hommes. Medina consulta ses capitaines, et, sans tenir compte des cent vingt voiles qui leur restoient encore et d'une armée dix fois plus nombreuse que leurs pertes, ceux-ci résolurent de prendre la fuite devant l'escadre angloise et de faire route en contournant le nord de l'Écosse et de l'Irlande, et en affrontant des mers ora-



Vaisseau de l'Armada, d'après une tapisserie du temps d'Élisabeth, conservée au pariement et détruite dans le dernier incendie.

geuses qui leur étoient inconnues. Ils auroient couru beaucoup moins de dangers en suivant les conseils du courage et en attaquant l'armée angloise qui avoit aussi éprouvé des pertes, quoique beaucoup moindres, et qui ne put pas même les poursuivre à défaut de munitions. L'armada eut à lutter dans l'océan du Nord contre la violence des tempêtes qui jetèrent plusieurs vaisseaux sur les rochers des Orcades, les îles occidentales de l'Écosse et les côtes inhospitalières de l'Irlande. Dix-sept navires et cinq mille quatre cents hommes y périrent, et lorsque l'amiral espagnol atteignit enfin le port de Saint-André, il constata une perte totale de trente vaisseaux de premier rang et de plus de dix mille hommes.

Philippe remerçia Dieu de lui avoir donné d'assez grandes ressources pour supporter et réparer des pertes aussi considérables. Les Espagnols ne se considérèrent point comme vaincus, mais comme victimes d'un événement qu'aucune prudence humaine ne pouvoit empècher, et les moines déclarèrent que si le Ciel leur avoit refusé la victoire c'étoit uniquement parce que le gouvernement souffroit que des Maures et des Juifs vécussent paisibles sur le territoire de l'Ibérie.

Ce fut ainsi, et par un effet du hasard, que l'Angleterre se vit delivrée des dangers dont la menaçoit depuis si long-temps cette gigantesque expédition. Élisabeth récompensa les services de ses braves marins; mais ce fut principalement sur Leicester que tombèrent ses faveurs; elle le nomma lord lieutenant d'Angleterre et d'Irlande, charge nouvelle qui conféroit au favori une autorité presque égale à celle de la souveraine. Et quelle es étoit la cause? Ce n'étoit pas que Leicester est combattu les Espagnols, il n'avoit pas quitté la cour; mais lorsqu'au camp de Tilbury, la belliqueuse Élisabeth, à cheval et distinguée par son panache blanc, avoit témoigné son intention de marcher elle-même à l'ennemi, il avoit pris la liberté de s'opposer fortement à ce pro-• jet : Car, s'étoit-il écrié, le monde a-t-il rien » de plus nécessaire à conserver, rien de plus » précieux que votre personne sacrée? Je périrai plutôt, très-chère reine, que de vous voir affronter le danger. Plus votre grandeur d'ame est rare et royale, moins vos sujets doivent consentir à ce que vous vous exposiez! L'ambitieux Leicester ne put jouir de sa nouvelle grandeur; il tomba gra vement malade et mourut avant que la commission qui la lui conféroit fût scellée. Quelques personnes prétendirent que sa femme l'avoit empoisonné. Elisabeth versa des larmes abondantes , mais sa douleur ne tarda pas à s'évanouir : d'autres passions prirent place dans ce cœur sensible, et elle oublia si bien ce favori qu'elle fit vendre publiquement ses



Portrait de Leicester, d'après l'original en la possession du marquis de Salisbury, à Hatfield.

biens, afin d'obtenir le prompt remboursement de certaines sommes qu'elle lui avoit prêtées.

La défaite de l'armada fut suivie de mesures sevères contre les catholiques qui avoient
laissé percer publiquement un trop funeste
espoir. Nombre d'ecclésiastiques périrent du
supplice des traitres, et l'on conduisit également à l'échafaud les imprudents qui leur
avoient donné asile. Le comte d'Arundel, le
partisan de Marie Stuart, détenu depuis
longues années, étoit parvenu dans sa prison
à se faire dire la messe et à tenir des conférences avec des prêtres; il fut accusé d'avoir
imploré, dans des prières dites en commun,
la défaite d'Élisabeth et le triomphe des Espagnols. Cité devant vingt-quatre pairs, il fut

déclaré coupable et condamné à la peine de mort. Élisabeth cependant eut égard aux malheurs qui l'avoient frappé durant toute sa vie depuis la perte du comte son père, et elle défendit de mettre la sentence à exécution, mais elle ne lui fit pas connoître cet acte de clémence, et elle le laissa constamment sous l'appréhension cruelle d'une mort toujours présente. On prétend que l'animosité de la reine provenoit d'une époque où, jeune et brillant, Arundel étoit de toutes les parties d'Élisabeth. Un mot imprudent l'avoit à jamais perdu.

Nous ne suivrons pas les historiens dans le détail qu'ils donnent des poursuites exercées contre les catholiques durant les dernières années du règne d'Élisabeth. Elles se termi-

noient par des amendes qu'on imposoit aux riches et la prison qu'on infligeoit aux plus pauvres. Les visites domiciliaires étoient communes et l'on confisquoit tous les biens des personnes qui receloient des prêtres. Ces mesures étoient rigoureuses, mais on sévissoit avec encore plus de sévérité contre les nonconformistes, parce que ceux-ci croyoient avoir leurs principes à défendre et qu'ils en appeloient au public par une suite de libelles déclamatoires et grossiers, mais mordants et populaires. La reine se crut obligée à restreindre l'exercice de l'art d'imprimer; et ses prohibitions multiplièrent les copies des écrits nuisibles. Les ultra-réformistes, ou puritains, eurent une presse ambulante que les agents ministériels découvrirent enfin et brisèrent. Cartwright, Udal, une foule d'autres auteurs, distributeurs ou commentateurs de ces pumphlets théologiques, mandés devant la commission ecclésiastique, furent enchantés de trouver cette occasion d'ouvrir une controverse sur les points en discussion, et leur condamnation leur valut plus de prosélytes que ne l'auroit fait leur acquittement. Hacket déclara un beau jour que son corps étoit animé par l'esprit de Saint-Jean-Baptiste; on fit fouetter ce pauvre fou en public; des gens aussi fous que lui, et jouissant d'une assez grande fortune et de quelque considération, accompagnèrent la charrette qui traînoit cet homme en débitant que la reine seroit privée de la couronne puisqu'elle ne voyoit pas que Hacket étoit revêtu d'un corps glorieux. Au lieu de les enfermer et de les confier aux soins des médecins, on les condamna comme traitres. Le parlement, afin de ramener tous les sectaires à l'unité du culte, ordonna que les réfractaires catholiques, puritains, disciples de Cartwright, Brownistes, séparatistes ou autres, eussent a prêter serment de se conformer à la religion anglicane dans le delai de trois mois après avoir été cités; les ministres Penry, Barrow et Greenwood, avant bravé la puissance de la reine, subirent la prine de mort; mais enfin, quand on s'apercut que l'intolerance ne reduisoit pas l'opii atrete des dissidents, et que la prison et le bannissement n'en diminuoient pas le nombre, on cessa graduellement de les poursuivre, et, plusieurs années avant la mort d'Élisabeth, ils pouvoient se livrer assez tranquillement aux pratiques de leur religion.

Les dépenses causées par la guerre et par la victoire remportée sur l'invincible armada avoient été excessives. La reine, avant exposé ses besoins au parlement, en obtint divers subsides, et les communes la supplièrent de venger l'Angleterre de l'insulte qu'elle venoit de recevoir de Philippe (février, 1589). Elle répondit que son trésor étoit épuisé; mais l'enthousiasme anglois ne l'étoit pas ; une association se forma et un armement de deux cents voiles, monté par vingt et un mille hommes, se réunit à Plymouth sous le commandement de Drake et Norris. La comtesse de Leicester, veuve du favori d'Élisabeth, avoit, en premières noces, épousé le comte d'Essex qui lui avoit laissé un fils. Ce jeune homme, distingué par ses graces et son esprit, s'étoil fait présenter par son beau-père à la souve raine qui l'avoit accueilli avec bonté; elle et avoit fait son grand écuyer et, à l'apparition del'armada, ellel'avoit nommécolonel général de la cavalerie. Il avoit à peine vingt ans. Au camp de Tilbury, elle lui conféra l'ordre de la jarretière et, dès que Leicester fut mort, elk exigea qu'il residat constamment près d'elle. Le comte d'Essex ne put voir sans envie l'expédition de Plymouth, il brûloit du désir d'en partager la gloire et les dangers, et, certait qu'Élisabeth lui refuseroit la permission de la quitter, il partit en secret et s'embarqua su le Suiftsure, vaisseau royal qui mit immé diatement à la voile. Le comte de Huntingdon chargé par la reine de lui ramener le fugiuf n'arriva qu'après son départ.

Les instructions d'Elisabeth portoient l'or dre d'établir sur le trône de Portugal do Antonio, prieur de Crato, qui disputoi cette couronne à Philippe; mais Drake avoi conservé l'habitude de n'obeir qu'à se propres impulsions; il attaqua la Corogne prit quelques vaisseaux marchands, brûl des magasins dans les faubourgs, perd beaucoup de monde et fit à la reine un re



Dame de qualité. Riche marchand. · Gentithomme. (1589.) Tirés de la collection de Jefferies.

cit exagéré de ses succès. Le comte d'Essex s'étoit rendu directement en Portugal, avoit pris terre à Péniche, s'étoit emparé du château et avoit dirigé la partie de l'escadre qui lui obéissoit vers l'embouchure du Tage. Il débarqua ses troupes et, par Torre-Vedras et Saint-Sébastien, s'avança sans obstacles jusqu'aux portes de Lisbonne. Le cardinal Albert le força de se retirer et lui prit un convoi de malades et une partie de ses équipages. Le peuple ne se souleva point en faveur d'Antonio comme il s'en étoit vanté; il fallut se rembarquer et s'exposer de nouveau à la violence d'une tempéte dont la flotte avoit déjà heaucoup souffert. L'amiral Padilla poursuivit avec succès Drake et Essex, et, quand cette expédition rejoignit Plymouth, il lui manquoit près de la moitié des troupes qui l'avoient formée, et plus de quatre cents gentilshommes des familles les plus honorées. On dissimula les pertes et l'on exagéra les avantages.

Essex à son retour n'eut pas de peine à reconnoître combien son absence lui avoit nui dans l'esprit de la reine. Sir Walter Raleighet sir Charles Blount sembloient en possession des faveurs d'Élisabeth et composoient sa cour la plus intime. Sir Walter s'étoit distingué devant le conseil par une éloquence rare dans une querelle avec le lord Grey, et la reine, qu'il amusoit par une conversation piquante et variée, et par les plus adroites flatteries, ne pouvoit plus se passer de sa présence. Elle le consultoit sur toute chose, et il l'accompagnoit dans ses promenades. Ce fut lui qui jeta un jour son manteau dans la boue afind'en faire un tapis à sa souveraine. Elle lui avoit concédé un terrain de douze mille acres en Irlande, et il paroissoit destiné à la plus haute fortune. Sir Charles Blount, second tils du lord Mountjoie, simple étudiant, avoit été remarqué par la reine dans un dîner public, elle lui avoit donné sa main à baiser, et, quelques jours après, l'ayant reconnu dans un tournoi, elle lui envoya une reine de jeu d'échec en or; il la portoit à son bras, attachée à un ruban couleur de feu. Essex ne tarda pas à se délivrer de ses deux rivaux; il se battit avec Blount, fut blessé et, la reine, charmée d'une querelle causée par ses charmes, lui rendit toutes ses bontés. Quant à sir Raleigh, il l'envoya, par ordre, planter ses douze mille acres en Irlande.

Des événements plus graves se passoient en France; le duc de Guise fut tué aux états de Blois; une révolution s'opéra dans la ville de Paris; le duc de Mayenne s'empara de l'autorité, et Henri III ne trouva de ressource que dans l'amitié du roi de Navarre avec lequel il se réconcilia. Les deux monarques marchèrent sur la capitale, mais le fanatisme arma la main d'un misérable moine, et Jacques Clément assassina le roi de France. Le roi de Navarre lui succéda sous le nom de Henri IV. Il étoit calviniste, et cet événement parut devoir être favorable aux protestants. Élisabeth s'empressa de lui envoyer un secours en argent et quatre mille hommes de troupes éprouvées; elles furent sans doute utiles à la cause de Henri IV; mais ce prince étoit loin de partager les systemes politiques de la reine d'Angleterre. Il lui renvoya ses soldats et, trouvant que · Paris valoit bien une messe, il abjura la religion reformée et se déclara catholique romain. Malgré les mécontentements d'Élisabeth, un traité d'alliance offensive et défensive entre elle et Henri IV contre le roi d'Espagne fut rapidement négocié et conclu dans la ville de Melun.

L'esprit de la reine étoit constamment agité par des craintes d'assassinat et d'empoisonnement. Élisabeth et Philippe s'accusoient réciproquement d'attentat à leurs jours. Essex conçut des soupçons sur Rodrigo Lopez, médecin juif attaché au service de la reine. Accompagné de Cecil, devenu lord Burleigh,

et du fils de ce ministre, il opéra des recher ches chez Lopez, et ne découvrit rien. Élisabeth regarda cette démarche comme une injure personnelle, réprimanda Essex et en exigea des excuses. Le comte mortifié renouvela les enquêtes, et parvint à fonder une accusation de haute trahison contre le juif et deux autres Portugais. Les aveux de ces derniers les conduisirent tous trois à la mort, et l'on demeura convaincu qu'ils n'avoient agi qu'à l'instigation des ministres de l'Espagne.

L'Angleterre cependant étoit généralement paisible : son commerce prospéroit, son agriculture étoit florissante, sa marine brilloit par-dessus toutes les autres; et la part que prenoit son gouvernement aux guerres qui désoloient le continent, étoit son unique sollicitude. Élisabeth n'avoit pas secouru la France, malgré ses promesses, parce qu'elle vouloitobtenir la ville de Calais; cette place venoit d'étreprise par les Espagnols, et Henri IV, mécontent, avoit dit qu'il préféroit un soufflet d'un homme, à une chiquenaude d'une femme. Drake et Hawkins, charges de detruire les établissements espagnols du nouveau monde, étoient partis pour cette expédition sans gloire; et comme l'ennemi menaçoit d'une nouvelle attaque, l'amiral Howard et le comte d'Essex déterminèrent la reine à mettre en mer une escadre destinée à combattre les vaisseaux espagnols, et à les poursuivre jusque dans leurs ports. Essex reçut le commandement de l'armée de terre, et la flotte quitta la rade de Plymouth. Vingt-deux navires hollandois la rejoignirent, et portèrent le nombre de ses vaisseaux à cent cinquantesix. Le 20 juin 1592, cette flotte parut devant Cadix, forca l'entrée de la rade, et, durant six heures, soutint un combat acharné contre les Espagnols; mais ceux-ci ne comptoient que quinze vaisseaux de guerre; dans l'impossibilité de résister plus long-temps, ils brûlèrent leur escadre et les bâtiments marchands, dont ils avoient débarqué les cargaisons. Essex mit quinze cents hommes à terre, et, nonobstant la résistance des habitants, parvint à s'établir dans les faubourgs. Le lendemain, les Espagnols capitulèrent,

ent leur existence pour une somme de gt mille couronnes, et abandonnèrent nqueurs la ville, les marchandises et eurs propriétés. Cadix fut incendiée, refs de l'expédition, au lieu de poursurs avantages, reprirent la mer après ip d'altercations, et revinrent à Ply-La reine ne leur fit qu'un froid acandis que le peuple accueilloit les vaisvec transport. Le vieux secrétaire Cecil, désiroit que son fils, Robert remplacăt au ministère, et il l'avoit lé pour adjoint. Le crédit d'Essex urant six années, écarté Robert de : mais, en l'absence du favori, la da aux instances de Burleigh, et, de ent, des soupçons sur la conduite , sur ses galanteries et ses extravas'insinuèrent dans l'esprit d'Élisalle déclara hautement qu'elle avoit ivi les volontés du comte, et que uis elle lui apprendroit à obéir.

lite que les commandants de l'expédiient partagé entre-eux tout l'argent nt des dépouilles de l'ennemi, la reine lonna de fournir, de leurs deniers, ls nécessaires pour solder les matearmée. L'adroit Essex ne se plaignit is il prit des manières graves, parut ellement à l'église, et feignit un reent et une dévotion qui amusèrent ses nons, et ne parurent pas toucher la 'lle l'accabla de questions durement es, et il répondit que si l'épargne avoit pas reçu les sommes qui deui revenir, c'est que le trésorier, lord 1, s'étoit opposé à ce qu'il fit voile rceire, où il se seroit emparé du tréndes: il n'avoit donc pu remettre à la e cent pièces de canon, conquises au ses jours. On apprit, en effet, que ns avoient rapporté vingt millions de nu roi d'Espagne. Élisabeth tourna e contre Burleigh, mais elle conconfiance au jeune Robert Cecil, ortoit toutes ses actions au divin jude sa souveraine. Elle traitoit Essex t gaté, surveilloit ses intrigues, les

déjouoit et le grondoit. Essex se plaignoit de son insensibilité, et lorsque Élisabeth lui refusoit ses demandes, il feignoit une indisposition et se mettoit au lit.

Philippe, indigné de l'événement de Cadix, conçut de nouveau le projet insensé de s'emparer de l'Angleterre, et cette fois il v joignit l'intention de donner cette couronne à l'infante d'Espagne, sa fille. Les jésuites anglois, exilés, composèrent un traité dans lequel ils établirent que l'infante étoit l'héritière d'Élisabeth, comme représentant la ligne de Jean de Gand, fils d'Édouard III. Ce traité flatta l'amour-propre de Philippe, qui n'épargna aucune dépense pour obtenir un armement formidable, dont il donna le commandement à l'amiral de Castille, qu'il nomma son adelantade. Élisabeth prépara, de son côté, une flotte nombreuse qu'elle confia au comte d'Essex; mais cette flotte parut destinée à n'éprouver que des malheurs. Elle sut retenue. durant plusieurs semaines, par des vents contraires. Elle sortit enfin, et n'avoit pas fait quarante lieues, qu'elle fut forcée de rentrer à Plymouth, par une tempête qui brisa un grand nombre de vaisseaux. Après les réparations indispensables, le comte remit à la voile, mais il ne se trouvoit plus assez fort pour attaquer de front l'escadre espagnole. Il changea de route, atteignit les Açores et se rendit maître des petits îles de Fayal et de Flores. Les galions s'étoient réfugiés à Terceire; ils échappèrent à ses poursuites, et il fut obligé de revenir vers l'Angleterre. Les Espagnols sortoient, à la même époque, du Ferrol, dans le dessein de s'emparer de l'île de Wight, ou d'un point fortifié sur la côte de Cornwall, tel que le mont Saint-Michel. Le comte d'Essex se trouva dans l'impossibilité d'aller à leur rencontre. L'adelantade parcourut fièrement la Manche, et cependant n'osa opérer son débarquement. Il regagna les ports de l'Espagne, après avoir perdu seize vaisseaux dans une tempête.

Elisabeth reçut le comte d'Essex d'un air sévère et lui fit de grands reproches. Les querelles du favori et de la souveraine suspendirent le cours des affaires publiques on the se section and with the interested of France by accounted with the Arie to that Date Beloapproved on thems which is included The Contraction of the State of the Contract o en Branco, man creat an interes. This is a vivia yet Consert, gain Chiescosti . L is a first man with the court of the fact the property on springer the statement with the PARTICIA THAT WE SEE THE SELL WAS TO VEREIN have the explanation with member that has built Charles the water to their with Strang. Books, 1868 PERSONAN SOUTH PRIME DE MICHESTEL MUX more in whether a text populate with alm water to the the region of their with the the factor also also is in fact the roubit oneciner in carner on France and Physique, that harable (as reusa, sa politique, a von remain fut d'engager la reme à traiter entin and Philippe, fisser exprima vivement une ogamen contrage, et la plousie qui avoit diuse ees bommes d'etat, ne tarda pas a renatter. Elle erlata forsque Elisabeth voulut nommer un lord deputé en Irlande. Les deux antagements presenterent chacun un candidat Trarant le debat, la reine adressa quelques mots paquants au comte, qui tourna le dos aver dedam. Elisabeth, en fureur, lui \*\*\*\* \* Va-t'en an dable! \* et lui donna un soufflet. Lasex porta la main a son épée; il fut retenu par le lord amiral, et sortit en exhalant sa rage contre cle roi en cotil-

Cette hontense querelle mit toute la nation en suspens. Quel genre de satisfaction exigeroit une reme amsi outragee? Les négotations à cet effet durérent deux mois; la rix onculation s'opera sans bruit, et le comte réparut à la cour ; mais l'amour d'Élisabeth avoit fait place à la bame, et elle attendit que t indiscretion et la legerete d'Essex lui fourmissent l'occasion de se venger.

John Perrot, depute en Irlande, avoit ramene cette contree à un état de tranquillite proprialors incomur; mais la severite de son caractère lucavoit tait de nombreux ennemis, et l'on insmua à la reme qu'il vouloit se former un royaume pour lucimème. Son plus grand crune étoit d'avoir plaisante du chan-

value manuari. Hamus. Mais on l'accusa de mante transmin, et l'in de maneum ras de le THE HE WHENCH , CHINDS NO. 128 CALCENDA in white Clauses, in one, done went antre March . A struk etik sa pess såre sa svegarde. Constant account assets to be for son proosa, le comité de Turnee, descendant des sousces rus de Misser, s'etoit proclame O Nal et avot ete reconnu comme prince par ses concidovens. Il vivoit en paix avec les gouverneurs, mais on l'accabla de tant de vegations qu'il prit les armes, battit les troupes angloises et leur tua quinze cents hommes au comhat de Blackwater. Essex montra le desir d'être nommé lord député, et h reine, apres beaucoup de résistance, lui accorda ce qu'il demandoit, une armée de dixhuit mille hommes, un présent considérable en argent et des privilèges dont jamais n'avoient joui ses prédecesseurs; tels que celui de conclure la paix ou de prolonger la guerre a sa volonté. Élisabeth, en le congédiant, employa des expressions qui marquoient une vive tendresse; mais c'étoit un piége que l'on tendoit à l'imprudence du comte, et ses ennemis se rejouissoient dejà de sa perte. Ses exploits contre le comte de Tyrone se bornèrent durant l'été à la réduction de deux châteaux et à la problématique soumission de quelques chefs indigènes; après œ temps, il demanda des renforts que la désertion de ses soldats et les maladies lui rendoient nécessaires; Élisabeth les refusa. Essex, mecontent, marcha vers le principal corps de Tyrone avec trois mille hommes seulement. Il n'y eut pas de combat; mais un armistice fut conclu, et le comte d'Essex se chargea de soumettre à la reine les justes reclamations de l'O' Nial, dont la première étoit la tolerance du culte catholique. On desiroit aussi que les juges et les principaux officiers fussent choisis parmi les indigènes, que l'O' Nial et ses partisans rentrassent en possession des terres enlevées à leurs ancêtres depuis deux cents ans, et qu'une portion de l'armee d'occupation fut composée d'Irlandois, Essex demandoit pour lui-même le titre de vice-roi.



Portrait de Bobert Devereux, comte d'Essex, d'après l'original de Hilliard, actuellement en la possession du comte de Verulam.

Elisabeth, toujours méfiante, pensa qu'il étoit possible qu'Essex, à l'aide de l'O'Nial, aspirat à la couronne d'Irlande. Elle y songeoit, lorsque le comte parut devant elle, dans sa chambre à coucher, et, se jetant à ses pieds, la supplia de lui pardonner son apparition inattendue, et de ne l'attribuer qu'à l'excès de son zèle. La reine, qui n'étoit pas habillée, ne se montra ni satisfaite, ni irritée, elle lui donna sa main à baiser, et le comte, sortant radieux de cette audience, annonça à ses amis qu'il avoit conjuré la tempête et ramené le calme parfait; mais l'orage éclata le soir même. Le comte reçut ordre de se considérer comme prisonnier, et fut placé sous la surveillance du garde des sceaux.

Sa témérité, loin de lui réussir, avoit

accru la colère d'Élisabeth. Elle se plaignit, en jurant, de cette conduite inconsidérée. · Par le fils de Dieu, s'écria-t-elle, je ne » suis donc plus reine! Cet homme est au-» dessus de moi! Nous verrons comment il » soutiendra la lutte! » La voix publique cependant se déclara en faveur d'Essex. On le plaignit, même à la cour. On pria pour lui dans les églises, on fit allusion à la sévérité de la reine dans les sermons; le peuple, qui l'aimoit, exprima hautement un tel mécontentement, que Cecil et le lord amiral, devenu comte de Nottingham, sentirent la nécessité d'apaiser la reine. Mais sa fureur étoit au comble, elle vouloit se venger; son intention, disoit-elle, n'étoit pas de le perdre, mais de le corriger, et pour y parvenir, elle désiroit qu'il fût accusé de

haute trahison. Les juges qu'elle consulta ne trouverent, dans la conduite d'Essex, rien qui put fonder une telle accusation; et elle defendit de laisser penetrer dans sa prison aucun de ses amis, ni même la comtesse von eponse. Essex tomba gravement malade. Elisabeth pretendit que son indisposition étoit feinte, et lui refusa un médecin. Cependant le mal devint si sérieux qu'on perdit l'espoir de conserver sa vie; elle s'attendrit alors, et lui envoya une tasse de bouillon versée de sa propre main. Le comte revint a la vie pour son malheur, et la haine d'Elisabeth se remontra à mesure qu'il se rétablissoit. Plusieurs mois s'écoulerent, et l'on pensoit que cette longue attente seroit suivie d'une décision favorable; mais la seeur d'Essex, lady Rich, avant eu l'imprudence de publier une lettre qu'elle avoit écrite à la reine, en faveur de son frère, Élisabeth mit le comte en jugement devant dix-huit commissaires, sous prétexte de justifier sa propre conduite. Les délits d'Essex étoient sa conférence et son traité avec Tyrone, sa négligence dans la guerre d'Irlande, et son retour en Angleterre sans autorisation. La commission le condamna à être suspendu de ses trois hautes fonctions. de conseiller privé, de grand maître de l'artillerie et de comte maréchal, et à garder prison au bon plaisir de la reine.

Essex, frappé dans ce que son amourpropre avoit de plus cher, montra une humilité sans exemple, parut consacrer son temps à des exercices de dévotion, annonca qu'il avoit fait divorce avec le monde, que les larmes de son repentir, comme celles de Nabuchodonosor, étoient la rosée qui éteignoit le feu de son ambition, et qu'il n'avoit plus qu'un seul but sur cette terre, celui d'être pardonné de la personne qu'il révéroit comme l'image vivante du Tout-Puissant. Élisabeth, touchée, eut pitié de son ancien amant, elle relut quelques-unes des lettres où il lui disoit : « Je prie Dieu • que le pouvoir divin de Votre Majesté ne · soit jamais plus éclipsé que votre incom-

parable beauté... J'espérois ce matin avoir

les yeux charmés de votre beauté sans pair... Votre admirable beauté me condamne au supplice de Tantale... > Elle s'attendrit, et commanda que le comte d'Essex ne fût désormais prisonnier que sur sa propre parole.

Le comte possédoit plusieurs priviléges lucratifs. Le bail du monopole de la vente des vins doux expira, et la reine refusa de le lui continuer, en accompagnant son refus de la phrase méprisante qu'il étoit prudent de diminuer le fourrage aux animaux indomptables. Au jour anniversaire de son couronnement, Essex, suivant l'usage, lui envova un present magnifique, accompagné d'une lettre éloquente et bien calculée pour lui rappeler le souvenir de son ancienne affection. La lettre resta sans réponse, et l'ame du comte en fut ulcérée. De ce moment, il changea diamétralement de conduite : il fran hit toutes les bornes de la prudence, et, cessant de se contraindre, il ouvrit à la foule les portes du palais d'Essex. Tous les aventuriers hardis et intrigants, toutes ses anciennes créatures, les plus zélés des prédicateurs puritains, furent admis dans son intimité. On s'y permit les propos les plus libres sur la personne d'une vieille reine qui prétendoit encore à la palme de la beauté; on y discuta des questions véritablement séditieuses, et le comte osa même envoyer un agent secret au roi Jacques. pour lui faire des protestations d'attachement, lui apprendre qu'une faction puissante dans le cabinet s'étoit liguée pour engager Elisabeth à reconnoître l'infante d'Espagne pour son héritière présomptive, et lui conseiller de forcer immédiatement cette reine à prononcer. Jacques envoya deux messagers au comte, pour l'assurer de sa protection, et combiner avec lui les mesures à prendre en cette circonstance. Mais, avant leur arrivée, il fut convenu qu'on 📽 réuniroit à Drury-Lane, hôtel du comte de Southampton, qu'on marcheroit en force vers le palais, qu'on s'emparcroit des portes, et que le comte, ainsi que plusieurs membres de la noblesse, se jetteroient à genoux,

et refuseroient de se relever jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu ce qu'ils désiroient. Les ministres, avant le jour fixé pour l'exécution de ce complot, avertis du concours de peuple qui se portoit au palais d'Essex , lui envoyèrent l'ordre de paroître au conseil, et une main inconnue lui fit tenir un billet qui l'avertissoit que sa vie étoit en danger, et qu'une prompte fuite devenoit sa seule ressource. Essex crut pouvoir se fier à son activité. Il rassembla ses amis dans la nuit, leur dit qu'on en vouloit à ses jours, et les pria de l'accompagner chez la reine, dont il iroit solliciter la justice et la protection. Avant l'heure fixée pour leur départ, le lord garde des sceaux, Egerton, le comte de Worcester, le contrôleur, Knollys et le lord grand juge Popham, se présentèrent chez le comte, Surpris de cette apparition, Essex les introduisit par une espèce de guichet, et défendit qu'on laissat entrer les gens de leur suite. Egerton, en apercevant plus de trois cents gentilshommes de la plus haute distinction, demanda la cause de cette réunion. Essex lui répondit qu'ils étoient rassemblés pour défendre leur existence compromise par un complot de meurtriers et de faussaires; que des assassins étoient gagés pour le tuer dans son lit, et qu'on avoit contrefait des lettres en son nom. . Prouvez-le, dit Popham, nous » en ferons un fidèle rapport, et la reine vous rendra justice. Quelques voix s'écrièrent alors: On nous abuse, mylords, nous per-· dons notre temps. · Egerton leur ordonna de deposer les armes. La foule cria qu'il falloit tuer ces envoyés, mais Essex se contenta de les enfermer dans une salle-basse. Il mit alors l'épée à la main, et s'élança dans la rue, suivi des comtes de Southampton et de Rutland, des lords Sands et Mounteagle et de plus de quatre-vingts gentilshommes, auxquels se joignirent le comte de Bedford, le lord Cromwell et deux cents autres personnes. Cette troupe s'avança en criant : « Pour » la reine, pour la reine, pour ma bonne · maîtresse! · Mais le peuple resta calme, et peu de personnes accrurent le nombre des révoltés. Rendus au palais, ils en trouverent les avenues fermées et fortifiées, et tous les passages obtrués de chaises et de voitures. Tandis qu'ils délibéroient dans la maison d'un sheriff, nommé Smith, le comte de Cumberland et le lord Burleigh, précédés d'un héraut, proclamèrent, au nom de la reine, qu'Essex étoit un traître, et mirent sa tête à prix : comme ils ajoutoient qu'un pardon général étoit accordé à tous ceux qui revenoient à leur devoir, le nombre des adhérents d'Essex diminua tellement, que le malheureux comte n'eut d'autre ressource que de retourner à son palais, où il croyoit pouvoir soutenir un siège. Quelques moments suffirent pour le désabuser, et il se rendit à la première sommation qui lui fut faite. Essex et Southampton furent conduits à la tour.

Le procès ne tarda pas à commencer. Essex, dans sa défense, annonça qu'il ne parloit pas pour sauver sa vie, mais pour préserver son honneur. Il n'avoit point attenté aux jours de la reine, et n'avoit pris les armes que par nécessité et pour échapper aux assassins payés par le lord Cobham et par sir Walter Raleigh. Southampton soutint qu'aucun projet n'avoit été définitivement conclu dans les réunions de Drury-House, qu'on n'y avoit jamais parlé de soulever la Cité, et que consulter n'étoit pas déterminer. Les sophismes sont de tous les temps.

Essex et Southampton furent déclarés coupables. Essex déclara qu'il ne solliciteroit pas sa grace, mais qu'il supplieroit qu'on lui accordât celle de Southampton, qui ne s'étoit compromis que par amitié pour lui. Il souhaita que sa mort fût utile à la reine, et demanda qu'on lui permît de recevoir les secours spirituels du ministre puritain Ashton.

Ce théologien rigide reçut à la tour les aveux du comte d'Essex; mais quand Essex voulut protester de son innocence, Ashton refusa d'écouter les vains subterfuges d'une conscience coupable, et le menaça de la vengeance du juge qui sait tout. Il parvint à faire plier le caractère d'Essex, et en obtint une humble confession dans laquelle il prioit ses ennemis de lui pardonner, et révéloit sa négociation avec le roi d'Écosse. Il trahit



Portrait de Cecil, lord Burleigh, d'après Marc-Gérard, actuellement en la possession du marquis d'Exeter, à Burleigh-House.

ainsi le secret des hommes que lui-même avoit séduits.

On ne pouvoit croire que la reine envoyât Essex à l'échafaud: on en donnoit des motifs qui n'étoient pas tous honorables pour une reine vierge. Généralement on pensoit que le souvenir de son affection l'emporteroit sur sa colère; mais Élisabeth vit une lettre d'Essex où l'ingrat disoit, en parlant de sa bienfaîtrice: « Cette vieille femme, » aussi disgraciée d'esprit que de corps; » et la mort du comte fut résolue. Le fatal arrêt fut signé le 24 février 1601, et mis à exécution le lendemain à huit heures du matun. L'infortuné courtisan montra une profonde humilité, et se fit admirer dans ses

derniers moments, par sa courageuse resignation. Il n'avoit que trente-trois ans.

La popularité de la reine fut ensevelie dans le tombeau d'Essex. Ce brillant favori, aussi généreux que brave, avoit conquis l'affection du peuple. Depuis sa mort, jamais Élisabeth ne fut accueillie par les acclamations auxquelles elle étoit auparavant accoutumée, et ses conseillers ne reparurent en public que poursuivis par les témoignages bruyamment exprimés de l'exécration générale. On n'osa exécuter Southampton, à qui l'on accorda un sursis indéfini; mais sept ou huit autres individus, compromis par des déclarations irréfléchies, périrent sur l'échafaud. Tout le reste fut amnistié.

Les messagers de Jacques VI, le comte de Marr et le prieur de Kinross, n'arrivèrent que pour être témoins du supplice d'Essex et du désespoir de ses amis. Ils eurent l'adresse de déclarer qu'ils étoient envoyés pour féliciter la reine, mais en même temps ils donnèrent à entendre à Cecil, que le moment viendroit où ce seroit au roi d'Ecosse, devenu roi d'Angleterre, à demander compte du passé. L'habile Cecil, qui ne régloit ses sentiments que sur son intérêt personnel, avoit remarqué l'affoiblissement progressif de la santé d'Elisabeth, et, par l'intermédiaire du lord Howard, il prit l'engagement de préparer en silence les voies qui devoient, sans obstacle, conduire au trône le roi Jacques. En témoignage de sa sincérité, il fit augmenter de deux mille livres sterling, la pension de ce prince, Toutefois, il exigea le secret comme condition indispensable; car si la reine eût concu le moindre soupçon de l'intrigue de Cecil. l'échafaud se fût dressé pour lui, et l'exhérédation eût frappé le prétendant.

Les Espagnols se disposoient, en ce moment, à l'envahissement de l'Irlande. Ils déharquèrent quatre mille hommes à Kinsale, et le duc d'Aguilar, qui commandoit l'expédition, employa tous ses efforts à soulever les indigènes contre une reine excommuniée et déposée par le pape. Le lorddéputé Mountjoy résista courageusement aux envahisseurs, mais il demanda des secours à Élisabeth. Cette princesse, accablée par les soucis, encore plus que par les ans, convoqua le parlement, et s'y montra dans tout l'appareil de la royauté; mais elle s'affaissa sous le poids de l'or et des diamants qui devoient, par leur éclat, déguiser sa caducité, et, sans l'aide d'un seigneur qui se trouva tout près d'elle, et la porta sur le trône, elle eût fait une chute plus douloureuse, plus dangereuse pour elle, par le déshonneur qu'elle y eût attaché, que par l'accident lui-même. Elle demanda des subsides que les communes accordèrent généreusement, mais en sollicitant le redressement de leurs griefs, et surtout la destruction des monopoles, droits de vente exclusifs, devenus intolérables. Les défenseurs de la couronne, n'ayant rien à opposer à la justice des réclamations et des plaintes, se retranchèrent dans la prérogative royale, qu'on ne pouvoit attaquer sans se rendre coupable de haute trahison. Mais le cri populaire étoit de telle nature, qu'il fallut

## DRAVN AFTER THE OVICKE



Costumes irlandais du temps d'Élisabeth, d'après un imprimé extrèmement rare de la collection de feu M. Douce ; au-dessus se trouvent ces mots: DRAVN AFTER THE QVICKE (dessine d'après nature).

abandonner cette doctrine. Élisabeth manda le président, le remercia des bons conseils qui lui avoient fait connoître ces abus, et promit de révoquer, par proclamation, toutes les licences qui porteroient préjudice aux libertés de ses sujets, et de suspendre les autres. Les communes, charmées, remercièrent « la divinité » qui vouloit bien les écouter, et la reine fut enchantée d'avoir conservé sa prérogative.

Ces subsides servirent à combattre l'expédition espagnole. Le comte de Tyrone, roi O' Nial, fut battu par le lord Mountjoy; le duc d'Aguilar capitula, rendit Kinsale, et put se retirer avec ses vaisseaux, ses gens, ses armes et ses approvisionnements. L'O'-Nial fut vivement poursuivi après leur départ : il offrit de déposer les armes et de reconnoître l'autorité de la reine à des conditions honorables : mais la fierté de la reine vouloit une soumission sans condition. Les plus sages représentations n'opéroient aucun changenent dans une obstination sur laquelle l'avarice même n'avoit plus d'influence. Elle cédoit, et le lendemain elle envoyoit des instructions contraires. Mountjoy. instruit de la fin prochaine d'Élisabeth, prit sur lui de traiter avec l'O'Nial, qui consentit à renoncer à son titre, et qui obtint en échange la confirmation de celui de comte de Tyrone, la restitution de ses terres, la conservation de ses honneurs et une amnistie pour ses partisans. Peu de temps après qu'il eut signé, on apprit la mort de la reine, et son désespoir fut au comble. Mais, en homme de bonne foi et de conscience, il exécuta honorablement les clauses du traité.

La soumission de l'O' Nial étoit un événement des plus heureux pour l'Angleterre; mais Élisabeth n'étoit plus en état d'en goûter les avantages; la décrépitude envahissoit rapidement toutes ses facultés. Elle affectoit la vigueur et la gaîté de la jeunesse, elle essayoit de se livrer aux exercices qui lui plaisoient jadis, à la chasse, aux courses de chevaux, à d'autres amusements pénibles, mais ses infirmités l'accabloient, et les soins que l'on prenoit, d'après ses ordres, pour en dérober la connoissance au public, ne pouvoient empécher que sa situation ne fût devinée. Les
courtisans dépensoient toute leur adresse
pour arracher à Cecil son secret sur la nomination du successeur. Il répondoit constamment que, serviteur fidèle d'Élisabeth,
il obéiroit à ses ordres, mais que cette nomination ne le concernoit en rien. Toutefois
il étoit mélé dans la plupart des intrigues
qui se formoient pour disposer du nouveau
cabinet, ou plutôt il les connoissoit et les
surveilloit sans se laisser maîtriser par au
cune.

Une profonde mélancolie s'empara bientôt d'Élisabeth. Elle s'aperçut que les personnes dont l'amitié lui étoit la plus chère. cherchoient un soleil levant pour l'adorer. Elle apprit, par un document que le hasard mit entre ses mains, qu'elle avoit vécu trop long-temps. Elle se vit tout à coup dans le miroir de la vérité, vieille, laide, infirme, méchante, haïe de tous et coupable envers plusieurs. Elle douta de toutes les loyautés. Le sort d'Essex lui revint en mémoire. et elle déplora amèrement sa rigueur. On prétend que la comtesse de Nottingham, qui vint alors à mourir, lui fit un aveu terrible. Essex avoit reçu de la reine une bague qu'il devoit lui faire représenter, si jamais il tomboit en disgrace et quel que fût son crime. A ce gage d'un tendre sentiment étoit attaché son pardon. Essex, avant de mourir, avoit confié sa bague à la comtesse de Nottingham, en la priant de la remettre à la reine, et la comtesse, dans sa haine, n'avoit pas exécuté la commission. Elisabeth, en apprenant cette horrible infidélité, chargea de malédictions sa mourante amie, et passa désormais ses jours dans les larmes. et ses nuits dans d'épouvantables terreurs. Elle refusa de prendre des aliments, elle repoussa toute parure, et resta plusieurs jours sans changer de vêtements. Elle eut l'étrange idée que s'il lui arrivoit de se concher désormais dans un lit, elle ne s'en relèveroit plus. Dans cette pensée, elle resta

1

lurant dix jours par terre, étendue sur un apis, appuyée sur des coussins, s'emporant sans mesure contre les dames qui la ærvoient, les menaçant avec d'incroyables mprécations, d'une épée qu'elle avoit auprès d'elle, et brisant les vases qu'on lui présentoit.

Cependant il devenoit de la plus haute mportance qu'elle désignat son successeur. On parvint à la mettre au lit, et le garde les sceaux, le lord amiral et l'archevêque, appelés par Cecil, la prièrent de se rappeer que son trône étoit le trône des rois. -· Certainement! s'écria-t-elle, comme sortant d'un rève, un drôle, un coquin ne peut pas me succéder, et j'entends que ce soit • un roi. • Cecil la pria d'expliquer ce ju'elle entendoit par là, et elle répondit encore: « Un roi, un roi! mon parent, mon cousin d'Écosse. Elle perdit alors l'uage de la parole, et tomba dans un état l'anéantissement qui dura plusieurs heures. Vers trois heures du matin, le 24 mars 1603, elle exhala son dernier soupir. Elle étoit leée de soixante-dix ans, et elle en avoit régné quarante-cinq.

Les ministres et conseillers privés, de l'avis de tous les lords présents, prirent la résolution de proclamer roi d'Angleterre, Jacques Stuart, roi d'Écosse, héritier par le droit du sang de la reine Élisabeth, et appelé au trône par la volonté dernière de cette auguste souveraine.

Le règne d'Élisabeth est compté parmi ceux que l'on appelle grands et heureux. Elle redoutoit la guerre, et surtout la guerre intestine, dont les peuples étrangers lui présentèrent long-temps des exemples à éviter. La longue paix qu'elle sut maintenir dans ses états, développa le génie commercial et maritime de l'Angleterre, et valut à ce royaume un rang élevé parmi les premières nations de l'Europe. Les richesses nouvelles dont les expéditions d'heureux aventuriers indiquèrent la source, ces mondes inconnus qui se découvroient sans cesse comme une proie inépuisable pour le courage, l'adresse et la persévérance, devinrent le but vers

lequel tendirent les vues, jusqu'alors rétrecies, des spéculateurs; elles s'agrandirent, se généralisèrent; un succès faisoit naître l'espoir d'un succès plus étonnant encore; toutes les forces de l'esprit humain furent mises à l'œuvre; il se reconnut une énergie dont il n'avoit pas encore su faire usage, et l'amour des richesses et de la domination devint le stimulant qui le lança dans la carrière des progrès infinis.

Elisabeth avoit reçu l'éducation la plus complète. Elle parloit cing langues et elle traduisit en anglois le Testament grec. Ses connoissances en littérature, mais surtout en littérature sacrée et en théologie, étoient vastes et variées. Elle aimoit la musique, et jouoit avec talent de l'épinette ou du clavecin. La danse étoit son amusement favori. Elle y excelloit dans sa jeunesse, et se livroit encore à ce divertissement à l'âge de soixante-neuf ans. Il est vrai qu'elle avoit la prétention de ne pas vieillir. Sous ce rapport, sous celui d'un amour-propre excessif, qui lui persuadoit qu'aucune femme ne possédoit des charmes comparables aux siens, elle poussoit l'étrangeté jusqu'à la folie. Elle vantoit elle-même sa beauté. Elle fit paroître un portrait officiel de sa personne, et ordonna de détruire tous les autres, peints ou gravés, s'ils n'étoient la copie fidèle de celui qu'elle publioit. Elle recevoit comme vérité, et récompensoit avec magnificence, l'adulation la plus extravagante, et se montroit tellement avide de louanges, que ses courtisans avoient épuisé même les formules les plus gigantesques de l'hyperbole des Orientaux, et que ses ministres, en traitant devant elle les affaires les plus importantes, ne manquoient pas d'y méler les plus grossières flatteries sur des charmes que l'âge avoit flétris, et pour lesquels ils marquoient une admiration insensée. Elle étoit convaincue qu'on ne pouvoit la contempler sans éprouver à l'instant le sentiment de l'amour. Toujours occupée du soin de faire impression sur les cœurs, elle portoit l'extravagance de la parure plus loin qu'aucune femme ne le fit jamais, et



Tombeau d'Élisabeth, à Westminster.

lorsqu'else mourut, elle laissa, dit-on, trois mille vêtements dans sa garde-robe, et la plus nombreuse collection de bijoux qui existat au monde.

Le caractère de cette reine se composoit d'une excessive irritabilité qui provenoit probablement du sentiment exagéré de sa grandeur, d'un'esprit d'économie qui ressembloit quelquefois à la plus sordide avarice, et d'une irrésolution qui donne lieu de croire que lorsqu'elle fit le mal, ce n'étoit pas par irréflexion. Elle cut constamment la prétention de passer pour une princesse de vertu rigide, en se donnant elle-même le plus singulier titre, celui de reine-vierge. Cependant le scandale de ses amours remplissoit

le monde, et ses habitudes licencieuses se montroient encore sous les glaces de la visilesse; elle avoit plus de soixante ans lorsque le comte d'Essex devint son amant avoué, et long-temps elle partagea ses faveurs estre Leicester, Hatton, Raleigh, Rlount, Oxford, Simier, le duc d'Anjou, etc.

Elisabeth tenoit de son père son principe de gouvernement : l'autorité absolue dans le souverain, l'obéissance passive dans les sujets. Elle ne consultoit point les chambres par nécessité, mais par goût, mais afin de plaire à son peuple. Les parlements n'avoient d'autre objet que d'accorder de l'arrient, et de faire des lois relatives au commerce et aux intérêts locaux. Elle se croyoit le droit



Voitures de la reine Élisabeth et de sa suite, d'après un imprimé de cette époque.

pendre l'effet des statuts existants, et ner force de loi à ses ordonnances: elle zeoit donc un pouvoir discrétionnaire, ntolérable rendu plus odieux encore vénalité de ceux qui l'entouroient. sque les persécutions religieuses euhassé de France et des Pays-Bas oule de familles protestantes, elles tèrent leur industrie en Angleterre, fabriques prirent une extension nt plus considérable, que les nourelations avec les deux Indes offroient mds débouchés à leurs produits. La e ou Royal-Exchange fut construite à poque, aux frais de sir Thomas Greet la reine honora cette munificence approbation. En 1600, elle accorda emières lettres patentes à la compales Indes-Orientales. L'usage des carfut introduit en Angleterre vers l'an-80. par le comte d'Arundel; et ce fut près au même temps que l'établissedes postes reçut une forme, et devint ne d'une immense administration.

ittérature eut peu d'attraits pour la l'Élisabeth. La reine avoit hérité du le sa famille pour les études et les verses théologiques, et elle n'estimoit souvrages ascétiques, où ses doctrisient admirées. Elle n'encouragea japoésie, qu'elle dédaignoit, et, à son le, les seigneurs firent peu de cas des

poètes et de leurs productions. Le seul Spenser, étoile de cette époque, auteur de la Reine-sée, fut encouragé dans sa carrière par le lord Philippe Sidney, qui se déclara son protecteur; mais quoique ce poète fût sans doute le plus élégant des écrivains anglois de son siècle, sa versification brillante, son style harmonieux, son imagination gracieuse, n'obtinrent que des succès sans résultats utiles ; peut-être même dût-il sa réputation plutôt à ses défauts qu'à ses beautés; car on retrouve en lui l'affectation, l'obscurité, les jeux de mots qui plaisoient à Élisabeth. et qui rendoient sa correspondance si diffuse. Spenser perdit le lord qui le protégeoit, et la misère l'atteignit avec toutes ses horreurs.

Sous le règne d'Élisabeth, la nation se trouva divisée, par les dissentions religieuses, en deux partis presque égaux en nombre, les protestants et les catholiques, mais la puissance gouvernementale appartenant aux premiers, ils se trouvèrent assez forts pour opprimer les seconds, et une moitié de la nation souffroit et gémissoit du bonheur de l'autre, qui, dans son contentement. ne trouvoit pas assez d'éloges à donner au système d'où lui venoient tant d'avantages. Cette position n'étoit pas digne d'envie. Ce n'est point avec du despotisme, ce n'est point avec de l'intolérance que l'on s'attache les peuples éclairés, et que l'on fonde la stabilité d'un trône.

## 

## JACQUES 1".



fils de l'infortunée Marie Stuart, remplaça sur le trône l'assassin de sa mère, sans la plus légère opposition. Il ne rencontra d'obstacles ni dans l'exclusion que le testament de Henri VIII avoit donnée à la ligne écossoise, ni dans les intrigues des catholiques, qui pouvoient redouter l'accession nouvelle d'un prince protestant, ni dans les craintes des membres de l'église anglicane, intéressés à repousser un chef nourri des doctrines de Calvin, ni même dans les nobles qui avoient trempé leurs mains dans le sang de sa mère. Les nobles avoient d'avance stipulé leur paix particulière avec le nouveau souverain : les catholiques, dont le dévouement à la maison de Stuart leur avoit coûté si cher, osèrent espérer un peu de tolérance de la part d'un monarque dont la mère avoit partagé leur communion; le clergé d'Angleterre crut aux protestations réitérées du roi, et aucun autre prétendant ne se mit sur les rangs. Le fils de Marie Stuart et de Darnley prit le nom de Jacques Ier.

A peine Élisabeth eut-elle fe yeux, que le secrétaire d'état, Ce nit les membres du conseil, et, se n leur tête, se rendit à White-Hafl. Croix de Cheapside, où ils proclama lennellement le roi d'Écosse (24 man Comme tout ce qui est nouveau de joie pour le peuple, ses acclai ses feux de joie et le son des cloches gnèrent sa satisfaction.

Jacques se hâta de venir prendre sion d'un trône sur lequel il n'aperce des prospérités; il croyoit avoir u mais tous les chagrins, toutes les 1 toutes les craintes dont il avoit été ce jour assailli dans sa rude patrie. I lui furent données sur sa route, par et la petite noblesse, et les Écossoi suivoient prirent pour de l'enthousi empressement qui n'étoit que du di de la curiosité. Jacques avoit alors sept ans, et l'aspect de sa personne de plaire aux Anglois. De grands ye lant dans le creux d'un profond orbi langue épaisse et sortant de sa bouc barbe si rare qu'on pouvoit doute virilité du possesseur, une démarc grace, une répugnance singulière foule qui se pressoit sur ses pas, ne rent point favorables, et bientôt ui clamation qui défendoit, sous de frive textes, le concours du peuple autoi personne, et la partialité qu'il mont ses compatriotes, provoquèrent de mécontentements qui furent encor mentés par la comparaison de l'al

Élisabeth, et de la popularité dont elle imoit à faire parade dans les réjouissances ubliques. Il eût été difficile que Jacques 'expliquât avec un excès d'admiration et me apparence d'affection sur les grandes ualités de feue la reine et sur sa personne, nais il eut le tort de ne pas rendre justice ses talents, de donner des signes de dé-blaisir quand on citoit son nom, et surtout le ne point honorer les funérailles d'Élisabeth de sa présence; il déclara même qu'il e tiendroit pour insulté, si l'ambassadeur rançois prenoît le deuil suivant l'usage.

Le conseil étoit divisé en deux factions. La tête de l'une, se trouvoit Cecil, le secréaire d'état; l'autre comptoit pour ses chefs e comte de Northumberland, les lords Grey s Cobham et sir Walter Raleigh. Cecil fut onfirmé dans son emploi, et Northumberand recut la promesse d'être admis aux faeurs royales. Mais Jacques ôta la charge de apitaine des gardes à Raleigh, et laissa toalement dans l'oubli les lords Cobham et irey. Il fit sortir de prison, et appela près le lui, le comte de Southampton, cet ami l'Essex, presque miraculeusement échappé la mort. De l'avis de Cecil, qui s'étudioit lui plaire, il admit au conseil six Écossois, e duc de Lennox, le comte de Marr, le lord Hume, sir George Hume, Bruce de Kinoss et Elphinstone; et, pour tenir la balance gale, il accorda le même honneur aux comles de Northumberland et de Cumberland, aux lords Henri et Thomas Howard, et aux barons Zouch et Burrough. Mais bientôt après, il prodigua les titres et les honneurs avec une telle profusion, et si peu de choix, qu'il excita de nombreux murmures. En moins de trois mois, il conféra la dignité de chevalier à plus de sept cents individus. Trois Howard furent promus au rang de comtes, ainsi que sir George Hume, sous le titre de comte de Dunbar, sir Hay, sous celui de comte de Carlisle; Ramsay, de comte de Holderness. Cecil devint lord Effindon, vicomte Cranborne et comte de Salisbury, et le public reconnut, à l'accumulation de tant de faveurs, que l'adroit courtisan

d'Élisabeth ne s'étoit pas montré, en secret, moins habile avec Jacques, et qu'il avoit su mettre en défaut la vigilance et les soupçons de la reine.

Parmi les ambassadeurs que les puissances étrangères envoyèrent à Jacques I<sup>or</sup>, celui qui excita le plus l'attention publique, fut le célèbre Rosny, duc de Sully, le favori de Henri IV, roi de France. Soit par la finesse de son esprit, son éloquence et ses flatteries, soit par les présents et les pensions qu'il sut répandre parmi les conseillers de Jacques, il parvint à acquérir une grande influence sur l'esprit de ce monarque; et il en obtint un traité par lequel, la France et l'Angleterre, s'unissoient afin de fournir des secours aux Provinces-Unies, contre le despotisme de l'Espagne.

La paix sembloit régner dans toute l'Angleterre, et le peuple jouissoit à cet égard. d'une prospérité complète, lorsque l'on découvrit une conspiration assez obscure dans son objet, mais qui tendoit cependant, à ce qu'il paroit, au renversement du gouvernement, et à l'élévation au trône de lady Arabella Stuart, de la branche de Lennox, parente du roi et descendant, comme lui, de Henri VII. Jamais complet ne fut plus mystérieux, et l'historien manque absolument des documents nécessaires pour le bien connottre. On accusa le lord Cobham et sir Walter Raleigh, le libre penseur, d'en être les instigateurs, avec deux pretres catholiques. Watson et Clarke; et cette partie du complot, car il se divisoit en deux sections, se nommoit the main, le supérieur ; l'autre partie, tout aussi cachée, portoit le nom de the bye, ou l'inférieure, et elle étoit dirigée par sir George Brooke, frère du lord Cobham, sir Griffin Markham, Copeley et Parham. On comprend difficilement la liaison qui put exister entre des puritains. des anglicans et des catholiques. Cette liaison, cependant, exista: les conspirateurs. afin de s'emparer de Jacques, se donnérent rendez-vous à Hanworth, où il devoit se livrer au plaisir de la chasse; mais des altercations s'élevèrent entre eux, et ils parurent

alandamer leur projet. Le secrétaire d'état, Cezil, qui depuis long-temps épioit leurs démarches, fit arrêter les membres du examples appelé the bye. Ce n'étaient que des agents inférieurs, et, dans leur effroi, ils démancement Northumberland et Raleigh. Le premier fut acquitté, et le second l'est été pareillement, si Colcham, qui se crut trahi, me l'est accusé, par esprit de vengeance. Ils se perdirent donc mutuellement. Raleigh essaya de se tuer en se frappant d'un coup de prignard.

Effrayé de cette conspiration mystérieuse, Jacques se hâta de se faire couronner par l'archeveque de Canterbury, devant un potit nombre de personnes, malgré les ravages d'une maladie pestilentielle qui sembluit devoir mettre obstacle à toute solennité. Il partit ensuite, sans aucun retard, pour la campagne, et le procès des conspirateurs fut quelque temps suspendu; mais enfin ils furent jugés à Winchester, et comme ils s'accuserent les uns et les autres, tous surent condamnés, à l'exception de sir Edouard Parham. Raleigh n'avoit fait aucun aveu, et l'on ne possédoit contre lui que la déclaration de Cobham. Celui-ci se rétracta, ce qui jeta l'avocat-général dans un tel accès de colère, qu'il appela Raleigh araignée d'enfer, détestable athée et exécrable trattre. Raleigh répliqua dans les termes les plus modérés; cependant les jurés rendirent contre lui un verdict de culpabilité. Les lords Cobham et Gray avoient été mis en jugement devant les pairs; le premier ne montra que de la bassesse et de la lácheté, mais le puritain Gray conquit l'estime des hommes qui le condamnèrent. On exécuta d'abord les deux prêtres, en leur arrachant les entrailles; Brooke leur succida à l'échafaud. Gray et Markham furent ensuite livres aux bourreaux. Tous les préparatifs de leur funeste supplice se firent sous leur yeux, et, comme ils se disposoient a la mort, on amena Cobham devant eux. Ce malheureux les croyoit dejà exécutés et il cut à subir, à son tour, l'épouvantable aspect des apprêts de la torture qu'on lui destinoit. La foule des spectateurs, muette d'effroi, s'étounoit des rigueurs nouvelles qu'elle entrevoyoit, et frissonnoit d'horreur du surcrott de peine qu'on infligeoit aux condamnés, lorsque le shériff s'avança et déclara que le roi, de son gracieux vouloir, accordoit la vie aux coupables. La miséricorde royale s'étendit à Raleigh; Markham, Capeley, et Brookesby furent bannis pour la vie; Gray mourut dans la tour, après une captivité de onze années; Cobham fut mis en liberté, en récompense de ses aveux. Les partisans de Jacques élevèrent aux nues sa clémence.

Le roi donna ses premiers soins à bien fixer sa position entre les catholiques, les puritains et les anglicans. Il promit aux premiers de ne point les rechercher dans le se cret de leurs consciences, mais avec injonction sévère de ne pas exercer publiquement leur culte, et de se conduire loyalement a paisiblement. Les puritains furent plus dif ficiles à contenter. Jacques avoit été élevé dans leurs principes; mais une fois sur le trône d'Angleterre, il jugea que la hiérarchie de l'église anglicane convenoit beaucoup mieux à la stabilité de sa puissance que les formes indépendantes d'une secte républicaine. Les puritains réclamèrent et demandèrent la réforme complète des hommes et des choses, du clergé et de la liturgie. Le roi les appela à une conférence qui se tintà Hamptoncourt; il avoit auparavant convoqué les éveques, et en avoit obtenu quelques concessions. Les puritains arrivèrent à la convocation avec leurs demandes toutes formulées; ils réclamoient la pureté des doctrines, la correction du livre de commune prière, la réformation des tribunaux ecclésiastiques et l'instruction des ministres. Le savant Jacques argumenta contre eux avec une grande habileté, traitant avec facilité les questions théologiques les plus abstraites. Il finit par conclure que le presbytérat ecossois s'arrangeroit avec la monarchie, comme le diable avec Dieu, et que le roi aviseroit. Les puritains, en définitive, obtinrent qu'on rédigeroit un catéchisme na

ional, qu'on publieroit une nouvelle traluction des écritures, et qu'on expliqueroit melques expressions obscures. On limita e nombre des juges de la haute cour de ommission, et l'on arrêta qu'on les choisioit parmi les personnes les plus distinguées le l'état. Les prélats toutefois ne se presrèrent nullement d'exécuter les réformes consenties, et les puritains furent méconents de leurs théologiens qui avoient ouolié de déployer devant le roi leur fier esprit l'indépendance. Mais Jacques, ravi, reçut le toutes parts les éloges les moins mesurés; il n'avoit pas existé un tel roi depuis a venue du Christ, et l'esprit de Dieu avoit parlé par sa bouche.

Le parlement s'assembla le 19 mars 1604. Le roi déploya, dans son discours d'ouverture, de l'éloquence et des lumières. Mais les membres de la chambre des communes, nicérés d'une imprudente proclamation dans aquelle Jacques avoit prétendu établir, de na propre autorité, les règles à observer dans l'élection des députés, résolurent de renoncer au système de concessions que le despotisme d'Elisabeth avoit jusqu'alors obtenu, et l'orateur, dans sa réponse, déclara nettement qu'au parlement seul, et dans les formes accoutumées, appartenoit le droit de créer de nouvelles lois, et de réformer celles qui paroissoient imparfaites. Jacques prétendit que les priviléges de la chambre ne dépendoient que de la faveur royale. Les représentants répliquèrent qu'ils leur appartenoient par droit de naissance comme Anglois. La discussion devint oragense, et elle resta telle durant toute la session. Aucune des mesures religieuses désirées par le roi ne fut adoptée, et il ne put nême obtenir un subside additionnel au droit de tonnage et pondage. On poussa le ressentiment jusqu'à rétablir, contre les catholiques, le code sanguinaire d'Élisabeth dans toute son extension, en y ajoutant de nouvelles rigueurs.

La convocation du clergé, qui eut lieu en même temps que celle du parlement, composa un code de cent quarante-une lois ec-

clésiastiques, lequel fut confirmé par lettres patentes revêtues du grand sceau. Les puritains refusèrent de se conformer à ces canons. Ils présentèrent des pétitions, et l'inexorable Jacques destitua les pétitionnaires; plusieurs même furent emprisonnés, d'autres s'exilèrent; et si d'un côté l'entêtement fut déraisonnable et digne de blame, de l'autre, la persécution se montra violente et inhumaine. Le roi fut accusé de papisme par les puritains opprimés. Il se justifia en ordonnant le bannissement de tous les missionnaires catholiques, et la stricte exécution des lois pénales. Or, la pénalité appliquée aux réfractaires ne leur avoit jamais été remise, seulement l'exécution n'avoit pas suivi les condamnations, dans l'espoir que la douceur pourroit vaincre leur obstination: ce résultat n'étant pas obtenu, on exigea, de tous les catholiques reconnus. l'amende mensuelle à laquelle ils étoient astreints, non-seulement pour l'avenir, mais pour tout le temps de la suspension, ce qui forma, pour certaines familles, des sommes si fortes, qu'elles furent réduites à la misère. Ce ne fut pas tout, le roi Jacques, ne sachant comment récompenser plusieurs de ses compatriotes qui lui avoient rendu de grands services en Écosse, et qui l'avoient suivi en Angleterre, leur transféra la faculté de procéder judiciairement, en son nom, contre les plus riches réfractaires, et de composer avec eux, soit pour une somme considérable, immédiatement payée, soit pour des annuités viagères.

Cette mesure imprudente, qui tendoit à transformer les pénalités légales en transactions particulières et personnelles, souleva des haines immenses, et réduisit au désespoir des chefs de famille qui, jusqu'alors, n'avoient montré que de la modération. Elle eut pour résultat un des plus étranges événements que l'histoire ait transmis à la postérité, pour son effroi et son instruction, la fameuse conspiration des poudres.

Sir Robert Catesby, d'Ashby-Saint-Léger, dans le Northamptonshire, étoit un gentilhomme d'ancienne race, riche dans ce canton, et possédant aussi plusieurs domaines dans le comté de Warwick. Sa jeunesse avoit été ardente et licencieuse, il avoit même abandonné le culte de ses pères; mais en 1598, il rentra dans le sein de l'église catholique, et se fit remarquer par ses tentatives extravagantes pour délivrer, disoit-il, ses frères du joug de fer qui leur étoit imposé. Il attaqua une fois le comte d'Essex, fut blessé, mis en prison, et relàché pour une somme de trois mille livres sterling. Il prit part ensuite à toutes les intrigues espagnoles, et lorsqu'elles se furent évanouies en fumée, lorsqu'il fut convaincu que les catholiques n'avoient plus aucun secours à attendre de la France, de l'Espagne, et même du pape, il prit la résolution, non pas de se défaire seulement du roi et de ses enfants. attentat inutile qui ne serviroit qu'à préparer des places aux membres d'une autre famille, mais, avec lui et sa race, des deux chambres du parlement et des ministres présents à la séance solennelle qu'il choisiroit pour l'exécution de son projet. Il se promit de les faire sauter tous ensemble, au moyen d'un amas de poudre à canon.

Catesby confia cette épouvantable pensée à l'un de ses amis, Thomas Winter, de Huddington en Worcestershire. Celui-ci recula d'horreur à une pareille ouverture; mais Catesby parvint à lui persuader que ce ne seroit qu'une juste represaille de toutes les rigueurs exercées contre les catholiques, depuis longues années. Winter fit un voyage en Flandre, afin de vérifier le bruit répandu que l'Espagne avoit envoyé dans ce pays le connétable de Castille, afin de conclure la paix avec l'Angleterre; quand il se fut convaincu de ce fait, il s'aboucha avec un nomme Fawkes, ancien militaire, dont il se fit un utile auxiliaire, et le ramena dans sa patrie, où il le présenta à Catesby. Celui-ci avoit communique son projet à Thomas Percy, parent du comte de Northumberland, et intendant de sa maison, ainsi qu'au nommé Jean Wright, beau-frère de Perey. Les conjurés se trouvèrent donc au nombre de cinq, et ils se prétérent mutuellement serment d'agir ensemble, et garder le secret, en recevant la comme des mains du père Gérard, missionnai suite. Ils s'exhortèrent à périr pour la vrance de leurs frères, comme de nouv Machabées, et commencèrent à pré les moyens d'exécuter leur affreux plot.

Près du vieux palais de Westminste découvrirent une maison vacante, ave jardin sur l'un des côtés duquel existoi masure appuyée contre l'édifice du 1 ment. Percy loua cette habitation. conjurés se mirent à ouvrir la mine, e vaillant seize heures par jour, et en div entre eux la tâche, de manière à ce q eût toujours deux personnes au travail dis que deux autres se reposoient. Fau sous le nom de Johnson, et en qualit domestique de Percy, faisoit la garde tour de la maison. Au bout de quinze j ils apprirent que le parlement étoit pro du 24 décembre 1604 au 3 octobre 1 et ils séparèrent en se donnant parole rejoindre.

Durant leur séparation, Cateaby, q conscience tourmentoit, ou qui vouloit battre par de bonnes raisons les objec que lui avoient faites ses compagnons une entrevue avec le provincial des jést Garnet, et lui soumit diverses questi comme, par exemple, de savoir si, da cas où un militaire, au milieu d'une gt juste, seroit commandé pour prendre à des actions qui devoient nécessaires faire périr l'innocent avec le coupable pourroit en conscience obéir. Garnet ré dit que, selon les théologiens, l'obéiss étoit légitime, et cette solution parut à tesby un ordre de Dieu.

Le nombre des conspirateurs s'accri deux personnes, un frère de John Wr nommé Christophe, et un frère de The Winter, du nom de Robert. On repri travaux de la mine, mais on fut arrêt des infiltrations et par un mur de neuf d'épaisseur. On continuoit cependant à cer, lorsqu'on reconnut qu'il existoit lessus du point attaqué, et justement sous a chambre des lords, une cave voûtée où on renfermoit du charbon. Fawkes alla ouer cette cave, sous le nom de Percy, et a peu de jours, les conjurés y transportèment trente-six barils de poudre qu'ils cadèrent sous des fagots, des bûches et des pierres. Tout étant ainsi préparé, les conpirateurs se donnèrent rendez-vous pour le fan de septembre.

La persécution des catholiques ayant sementé de rigueur durant ce long espace e temps, entretint Catesby dans sa fanatine résolution. Il jugea à propos de s'attaber quatre autres conspirateurs, Keys, m intime ami, Grant de Norbrook, Amroise Rookvood de Stamingfield, dans le mté de Suffolk, lequel pouvoit lui fournir s chevaux de course, et Bates, valet de mfiance qu'il chargea de préparer des ares et des munitions. Quelques démarches aladroites, faites en Flandre par Fawkes, rès des officiers catholiques anglois, à la ide de l'Espagne, donnèrent l'éveil aux gents de Cecil, qui l'avertirent que les exis préparoient quelque machination clanestine. D'une autre part, les nombreux amis e Catesby remarquèrent ses mystérieuses beences, et ils s'attendirent à un grand vénement. Ce chef de complot eut une nouelle conférence avec le jésuite Garnet, et culat le forcer à s'expliquer sur la légitimité leson entreprise; Garnet s'y refusa, ne se jupeant pas suffisamment autorisé par le pape, donner son assentiment à de telles actions : après diverses altercations, il fut arthe que sir Édourd Baynham se rendroit en mie, et solliciteroit un avis du saint-père, les tentatives des catholiques, pour se Mivrer des maux qui les accabloient.

Le parlement fut encore prorogé du 3 ocobre au 5 novembre, et il est probable n'on dut à ce retard la non réussite du omplot. L'argent commençoit à manquer à latesby, qui, depuis un an, nourrissoit et metenoit les familles de ses complices, et ni avoit fait de grandes dépenses en équiements militaires et en armes. Il lui falloit de grosses sommes pour le jour de l'explosion, et il se vit forcé de confier son secret à deux catholiques d'une grande opulence, sir Édouard Digby et François Tresham. Ce dernier étoit d'un caractère changeant et timide; on le lia par de terribles serments, et il donna deux mille livres sterling; mais de ce moment Catesby éprouva des craintes qu'il n'avoit pas jusqu'alors ressenties.

Le moment de l'exécution approchoit. Les conjurés firent la liste des pairs et des membres de la chambre des communes qu'il étoit désirable de sauver, et il fut arrêté que la matin de l'explosion, tous ceux qui étoient à Londres recevroient un message qui les engageroit à s'éloigner de Westminster; mais assez tard pour ne pas avoir à redouter leur indiscrétion. On destina Guy Fawkes à mettre le feu à la mine, et un navire dut se tenir prêt en rivière, pour le transporter surle-champ en Flandre, d'où il devoit envoyer des secours en hommes et en munitions. Percy fut chargé de s'emparer de la personne du jeune prince Charles, et de le conduire au rendez-vous des conspirateurs. Tresham et Grant recurent la commission d'y amener la petite princesse Élisabeth, Catesby de proclamer l'héritier présomptif à Charing-Cross, ainsi que l'abolition des monopoles, des tutelles et du droit de pourvovance. Le lieu du rendez-vous fut fixé à Dunchurch.

Catesby éprouvoit souvent des remords de conscience, et il dévoila en confession son projet au jésuite Greenway, qui condamna son dessein, mais foiblement, et fit part de tous les détails de la conspiration au père provincial Garnet. Celui-ci lui donna l'ordre, si l'on en croit sa déclaration, de détourner le conspirateur de son projet sanguinaire, et résolut lui-même d'aller le trouver, afin de lui faire voir ce que les suites auroient d'horrible; mais il ne put le rencontrer. Tresham, de son côté, vint visiter Catesby, à White-Webbs, d'un air embarrassé; il demanda que son beau-frère, le lord Mounteagle, recût avis du danger, et que l'opération fût différée jusqu'à ce qu'il cût terminé

des ventes, sans lesquelles il ne pouvoit fournir l'argent qu'il s'étoit engagé à donner. Catesby, qui soupçonnoit sa loyauté, parut se rendre à ses prières.

Quelques jours après, le lord Mounteagle, étant à souper avec plusieurs personnes, à sa maison de campagne, reçut une lettre sans date ni signature, et d'une écriture déguisée. On lui disoit que le parlement devoit recevoir un coup terrible, sans voir qui pouvoit le frapper, et on l'invitoit à se retirer dans ses terres, en attendant l'événement. Le lord ne lut pas la lettre lui-même, mais la fit lire tout haut par un de ses affidés qui, le lendemain, se rendit chez Winter, et lui apprit ce qui s'étoit passé, en ajoutant que le lord Mounteagle avoit porté la lettre au secrétaire d'état. Winter fut assez maître de lui pour ne rien laisser percer de son émotion; il se hâta d'avertir Catesby, et tous deux pensèrent que la lettre venoit de Tresham. Ils ne perdirent pas l'espérance; mais ils songèrent à tuer l'indiscret. Tresham, interrogé par eux, repoussa l'accusation de perfidie, et détourna si bien leurs soupçons, qu'ils n'osèrent attenter à sa vie. Ils chargèrent alors Fawkes d'examiner l'état de leur mine. Celui-ci trouva toutes choses à leur place, reconnut qu'aucune perquisition n'avoit été faite dans ce lieu ni aux environs, et promit de visiter tous les jours le cellier jusqu'au 5 novembre.

Le secrétaire d'état avoit remis la lettre au roi, et les ministres eurent entre eux une longue conférence. L'affidé du lord Mounteagle le fit encore savoir à Winter, et, dans une entrevue avec Tresham, en apprit que les ministres avoient eu connoissance de l'existence de la mine. Les conspirateurs tinrent conseil; quelques-uns proposèrent de prendre immédiatement la fuite; mais, encore indécis sur la certitude de la découverte, ils résolurent d'attendre Percy, qui étoit absent. Celui-ci, à son arrivée, fut loin de partager leurs craintes; il essaya de leur prouver, par l'inertie même des ministres, que leur lâche collègue ne disoit pas la vérité.

et que son seul but étoit de se tirer du d Il parvint à les convaincre, et ils se s rent plus décidés que jamais à mettr leur entreprise.

Le soir du 4 novembre, le lord che lan, accompagné du lord Mounteagle selon son devoir, visiter le palais du ment, sous prétexte de voir si les pr tifs nécessaires pour l'ouverture ( achevés. Il entra dans le cellier, v Fawkes et lui fit quelques questions roissoient sans objet, sur l'usage qu loit faire son maître d'une aussi quantité de charbon. Fawkes étoit tel préoccupé de l'exécution de son proje fit peu d'attention aux investigatio lord chambellan, et qu'il résolut de 1 quitter la mine, et d'y mettre le feu a mier avis, dût-il y périr avec tous les mis du catholicisme.

Enfin, le 5 novembre (1605), veri heures du matin, Fawkes, vêtu et comme un voyageur, ouvrit la porte veau dans lequel il avoit passé une de la nuit; mais à l'instant, il fut appra au corps par sir Thomas Knevett compagnie de soldats. On trouva se fagots deux muids et trente-deux ba poudre, dans les poches du conspit trois mèches à feu ou allumettes, crière la porte, une lanterne sourd tenant une lumière. Deux heures Fawkes comparoissoit devant le roi conseil.

Il conserva, nonobstant la positi trême où il se trouvoit, un air ferme cueilli. Il se nonmoit Johnson, son étoit Percy; il n'avoit point de com son but avoit été d'anéantir le park afin de mettre un terme aux persér religieuses. Transféré à la tour, et ap à la question, il résista aux douleurs fit aucune révélation sur ses associés. ci ne se regardoient pas encore comm dus. Catesby et Percy étoient montés val dès qu'ils avoient appris l'arre de Fawkes, et s'étoient hâtés de rej leurs amis à Dunchurch. Ils leur fire

le la découverte du complot, et, traversant es comtés de Warwick et de Worcester, ils e rendirent à Holbeach, au château d'Etienne Littleton. Ils comptoient sur le sesours des catholiques, mais personne ne vint à leur aide, et ils résolurent de se défendre contre les troupes envoyées à leur poursuite. Ils étoient au nombre de quatrevingts, bien montés et bien armés, et une victoire leur eût valu des partisans et leur eût donné la possibilité de pourvoir à leur sureté. Mais une étincelle enflamma leurs poudres, et l'explosion blessa plusieurs d'entre eux. La plupart s'enfuirent dans la confusion causée par cet accident. Le shériff et ses soldats arrivèrent une heure apris. cernèrent le château et sommèrent ses habitants de se rendre. Ils préférèrent un combat inégal où ils espéroient mourir, à une honteuse reddition qui ne les conduiroit qu'à l'échafaud. Catesby, Percy et les deux Wright furent mortellement blessés. Thomas Winter, Rookwood, Grant et Keys. que l'explosion avoit mis hors d'état de combattre, furent faits prisonniers. Digby fut pris dans un bois. Une servante livra Robert Winter et Littleton, qui s'étoient cachés dans une maison particulière. Ils lurent tous condamnés comme traitres.

Les interrogatoires des prisonniers, continués au sein des tortures, avoient amené le soupçon que les jésuites Garnet, Gérard et Greenway, étoient au nombre des membres de la conspiration, et la proclamation qui tendoit à obtenir leur arrestation dédara que, comme fauteurs du complot, ils étoient aussi coupables que les exécuteurs. Gérard et Greenway parvinrent à se rendre ur le continent. Garnet se cacha à Henlip. près de Worcester, dans la maison de Thonas Abington, beau-frère du lord Mounteagle: mais Humphrey Littleton, dans lespoir de sauver sa vie, dénonça cette reraite, et, après dix jours de recherches, m découvrit une cachette où se tenoient es jésuites Garnet et Oldcorne. On arrêta n même temps leurs domestiques, Owen x Chambers. Owen fut torturé jusqu'à la

mort. Oldcorne fut pendant cinq jours, et durant cinq heures chaque fois, appliqué à la question; il ne fit aucun aveu; mais il eut l'imprudence de communiquer, par lettres, avec plusieurs amis, et d'entretenir Garnet à travers une double porte qui séparoit les deux cellules. Deux personnes cachées entendirent Garnet affirmer qu'il n'y avoit qu'un seul homme au monde qui sút jusqu'à quel point il pouvoit être compromis dans le complot, et avouer qu'il avoit récité un hymne qui contenoit des allusions à la conspiration. On peut juger de sa surprise, lorsque devant le conseil on lui lut toute sa conversation avec Oldcorne; il fut mis à la torture, et ne put nier ce qu'il avoit dit: mais il essava de donner un autre sens à ses aveux, en expliquant que le père Greenway l'avoit consulté en confession, et que la sainteté du sacrement l'avoit forcé au silence. Le roi, touché de ce motif, ne signa point l'ordre de le conduire à l'échafaud immédiatement après son jugement, et plusieurs semaines s'écoulèrent, durant lesquelles on croyoit à une commutation de peine. Mais Jacques l'ayant interrogé sur la doctrine de l'équivoque, Garnet répondit qu'il considéroit l'emploi de l'équivoque comme légitime, et qu'il pensoit même qu'on pouvoit l'appuyer par un serment, a l'on avoit des raisons qui justifiassent cette conduite aux yeux de Dieu. Il devint dèslors impossible au roi de croire à ses protes tations d'innocence, et l'ordre d'exécution fut donné. Garnet fut écartelé. Les autres coupables avoient depuis long-temps subi leur sentence.

Le comte de Northumberland fut condamné pour avoir reçu Percy au nombre de ses gentilshommes sans en avoir exigé le serment de suprématie, à la prison, à une amende de trente mille livres sterling, et à la perte de toutes ses charges. Les lords Stourton et Mordaunt, et le vicomte Montague éprouvèrent un sort pareil, 'parce que les aveux des coupables apprirent que des avis leur avoient été transmis, et qu'ils avoient pris la résolution de s'absenter le jour de la réunion du parlement. Le lord Mounteagle fut récompensé de sa loyauté par le don d'une terre considérable et une pension viagère.

Lorsque le parlement se rassembla de ouveau, le 21 janvier 1606, les communes eprirent le système de résistance qu'elles avoient déployé dans la dernière session, et prétendirent que toute demande d'argent, de la part de la couronne, devoit être balancée par l'offre d'une concession importante. Les ministres cependant obtinrent les subsides dont ils avoient besoin, sans accorder les réformes que l'on désiroit; mais ils ajoutèrent aux lois pénales contre les catholiques de nouvelles sévérités en soixante-dix articles, rigueurs si extremes qu'elles firent honte à ceux mêmes dont elles ctoient l'ouvrage, et qu'elles détruisirent en neud'années toutes les racines du catholicisme en Angleterre. Tel fut le résultat de la conspiration des poudres : tel sera constamment celui de tout attentat dirigé contre un gouvernement, lorsque le complot n'aura pas reussi. Les rois et les ministres, en les supposant même atteints de la haine publique. v puiseront nécessairement des forces nouvelles contre leurs ennemis, et trouveront constamment des appuis dans ces masses sociales qui frissonnent à l'idée d'un changement opere par la violence et le crime.

Le pape, Paul V, écrivit à Jacques pour solliciter sa protection en faveur des catholiques innocents : mais à la réception d'une reponse assez froide, il rendit un bref qui blamoit le serment d'allégeance comme illégitime. Ce bref anima le ressentiment du roi d'Angleterre, et la persecution, qui se servit pent-ètre adoucie, recommença plus ceril le que jamais. Plusieurs prétres fuwat envoyes à l'echafaud. Jacques se lança mergiquement sur la mer des controverpublia une apologie du serment d'alléapuna : repondit à ses adversaires en cour me, tels que Persan et le cardinal nin; adressa un avertissement à tous les Adiens, et reproduisit encore son ouvrage theologique sous d'autres formes. Beaucoup de catholiques refusèrent ce serment, mais tous les pairs, à l'exception d'un seul, le prêterent,

Les œuvres théologiques de Jacques le, ses discours et ses proclamations, sembloient annoncer un monarque appliqué, grand ami du travail et sage politique. Il n'en étoit rien cependant. Jacques étoit l'homme du monde le plus niaisement dissipé, amateur outré des combats de coqs, passant à la chasse le temps qu'il déroboit à ces intéressants animaux, et se livrant avec excès aux plaisirs de la table. Les ambassadeurs étrangers, ses propres ministres, ne pouvoient approcher de sa personne, durant des mois entiers et les affaires les plus importantes restoient en souffrance. Il reçut des avertissements anonymes; on le bafoua sur les tréteaux, et enfin ses secrétaires d'état se jetèrent à ses pieds pour l'engager à donner deux beures par jour à ses devoirs royaux. Ils n'en obtinrent aucune concession: sa santé avoit besoin d'exercice et de récréation, c'étoit la santé de tous, et il n'entendoit pas nuire au bien-être général de son peuple, en baillant à la table du conseil, ou en s'enfermant avec d'ennuyeux ministres, dans un sombre cabinet. La reine sa femme, Anne de Danemark, à laquelle on accordoit des talents et de l'esprit, avoit manifesté, en Écosse, beaucoup de mépris pour les foiblesses du roi, et souvent elle avoit osé lui disputer l'exercice de l'autorité royale; mais de sages conseils la détournérent en Angleterre de toute tendance aux intrigues politiques, et elle porta plus loin que le roi luimême l'esprit de dissipation et de profusion qu'on reprochoit au monarque. Il ne fut plus question à la cour que de bals, de mascarades, de speciacles. Le bon goût ne brilloit pas toujours dans ces fêtes, mais on y admiroit la richesse des vétements, la somptuosite des repas, et le mysticisme des inventions. Le roi de Danemark, Christian IV, vint visiter son beau-frère. A la suite d'un diner, où les hommes et les femmes se livrerent à une bontouse inten-

on lui donna la représentation du : Salomon. La reine de Saba se trouın tel état d'ivresse, qu'elle tomba s de sa majesté danoise. Le roi d'Anprivé de sa raison, voulut danser protégée de Salomon, nonobstant ; qui venoit d'arriver; mais il chanlement qu'on fût obligé de l'emlespérance, la foi et la charité esvainement de se faire entendre. es déposer sur des lits, où elles ne t pas à s'endormir. La fête et les parades préparées pour l'amuse. Christian IV, n'en continuèrent s, malgré ces burlesques disgraces, demain les courtisans racontèrent is joyeuse solennité n'avoit été plus et plus digne d'admiration.

s et ses favoris se livroient sans réce genre de plaisirs, lorsqu'une urrection vint troubler la paix des 3 Northampton, de Warwick et de . Le principal grief des insurgés vahissement progressif des terres des par les propriétaires de maui les faisoient clore, non pour les 1 culture, mais pour accroître leurs le chasse. Les paysans avoient souamé au conseil, mais n'avant ja-1 de réponse, ils imaginèrent de se istice eux-mêmes. Un nommé Revnit à leur tête, se fit appeler le caouch (poche), par allusion à une orme qu'il portoit au côté, et les lans leurs attaques contre les clòparcs, dont ils abattirent les murs. nt les fossés et arrachèrent les ques, effrayé, tenta de calmer les ar ses proclamations, mais elles aucun succès, et il fallut recourir s. Des corps nombreux de cavaleoururent les campagnes, et, après efforts, parvinrent à se saisir du Pouch et de ses principaux assourent mis à mort. Mais l'indolence celle de ses ministres n'en excitèmoins des plaintes générales.

mtes de Northampton et de Salis-

bury devinrent les favoris de Jacques. Salisbury, jadis Cecil, dont le caractère soupconneux et l'adresse à inventer des expédients qui cachoient le but que le roi vouloit atteindre, se rapportoient parfaitement aux idées timides et circonspectes du fils de Marie Stuart, acquit un grand ascendant sur l'esprit de son souverain. Jacques le nommoit son petit basset; il lui avoit confié la charge de grand maître de la cour des pupilles, l'office le plus lucratif que possédat un sujet dans aucun des états chrétiens, et il y ajouta celle de grand trésorier. Northampton devint garde du sceau privé et président du conseil, et, afin d'égaler ses émoluments à ceux de Salisbury, le roi lui alloua une table splendidement entretenue a la cour, et lui donna des fiefs qui rapportoient cinq mille livres sterling de revenu.

L'union des royaumes d'Angleterre et d'Écosse étoit vivement désirée par le roi; inais le parlement manifestoit une extrême répugnance pour cette mesure. Jacques ne songeoit pas que, depuis des siècles, de cruelles animosités subsistoient entre les deux nations, et qu'il ne pouvoit faire disparoitre, par ordonnances, des haines aussi profondes, ni concilier des intérêts aussi opposés. Le parlement d'Écosse en recut la proposition avec horreur; celui d'Angleterre avec une froideur calculée, et plus difficile à vaincre que les élans impétueux du peuple rival, quoiqu'il fût question, pour celui-ci, de la perte de sa nationalité. Jacques obtint cependant une nomination de commisaires de part et d'autre , pour délibérer sur la possibilité d'une réunion. Mais leurs conférence n'aboutirent qu'à l'abolition des lois hostiles entre les deux nations, et à la liberté du commerce dans tous les états du roi. Jacques accepta ces préliminaires comme les bases du traité qu'il projetoit, et prit le titre de roi de la Grande-Bretagne (1606). Cette mesure précipitée nuisit au succès de sa proposition. Les discussions s'aigrirent, l'orgueil des Écossois s'exaspéra, ils dédaignèrent ce qu'on leur offroit comme un bienfait, et le roi fut obligé d'ajourner la



question. Il parvint toutefois à établir la naturalisation de ses sujets dans les deux royaumes, disposition qui devoit, en un certain nombre d'années, ne faire qu'un seul peuple des Anglois et des Écossois.

Les prodigalités de Jacques l'avoient réduit à une singulière détresse, et ses principes en finance n'avoient pas une grande portée. Quand on lui faisoit des remontrances, il prétendoit que son affaire, à lui, étoit de dépenser, et celle de ses ministres de remplir les coffres de l'état. Le trésorier, Cecil, parvint à mettre de l'ordre dans l'administration des revenus de l'état, et en deux années il paya près d'un million de livres sterling aux créanciers du roi. Il est vrai qu'il osa imposer des taxes nouvelles, sans l'autorisation de la législature, sur les marchandises provenant du commerce étranger. Le parlement ne fut convoqué qu'en février 1610 et le trésorier lui exposa les besoins du roi et un plan de finance dont il espéroit beaucoup. Il demanda un secours immédiat de six cent mille livres sterling, et une addition annuelle de deux cent mille livres au revenu du monarque, en déclarant que le muverain mesureroit sa libéralité envers son peuple à celle qui lui seroit montrée.

Une première plainte fut portée. Le roi avoit autorisé, avec approbation particulière, la publication d'un ouvrage intitulé L'interprète, où l'on soutenoit que le souverain n'étoit pas engagé par les lois du royaume; qu'en vertu de sa prérogative il pouvoit faire des lois sans le consentement des chambres, et que leur concours n'étoit point un droit, mais une faveur toujours révocable. Les communes s'alarmèrent. Jacques défendit la vente de l'ouvrage et envoya l'auteur en prison. Une autre discussion s'éleva, relativement à l'illégalité de certains droits assis sur les importations et les exportations. Jacques prétendit que nier son pouvoir, c'étoit nier celui de Dieu; que les rois ne devoient de compte à permanne; qu'il vouloit bien gouverner les Anslois avec les lois de l'Angleterre, mais u'il n'entendoit pas qu'on lui contestat le

droit de sever des impôts à volonté. Les puritains et les bons citoyens se scandalisèrent d'une pareille théorie, soutenue par le monarque en personne, et les communes, sans s'arrêter aux défenses de Jacques, déclarèrent que toute perception d'un impôt, de l'unique autorité de la couronne, étoit un attentat à la charte. Elles demandèrent ensuite l'abolition du droit de pourvoyance, et celle des tutelles ou gardes-nobles. Après bien des résistances, Jacques consentit à cette suppression, et les communes alors lui firent don du supplément de revenu qu'il avoit sollicité de leur générosité.

Beaucoup de demandes de redressement de griefs furent présentées au roidans cette session, et, entre autres, on lepria d'accorder aux accusés le droit de fairecomparoître des témoins pour leur défense.-Jacques en témoigna un grand mécontentement; il prorogea le parlement pour neuf semaines, et déclara que, dans sa conscience, accorder une pareille faveur, ce seroit encourager et multiplier le parjure. On comprenoit la justice, à cette époque, autrement que de nos jours,

Le plan de Cecil cependant n'avoit pas réussi. Le trésor étoit vide, et il fallat mettre en vente une portion des terres de la couronne, et opérer des emprunts forcés dans les provinces. Le trésorier mourut à la peine. Atteint d'une indisposition d'abord légère, il alla prendre les eaux de Bath, où sa maladie acquit une extrême gravité il voulut être transporté à Londres; mas il expira en route, à Marlborough (24 mai 4612).

Lady Arabella Stuart, cousine germane de Jacques Iet, étoit rentrée en grâce après la découverte du complot de Raleigh et du lord Cobham. Le roi lui avoit donné un appartement au palais, et lui allouoit une pension considérable, mais il l'avoit destinée au célibat. Arabella, qui ne se crut pas liée par la politique de Jacques, épousa en secret William Seymour, fils du lord Beauchamp, descendant, comme elle, de Henri VII. Instruit de cette désobéissance, le



Costume de Henri, fils de Jacques, d'après le Polyolbion de Drayton,

ro envoya Seymour a la Tour de Londres, et confina lady Arabella au palais de Lambeth. Les deux époux furent peu surveillés. Arabella, déguisée en homme, atteignit une barque françoise qui l'attendoit au bas de la rivière, où Seymour, sous l'habit d'un médecin, devoit la rejoindre s'il parvenoit à s'échapper de la tour. Son évasion réussit, mais il ne retrouva pas sur-le-champ la barque françoise, et dans son impatience, il fréta un bâtiment charbonnier qui le débarqua en Flandre. La barque françoise, en quête de Seymour, fut prise par un corsaire anglois, et Arabella reconnue, fut envoyée à la Tour. La rigueur de sa prison augmenta peu après, à raison de quelque offense nouvelle envers le roi, et son esprit, cédant au désespoir, se dérangea. Elle mourut après une détention de quatre années. Comme Ilenri, le fils ainé de Jacques, mourut aussi peu de mois après, les ennemis du roi attribuerent ce malheur à la vengeance divins Le jeune Henri avoit atteint dix huit ans. Fidèle aux instructions de sa mère, il faisoit profession publique de haine et de dédain pour son père, le vouoit au ridicule, et n'hésitoit pas à se vanter de la conduite qu'il tiendroit lui-même lorsqu'il seroit parvenu au trône. Une fièvre maligne l'emporta en peu de jours (6 novembre 1612), et les puritains, dont il avoit flatté les passions, répandirent le bruit que son père l'avoit fait empoisonner.

Jacques avoit en sept enfants. Il ne lui restoit alors que deux fils et une fille nommée Élisabeth. La princesse fut demandée en mariage par le jeune roi d'Espagne, et par Frédéric, comte palatin du Rhin. Les protestants et tout le clergé se soulevèrent à l'idée d'une alliance de ce genre avec un catholique, et les avantages immenses d'un tel hymen furent sacrifiés à la crainte de

voir un jour le droit à la succession appartenir à un souverain papiste. Frédéric sut accepté. Il vint épouser la princesse en Angleterre, et la cérémonie du mariage brilla d'un éclat inaccoutumé; mais la jeune Élisabeth, qui touchoit à peine à sa seizième année, troubla la gravité de la fête par de hauts éclats de rire que les graves et superstitieux Anglois regardèrent comme des présages de malheur.

La mort de Cecil, comte de Salisbury, avoit laissé vacante la position de favori. Jacques s'attacha d'abord à Robert Carr, jeune Écossois qui s'étoit cassé la jambe d'une chute de cheval, en présentant au roi un bouclier dans un tournoi. Le roi, touché de compassion, l'avoit fait porter dans un de ses appartements. Il étoit allé lui-même le visiter; il s'étoit ressouvenu que le père de ce jeune homme, Carr de Fernihurst, avoit souffert pour la cause de Marie Stuart; il avoit admiré sa beauté personnelle et goûté la tournure de son esprit; et Carr n'étoit pas encore rétabli, que déjà les richesses et les honneurs dont il étoit accablé, en faisoient un objet d'envie. Jacques se mit à lui apprendre le latin, et à lui pincer les joues. Il le nomma baron Branspeth, puis vicomte de Rochester, et lui conféra l'ordre de la jarretière; enfin, à la mort du comte de Salisbury, ce fut Rochester qui remplit les fonctions de premier ministre, sans en avoir le titre. Le favori ne s'arrêta pas là. Amoureux de la jeune et belle lady Essex, fille de Howard, comte de Suffolk, et lord chambellan, il parvint, avec l'appui du roi, à faire annuler le mariage qui unissoit le comte d'Essex à lady Francis Howard, et fut, en cette circonstance, créé comte de Somerset. Jamais scènes ne furent plus scandaleuses et plus criminelles que celles qui se passèrent à l'occasion de ce divorce et de cet hymen adultere.

Le parlement fut de nouveau convoqué le 5 avril 1614 ; et Jacques , a qui les difficultés qu'il avoit éprouvées dans les deraistres sessions , en faisoient appréhender de souvelles , permit a ses ministres d'user de

toute leur influence, et même de supercherie, pour composer une majorité qui lui fût dévouée. Cette mesure ne put rester secrète. Le peuple sit éclater une inquiétude extraordinaire. Les agents ministériels reçurent le nom d'entrepreneurs; on les chassa des lieux d'élections, toutes les fois qu'on les découvrit, et les choix furent diamétralement opposés à ceux que la cour avoit desirés. Le discours royal, tout conciliateur qu'il étoit, fut écouté avec défaveur. La chambre des communes, mécontente, se plaignit hautement des entrepreneurs, cassa plusieurs élections, et ne permit au procureur-général, sir Francis Bacon, de siéger dans ses rangs que comme tolérance. (1 sous prétexte de nécessité d'état. Loin d'accorder le subside demandé par le roi, elle se mit à discuter son prétendu droit à lever des impositions et à créer des monopoles; enfin elle exigea la punition de l'évêque de Lincoln qui, dans la chambre haute, s'étoit permis de dire que l'opposition des communes à cette prérogative de la couronne avoit une tendance séditieuse. L'évêque fut forcé de désavouer l'intention qu'on lui supposoit, et il protesta de son respect pour la chambre des communes, en versant des larmes. Jacques, effrayé, prit le parti d'ordonner à la chambre de discuter, sans autre délai, la question du subside. Il punit son refus d'une ordonnance de dissolution, et il envoya à la Tour les membres qui lui étoient le plus hostiles. Le peuple nomma ce parlement « le parlement stérile. »

Le comte de Northampton vint à mourir, et la charge de lord trésorier, qu'il occupoit, fut donnée au comte de Suffolk, que remplaça Somerset dans celle de lord chambellan: celui-ci étoit en même temps lord du sceau privé; et ces deux ministres s'entendirent à merveille pour vendre honteusement tous les emplois qu'ils ne donnoient pas à leurs familles. La place d'échanson échut, par cet infâme moyen, au jeune George Villiers, de Brookesby, dans le comté de Leicester. Le figure distinguée, l'esprit vif, le caractère facile, la politesse exquise pe George



Costame de Robert Carr, comte de Somerset, et de Lady Essex, son épouse, d'après un imprimé de cette époque.

Villiers, qui avoit résidé quelque temps à h cour de France, attirèrent l'attention de Jaques. Le comte de Somerset, tourmenté par sa conscience, depuis la mort d'Overbary, l'un de ses amis, qu'on l'accusoit d'avoir empoisonné, avoit perdu son humeur enjouée, et le roi ne lui témoignoit plus le même empressement. Les courtisans songèrent donc à lui donner un rival, et, comme is craignoient l'opposition de la reine, ils députèrent à la princesse l'archevêque Abbot, afin de solliciter sa coopération. La reine répondit d'abord : « Vous ne savez ce oque vous demandez; si Villiers obtient la , faveur du roi, vous et moi nous en serons » les premières victimes ; le roi lui apprendra » à nous traiter avec hauteur et mépris. » Elle céda toutefois, recommanda au roi son nouvel échanson, et ne s'étonna pas de le voir créer chevalier le jour suivant.

Ŀ

E 그

: : 3\*

De ce moment Somerset fut perdu. La mort d'Overbury revint en mémoire aux ennemis du ministre ; ils en parlèrent au roi, et l'ordre d'arrêter le comte fut expédié au lord grandjuge, sir Edouard Coke. Somerset n'eût aucun avis de ce qui se tramoit contre lui. Jacques le recut avec ses démonstrations ordinaires, et il avoit le bras passé autour du cou de son favori, et le baisoit sur la joue, lorsque le messager d'état, Royston, penetra dans la chambre royale, et signifia l'ordre d'arrestation. Somerset, surpris, s'écria qu'on faisoit injure au roi. Silence! s'écria Jacques, si Coke m'envovoit prendre moi-même, je marcherois! > Et comme Somerset, atteré, suivoit le messager, le roi ajouta : « Que le diable t'accompagne, j'espère bien ne plus te revoir! Que la malédiction de Dieu re-• tombe sur moi si je te pardonne! •

Le procès s'instruisit avec activite, et le grand juge présenta au roi un rapport qui établissoit que Françoise Howard, comtesse d'Essex, devenue épouse de Rochester, comte de Somerset, étoit une sorcière qui se servoit du grimoire et du poison pour en venir à ses fins; qu'Overbury, s'étant honorablement opposé aux manœuvres ténébreuses de Françoise et de Rochester, avoit été envoyé par celui-ci à la Tour; que mistress Turner avoit procuré trois sortes de poisons à lady Essex, et que celle-ci étoit parvenue à les faire administrer à Overbury, dans sa prison, ce qui avoit occasioné la mort du détenu.

Ce ridicule tissu d'horreurs n'eut pas tout le succès que s'en promettoient les auteurs, et, pour lui donner crédit, Édouard Coke, à l'aide d'une lettre mystérieuse d'Overbury et de quelques conjectures adroites, accusa le comte de la mort du prince de Galles Henri, et d'avoir reçu de l'argent du roi d'Espagne, pour livrer à ce monarque la personne de l'héritier présomptif de la couronne d'Angleterre.

Que l'empoisonnement d'Overbury fût ou non prouvé, il n'en conduisit pas moins à l'échafaud quatre accusés subalternes, Weston, gardien du prisonnier, Elwes, lieutenant de la Tour, Franklin, apothicaire, et mistress Turner, entremetteuse. La comtesse fut condamnée à mort, et Somerset partagea sa sentence, après une longue délibération. Peu de jours après, le roi leur accorda une grace entière, que la comtesse accepta, mais que refusa le favori tombé. Il étoit, disoit-il, innocent et outragé, et il ne pouvoit accepter que l'abolition du jugement inique dont il étoit frappé.

Le grand juge Coke ne goûta pas longtemps le fruit de sa bassesse. Il possédoit de profondes connoissances en jurisprudence; mais son orgueil lui faisoit chaque jour de nouveaux ennemis. Les chefs des cours souveraines se plaignirent des atteintes qu'il portoit à leur jurisprudence; il eut la maladresse de s'écarter de l'avis infaillible du roi, dans une cause importante, et de continuer une procédure de « commendam » au mépris des ordres du souverain; enfin une enquête sur divers délits, dont il étoit accusé, fut commencée par ordre de Jacques. Edouard Coke reçut défense de siéger et ne tarda pas à être remplacé dans sa charge de grand juge, par le garde des archives Montague. Le procureur général, Francis Bacon, qui ne craignoit d'autre concurrence que celle de sir Édouard Coke pour la place de lord chancelier, dont les infirmités d'Ellemère, vicomte Brackley, présageoient la prochaine vacance, avoit été l'un des plus ardents à perdre le grand inge dans l'esprit du roi, et il fut récompense de son ambitieure sollicitude par la dignité qu'il convoitoit.

Sur ces entrefaites, une trève avoit été conclue entre l'Espagne et les Provinces-Unies, et celles-ci s'étoient engagées à rembourser à l'Angleterre une somme de huit cent mille livres sterling par annuités de quarante mille livres, sur lesquelles Jacques devoit employer vingt-six mille livres en solde de garnisons. Les états lui proposèrent d'anéantir cette obligation, en recevant de lui les villes de garantie, en lui payant immédiatement la somme de deux cent cinquante mille livres sterling, et en incorporant dans leurs armées, les garnisons à la solde de l'Angleterre. Jacques ne vit . dans cette proposition, qu'une question d'argent qui lui étoit avantageuse : il fit évacuer les villes d'otage, possession précieuse qui retenoit la Hollande dans un état de sujetion envers l'Angleterre, et les Provinces-Unies recouvrèrent une pleine liberté, dont elles surent faire un usage souvent préjudiciable aux plus grands intéréts de leur ancienne protectrice.

Jacques se consola des humiliations que lui valoit sa pénurie continuelle et les moyens qu'il adoptoit pour satisfaire à ses prodigalités, en prenant part à la dispute qui s'étoit élevée entre les Arméniens et les Gomaristes. Il écrivit contre le professeur de Leyde, Arminius, et imagina de faire accuser, devant les états bollandois, par son

ambassadeur Winwood, le théologien Worstins, qui s'avisoit de jeter des doutes sur la divinité de Jésus-Christ, et de rechercher comment on pouvoit comprendre la spiritualité, l'immensité et l'omniscience de Dieu. Les Hollandois, surpris, repoussèrent une intervention étrangère dans leurs dogmes religieux, et Jacques leur envoya, écrite de sa propre main, une admonition dans laquelle il vouloit bien faire grace de la potence à Worstius, pourvu qu'il se rétractat. Les États commencèrent par le dédain, mais craignant que Jacques ne se séparàt de leur alliance, selon sa menace, ils obligèrent Worstius à s'expatrier. Les querelles politiques vinrent donner une couleur plus prononcée aux discussions théologiques. Maurice, commandant des armées, fit arrêter Barnevelt, Grotius et Hogerbets, sacrifia ces grands hommes à son ambition, etchassa du territoire bollandois plus de sept cents familles arminiennes, à la grande satisfaction du roi Jacques.

Le fils de Marie régnoit en Angleterre depuis quatorze années, lorsqu'il se souvint qu'il avoit promis à ses anciens sujets de les visiter au moins tous les trois ans. Il avoit constamment manqué d'argent; mais dès qu'il eut touché celui de la Hollande, il fit les préparatifs de son voyage en Écosse. Le parlement se réunit à son arrivée (juin 1617), et le discours du roi, dans lequel il reprocha aux Écossois la barbarie de leurs coutumes, et leur présenta les Anglois pour modèles à imiter, fut loin de plaire à ses compatriotes. Son projet étoit de déterminer la supériorité du pouvoir civil sur la juridiction ecclésiastique, d'augmenter le pouvoir épiscopal, et de régler les cérémonies du culte. Il obtint peu de chose du parlement, et il se hata de le dissoudre. Il se rendit ensuite à Saint-André, où s'étoient rassemblés les principaux membres du clergé. Trois d'entre eux, Simpson, Ewart et Caldervood, furent, par ses ordres, traduits devant la cour de haute commission, comme auteurs de remontrances injurieuses à la suprématie, et condamnés à l'emprisonnement et à l'exil; il enjoignit aux autres de suivre les coutumes angloises, relativement à l'eucharistie, au baptème et aux grandes fêtes de l'année, et il repartit pour l'Angleterre.

Le clergé d'Écosse avoit gardé le silence tant que le souverain avoit été présent; mais aussitôt qu'il fut parti, des murmures éclatèrent, et les ministres se mirent à examiner jusqu'à quel point les prescriptions de Jacques étoient conformes à l'Écriture. Ils ne tardèrent pas à les déclarer juives, papistes, païennes et superstitieuses, et, dans leur assemblée, à Saint-André, ils prirent la détermination de ne s'y pas conformer. Cependant ils consentirent, à Perth, dans une réunion postérieure, à quelques concessions dont le roi se contenta, tant il redoutoit le caractère indomptable des religionnaires d'Écosse (1617).

Les Irlandois s'étoient félicités de l'avénement au trône d'un prince qui, suivant eux, descendoit de leur race royale de Milésius. Le culte catholique n'avoit pas été abandonné par eux, et les protestants ne se trouvoient en masse que dans les lieux où l'Angleterre entretenoit des garnisons. A la nouvelle de la mort d'Élisabeth, une foule de villes reprirent ouvertement leur ancien culte, et les ordres du lord député ne purent empêcher Corke, Limerick, Waterford, Clonmel, Cashel, de relever les autels du catholicisme romain. Mountjoy pensa qu'il falloit agir avec autant de promptitude que de vigueur; il se mit à la tête d'un corps de troupes considérable, et, marchant de ville en ville, il obligea les habitants à se soumettre. Il leur promit une amnistie générale, et repassa, triomphant, en Angleterre. accompagné de Tyrone et d'O'Donnel, et de leurs principaux affidés.

Ces deux chefs importants furent gracieusement accueillis par le nouveau roi; Tyrone recouvra ses anciens honneurs, et O'Donnel reçut le titre de comte de Tyrconnel. En apprenant cette nouvelle, les catholiques espérèrent qu'on leur accorderoit le libre exercice de leur religion; mais Jacques regarda comme un outrage la demande qu'ils lui adres-

sèrent à ce sujet, et fit emprisonner leurs envoyés. Deux ans après, il fit intimer à tous les prêtres catholiques l'ordre de quitter l'Irlande, sous peine de mort, et aux principales familles, celui de paroître aux exercices du culte réformé, si elles ne vouloient · se voir condamner à l'amende et à la prison. Tous ceux qui osèrent réclamer pour leurs concitoyens, furent arrêtés et renfermés à la Tour de Londres. Le mécontentement général devint alors si grand, que Jacques se vit obligé de créer une commission de graces, et, pour s'attirer la faveur publique, il fit prononcer, par la cour du banc du roi, l'illégalité des anciennes coutumes de Tanistry et de Gavelkind. Cette mesure fut recue par les Irlandois avec reconnoissance: elle délivroit la masse du peuple de sa dépendance envers d'anciens maîtres, et ruinoit la puissance féodale des seigneurs; mais comme on n'accorda pas en même temps la liberté du culte, le peuple ne se rattacha en rien aux intérêts du trône, et se tint prêt à obéir au premier qui voudroit flatter ses passions avec quelque apparence de succès. Cette occasion ne tarda pas à se présenter. Tyrone et Tyrconnel reconnurent qu'on les avoit induits en erreur par de belles et perfides paroles, et que le gouvernement anglois se proposoit d'anéantir à jamais la religion des indigènes. Réunis à Richard Nugent, baron d'Elvin, dans son château de Maynooth, ils prirent la résolution de défendre leur culte. fût-ce à force ouverte, s'il devenoit nécessaire; et Tyrone se chargea de sonder le roi d'Espagne sur ses dispositions à l'égard des Irlandois catholiques. Jacques reçut avis secret de cette démarche, et, pour attirer Tyrone sur le territoire de l'Angleterre sans éveiller sa méfiance, il le fit mander à Londres, sous prétexte de s'expliquer relativement à l'exercice de droits considérables sur des terres réclamées par la couronne. Mais Tyrone et Tyrconnel soupçonnèrent une trahison, et s'embarquèrent avec tous les membres de leurs familles pour les côtes de la Normandie, qu'ils atteignirent heureusement, et d'où ils se rendirent à Bruxelles.

Jacques demanda leur extradition comme traitres, et ne put l'obtenir. Il s'en vengea sur les amis des fugitifs, et confisqua, an profit de la couronne, environ deux millions d'acres de terre, qui formoient la presque totalité des comtés de Tyrone, Tyrconnel, Fermanagh, Armagh, Derry et Cavan. Sous le règne d'Élisabeth, on avoit tenté quelques efforts infructueux pour coloniser l'Ulster. Ce projet fut repris à cette époque, et l'on suivit un nouveau plan qui laissoit plus de chances à la réussite. On divisa le terrain en lots de mille, quinze cents et deux mille acres. Les plus grandes portions furent concédées, sous de légères redevances, aux officiers civils et militaires de la couronne, et les autres à des indigènes tenus de faire le serment de suprématie. Toutefois, à peine un quart fut-il colonisé; mais la présence d'une force militaire nécessaire pour la protection des colons tint en respect une population turbulente; ce fut afin de solder cette armée permanente que fut créé le titre de baronnet, intermédiaire entre ceux de baron et de chevalier; on mit ce titre en vente à des prix élevés, et il se rencontra un assez grand nombre d'ache-

Après vingt-sept années de suspension, le parlement irlandois s'assembla en 1613; mais il arriva que les protestants et les catholiques se querellèrent pour le choix d'un orateur, et si vivement, que le lord député se vit forcé de proroger l'assemblée. Les deux partis en appelèrent à la justice du roi. Les catholiques se plaignirent des vexations sans nombre dont on les accabloit. Ils étoient exclus des fonctions publiques et des honneurs. Leurs avocats ne pouvoient plaider dans les cours de justice. On leur dénioit le droit d'envoyer leurs enfants étudier dans les universités étrangères, et les classes inférieures périssoient de misère, surchargées d'amendes et d'autres châtiments. Les lords Gormanstown et Dunboyne, deux chevaliers et deux avocats, furent chargés de porter ces plaintes au roi, et de les discuter devant son conseil. Jacques les recut d'abord avec

mais après avoir examiné leur pétiprit la résolution de n'y pas faire de e, et il accusa les députés de dé-5, à raison de leur religion. Il leur cependant de retourner en Irlande; tôt parut une proclamation, qui ne au clergé catholique que le choix enannissement et la mort. Une rébellion le étant devenue imminente, un nourd député, Chichester, reçut l'ordre ter les esprits, au lieu de les irriter, ques douces paroles ramenèrent l'harparmi les membres du parlement. réunit de nouveau (1615), reconnut nimité le droit de Jacques à la couet confirma le bill de proscription de ie, de Tyrconnel, d'O'Dogherty, ainsi colonisation de l'Ulster.

d'années après, Jacques fit ordonner es écclésiastiques catholiques de quitroyaume d'Irlande dans le délai de ite jours; et, afin d'extirper définitile catholicisme de cette contrée, il onvenable de coloniser tous les comme celui de l'Ulster. Des recherches i contre les possesseurs de terres nt que la plupart de leurs titres défectueux, et qu'elles appartenoient té à la couronne. Les bords de la ntre Dublin et Waterford, furent colonisés, puis les comtés de Longde Leitrim, et ceux du roi, de la de Westmeath. On laissoit un quart re au premier occupant, et les trois stoient distribués à de nouveaux veii n'y avoient d'autre droit que d'étestants. On transplanta des clans d'un comté dans un autre, avec dérevenir aux lieux de leur naissance. ine de mort. Les agents du domaine rent alors toute la province de Conet le comté de Clare. Mais les proes, loin de se laisser dépouiller. ent des dispositions si hostiles et si qu'on leur proposa un accommodeils s'engagèrent au paiement d'une muelle, et ils échappèrent ainsi à la des envahisseurs. L'injustice et la

cruauté avec lesquelles furent traités les malheureux Irlandois en général, n'ont pas d'exemple dans l'histoire des âges et des peuples européens. Il en résulta que les indigènes conservèrent un profond ressentiment des violences dont ils furent les victimes, que ceux mêmes que le hasard avoit épargnés, déplorèrent le sort de leurs compatriotes; et que, sous une fausse apparence de tranquillité, se cachoit une haine inextinguible contre le gouvernement anglois.

Villiers, le favori de Jacques, avoit été successivement créé, par son maître, baron, comte, vicomte et marquis de Buckingham. Il étoit devenu conseiller privé, chevalier de l'ordre de la Jarretière, grand-écuyer, et enfin lord grand-amiral. Il régnoit en réalité; créant des pairs, disposant des emplois, et disposant même des dignités ecclésiastiques. Il étendoit son influence à toutes les divisions du gouvernement, et ce fut à lui que Bacon dut le titre de lord chancelier, avec des pensions considérables, indépendamment des émoluments de sa charge. On achetoit la faveur de Buckingham par des sommes considérables en argent, et Jacques approuvoit tout, jusqu'à l'avidité de son favori. C'étoit Buckingham qui donnoit le ton à la cour; il ordonnoit les fêtes, les bals, les mascarades, et il avoit recours aux plus basses bouffonneries pour plaire à son maître. Les puritains se scandalisèrent, et crièrent contre le libertinage des courtisans. Mais Buckingham poursuivoit sa route, renversoit les anciens partisans de Sommerset, et faisoit condamner son beau-père Suffolk à une amende de trente mille livres sterling:

L'un des amants les plus exaltés d'Élisabeth, le spirituel et intrépide, mais immoral sir Walter Raleigh, avoit passé treize années à la Tour. Secouru par le comte de Northumberland, amateur éclairé des arts, Raleigh s'étoit d'abord occupé de chimie, puis de littérature, et enfin d'histoire générale. Deux années avant sa sortie de prison, il avoit publié une histoire du monde, dont les matériaux avoient été fournis par des voyageurs, et que la sollicitude de ses amis

avoit recueillis. On admira le profond savoir de l'infortuné captif, et de l'admiration on s'éleva bientôt à la commisération. On s'étonna de la rigueur inexorable de Jacques; la reine, le prince de Galles, le roi de Danemark, échouèrent dans leurs sollicitations en faveur de Raleigh; mais on s'avisa d'offrir quinze cents livres sterling au favori, et Jacques accorda sur-le-champ la liberté du prisonnier.

Dès 1584, sir Walter Raleigh avoit obtenu, d'Elisabeth, des lettres-patentes qui lui concédoient le droit de découvrir et de conquérir des terres étrangères, sous de certaines conditions. Sa première expédition, sans résultat avantageux pour sa fortune, avoit été l'origine de la colonisation de la Virginie. En 1596, il imagina d'aller à la recherche de la ville d'or de Manoa, au pays d'Eldorado. Il massacra l'établissement espagnol de la Guiane, et, guidé par le gouverneur Berreo, qu'il emmena comme prisonnier, il remonta l'Orénoque, avec des barques, à plusieurs centaines de milles; mais après avoir échappé à mille dangers, il fut obligé de revenir à ses vaisseaux. Il retourna en Angleterre, et se mit à vanter les mines d'or dont il prétendoit avoir fait la découverte. D'autres desseins l'éloignèrent de ses idées aventureuses; mais lorsqu'il eut recouvré la liberté, il sollicita du roi la permission d'aller à la recherche du pays de l'or, et il finit par l'obtenir, mais avec défense de nuire à aucun des sujets du roi d'Espagne. Quatorze voiles composèrent son expédition. Raleigh oublia bientôt les prescriptions pacifiques de Jacques, et, à peine rendu aux rives de l'Orénoque, il fit attaquer l'établissement de Saint-Thomas par le capitaine Kevnin et l'un de ses neveux. Son fils faisoit aussi partie du détachement de guerre. Le gouverneur de Saint-Thomas étoit frère de l'ambassadeur d'Espagne près du roi Jacques; il fut tué dans l'action. et les Anglois, après s'être emparés de la ville, craignant de se diriger, en présence de l'ennemi, couvert par un bras de rivière, vers les montagnes où l'on supposoit que les

mines d'or étoient situées, jugèrent prudent de mettre le feu à Saint-Thomas, et de rejoindre leurs embarcations. Raleigh ne les vit revenir qu'avec désespoir. Il avoit perdu son fils dans le combat, et le succès lui étoit nécessaire pour sauver sa tête du châtiment qui l'attendoit. Keynin, après une vive altercation avec son chef, mit fin à son existence, et Raleigh, successivement abandonné par les vaisseaux qui avoient arboré son pavillon dans l'espérance d'un gain considérable, et même par les troupes qu'il commandoit immédiatement, revint à Plymouth; l'on croit qu'il y fut forcé par les gens de son équipage; et en arrivant, il reconnut aisément que ses ennemis ne lui pardonnercient pas. On lui offrit un asile en France, et une barque fut mise à sa disposition; mais il hésita, et fut arrêté par son parent Stukeley, vice-amiral de Devon. Le malheurenx Raleigh, qu'effrayoient les rigueurs de la Tour, cut l'idée de se faire passer pour fou ou bien atteint d'une maladie contagieuse, et un charlatan, qui le vendit ensuite, kui donne des drogues dont la causticité le couvrit, en un instant, de pustules. Les médecins le jugérent en grand danger, et le roi consentit à ce qu'il demeurat dans sa propre maison. Un de ses amis, le capitaine King, se mit en quête d'un navire sur lequel il put s'échapper; mais Stukeley, averti par le charlatan du projet d'évasion de Raleigh, ent l'air de le favoriser pour mieux tromper l'infortuné; il en reçut même un joyau d'une valeur très grande, et un billet de mille livres sterling. Son but étoit de se procurer la preuve des relations de Raleigh avec la France. Lorsqu'il l'eut accompagné à une secrète entrevue avec le résident françois, il eut l'infamie de faciliter son embarquement sur la Tamise, et de l'arrêter de nouveau au moment où il se crovoit sauvé. Raleigh fut enfermé a la Tour.

l'ambassadeur d'Espagne, exaspéré de la mort de son frère, ne cessa de réclamer satisfaction, au nom de son maître, que lorsque Jacques lui cut promis que justice seroit faite, et les juges ne tardèrent pas à



Costumes du règne de Jacques , d'après une gravure de cette époque , représentant un prèche à la croix de Saint-Paul , en présence du roi et de la cour.

déclarer que, Raleigh se trouvant encore sous le coup d'une sentence de mort rendue la première année du règne du roi, ne pouvoit être mis en jugement pour aucun autre délit, et que cette sentence devoit être exécutée. Raleigh objecta vainement qu'une commission qui lui avoit conféré droit de vie et de mort sur d'autres personnes, équivaloit à un pardon. Le président l'interrompit, en lui disant que l'exécution étoit admise.

De ce moment, Raleigh déploya un courage digne du plus grand caractère, dans la prison et sur l'échafaud. Conduit au lieu du supplice, il salua les lords qui étoient présents, demanda la hache qui alloit le jeter dans l'éternité, en essaya le tranchant, et dit, avec un sourire : « Cette médecine est » aiguë; mais c'est un remède certain à » tous les maux! » Il posa sa tête sur le billot; et, comme l'exécuteur tardoit à le frapper, il s'écria : « Pourquoi ne frappes» tu pas? frappe donc, homme! » Et la tête tomba (4618).

Le peuple considéra Raleigh comme une victime injustement sacrifiée à l'orgueil espagnol. Les plus grands personnages de l'état, et même la reine, s'intéressèrent à son sort; elle alla jusqu'à prier Buckingham d'intercéder en faveur du navigateur malheureux. Peu après elle se retira d'abord à Greenwich, et ensuite à l'amptoncourt, où une hydropisie la conduisit au tombeau 1619 17 mars).

L'Angleterre étoit en paix depuis longues années, lorsque le fanatisme religieux du surcle vint l'entraîner dans une guerre lointaine et désastreuse. Les états protestants de Bohème avoient pris les armes contre l'empereur Matthias; et, persévérant dans leur rebellion contre son successeur Ferditain) de Cratz, qui, deux ans auparavant, aut été contonné roi de Bohème, ils remission le ratification qu'il leur offroit de leurs prodeges, parmi lesquels on compair le derré de conscience. Ils exigeoient le leurs anciennes cet de lour constitution. Tous les prin-

ces catholiques de l'empire embrassèrent la défense de l'erdinand II. La Pologne, la Saxe et l'Espagne, se déclarèrent en sa faveur. La Bohème, alarmée de leurs grands préparatifs, sollicita aussi des alliances étrangères, et les états offrirent la couronne à l'électeur palatin l'électeur palatin l'électeur palatin l'électeur palatin l'élécteur palatin

Cette nouvelle excita des transports d'enthousiasme en Angleterre. Jamais les peuples de l'Europe n'avoient marqué autant d'ardeur pour la délivrance même de la Terre-Sainte. Les prédicateurs tonnèrent du haut de leurs chaires; cette révolution étoit bien évidemment annoncée par l'Apocalypse, et la fermentation devint telle, que toute la nation, pour ainsi dire, se jeta aux pieds de Jacques afin de l'engager à prendre les intérêts de Dieu, évidemment attachés à ceux de son gendre. Le timide Jacques n'approuvoit point l'entreprise de Frédéric. Il ne lui convenoit pas de sanctionner le principe que des sujets, pour cause de religion, eussent le droit de déposer leur souverain; cependant il ne pouvoit abandonner son gendre aux efforts combinés des puissances ennemies. Il prit un parti intermédiaire. Il refusa de reconnoître son gendre roi de Bohême; mais il lui envoya quatre mille hommes, sous le commandement des comtes d'Essex et d'Oxford, afin de protéger ses propriétés patrimoniales. Mais ce corps ne put changer la destinée. La bataille de Prague renversa de son trône œ nouveau roi. Les états de Bohême reconnurent leur ancien souverain, et Frédéric, mis au ban de l'empire, parvint à se sauver en Hollande, dont les états lui firent une pension par politique.

L'inaction de Jacques excita les murmures de toute l'Angleterre, et les ministres lui conseillerent de convoquer un parlement qui pourroit lui fournir des subsides suffisants pour s'engager avec succès dans une guerre extérieure. Jacques y consentit, mais a regret. Il connoissoit l'esprit audacieux fs populaires, et il redoutoit les maqui pouvoient se former, et combatvolontés. Il ouvrit la session par un s conciliateur (1621); mais les comexaspérées contre le catholicisme, ent un bill qui bannissoit tous les ires à une distance de dix milles de s, et donnoit à la couronne les deux e leurs propriétés. Elles se plaignisuite de l'emprisonnement de quambres du dernier parlement pour ts relatifs à leur opinion dans la re, et Jacques déclara que son intenit de maintenir désormais la liberté rrole dans toute son étendue.

arlement vota ensuite deux subsides, roi, par politique, se montra satisen qu'ils fussent insuffisants pour que l'on avoit en vue. Il remercia graent son parlement, et l'exhorta à se 1 redressement des griefs dont la naivoit avoir à se plaindre, en réitérant nce qu'il étoit disposé à y faire droit. ité d'enquête fut en effet nommé. La e des juges et celle des officiers de onne fut soumise à une sévère inion, et des abus nombreux furent is, punis et déracinés. Enfin, la e des communes se ressaisit du droit n désuétude, de citer les criminels evant la chambre des pairs. Les mocréés par lettres patentes attirèsuite son attention. Ces patentes ient à des individus des droits excomme, par exemple, celui de tenir e dans toute l'Angleterre, de fabriuls, des fils d'or et d'argent, etc. ouvrit, en ce genre, les fraudes odieuses; le favori et son frère, ent accordé leur protection aux mors, devoient se trouver compromis poursuites; et pour les sauver, on ée de dissoudre le parlement; mais esure étoit trop dangereuse pour idoptåt légèrement. Buckingham eut faire donner à Villiers, un emploi les mers, et quand il le sut hors d'atil joua le stoïcisme patriotique, et

déclara que si son frère étoit criminel, il l'abandonnoit au châtiment qu'il avoit mérité. Les coupables ne furent pas punis avec une grande rigueur. Toutefois les communes, enhardies par le succès, élevèrent leurs prétentions à la répression d'abus d'une nature plus importante, et s'attaquèrent à un homme qui occupoit une des plus hautes fonctions de l'état. Le célèbre Francis Bacon . créé lord Verulam , et vicomte de Saint-Albans, génie vraiment supérieur, et dont la patrie devoit retirer une gloire éternelle. avoit eu, dans sa charge de lord chancelier, la vanité de prétendre égaler, par ses dépenses, celles des plus riches seigneurs qui vécussent à la cour. Afin d'y subvenir, il n'avoit pas eu le courage de repousser les présents offerts par les plaideurs, selon l'usage de ses prédécesseurs; et cependant il avoit constamment rendu les arrêts les plus equitables. C'étoit un immense grief aux yeux des plaideurs qui avoient cru acheter sa justice. On exagéra l'accusation, et le bruit se répandit qu'en trois années, il avoit reçu plus de cent mille livres sterling. La chambre des communes le mit en jugement; et le roi, qui ne l'aimoit pas, déclara qu'il le puniroit sévèrement, si le délit étoit prouvé. Malheureusement la chose n'étoit pas difficile. Accusé d'avoir reçu des présents en vingt-deux occasions, et d'avoir toléré la corruption des gens de sa maison, Bacon prétexta une maladie, et, de sa chambre. écrivit une lettre au parlement, dans laquelle il reconnoisoit sa faute, avouoit chaque fait en particulier, et prétendoit pour sa défense, que les sommes reçues ne l'avoient été par lui que comme des prêts qu'il devoit rembourser. Il fut condamné à une amende de quarante mille livres sterling, et à garder prison à la volonté du roi. Il fut aussi déclaré incapable de remplir jamais aucune fonction publique, gratuite ou soldée (3 mai **1621).** 

L'emprisonnement de cet homme extraordinaire, dont les œuvres ont rendu d'immortels services aux progrès de l'esprit humain, ne dura pas long-temps. Il paroit que



Tombeau de Bacon à Westminster.

le roi lui fit remise de l'amende, à laquelle il étoit condamné, et lui accorda même une pension de huit cents livres sterling, sous condition de reviser ses ouvrages, et de les faire traduire en latin, tâche à laquelle il ne se livra qu'avec répugnance, avant toujours les regards fixés vers la cour, et cherchant tous les moyens de s'y faire rappeler. Ses pétitions, ses lettres, les énumérations, renouvelées sans cesse, de ses anciens services, ne furent reçues par Jacques qu'avec froideur. De ce moment, Bacon ne montre plus qu'un caractère de bassesse indigne de ses talents et de son éminent savoir. Le philosophe avoit disparu, et l'homme mourut, cinq ans après sa disgrace, de cette douleur profonde et sans remède que le ciel réserve aux ambitieux tombés, pour la consolation des gens de bien (1626, 9 mai).

Après la punition de Bacon, le parlement continua ses enquêtes, et la chambre des lords condamna, à diverses peines, l'évêque de Landaff-Field, accusé de fraude et de corruption; sir John Bermet, juge à la cour des prérogatives de Canterbury, pour avoir recu de l'argent, afin de permettre l'execttion de testaments contraires à la loi, et sir Henri Yelverton, procureur-général, pour avoir secondé les monopoleurs dans leurs exactions. En rendant ces sentences, les chambres étoient dans les limites de leurs priviléges; mais elles allèrent bientôt plus loin. Un nommé Floyd, avocat catholique, dé tenu, comme réfractaire, à la prison de la Flotte, fut assez indiscret pour témoigners satisfaction de la défaite de l'électeur Palatin, en Bohême, et de ce que le bonhomme et la bonne semme Palsarave, ainsi nommoit-il l'électeur Frédéric et l'électrice, avoient été chasses de la ville de Prague. Cette niaiserie exaspera les anglicans. Un papiste qui avoit l'impiété de se réjouir du désastre d'un prince protestant méritoit au moins le pilori; aussi la chambre des communés le condamnair cette peine, plus, à une amende livres sterling, et à être conduit le, sur un cheval, la tête tournée ueue de l'animal. Le roi, surpris, comment la chambre des commule scul droit étoit celui d'accuser. ttoit aussi de juger. Les communes t que, pouvant recevoir un serles pouvoient aussi prononcer un s lords ne s'arrétèrent pas à cette mais si la défaite des communes nte, leur esprit de vengeance relicut une satisfaction barbare. Les idamnèrent Floyd, non-seulement et à l'amende, mais à l'emprisonperpétuel, à la dégradation de nola flétrissure d'infamie, et de surrecevoir le fouet depuis la prison restminster-Hall, attaché à une charroi fit remise à ce malheureux du du fouet; mais la disproportion du t au délit, lui parut elle-même un délit du parlement, et sa patience uisée. En conséquence, il fit annonrlement (mai 1621) que son intent de renvoyer la session à l'hiver Les communes, mécontentes, deat une prolongation. Le roi leur quinze jours, qu'elles refusèrent neur; et les chambres furent ajournois de novembre.

ms avoit remplacé Bacon dans la le lord chancelier, et il engagea le de réduire au silence les meneurs s à la prochaine réunion du parleprononcer l'abolition des trente-six de monopole les plus vexatoires, à · efficacement de favoriser le comec l'étranger, et à réclamer hauteır ses ambassadeurs, en faveur du Les efforts de Jacques, en ce derit, n'eurent aucun résultat; et lorsrlement rouvrit sa session (4 novem-), les orateurs populaires se monnécontents et irrités. Sir Édouard ur Edwin Sands, les plus distingués ux, avoient été, durant l'intérim, des enquêtes; le premier, comme juge , à raison de ses richesses que l'on supposoit mal acquises; le second sur quelque charge secrète qui lui avoit valu une arrestation d'un mois. Leurs amis à la chambre prétendirent qu'ils n'avoient été poursuivis que par vengeance, et les représentèrent comme des martyrs de la cause du peuple. Dans leur exaspération, les communes rédigèrent une remontrance, ou pétition, où elles établirent que le pape aspiroit à la domination spirituelle sur tous les états de l'Europe, et le roi d'Espagne à la monarchie universelle; que les papistes anglois, encouragés par ces deux puissances, ne cachoient plus leur espoir, et entendoient la messe dans les chapelles des ambassadeurs étrangers; elles invitoient donc le roi à prendre part à la guerre d'Allemagne, en se déclarant hautement pour l'électeur palatin; à envoyer une expédition sur le territoire espagnol: à ne marier son fils qu'à une princesse protestante; à ordonner que tous les enfants des papistes leur fussent enlevés, afin de les instruire dans la religion anglicane, et à faire annuler, par une loi, toutes les compositions favorables, jusqu'à ce jour accordées aux réfractaires catholiques.

Jacques reçut, à Newmarket, une copie furtive de cette remontrance, qui le jeta dans une grande colère. Il écrivit immédiatement au président, qu'il ne comprenoit pas que la chambre se permit des discussions si étrangères à ses priviléges; qu'il défendoit expressément qu'elle s'immisçat dans des mystères d'état qui ne concernoient que le roi, tels que le mariage de son fils ; et qu'il ne lui convenoit pas qu'on attaquât le caractère du roi d'Espagne, ni d'aucun autre prince de ses amis ou alliés. Il ajoutoit que la couronne saurait, au besoin, châtier les déportements des membres du parlement dont les indiscrets principes pourroient insulter à la majesté royale.

Les communes, loin de céder, présentèrent une justification de leur conduite, en termes plus respectueux, il est vrai, mais énergiques. Jacques, dans sa manie de controverse, répondit par une lettre étudiée, remplie de sarcasmes et d'amères allusions. Une petite guerre de remontrances, de pétitions, de répliques et de récriminations s'engagea entre le souverain et les chambres; la colère du roi s'apaisa, et, par un message qui pouvoit passer pour conciliateur, il essaya de détourner ce que les débats avoient de trop acerbe; mais les communes protestèrent contre les doctrines que contenoit ce message, et déclarèrent que les libertés, franchises, priviléges et juridictions du parlement, étoient l'ancien et incontestable droit de naissance, et l'héritage des sujets de l'Angleterre. Jacques. furieux, se fit apporter les registres de la chambre, déchira de sa main la malencontreuse protestation, en présence du conseil, et prononca la dissolution du parlement.

Ce ne fut pas tout; dans l'état d'irritation où se trouvoit le roi, il lui devint impossible de garder quelque ménagement. En conséquence, il cita devant le conseil deux membres de la chambre des pairs, les comtes d'Oxford et de Southampton, et quatre membres de la chambre des communes, Coke, Pym, Philips et Mallory. Les premiers furent enfermés à la Tour, et les seconds à la prison de la Flotte. D'autres encore, tels que sir Dudley Diggs, sir Thomas Crew, sir Nathaniel Rich et sir James Perrot, dont les opinions étoient sans doute opposées à celles du ministère, mais dont la conduite étoit inattaquable, reçurent l'ordre de se rendreen Irlande, sous prétexte d'y remplir quelques emplois publics créés pour la circonstance. La prérogative royale permettoit alors an souverain de disposer de ses sujets, même contre leur volonté, pour les attacher à un service public; et ce privilége devenoit un moyen d'exil honorable, lorsque le conseil ne savoit comment atteindre les personnes dont la présence le génoit.

Jacques, à diverses reprises, avoit essayé de marier le prince de Galles, Henri, soit avec une princesse de France, soit avec une infante d'Espagne; et Henri n'étoit pas encore inhumé, que déjà le roi demandoit, pour son dernier fils, Charles, la main de la princesse Christine, ou celle de l'infante

dona Maria. Les négociations ouvertes avec la cour de France se prolongèrent tellement, qu'elles détournèrent Jacques de cette alliance, et que toute sa sollicitude se reporta sur la maison d'Espagne, qui consentit enfin à l'hymen proposé, en stipulant, pour la princesse, le libre exercice de la religion catholique en Angleterre. Mais il falloit encore obtenir du pape une dispense, et le pontife refusa de l'accorder, à moins qu'il n'en résultat quelques grands avantages pour l'église. Jacques, afin de satisfaire à cette condition, ordonna qu'un pardon, par le grand sceau, seroit accordé à tous les catholiques réfractaires qui le réclameroient dans le cours de cinq ans, et fit mettre en liberté tous ceux qui voulurent donner caution de comparoître ultérieurement. Les protestants se plaignirent de cette indugence. Les catholiques, loin d'en être satisfaits, se récrièrent sur ce qu'on leur mettoit ainsi les fers aux pieds, et le nombre des mécontents augmenta. En 1623, enfin, le 5 janvier, les puissances qui négocioient arrêtèrent que la dot de la princesse seroit fixée à deux millions de ducats, et que les fiançailles se célébreroient quarante iours après l'arrivée de la dispense du pape.

Tandis que ces choses se passoient, le prince de Galles, dont Buckingham avoit rempli la jeune imagination d'idées romanesques, partit secrètement avec ce favori, pour la capitale de l'Espagne. Il espéroit par ce trait galant et hardi, se faire aimer de la jeune princesse, et terminer, en un jour, m traité qui tenoit en suspens les deux nations depuis près de sept années. Les deux averturiers allèrent descendre chez le comte de Bristol, l'ambassadeur d'Angleterre à Madrid, et dès que le prince de Galles ent été reconnu, le roi, la noblesse et même la population espagnole, l'accueillirent avec des transports de joie et des honneurs inaccortumés; on ouvrit les prisons, on lui donna le pas sur le roi lui-même, on lui confia des clés d'or qui ouvrirent à toute heure les appartements royaux. Le prince ne tarda pas à s'apercevoir que l'on regardoit sa vanilé

gage anticipé de sa conviction à lique, et il se vit bientôt obligé n père pour lui demander jusint il devoit reconnoître l'autorerain pontife. Jacques, effrayé, lui répondre qu'il ne savoit ce it lui dire, que pour le monde reconnoîtroit la suprématie spipape, et qu'il ne changeoit pas comme de chemise.

i connut en Angleterre le voyage . la réception qu'on lui avoit faite Madrid, le mécontentement gé-1 hautement. Le clergé voulut emontrances au roi qui, cepensa de les écouter, envoya au rles des officiers, des bijoux, des lui fournit les moyens de soutenir ur le haut rang d'héritier de la l'Angleterre, et conféra le titre ickingham. Il s'engagea de plus, ut ce que Baby Charles et Dog licules surnoms dont il affubloit son favori, pourroient conclure istère espagnol. Les négociations entre eux et le duc d'Olivarèz, ılta deux traités, l'un public, l'au-Le premier stipuloit tout ce qui la célébration du mariage, d'apagne, puis en Angleterre, et la d'une église et d'une chapelle te de l'infante et de ses serviteurs, apelains seroient Espagnols et ne ent que de leur évêque national. établissoit que les lois pénales catholiques ne seroient plus exée le culte catholique seroit toléré uisons particulières, qu'on ne dépoint la princesse de la loi de ses ne le roi Jacques demanderoit au le rapport des lois pénales. Le ic fut juré par le roi et les lords dans la chapelle de Westminster; a seul l'exécution du traité secret ¿l'ambassadeur espagnol.

endant ce temps, les agents du gne en Angleterre jetoient dans espondances des doutes sur la loyauté de Jacques; le prince s'impatientoit des lenteurs apportées par les Espagnols dans la ratification des traités, et Buckingham, par la légèreté de ses manières et la dépravation publique de ses mœurs, se faisoit un ennemi irréconciliable du comte-duc d'Olivarèz. Grégoire XV vint à mourir sur ces entrefaites; la dispense qu'il avoit accordée se trouva nulle de plein droit, et il devint nécessaire d'en solliciter une autre. Durant ce delai, le roi d'Espagne proposa d'ajouter aux traités un article additionnel, par lequel le prince Charles s'engageoit à épouser l'infante à Madrid, à l'arrivée de la réponse de Rome (juillet 1623), et le roi d'Espagne à la lui envoyer à Londres au mois de mars suivant. Charles, qui entendait que sa femme le suivit à son retour, et qui ne consentoit pas à l'épouser sans cette clause, pria son père de le rappeler immédiatement. Jacques lui envoya l'ordre de revenir près de lui, et de nouveaux arrangements furent pris pour les fiançailles; elles devoient avoir lieu à Noël, et don Carlos, frère de Philippe, étoit chargé de représenter le prince de Galles. La procuration fut déposée entre les mains de l'ambassadeur anglois, le comte de Bristol, dont les intrigues avoient concouru à perdre Buckingham dans l'esprit des Espagnols. L'infante prit le titre de princesse d'Angleterre; on lui forma une cour convenable; Philippe et Charles se traitèrent en frères en se séparant, et les deux favoris en ennemis acharnés.

A peine le prince Charles fut-il rendu à Ségovie qu'il expédia au comte de Bristol l'un des sécrétaires de Buckingham, nommé Leclerk, chargé d'une lettre qui défendoit à l'ambassadeur, de remettre au roi la procuration du prince, avant d'avoir la garantie que l'infante ne se retireroit pas dans un monastère après la célébration du mariage. La manifestation de cette crainte, étoit presque une injure à la loyauté de Philippe, mais il ne jugea pas à propos de s'en formaliser; il donna au comte de Bristol toutes les garanties qu'on pouvoit désirer, et celui-ci en fit part au roi Jacques. D'autres intrigues furent



Furtreit du due de Bucklugham d'après l'original de Jansen, actuellement en la possession du comte de Clarendon.

alors ourdles pour empécher la remise de la procuration; elles échouèrent par la droiture même et la bonne foi des ministres espagnols. Ladispense arriva, et Philippe fixa le 20 novembre pour le jour des fiançailles, et le 9 du mois sulvant pour celui du mariage. On fit de grands préparatifs de fêtes et de réjoulannes publiques, et dans quatre jours les cereinoules nuntiales devoient commencer, loraque trois courriers qui se succédérout à peu d'houres de distance, apportèrent nu cunte de Brintol defense de livrer la procuration, ordre de retourner en Angleterre, et des instructions pour informer Philippe que lacques consentirolt à terminer le maringe, ai le roi d'Expagne s'engageoit à premire la defense de l'electeur Palatin, et à

commencer immédiatement les hostilités es sa faveur. Indigné, non sans raison, le souverain des Espagnes et des Indes, déclara qu'ayant reçu les serments des princes anglois, il les croyoit tenus à remplir leurs obligations, comme lui-même à remplir leurs obligations, comme lui-même à remplir les siennes. Il contremanda les fêtes de l'hyménée, prescrivit à l'infante de quitter le titre de princesse d'Angleterre, et ordonna des préparatifs de guerre. Le comte de Bristol reçut en arrivant dans sa patrie la défense de paroître à la cour, et Jacques refusa constamment de le voir et d'entendre sa justification.

Le roi reçut avec des démonstrations de joie son fils et le duc de Buckingham, que le peuple avoit surnommés les chevaliers errants; mais il ne tarda pas à s'apercevoir que ses sujets ne le considéroient plus que comme un prince fourbe et dissimulé qui employoit sans vergogne le mensonge dans ses transactions, et qui manquoit honteusement aux engagements les plus solennels. Le chagrin l'accabla; il avoit compté sur la dot de l'infante pour se délivrer de ses embarras pécuniaires, et il se voyoit obligé de convoquer un parlement pour dernière ressource. Malgré ses répugnances, il fallut cependant se résoudre à user de ce moven, et le 19 février 1624 il ouvrit la session par un discours dont l'humilité contrastoit singulièrement avec la hauteur qu'on avait constamment observée dans tous les autres. Il demandoit qu'on jugeât sa conduite avec indulgence, et prétendoit que dans tous ses projets de traités publics ou secrets, il avoit toujours fait des réserves pour la cause de la religion. Buckingham fit aux chambres réunies en conférence générale, un long et spécieux récit de ses démarches et négociations à Madrid. Le comte de Bristol auroit pu seul en démontrer le peu de véracité. mais il étoit exilé, et tous les torts furent rejetes sur l'Espagne, nonobstant les représentations et les protestations de l'ambassadeur de cette puissance. Les chambres accorderent toute croyance à Buckingham et se contentèrent de répondre que le discours du favori n'attaquoit que les actes du ministère espagnol et nullement le caractère du souverain. Les communes, qui ne cherchoient que l'occasion de déclarer la guerre aux papistes, conseillèrent au roi de rompre immédiatement les traités relatifs au mariage du prince et à la restauration du palatinat qui en étoit une condition.

Forcé de céder au torrent, Jacques fit connoître aux communes que, pour commencer la guerre avec quelque chance de succès, il lui falloit des sommes considérables, que son trésor étoit vide et que ses dettes étoient énormes. Les chambres, dans une seconde adresse qui fut présentée au roi, par l'archevêque de Canterbury, le même qui peu de temps auparavant avoit donné son

entière adhésion aux articles religieux du traité avec l'Espagne, offrirent leurs personnes et leurs fortunes en termes trop généraux pour avoir une grande valeur. Jacques s'expliqua nettement : il demanda sept cent mille livres sterling pour les préparatifs de guerre, et un subside annuel de cent soixante mille livres pour éteindre ses dettes. Les communes toutefois ne votèrent que trois cent mille livres, et la rupture des traités avec l'Espagne fut officiellement annoncée. On remit en vigueur les lois pénales contre les catholiques; on examina quelques patentes de monopoles qui furent annulées, et les meneurs de l'opposition parlementaire, accusèrent devant la chambre des pairs le lord trésorier Cranfield, comte de Middlesex. Cette accusation étoit un effet de la vengeance de Buckingham que le trésorier avoit blessé en plusieurs circonstances; et le favori, afin de perdre son ennemi, s'étoit lié par un compromis avec les chefs du parti patriote. Le foible Jacques avoit pressenti qu'en ouvrant ainsi la porte aux persécutions parlementaires, Buckingham et même le prince Charles, qui ne vivoit, selon l'expression triviale du roi, que des accusations dont il se farcissoit le ventre, donnoient aux communes une arme qu'elles tourneroient bientôt contre eux-mêmes ; il le leur avoit dit fort rudement, mais sans montrer assez de caractère pour les arrêter dans la fausse route qu'ils suivoient. Le trésorier, poursuivi avec acharnement, fut donc sacrifié à Buckingham ; il n'eut que trois jours pour préparer sa défense et fut privé de l'avantage d'un conseil, tandis que ses accusateurs étoient assistés des plus célèbres avocats. Déclaré coupable sur plusieurs points, comme prévaricateur et corrupteur, il fut condamné à l'emprisonnement, à la perte de son siège au parlement et à une amende de cinquante mille livres sterling; mais ses plaintes amères sur cette jurisprudence, qui accordoit toutes les faveurs à l'accusation, et qui privoit la défense des moyens de faire connoître la vérité, amenèrent de grandes améliorations pour l'avenir; les lords arrêtèrent

que désormais l'accusé recevroit copie des dépositions faites pour ou contre lui, et que sur sa demande un conseil lui seroit accordé.

La puissance de Buckingham, étayée de celle du prince Charles, étoit alors si absolue que les ambassadeurs d'Espagne se crurent intéressés d'honneur à prévenir le roi Jacques qu'il étoit aussi prisonnier dans son propre palais que François le l'avoit été à Madrid, que nul n'osoit exécuter ses ordres sans en avoir préalablement référé au favori, et que Buckingham et le prince conspiroient pour s'emparer du trône, reléguer le roi dans une campagne, et régner l'un comme régent, et le second comme unique et tout puissant ministre. Buckingham, à qui Jacques s'en ouvrit, protesta de sa lovauté, se plaignit qu'on lui faisoit injure, et profita de quelques accès de fièvre dont il fut atteint pour annoncer que le doute seul le conduiroit au tombeau. Jacques conçut des craintes pour la vie de son savori ; et, sur le refus des ambassadeurs de faire connoître le nom des accusateurs, il déclara que Backingham étoit complétement justifié à ses yeux. Les envoyés d'Espagne demandèreat immédiatement leurs passe-ports.

Le gouvernement anglois prit alors la ferme résolution de reconquérir le Palatinat. Le comte Mansfeldt, célèbre aventurier, et seul espoir de Frédéric, vint en Angleterre et se mit à sa solde. On leva une armée de douze mille hommes (1624) qui fit voile pour la Zélande où elle ne tarda pas à être décimée par une maladie épidémique. En peu de temps Mansfeldt perdit cinq mille hommes ; il n'en poursuivit pas moins sa marche vers le Rhin, mais son courage et son habileté ne purent détruire les obstacles réunis contre lui.

Jacques, cependant, suivoit avec persévérance le projet de donner en mariage à son fils la fille d'un roi, malgré l'antipathie de ses sujets pour toute alliance avec une



Costumes militaires. - Chef de Piquiers et cuirassier. ( Tirés de la collection de Meyrick.)

puissance catholique. Baby Charles et Dog Steenie, en traversant la France l'année précédente, s'étoient présentés comme de simples étrangers à la cour du Louvre, et ils avoient remarqué dans un bal la princesse Marie-Henriette, la plus jeune des filles du feu roi Henri IV, àgée seulement de quatorze ans. Le lord Kensington et le comte de Carlisle furent chargés de présenter solennellement une demande en mariage, qui fut agréée du ministre alors tout-puissant, le cardinal Richelieu. Les conditions de cet hymen furent que les contractants seroient mariés comme Henri IV l'avoit été à Marguerite de Valois, que la princesse et sa suite jouiroient du libre exercice de leur religion, et qu'elle surveilleroit l'éducation domestique de ses enfants jusqu'à ce qu'ils eussent atteint l'âge de treize ans. La dot devoit être de huit cent mille couronnes, mais le cardinal exigea, comme clause indispensable à l'honneur de la France, que les avantages promis aux catholiques par le traité de Madrid fussent garantis par celui de Paris. Cette prétention manqua de rompre la négociation; mais après de longues discussions, un engagement secret, signé du roi Jacques et de son fils, promit aux catholiques anglois plus de liberté de culte que ne leur en eût valu l'alliance espagnole. Cet engagement fut bientôt remplacé par un compromis plus explicite qui portoit que tous les catholiques arrêtés pour cause de religion seroient relâchés, que les amendes perçues seroient restituées, et qu'ils jouiroient du libre exercice privé de leur culte. On peut remarquer déjà dans ces concessions, si contraires à l'esprit national, l'origine de ces actes clandestins qui effrayèrent les Anglois sur le maintien de leur religion, leur apprit à douter de la loyauté de leurs souverains, et préparèrent la catastrophe du règne suivant.

La sollicitude de Jacques en faveur de son fils arrivoit enfin à un résultat recherché et attendu depuis neuf années; mais il ne lui étoit pas donné d'en jouir. Une grave indisposition vint suspendre les préparatifs qu'il se plaisoit à diriger. Vers le printemps de

l'année 1623, une fièvre tierce, une goutre remontée, d'autres affections peut-être que méconnurent les médecins, et sa propre obstination à refuser les remèdes qu'on lui prescrivoit, le mirent promptement à l'extrémité. Il déploya dans ses derniers moments un courage, une sérénité d'esprit, une générosité de sentiments qui arrachèrent des larmes à tous ses serviteurs. Il reçut le sacrement le onzième jour de sa maladie, et protesta dans ce moment solennel de son profond attachement à la religion anglicane. Le 27 mars il expira dans la vingt-troisième année de son règne et la cinquante-neuvième de son age. Il avoit eu sept enfants, mais deux seulement lui survivoient, Elisabeth, princesse palatine, reine titulaire de Bohême, et Charles, son successeur.

Avec un caractère peu entreprenant et fort inoffensif, le roi Jacques, nonobstant son incontestable habileté, ne fut qu'un prince foible et méprisé de ses sujets. Son indécision. ses puériles partialités, ses craintes perpétuelles influoient d'une manière facheuse sur la rectitude de son jugement, et chacune des vertus qu'on lui accordoit étoit souillée par le contact du vice voisin. Sa prudence touchoit à la ruse, sa générosité à la profusion, son amour de la paix ressembloit à de la pusillanimité; ses amitiés n'étoient dirigées que par un vain caprice. et sa vanité l'exposoit souvent au ridicule. Le célèbre Sully, l'ami de Henri IV, le nommoit le plus sage des fous de l'Europe. tandis que ses flatteurs l'appeloient le Salomon de la Grande-Bretagne. Il ne manquoit peut-être pas de courage personnel, quoiqu'il tremblât à la vue d'une épée nue, mais il manquoit essentiellement de courage politique. Le but dominant de toutes ses actions étoit la conservation d'un bien-être spécial auquel il sacrifioit ses intérêts et ses devoirs. Il cherchoit ses aises sur toute chose, se délivrant sur ses ministres et ses favoris du poids des affaires publiques, donnant sa parole et se parjurant à sa convenance, approuvant les mesures même que son bon sens condamnoit, accroissant par des pro-



Portrait de Jacques I.e.

digalités des dettes qui l'affligeoient, pour se soustraire au désagrément d'un refus; et négligeant tous les soins du gouvernement pour quelques débauches de table, quelques parties de chasse, quelques bouffonneries de saltimbanques. Ses attachements pour Somerset et Buckingham ont été l'objet d'une accusation qui'exige de grandes preuves pour être admise; peut-être n'y eut-il dans sa conduite envers ses favoris que de l'imprudence et de la puérilité.

Le roi Jacques les porta fort loin l'orgueil littéraire et la suffisance d'auteur, ce qui lui valut le dédain et les moqueries des véritables savants. Il se croyoit le premier théologien du monde, ridicule qu'il partagea avec Henri VIII, Edouard VI et même Elisabeth, singulière et cruelle race de défenseurs de la foi. Il s'occupa aussi de démo-

nologie, prouva très-pertinemment, audire de ses adulateurs, l'existence des sorcies, et parvint à découvrir la raison qui portol le diable à communiquer plutôt avec les vieilles femmes qu'avec les jeunes. Fort de cette prétendue science, il fit brûler tous les ans un certain nombre de sorcières, et plaça, dans la jurisprudence angloise, la sorcellerie au rang des plus grands crimes. Le savant et judicieux Bacon versoit cependant alors l'éclatante lumière de son génie sur la route des progrès de l'esprit humain.

La poésie dramatique s'honora sous le ro-Jacques des principaux ouvrages de l'illustre Shakspeare. Comme ceux de beaucoup d'écrivains illustres, les chefs-d'œuvre de c grand homme furent peu goûtés de ses contemporains, et ce ne fut qu'après de nombreuses sollicitations, long-temps repous ne Jacques lui accorda une espèce de appelée le Globe (the Globe) pour représenter ses pièces. Fairfax et gton traduisirent en vers, l'un la Jédélivrée du Tasse, l'autre le Roland de l'Arioste. Donne composa des sans un style aussi dur que boursounleigh écrivit avec succès l'histoire

grecque et romaine, et cet auteur infortuné sert encore aujourd'hui de modèle à quelques amateurs des formes naïves des vieux temps.

Les revenus de la couronne ne dépassèrent pas sous ce règne la somme de 450,000 livres sterling, et les dépenses du roi excédoient ce total de 56,000 livres.



Vue de l'extrémité est de la cathédrale d'Oxford.

## 

## CHARLES I".



n doit avoir remarqué dans l'exposé des règnes précédents combien les monarques anglois redoutoient la convocation des parlements, où leurs actes étoient souvent examinés avec sévérité, et dont les conseils et les prétentions se montroient constamment en opposition avec leur volonté royale; Charles, au contraire, montra une extrême impatience de réunir les chambres, dans la pensée peutêtre que la générosité de ses sujets s'empresseroit d'étaver, par le don de quelques subsides, les premiers pas de son gouvernement. Cependant il se vit forcé de renvoyer l'ouverture de la session jusqu'au 18 de juin, par des prorogations répétées, afin de se donner le loisir de ratifier, comme roi, le traité conclu, comme prince, avec la France, es de se livrer au bonheur de recevoir avec sagnifizate une jeune et belle princesse, unir sa destinée à celle du nouveau MANAGEMENT

" De comptoit encore que vingt-

cinq ans (1625). Crédule et sans expérience des hommes, il prenoit pour sincères les louanges dont on l'accabloit, et Buckingham n'eut aucune peine à capter toute sa confiance, ainsi qu'il s'étoit emparé de celle du roi Jacques qu'il avoit presque tenu en trtelle dans ses dernières années. Ce fut ce favori qui ramena en Angleterre la royale épouse. Charles la reçut à Douvres à la tête de sa noblesse, et la conduisit promptement au palais de Hamptoncourt, sans faire d'entrée solennelle à Londres, à cause des ravages affreux qu'exercoit a'ors une maladie épidémique de nature pestilentielle. Le nombre des morts dans la capitale dépassoit. dit-on, celui de quatre mille par semaine.

A l'ouverture du parlement, il fallut annoncer que le dernier roi avoit laissé pour sept cent mille livres sterling de dettes. Ce n'étoit pas la faute du nouveau souverain et lui-même avoit besoin de subsides, soit pour commencer la guerre votée par le dernier parlement, soit pour couvrir les dépenses de son mariage. Une opposition d'abord cachée, mais bientôt ouverte, se forma dès le premier jour dans les deux chambres. Le comte de Pembroke devint son chef et le renversement de l'influence de Buckingham fut le but qu'elle se proposa. Les puritains de la chambre des communes, qui voyoient partout le catholicisme comme un fantôme envahisseur, se réunirent au parti des patriotes qui s'occupoient peu de crovances religieuses, mais qui combattoient pour la réforme des abus et la conservation des libertés du peuple. La liberté civile et la vériable religion devinrent donc le but avoué e leurs efforts, et tout ce qui sembloit s'éarter de leurs principes étoit taxé par eux e superstition ou de servilité. Leur prenière démarche fut de présenter au jeune nonarque qui venoit d'épouser une princesse atholique une adresse tendant à remettre exécution les statuts existants contre les éfractaires et missionnaires papistes. Chares n'osa leur témoigner le mécontentement u'il éprouvoit, et se borna à leur faire une éponse gracieuse mais peu concluante. Il n résulta que la chambre des communes e vota qu'un subside d'environ cent cinuante mille livres sterling, et ne lui accorda ue pour une année la jouissance des droits e tonnage et de pondage qui se votoit ordiairement pour toute la durée d'un règne. harles indigné ajourna le parlement au 11 uillet suivant dans la ville d'Oxford.

Cette session nouvelle fut moins satisfainte encore, et s'écoula tout entière en queelles et en récriminations. On attaqua la onduite de Buckingham et son peu d'habizé dans les affaires; on se plaignit de son isatiable ambition. Charles embrassa la déanse de son favori, et ce ne fut qu'en dissolant le parlement qu'il parvint à détourner acte d'accusation que les chambres se préaroient à porter contre le duc.

Buckingham, peu de jours après, se renit à Plymouth en sa qualité de lord-amiral 'Angleterre, afin de presser les préparaifs de l'expédition. Charles, pour se prourer de l'argent, leva, sans bill régulier, les droits sur les marchandises, tira, sous esceau privé, des mandats sur les memres les plus riches de la noblesse et de la ourgeoisie, suspendit le paiement de tous s gages et traitements de sa maison, et réuisit sa propre table au plus strict nécesaire. Il parvint, par ces moyens, à mettre n mer une escadre de quatre-vingt-dix vaiseaux, qui se dirigea sur la ville de Cadix. ous le commandement d'Édouard Cécil, créé lors lord Wimbledon. Cet officier débarqua 'abord quelques troupes qui s'emparèrent u fort du Puntal; mais ses soldats avant pé-

nétré dans les caves se prirent de vin et montrèrent une telle insubordination que le commandant crut devoir les rappeler à bord. quoique aucun ennemi ne se fût présenté. Il chercha ensuite à intercepter un riche convoi de vaisseaux marchands qui revenoient des Indes, mais il fut aussi malheureux dans cette tentative que dans la première : le convoi lui échappa à la faveur de la nuit, et, après une croisière infructueuse de soixante-dix jours, il revint à Plymouth avec les débris d'une armée décimée par une maladie contagieuse et sans avoir combattu l'ennemi. De grandes plaintes s'élevèrent contre cette expédition sans résultat; le roi qui l'avoit ordonnée fut généralement blamé. Il s'étoit livré à des espérances illusoires de victoires et de dépouilles, et il se trouvoit en définitive plus endetté qu'auparavant. Il ordonna une enquête, mais d'autres événements rejetèrent bientôt celui-ci dans l'oubli.

Charles avoit donné sa parole royale de convoquer le parlement avant Noël (1626). et comme cette époque approchoit, il usoit de tous ses efforts afin de diviser les membres de l'opposition. Le lord Williams, garde des sceaux, dont il redoutoit le caractère, eut ordre de remettre ses fonctions au procureur général sir Thomas Coventry. Le roi effaça lui-même de la liste des shérifs plusieurs noms qu'il remplaça par ceux de membres influents de la chambre des communes. ennemis de Buckingham, afin de les écarter de la représentation, grossier expédient qui ne servit qu'à hâter l'explosion de mécontentement qu'il redoutoit. Le parlement ouvrit sa session quatre jours après le couronnement de Charles Ier. La Chambre des communes institua sur-le-champ trois comités. le premier de religion, le second de griefs, le troisième de malheurs, causes et remèdes. Le comité de religion poursuivit les papistes avec plus de rigueur que jamais, celui des griefs dénonça seize abus attentatoires aux libertés du peuple, et parmi lesquels on comprenoit la levée illégale par le lord trésorier des droits de tonnage et pondage, qui n'avoient été votés que pour une année. On s'occupa ensuite des subsides demandés par le roi, et l'on déclara qu'ils lui seroient accordés lorsqu'il auroit pourvu au redressement des griefs. Sa colère fut grande, il s'emporta, il menaça; mais, au même moment, le comité des malheurs, causes et remèdes prit la résolution d'accuser Buckingham de plusieurs crimes et malversations devant la chambre des pairs.

Tandis que cette guerre intestine se poursuivoit, le roi commit l'imprudence de chercher à exclure de la chambre des pairs le lord Arundel, comte maréchal. Son fils, le lord Maltravers, avoit épousé la fille du duc de Lennox sans demander le consentement du roi. Charles refusa de recevoir les excuses du comte et signa l'ordre de le conduire à la Tour. C'étoit, suivant le monarque, un ennemi de moins pour Buckingham; mais les lords demandèrent à l'instant la délivrance du comte, en représentant que l'arrestation de l'un d'eux, durant les sessions, étoit un attentat aux priviléges de leur chambre. Après un débat, où les reproches ne furent pas épargnés, les lords prirent la résolution de ne plus siéger jusqu'à ce qu'Arundel leur cût été rendu. Charles fut encore forcé de plier et le comte maréchal reprit sa place en triomphe.

Le duc de Buckingham avoit un autre ennemi fort à redouter, car il possédoit tous les secrets du voyage en Espagne, c'étoit le comte de Bristol. Afin de l'écarter de la chambre des pairs, Charles avoit ordonné de retenir sa lettre de convocation. Bristol s'en plaignit par un mémoire adressé à ses collègues, et le roi, averti de cette démarche. lui fit envoyer immédiatement sa lettre mais avec défense de s'en servir sous peine d'encourir la disgrace royale. Bristol communiqua cet ordre a la chambre en sollicitant la permission d'accuser, du lieu de sa retraite. l'homme qui le privoit de ses droits et de sa liberté. Afin de prevenir cette accusation contre Buckingham, le procureur général fut charge d'accuser immédiatement Bristol de hante trahison à la barre de la chambre. Les lords, qui devinérent le motif de cette mesure

hâtive, ordonnèrent que les deux causes seroient successivement vidées, en maintenant à Bristol toute la validité de son témoignage.

L'accusation contre Buckingham portoit sur des points moraux et politiques. Selon Bristol, il avoit conspiré avec l'ambassadeur d'Espagne pour attirer le prince à Madrid et le déterminer à changer de religion : la corruption publique de ses mœurs avoit inspiré à cette cour étrangère un profond mépris pour l'Angleterre qui se servoit de tels représentants; il n'avoit conseillé de rompre le traité de mariage que par esprit de vengeance, et ses mensonges et faux rapports avoient induiten erreur son propre souverain et le parlement. On ignore ce que Buckingham eût répondu, car les chambres furent dissoutes avant de pouvoir s'occuper de ce procès. L'accusation contre Bristol étoit tout-à-fait insignifiante, il justifia sa conduite dans une des séances, et la chambre se dé clara satisfaite.

Les charges accumulées contre Buckingham par la chambre des communes avoient une importance plus réelle. Treize chefs de delits lui étoient reprochés, parmi lesques étoient compris ceux d'avoir extorqué des sommes considérables à la compagnie des Indes Orientales, d'avoir prêté une escadre angloise pour agir contre les protestants, d'avoir acheté à prix d'argent et remis sur sa personne les plus hauts emplois du royaume, d'a voir élevé ses pauvres parents aux richeses et aux honneurs, et d'avoir fait prendre une médecine au feu roi sans l'ordonnance des docteurs. Ce dernier délit considéré comme empoisonnement entraînoit la peine de mort. Deux députés, sir Dudley Digges et sir John Elliot, en présentant cet acte d'accusation, laissèrent entendre qu'un plus haut personnage avoit trempé dans la conspiration contre la vie de Jacques les. Le roi indigné les fit conduire à la Tour et demanda vengeance pour son caractère souverain méconnu à la chambre des lords. Les Communes de leur côté rádamèrent la liberté de leurs membres, et Charles ceda encore, avec le regret peutoir aigri le parlement sans aucun

s pritalors la résolution de dissoudre lbres, et comme les lords insistoient enir un délai, il leur répondit avec « Pas une minute, pas un instant de t le même jour, il ordonna l'emprint du comte d'Arundel et du comte l.

. en se séparant des chambres, les nacées de suivre de nouveaux conallut bientôt en essaver, car sa déoit au comble. Il étoit entré avec la et le Danemark, à l'instigation de iam, dans des traités et engagements rmes à ses habitudes pacifiques, et lui faisoient chaque jour de nounandes; afin d'y subvenir il autorisa des droits de pondage, et tonnage, nt l'absence de tous bills à cet égard. mer à long bail les terres de la cousus condition du paiement immédiat nance considérable; il nomma des ures charges de rechercher les arde les faire rentrer, ainsi que d'encomposition pour le paiement des religieuses. On tira, sous le sceau es mandats sur les seigneurs, les mmes et les négociants bien famés; impérieusement de la ville de Lonavance de cent vingt mille livres il força enfin les villes maritimes nir un certain nombre de vaisseaux isprétexte de protéger le commerce, ea les lords lieutenants des comtés · les habitants et de les exercer au nt des armes. Tous ces actes illéitèrent au plus haut degré l'indipublique; beaucoup de personnes it d'acquitter les mandats de l'emcé; on en jeta un grand nombre risons et cinq d'entre eux eurent le le demander hautement aux lois du · élargissement comme une justice. fut portée à la cour du ban du roi la nation fut attentive au dénoûarles cependant redoubla de rigueur nontrer, disoit-il, qu'il n'avoit pas

le caractère foible qu'on lui supposoit. Il fit loger par billets dans les maisons particulières les soldats revenus de Cadix; on surchargea d'un grand nombre de ces hôtes incommodes les personnes qui avoient refusé ou différé le paiement de l'emprunt, plusieurs furent enlevées pour le service de la flotte ou de l'armée. Ces actes arbitraires et vexatoires accumuloient sur le malheureux roi des haines et des vengeances dont il étoit loin de prévoir le résultat.

Dans ces circonstances difficiles, où le monarque avoit tout à ménager au dedans et au dehors, il imagina tout à coup de rompre avec la France. Les motifs qui le dirigèrent sont à peine croyables.

Le duc de Buckingham, comme on l'a déjà vu, avoit été chargé de ramener en Angleterre la jeune princesse Henriette, et les mémoires fidèles du temps ont rapporté que la noble et belle figure du favori de Charles, sa grâce, sa magnificence n'avoient pas déplu à la reine Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII. Encouragé par les regards de la reine, le présomptueux Buckingham avoit eu l'audace, de revenir secrètement à Paris et de pénétrer sans se faire annoncer dans la chambre à coucher d'Anne d'Autriche, qui ne lui avoit ordonné de sortir qu'avec une apparente rigueur. Louis XIII, informé de cette démarche inouïe, avoit depuis constamment refusé de recevoir le duc, bien qu'à trois reprises différentes le roi Charles eût voulu le lui faire agréer comme ambassadeur. Buckingham alors jura qu'il verroit la reine en dépit de la puissance françoise, et il usa de toute son influence sur l'esprit du roi pour l'engager à rompre avec son beaufrère. Afin d'y parvenir il excita des tracasseries entre Charles et sa jeune épouse, fit renvoyer brutalement en France la maison de la reine d'Angleterre, nonobstant les clauses du contrat de mariage, excita les armateurs anglois et même les vaisseaux de guerre à s'emparer de navires marchands françois. qu'il fit ensuite déclarer de bonne prise par sentence de l'amirauté. Ces infractions aux traités et à la paix jurée attirèrent de vives

représentations de la part du cabinet françois. Ce n'étoit pas assez: Buckingham vouloit la guerre, et il engagea le foible Charles à embrasser le parti des protestants soulevés en France et à leur fournir des secours. Le duc de Soubise et le comte de Brancas furent accrédités en Angleterre comme agents des huguenots. Une flotte de cent voiles, avec sept mille hommes de troupes de débarquement, fit voile pour la Rochelle, le boulevart des réformés à cette époque : Buckingham la commandoit. Ses instructions publiques lui prescrivoient d'employer ses forces en faveur de l'électeur Palatin, et ses ordres secrets, de pénétrer dans la ville de la Rochelle où devoit le recevoir le duc de Rohan à la tête d'une armée. Mais les mesures avoient été si mal combinées que les Rochellois, qui n'avoient reçu aucun avis de l'expédition des Anglois en leur faveur, craignoient de se donner un maître, et s'opposèrent à son introduction. De la Rochelle, Buckingham se porta sur l'île de Ré, y opéra une descente, ne sut pas profiter de ses premiers succès, et, par un repos de cinq journées qu'il laissa prendre à ses troupes, donna au gouverneur Toiras le loisir de s'approvisionner et de se fortifier dans le château de Saint-Martin, la principale forteresse de l'ile. (1627)

Les Rochellois, séduits par les promesses du duc de Rohan et celles de Buckingham, se déclarèrent enfin, ils levèrent l'étendard de la révolte et envoyèrent des députés à l'amiral anglois pour le supplier de venir à leur secours; mais Buckingham, après un siége inutile de deux mois et demi, se trouvoit luimême dans une position difficile; il étoit surveillé par un corps nombreux de François sous les ordres du maréchal Schomberg; il prit le parti de se rembarquer après une affaire où sa cavalerie fut enfoncée et où il perdit deux mille hommes. Le résultat de son expédition avoit été de placer les Rochellois dans la position de rebelles, et de préparer la catastrophe qui les soumit au monarque françois et à son ministre Richelieu, après un siége meurtrier.

. Le mécontentement étoit au comble en

Angleterre. Les libertés publiques étoient ouvertement violées; on percevoit au nom du roi des taxes illégales, le commerce étoit anéanti par la guerre avec l'Espagne et avec la France. Pas une famille qui n'eut à déplorer la perte d'un fils ou d'un frère: et tous ces maux étoient attribués à l'aveuglement du roi qui persistoit à n'écouter, à ne suivre que les conseils d'un favori capricieux. frivole et débauché, et la désaffection et le mépris pénétroient rapidement dans tous les rangs de la société. Ce que Charles redoutoit le plus au monde étoit la convocation d'un parlement; cependant il falloit s'y résoudre afin d'obtenir les subsides nécessires pour préparer une expédition plus fractueuse, qui réhabilitat l'honneur des arms angloises. Les représentants des communes s'y montrèrent animés d'un esprit d'indépendance plus favorable que jamais à la cause de la liberté, et l'on remarqua que le choix en avoit été tel que la masse de leurs richesses étoit trois fois plus considérable que celle de la chambre des lords. Afin de se concilier l'opinion publique. Charles fit mettre hors de prison toutes les personnes arrêtées pour avoir refusé le paiement de l'emprunt forcé; l'archevêque Abbot, suspendu de ses fonctions pour avoir refusé la prédication d'un sermon politique ordonné par le roi, fut réintégré dans l'exercice de son autorité; l'exgarde des sceaux, Williams, et le comte de Bristol furent rendus à la liberté avec permission de siéger à la chambre des lords. On devoit donc s'attendre à quelque modération dans le discours du trône; mais le malheureux Charles étoit aussi variable dans ses idées que dans sa conduite, et son langage témoigna de l'aigreur qui l'animoit : « La voie parlementaire dit-il, est la plus prompte pour obtenir les subsides nécessaires au » salut de l'état. Si votre conscience ne vous » engage pas à contribuer à ses besoins pres-» sants, la mienne m'ordonnera d'user des autres moyens que Dieu a mis dans mes mains. Ce que je dis n'est pas une menace. » je la dédaigne, si ce n'est avec mes égaux; · c'est un avertissement que je vous donne et souvenez-vous-en; je vous le répète, souvenez-vous-en.

Les dispositions du roi étoient si claires que les chefs de l'opposition sentirent que pour tempérer la rigueur de leurs résolutions bien arrêtées, il convenoit d'agir avec une grande modération. Ils accordèrent donc un subside considérable, mais ils ne lui donnèrent pas encore la forme exécutoire d'un bill, réservant cette formalité comme le prix de l'obtention des libertés qu'ils entendoient réclamer. La chambre des communes ne tarda pas à s'emparer de l'affaire des cinq personnes courageuses qui, l'année dernière, arrêtées à raison de l'emprunt forcé, en avoient appelé aux lois du pays. Elles prirent à ce sujet diverses résolutions, qui établissoient que nul homme libre ne pouvoit être emprisonné si le motif d'arrestation n'étoit exprimé dans le mandat; que l'habeas corpus pouvoit toujours être invoqué, bien que l'ordre d'arrestation partit du roi ou du conseil privé; que tout homme libre possédoit le droit incontestable de jouir de l'absolue proprieté de ses biens et domaines, et que le roi ni ses ministres ne pouvoient imposer des taxes, emprunts ou dons gratuits sans l'autorisation du parlement. Charles tenta vainement de conserver la faculté d'arrêter et d'emprisonner à volonté. La chambre haute donna son adhésion aux principes de la chambre des communes ; et le roi fut réduit à l'adoption étudiée d'un système de fausseté qui acheva de lui aliéner les cœurs de ses sujets. Par des réponses évasives il espéra se soustraire à la nécessité d'approuver les bills qui lui étoient présentés, mais les discours les plus véhéments furent prononcés dans la chambre des communes, et plusieurs voix éloquentes arrachèrent des larmes aux auditeurs. La chambre alors se forma en comité secret afin de délibérer sur les movens de sauver la patrie. Un ajournement immédiat, ordonné par le roi, suspendit les débats. Ils furent repris le lendemain, et l'accusation de Buckingham en eût été le résultat, si Charles, effrayé du danger que couroit son favori, ne fût venu s'asseoir sur son trône, et n'eût déclaré qu'il sanctionnoit les bills des droits. Les plus vives acclamations suivirent cet acte de condescendance, et les deux chambres s'empressèrent d'offrir au souverain des subsides considérables.

De nouveaux débats s'ouvrirent dans les chambres et elles résolurent de présenter au roi une remontrance par laquelle elles attribuèrent au duc de Buckingham tous les malheurs de l'Angleterre, sa marine et son commerce anéantis, ses ressources épuisées, sa réputation ternie, sa religion menacée; elles supplioient le monarque d'éloigner de sa personne l'auteur de ces calamités. Le bill sur le droit de pondage et tonnage n'étoit pas encore adopté, mais, sans s'arrêter à cette difficulté, le roi, indigné, convoqua la chambre des communes dans la chambre des pairs, leur reprocha de vouloir empiéter sur ses prérogatives, déclara nettement qu'il regardoit le droit de pondage et tonnage comme légalement voté pour tout son règne et prorogea le parlement (25 juin 1628). Mais, dans la sanction du bill des droits, ce corps avoit obtenu les plus importants avantages pour la nation, et ses libertés reposoient désormais sur une base inébranlable.

La Rochelle, cependant, étoit assiégée par terre et menacée d'un blocus parmer. Charles éprouva quelques remords d'avoir jeté dans une telle extrémité une population protestante qui s'étoit fiée à sa parole, et il envoya le lord Denbigh, beau-frère de Buckingham. avec une flotte nombreuse, pour secourir les Rochellois. Denbigh revint en Angleterre après une station de deux mois devant l'ennemi sans l'avoir combattu. On attribua encore ce retour déshonorant aux instigations du favori, et le peuple, dans son aveugle indignation, massacra le docteur Lamb, son médecin. Buckingham, dans l'intention de réparer l'échec des armes angloises, annonca qu'il prendroit lui-même le commandement de la flotte, et fit embarquer un corps de troupes considérable. Il y mettoit une grande activité, lorsqu'un placard, affiché sur les murs de Londres, lui apprit que sa vie étoit menacée. Ce placard était ainsi conçu : « Qui gouverne le royaume ? le roi-



Maison où fut assassiné Buckingham.

Qui gouverne le roi? le duc. Qui gouverne
le duc? le diable; et si le duc n'y prend
garde, il aura le sort de son docteur.

Peu de jours avant celui qu'il avoit fixé pour son départ de Portsmouth, Buckingham eut quelque débat assez vif avec le duc de Soubise et d'autres gentilshommes françois. Comme il se disposoit à partir il fit deux pas dans la salle et se retourna pour dire deux mots au colonel Fryar; mais au même moment il fut frappé dans le sein gauche avec un couteau que l'assassin laissa dans la blessure; il arracha lui-même le couteau, en s'écriant: «Ah! le vilain, il m'a tué!» et il expira.

On pensa d'abord que les François étoient coupables de cecrime, et leur vie fut menacée; mais on trouva un chapeau au fond duquel se trouvoit un papier écrit où Buckingham étoit signalé comme l'ennemi du royaume, et dans la foule on aperçut un homme sans

chapeau; on se jeta sur lui et il dit alors à haute voix: « Oui, c'est moi qui l'ai tué! » Cet assassin se nommoit Felton; il étoit protestant, et il avoit servi dans l'armée comme lieutenant. Il déclara aux juges qu'en son ame et conscience, Buckingham avoit mérité son sort, et qu'il regardoit comme glorieux de s'être fait l'exécuteur des vengeances na tionales; il crovoit avoir sauvé l'Angleterre frappant le favori. Georges Williers, duc de Buckingham, n'avoit pas alors plus de trente six ans, et il est probable que s'il eût vécu la hache du bourreau eût terminé ses jours, nonobstant la puissance que lui donnoit son influence inouïe sur l'esprit du roi. Mais ce qui parut étrange, ce fut l'apparente sérénité de Charles quand il reçut la nouvelle de ce tragique événement. On pensa qu'il n'étoit pas fâché de se voir délivré d'un ministre que haïssoit toute la nation. Toutefois, il s'abandonna en particulier aux angoisses d'une

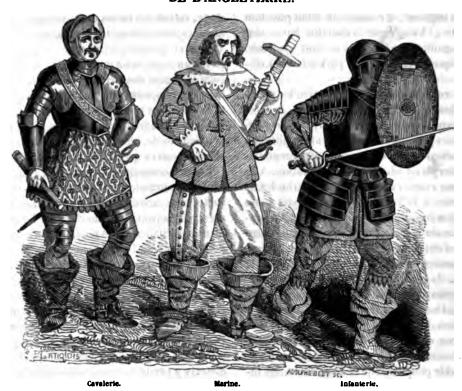

Costumes militaires du règne de Charles I".

profonde douleur, paya les dettes du favori, dopta ses enfants et fit déposer ses restes lans l'abbaye de Westminster.

Le comte de Lindsey remplaça Buckingham au commandement de l'expédition de La Rochelle, mais en présence même de la lotte angloise, cette ville se rendit à discrétion, et les protestants perdirent cette espèce de république indépendante qu'ils rvoient formée au sein de la France.

Cette terminaison, prévue d'ailleurs par lous les esprits clairvoyants, d'une longue et sanglante guerre de religion, faisoit de la France un état compact, uni par des intérêts dentiques, et il ne lui manquoit pas même un grand ministre pour la conduire à de hauses prospérités; mais le premier résultat de a chute du protestantisme dans ce royaume tevoit être d'affoiblir l'autorité de Charles au parlement. Le 20 janvier 1629 le parlement s'assembla de nouveau, et, dès les premiers

debats, les saints réclamèrent et obtinrent la priorité pour les affaires du roi du ciel sur celles d'un roi de la terre. On poursuivit à la fois le papisme et l'arminianisme; mais bientôt les patriotes s'occupèrent exclusivement des affaires publiques et découvrirent que les imprimeurs du roi, dans la publication de la pétition, devenue bill des droits, avoient omis, par ordre de Charles, la sanction royale et l'avoient remplacée par sa première déclaration ambiguë. Cette maladroite duplicité donna lieu aux orateurs de la chambre des communes d'exprimer une haute indignation. Le roi chercha vainement à prendre le ton de la conciliation, les discussions sur la levée illégale du droit de tonnage et pondage devinrent plus vives que jamais. On voulut punir les officiers des douanes d'avoir obéi aux ordres du roi; Charles déclara qu'il ne le souffriroit pas. La chambre des communes les qualifia d'ennemis publics, de traîtres à la liment augment et comme elle alloit plus loin encont d'amisser de la chambre haute vint un aguder que la session étoit ajournée. Le manue jours après le parlement fut dissous.

Le roi, déterminé à sévir contre les membres les plus violents de l'opposition, fit arrêver neuf d'entre eux et les envoya dans diftérentes prisons. Ils réclamèrent l'application de l'acte d'habeas corpus et demandèrent d'être élargis ou admis à fournir caution. Afin de leur enlever cet avantage, Charles les fit déposer à la Tour, ce qui renvoyoit toute décision jusqu'à la session suivante. Le procureur du roi informa criminellement contre trois d'entre eux. Elliot, Hallis et Valentine. et, quoiqu'ils déclinassent l'autorité de la cour, ils furent condamnés à la prison et à de fortes amendes. Ce léger succès encouragea l'imprudent monarque, et il prit la résolution de gouverner désormais sans l'intervention du parlement. Il annonça par une proclamation qu'il reviendroit à cet usage quand le peuple comprendroit mieux ses intérêts et le motif des actions de son souverain.

La nouvelle position où il se plaçoit exigeoit qu'il terminat promptement les guerres onéreuses que l'Angleterre soutenoit contre la France et l'Espagne. Des négociations s'ouvrirent, et bientôt les relations de commerce et d'amitié furent rétablies entre l'Angleterre et la France; elles ne tardèrent pas à l'être également avec l'Espagne, sous la condition secrète que Charles joindroit ses armes à celles de Philippe pour la réduction de la Hollande, et que Philippe restitueroit à l'électeur Palatin la portion de ses états occupée par les troupes espagnoles; mais quand il fallut exécuter ce traité, Charles trouva des subterfuges pour éluder ses promesses et perdit tout le fruit de ses démarches en faveur de son beau-frère.

Les besoins d'argent étoient toujours les mêmes, et, dans l'omnipotence qu'il s'attribuoit, il usa des moyens les plus illégaux pour remplir le tresor. Augmentation des taxes sur les marchandises, droit de tonnage et nondage, retrait des terres de la couronne, jadis aliénées; sommation à tous les baronnets, chevaliers et grands propriétaires fonciers de payer un impôt arbitraire, dit de chevalerie; rétablissement des priviléges et monopoles, amendes religieuses, amendes pour constructions nouvelles prohibées, sous prétexte que la ville de Londres étoit trop étendue et trop peuplée; toute ressource lui sembloit sage et licite pourvu qu'elle fût productive.

Les persécutions religieuses reprirent également une grande activité, et ne portèrent pas sur les seuls catholiques. Laud, évêque de Lodres, poursuivoit avec plus d'ardeur les arminiens et puritains que les papistes. On les frappoit d'amendes, d'emprisonnements, de destitution de leurs emplois. Un grand nombre d'entre eux se résolurent à demander la liberté de conscience à une terre plus tolérante, plus hospitalière; ils émigrèrent en Amérique et posèrent les fondements de ces vastes et puissantes colonies qui, de nos jours n'ont rien à envier à la vieille Europe. L'Angleterre y perdit une foule d'industrieux artisans et des capitaux qui allèrent enrichir d'autres états.

Charles ne traitoit pas avec plus de mé nagement ses sujets écossois que ceux de l'Angleterre. Il s'étoit déjà aliéné la plupart des familles puissantes du royaume de ses ancètres, en reprenant à son profit les anciennes terres ecclesiastiques, cédées, distribuées, vendues par son père et par les régents Morton et Murray, lorsqu'il prit la résolution de visiter l'Ecosse et de s'y faire couronner. Il le fut en effet par l'archeveque de Saint-André, mais il eut la maladresse de faire intervenir dans la cérémonie Laud, l'évêque de Londres, que l'on accusoit de papisme, à raison de formes inusitées qu'il introduisoit dans la religion anglicane, et qui faisoient de ce prelat un objet d'horreur pour les puritains. Charles ouvrit ensuite le parlement qui vota par acclamation un subside considérable, mais qui se refusa à reconnoître à la couronne le droit de régler le costume des ecclesiastiques, et repoussa énergiquement la juridiction épiscopale. L'insistance du roi et ses menaces ne firent qu'accroître la résistance et préparer les scènes sanglantes qui marquèrent ce règne malheureux.

Peu de temps après le retour de Charles en Angleterre, Abbot, archevêque de Canterbury, vint à mourir, et le roi lui donna Laud pour successeur. Juxon fut nommé évêque de Londres, et sa promotion ne fut approuvée de personne, quoique ce prélat eût constamment montré des mœurs pures, un jugement sain, et beaucoup d'humanité. Mais les opinions puritaines qui commençoient à prévaloir, lui reprochoient trop d'amour pour les cérémonies mondaines et d'attachement pour certains amusements, tels que la chasse et l'équitation. L'élévation de Laud fut également considérée comme un nouveau pas vers l'introduction du catholicisme, on répandit le bruit que le successeur des apôtres avoit offert de le nommer cardinal et ce bruit s'accrédita d'autant plus aisément que l'oratorien Panzani, agent secret de la cour de Rome, avoit été autorisé à demeurer à Londres, et qu'il avoit obtenu du roi de tolérer la résidence d'un évêque catholique en Angleterre, si le pape accordoit son approbation au serment d'allégeance.

Les actes qui émanèrent de la chambre étoilée accrurent le mécontentement général et eurent une grande influence sur les évenements subséquents. L'ex-garde des sceaux, Williams, évêque de Lincoln, prélat très-populaire et distingué par son savoir, vivoit dans son diocèse avec beaucoup de magnificence. Laud, son ennemi, le faisoit surveiller, et il obtint la preuve que Williams avoit prononcé quelques paroles imprudentes, et qu'il s'étonnoit hautement des rigueurs que l'on déployoit contre les puritains au lieu de les gagner par l'indulgence; Williams fut donc accusé devant la chambre étoilée : on prétendit qu'il avoit révélé les secrets de l'état et il fut condamné à tenir prison au bon plaisir du roi, et à une amende de dix mille livres sterling. Tandis qu'on le condamnoit on saississoit à Lincoln ses livres et papiers, on y

trouva des lettres d'un maître d'école à Williams où il étoit question d'un petit grand homme et d'un petit hérisson. On prétendit que ces épithètes s'appliquoient à Laud, ét Williams fut puni par une seconde amende de huit mille livres sterling. Le maître d'école, Osbaldestone, fut condamné à avoir les oreilles coupées, mais il parvint à se soustraire au supplice par une prompte fuite (1637).

Après Williams, la chambre étoilée cita devant elle un avocat de Lincoln, nommé William Prynne, puritain rigide, grand ennemi des spectacles et qui prédisoit que la fréquentation des théâtres par les jeunes gens conduiroit directement la nation au paganisme. La danse étoit, disoit-il dans un gros livre in-4º intitulé Histriomatrix, la profession du diable; les auteurs, des ministres de Satan; les ladies dansantes, d'immodestes madames frisées ou tondues ; les cartes, les perruques, la musique, les plongeons et bonnétades des ecclésiastiques devant les autels, la chasse et les étoffes de soie autant de chaînes qui entraînoient vers l'enfer. Ce triste fanatique declara vainement que ses traits satiriques n'étoient dirigés ni contre le roi ni contre la reine, ni contre aucune lady vertueuse, eût-elle dansé toute sa vie, il fut, par jugement de la chambre étoilée, chassé du barreau, exclus du collége des avocats de Lincoln, dégradé à Oxford, exposé au pilori à Westminster et à Cheapside; il eut une oreille coupée à chacune de ces infamantes stations; vit brûler son livre par la main du bourreau, paya une amende de cinq mille livres sterling, et subit une prison perpétuelle. Cette épouvantable sévérité, loin d'intimider les puritains, excita plusieurs d'entre eux, tels que Bastwich et Henri Burton, à stygmatiser dans de nouveaux écrits les mœurs des prêtres et prélats anglicans, et à les traiter de loups dévorants, de membres de la bête, de champions de l'antechrist. Ces injures ne méritoient que le mépris, mais Laud n'en jugea pas ainsi, et la chambre étoilée les condamna à deux heures de pilori, à la perte des oreilles, à cinq mille



livres sterling d'amende, et à la prison perpétuelle. Les spectateurs admirèrent la fermeté des patients, prirent leurs souffrances en pitié, et témoignèrent leur désapprobation par des cris et des sifflets. L'archevêque au lieu de s'adoucir, redoubla de rigueur; il obtint l'ordre de transférer les trois victimes aux châteaux de Lancastre, de Launceston et de Caernarvon; mais le peuple les considéroit comme des martyrs; leur

fut un triomphe, les routes furent d'amis et de gens qui, touchés de ation, leur offroient des secours iture, en vêtements, en argent. Le ud, exaspéré, traduisit tous ceux nt ainsi témoigné leur compassion onniers, devant une commission à York, et en fit condamner un mbre à faire amende honorable et à sommes de 250, 500 et 500 livres Prvnne fut enfermé à Jersey, Bastîles Scilly, et Burton à Guernesey. ples, et beaucoup d'autres encore, ermir l'autorité royale et celle de leur suscitèrent des ennemis implai n'attendoient que l'heure de les

nte de Portland, lord trésorier, idé, Laud devint le chef d'une comhargée de l'administration du trén ignorance, en de semblables maplongea dans un dédale de diffi-1 première provint des recherches nna de faire sur les limites primiorêts dont l'étendue étoit immense des rois normands. On obligea tous étaires limitrophes à exhiber leurs zeux qui ne purent en produire de furent condamnés comme usurpas sommes immenses, provenant sou de compositions, furent versées ; mais le bruit se répandit que la de partie des terres des comtés seréclamée par le roi, et les esprits rent au point de faire craindre rection générale. On n'osa pousoin cette enquête fiscale. Mais les ésor se souvinrent que d'anciennes ces obligeoient les ports et comtés

à entretenir en certaines oc-; vaisseaux de la marine royale; ; imagina de se former par ce e flotte puissante sans surcroît de la menace fut étendue à tout le et il posséda bientôt en effet une e soixante voiles, qu'il n'obtint u'en faisant emprisonner tous ceux usoient à payer leur quote part d'une taxe aussi arbitraire. Elle n'avoit d'autre base légale qu'un arrêté du conseil, fondé sur la délibération d'une commission de juges et jurisconsultes qui avoient été d'avis que, pour la sûreté du royaume, le roi, seul appreciateur du danger, possédat le droit de lever la taxe de la marine, d'en établir une pour la création d'une armée, de rassembler cette armée, et même de la conduire en pays étranger. Ces axiomes de puissance absolue furent déclarés communs à l'Écosse et à l'Irlande.

Un seul homme osa combattre cette tendance au despotisme, et son courage et son patriotisme l'ont rendu aussi célèbre que, cher aux partisans d'une sage liberté ; il se nommoit John Hampden: c'étoit un gentilhomme du comté de Buckingham, d'un caractere doux et qui passoit pour timide, mais son esprit droit ne cédoit jamais qu'à la force de la vérité et aux arguments d'une raison supérieure; sa quote part avoit été de vingt shillings; il refusa de la payer et vint expliquer ses motifs devant les barons de l'échiquier qui s'adjoignirent les juges du banc du roi; la cause fut discutée durant douze séances: Les juges employèrent ensuite trois mois à délibérer, puis ils se prononcèrent en faveur de la prérogative royale, à la simple majorité de sept contre cinq. La nation avoit été en suspens, et elle admira la généreuse conduite de Hampden, qui n'avoit pas hésité à sacrifier, dans cette circonstance, la sùreté de sa personne et le repos de sa vie; mais la cour triompha par le fait. Cependant la discussion des questions d'intérêt national, posées par Hampden, réveilla le peuple de sa léthargie; il reconnut que la constitution étoit renversée, et il appela de tous ses vœux la convocation d'un parlement que lui dénioit son souverain.

Les peuples de l'Irlande n'étoient pas moins foulés que ceux de l'Angleterre; ils étoient accablés d'amendes, de contributions, de violences de toute nature; mais ils souffroient avec patience, et ne sembloient nullement disposés à recouvrer leurs droits et leurs libertés à force ouverte. l'Écosse, plus ardente et blessée dans ses habitudes religieuses, adopta la première le principe de la résistance aux volontés royales, et ralluma l'incendie qui se répandit sur les trois royaumes et qui consuma la vieille monarchie angloise.

La piété de Charles, stimulée par les conseils de Laud, s'attacha, comme à un devoir, au projet d'introduire en Écosse la liturgie angloise. Un code ecclésiastique rédigé par quatre prélats et révisé par les évèques de Londres et de Norwich et par l'archevêque de Canterbury, eut pour objet de déterminer les formes de l'adoration publique, et recut l'approbation du roi. Charles n'étoit pas également chef de l'Église écossoise comme de l'Église anglicane, et, lorsque ces nouveaux canons furent présentés au clergé d'Écosse, afin qu'il s'y conformat, la plupart de ses membres évoquèrent les malédictions du Ciel sur ceux qui livroient l'autorité de l'Église à celle du magistrat civil. Cependant l'évêque et le doyen d'Édinbourg, accompagnés des lords du conseil et des juges, se rendirent, le 23 juillet 1637, à la cathédrale. dans l'intention de célébrer l'office selon la nouvelle liturgie; mais à peine le doyen eutil ouvert son livre que des cris, des sifflets, des imprécations s'étendirent de toutes parts : Baal, disait-on, étoit dans l'Église, c'étoit la venue de l'antechrist; on imposoit un pape aux fidèles. L'évêque voulut se faire entendre dans la chaire; on lui lança des tabourets; les femmes insultèrent les lords du conseil et les magistrats, qui se frayèrent avec peine un passage. Les ecclésiastiques ne s'échappèrent qu'après avoir couru de grands dangers; on poursuivit l'évêque jusque dans la rue, et il n'atteignit Holyrood-House qu'à travers une grèle de pierres, dont heureusement il ne fut pas touché. Cette insurrection religieuse ne fut pas réprimée comme elle eût dû l'être par les lords du conseil; on jugea à propos d'en référer au roi et d'attendre sa réponse. Des milliers de pétitions furent présentées contre le nouveau service. D'autres émeutes saccédèrent à la première; et, ensin, le clergé presbytérien, la grande et la

petite noblesse, et les habitants de se concertèrent pour élire chacun : ou bureau de représentants. Cha donna quatre de ses membres po un comité de surintendance, char cueillir les opinions des autres e noncer en dernier ressort sur toute tions. Les tables de la capitale se relation avec celles des comtés. leurs ordres furent exécutés avec tude et respect. Elles sollicitères cation de la liturgie, du livre des de la cour de haute commission et : les évêques d'être les auteurs des Il falloit, sans doute, porter un r gent à ce mouvement insurection Charles ne se décidoit pas avec ta pidité, et ce ne fut qu'après sept déclara les tables illégales. Le péti réunis en grand nombre à Stirling bourg, protestèrent contre la pro royale, et l'esprit de faction se celui de religion, fit éclater de tou les symptômes d'un soulèvement Les tables se rassemblèrent, et afi muniquer à leurs partisans l'unit nécessaire au succès de leur systè composèrent le Covenant ou acte d déclaration célèbre qui contenoit i ration formelle des doctrines et pri la cour de Rome, l'énumération d parlementaires qui confirmoient le et la discipline de l'Église presbyu prononçoient des peines contre sants, et se terminoit par le seri nion des signataires de défendre la ligion au nom du Seigneur Dieu, d ser toutes erreurs contraires et de pour la défense du roi et pour la ga libertés et des lois du royaume. A acte fut-il connu qu'on vit arriver et des campagnes, de la plaine et pays une foule d'habitants des de de tout rang et de toute professic noient signer le Covenant, et l'enth fut tel que la proportion des signa abstenants fut de cent pour un.

Charles, après avoir encore p

lélibération, envoya en Écosse le e Hamilton, en qualité de commisc ordre de promettre que la praa liturgie et des canons ne seroit ligée que par des moyens légaux. elle de son arrivée, les Covenanrassemblèrent au nombre de plus te mille, et l'accompagnèrent à g. Hamilton, effrayé de cette unacha ses instructions, revint à Loncut des ordres plus favorables. Le toit à l'abolition des canons, de la et de la haute cour de commission; it une assemblée du clergé et proa parlement pour l'année suivante; formément à son caractère de dues premières lettres au marquis on lui apprirent qu'il ne faisoit de æssions qu'afin de gagner du temps. écossois furent bientôt instruits des s de guerre qui les menaçoient; rdèrent d'un sommeil qui les eût persévérèrent dans leur union et ent activement des élections ecies qu'ils maîtrisèrent. Chaque panvoya son doven et quatre assesissemblée se tint à Glascow et elle a ferme détermination d'abolir l'é-Henderson, le modérateur ou le ire du roi, se vit forcé d'en prodissolution; mais le comte d'Arnt mis à la tête des Covenantaires, ne telle confiance aux membres de emblée qu'elle déclara illégale et ire sa dissolution, continua ses déis, condamna la liturgie, les cahaute cour de commission, abolit it et excommunia les évêques et iérents. Charles annula ces actes: méconnut son autorité et les Covese disposèrent à combattre pour ion. Ils enrôlèrent tous les hommes le porter les armes, se donnèrent nmandant des officiers vieillis au recurent des armes et des munileurs compatriotes établis en Holcotisèrent pour former un trésor èrent cent mille couronnes du roi de France, charmé de trouver une occasion de se venger de l'intervention de l'Angleterre dans sa guerre des huguenots. Lesley, général expérimenté, prit le commandement de cette milice religieuse.

Les hostilités commencèrent du côté des Écossois. Lesley s'empara du château d'Édinbourg (21 mars 1639), le fort de Dalkeith lui fut livré le lendemain et celui de Dumbarton le jour suivant. Le comte de Marr, qui tenoit le château de Stirling, se déclara Covenantaire; et bientôt il ne resta plus au roi que la forteresse de Karlavarock.

D'une autre part, Hamilton pénétra dans le Frith avec une flotte nombreuse, mais il n'osa tenter un débarquement; Charles se rendit à Berwick avec vingt mille hommes commandés par le comte d'Essex, et trois mille chevaux sous la conduite du comte d'Arundel. Lesley prit position à Dunslaw; son armée, pleine d'enthousiasme, étoit disposée à répandre son sang pour le Dieu qu'elle adoroit, et les étendards portoient comme devise les mots: La couronne du Christ et le Covenant. Tout le temps qui n'étoit pas employé aux exercices militaires étoit consacré aux sermons, au chant des psaumes et aux prières.

Dès le premier engagement partiel, les Anglois prirent la fuite, et Lesley annonça l'intention de marcher immédiatement sur l'armée royale. Charles s'effraya et proposa un accommodement. Des commissaires écossois vinrent près de lui, et, après quelques discussions, conclurent un traité fort ambigu, que cependant les chefs covenantaires acceptèrent. Les deux armées furent dissoutes. Le roi, toutefois, n'osa se rendre à Edinbourg comme il l'avoit promis; il essaya de ramener sous les drapeaux les principaux lords du parti presbytérien, mais il ne put convertir que le lord Montrose. Avant son départ de Berwick il charges le comte de Traquaire de présider l'assemblée du clergé et de tenir le parlement.

L'assemblée ne démentit point ses principes; elle prononça de nouveau l'abolition de l'épiscopat, de la liturgie, des canons et

a la mane cour de commission, elle ajouta a alement dans le Covenant une déclaration option d'allegeauce envers le monarque, la commissione donna la sanction royale à comple de la religion. Quant au parlement du chaposon à ratifier tous les actes de l'assemblee, lorsque Traquaire prorogea la session taux mois. Le parlement protesta, mais dus separa loyalement.

Charles conservoit cependant l'intention de reduire les Écossois par la force des armes; mais d'manquoit d'argent, et il fallut encore recourir à la convocation d'un parlement. Avant d'user de cette dernière ressource, le roi s'adressa au parlement d'Irlande, et ce corps stimulé par les promesses de lord Wentword vota tous les subsides demandés. Wentword fut créé comte de Strafford.

La générosité du parlement d'Irlande devoit mervir d'exemple au parlement anglois. Mais celui-ci ne se piqua nullement d'emulation et s'occupa des griefs de la nation, et, mans s'arrêter à la rébellion de l'Écosse, il se plaignit de l'archevêque et de ses innovations en matière de religion, des monopoles et de l'agrandissement des forêts rovales, et de la violation de ses priviléges par l'ordre qui avoit ajourné la dernière session sans le consentement des chambres. Le roi, mécontent, exigea une résolution immédiate sur les subsidès, et comme il vit que la chambre des communes n'étoit nullement disposée à les accorder, il prononça la dissolution du parlement, trois jours après l'ouverture de la session (1640).

Cette mesure violente et précipitée affligea profondément la nation. Des menaces de vengeance populaire se firent entendre, et Laud, l'archevêque de Canterbury, désigné sous le nom de William-le-Renard, le destructeur du parlement, fut insulté dans son palais de Lambeth, dont les mutins brisèrent les fenêtres. Charles vouloit que l'on sévit contre les factieux que les troupes avoient arrêtés, mais le peuple parvint à les mettre en liberté, et un seul qui ne put s'échapper fut jugé et exécuté. La convocation ecclésiastique continua sa session nonobstant la dissolution du parlement et vota quelques subsides. Avec cet argent, le produit de divers emprunts et des taxes imposées sur les commerçants, le roi parvint à reprendre les hostilités contre l'Écosse. Les Coventenaires instruits de ses projets se rassemblèrent de nouveau, et Lesley traversa la Tweed avec vingt-trois mille hommes d'infanterie et trois mille de cavalerie, en publiant qu'il ne marchoit pas contre le peuple anglois, mais contre les athées, papistes, arminiens et prélats, tisons d'enfer et perturbateurs d'Israēl.

L'armée angloise étoit commandée par le lord Conway qui entreprit de défendre k passage de la Tyne; mais après quelques éforts et une charge de cavalerie assez herreuse, cette armée fut saisie d'une terreur panique et s'enfuit sur Durham et Newcaste d'où elle se rendit à marches forcées sur les frontières du comté d'York. Le Northunberland se trouvoit ainsi à la merci des Écosois, mais les chefs jugèrent convenable d'agir avec prudence et ils envoyèrent au roi des députés chargés de lui faire de nouvelles protestations de dévouement et de lui présenter respectueusement le vœn des Covenantaires. Le plus sombre avenir s'ouvroit alors devant le malheureux Charles accable de honte, et toutes les voies lui sembloient bonnes pour sortir de cette position. Il acueillit donc les demandes qui lui étoient faites, et promit d'y faire droit en grand conseil des pairs d'Angleterre, convoqué i York pour le 24 septembre suivant ; ce corseil n'avoit pas été réuni depuis plusieur siècles, mais le roi préféra cette assemblé inusitée à celle du parlement complet, dont il redoutoit les energiques remontrances. Les pairs nommèrent seize d'entre eux afe de négocier à Rippon avec les commissaires désignés par les Covenantaires, et demandérent l'ouverture d'un parlement comme le seul remède à l'état des choses: une pétition de dix mille habitants de Lordres exprima le même vœu, et Charles se vit forcé d'v consentir.

évident pour les esprits sages inde révolution se préparoit. On epuis long-temps les limites de la e et du privilége, et les usurpal couronne étoient si manifestes i populaire, défenseur des droits , avoit acquis une immense auto-: fut donc qu'avec de vives appréque Charles assembla un parleonnu depuis dans l'histoire sous long parlement. Le discours de e fut court et conciliant. Réforme paiement de l'armée, et répresrebelles: tels furent les points l'attention des chambres. Toutede rebelles déplut; on s'en exntement, et il fallut déclarer qu'il slicable qu'aux sujets qui avoient mes contre leur souverain.

, avocat distingué, homme popuélu président de la chambre des 3, malgré les efforts des ministres nommer Gardiner, garde des arla couronne. Parmi les principaux de l'opposition, on distinguoit les kland, Hyde, Selden, Digby, Denzil-Hollis, fils du comte de thaniel-Fiennes, fils du lord Say; ie, fils du secrétaire d'état, Pym, et St-John. Les comtes de Bedford k, les lords Kimbolton et Say se à leurs opinions, et furent bienpar les lords Warthon, Brook, Howard, et les comtes de Warwick tford.

sition s'attaqua d'abord aux cathoforça le monarque à les chasser
r et de l'armée, et à bannir leurs
a royaume dans le délai de trente
i rétablit dans leurs bénéfices les
ques destitués comme non conforn révisa les jugements de la chamée, et l'on rappela de leur exil
Burton et Bastwich; ils rentrèrent
sau milieu d'un cortége triomphal,
ndamna leurs juges à payer à chac cinq mille livres sterling d'indemdeux chambres portèrent ensuite

leurs regards sur une foule d'abus qu'elles signalèrent, et elles prirent la résolution d'accuser le comte de Strafford.

Strafford, ministre habile, intrépide, et dévoué à la cause royale, avoit été surnommé le Grand Apostat de la cause du peuple. Il avoit gouverné l'Irlande durant huit années, avec activité, vigilance et prudence, mais tous ses actes étoient empreints d'une rigueur excessive, et ses amis mêmes ne pouvoic ntexcuser sa hauteur et sa dureté. Les Écossois, qu'il avoit appelés traîtres et rebelles, haïssoient autant que les Irlandois cet énergique soutien du pouvoir absolu. et la chambre des communes résolut de dresser contre lui un bill d'accusation. Strafford avoit hésité à se présenter au parlement, mais Charles, ayant jugé que sa présence lui seroit utile, l'assura de toute sa protection, et le comte arriva dans la capitale. Dès le lendemain, Pym, au nom de la chambre des communes, se rendit à la barre des lords accompagné de la majeure partie de ses collègues, et accusa Strafford de haute trahison. Il étoit alors en conférence avec le roi, mais, quand il apprit ce qui se passoit. il se hâta de venir occuper son siége à la chambre. On lui cria de se retirer, puis on lui ordonna de s'agenouiller à la barre. Il voulut parler, mais on lui imposa silence, et le lord garde des sceaux le remit sons la garde de l'huissier à verge noire.

De l'accusation de Strafford à celle de Laud il n'y avoit qu'un pas. Hollis ne tarda pas à l'accuser de haute trahison comme instigateur des mesures prises pour la convocation du clergé qui avoit voté un subside sans l'assentiment du parlement et publié des constitutions préjudiciables aux libertés du peuple. Laud voulut répliquer, mais le comte d'Essex et lord Say le rappelèrent à l'ordre. On le remit à la garde de l'huissier et peu après il fut déposé à la Tour.

Le lord garde des sceaux, Finch, eut le sort de Laud et de Strafford, et fut accusé de haute trahison; mais, plus adroit ou moins confiant que l'archevêque et le ministre, il parvint à s'échapper et trouva un asile en Hollande. Le secrétaire d'état Windebank, également menacé, imita le lord Finch et se sauva en France.

En peu de jours, Charles se trouva ainsi privé des conseils de ses ministres les plus dévoués, et l'autorité de la chambre des communes se vit en mesure de braver celle de la couronne. Le roi parut s'abandonner à son sort avec indifférence; il espéroit que la conclusion du traité avec l'Écosse, et le licenciement de l'armée covenantaire lui laisseroit le loisir de recouvrer bientôt sa puissance, et il approuva tous les articles de la négociation, tels que la confirmation des derniers actes du parlement, la nomination des seuls indigènes au gouvernement des châteaux royaux, et même la punition des incendiaires. On appeloit ainsi les fonctionnaires qui avoient obei à ses ordres. Il s'v refusa d'abord en alléguant que l'on exigeoit son déshonneur, puis il céda sur de nouvelles instances. Enfin, il accorda la restitution des vaisseaux capturés et des indemnités qui furent réglées l'une à 125,000 livres sterling par la chambre des communes, pour solde de l'armée écossoise, et l'autre à 500,000 livres comme subside amical pour les frères d'Écosse.

Les Écossois chargés de négocier la paix ne se bornoient pas à leur mission politique. Un parti puissant vouloit remplacer l'épiscopat en Angleterre et lui substituer le presbytérianisme, et ce parti s'entendoit avec les délégués afin d'arriver à son but. L'église qu'on avoit assignée à ceux-ci pour l'exercice de leur culte fut remplie du matin au soir; leurs théologiens y prêchèrent leurs dogmes devant une foule immense, et il en résulta que de nombreuses pétitions d'habitants et de ministres sollicitèrent l'abolition de l'épiscopat. Charles, d'après l'avis du marquis de Hamilton, adopta, bien qu'à regret, la mesure de faire entrer dans son conseil les chefs du parti populaire, afin de conjurer leur hostilité. Les lords Saville, Sav. Mandeville; les comtes d'Essex, de Bristol. de Hertford, de Bedford furent donc appelés au conseil privé, à la grande satisfaction

des patriotes; mais comme leur langage devint moins acerbe, on ne tarda pas à se récrier sur leur apostasie et à les accuser de perfidie et de corruption. Cependant la question de l'abolition de l'épiscopat se trouva renvoyée à une autre époque, et la chambre des communes se borna à déclarer que les évêques devoient être dépouillés de leurs pouvoirs judiciaires et législatifs dans la chambre des lords, comme préjudiciables à l'exercice de leurs fonctions sacrées, et conséquemment à l'état.

Le procès du comte de Strafford vint détourner l'attention publique de toute autre atfaire et la fixer sur cet infortané diplomate. Les Irlandois présentèrent un tableau du misérable état où son despotisme avoit réduit cette île, et demandèrent vengeance de l'oppression qu'il avoit déversée sur ses habitants. Naguère, ces mêmes hommes avoient desisé toutes les formules d'un langage adulateur pour louer la sagesse de son administration. Les Écossois le traitèrent d'incendiaire et & montrèrent avides du sang d'un prétendu serviteur du roi, qui, suivant eux, avoit fait verser celui des plus fidèles sujets. Quant à l'Angleterre, elle suscita contre le malheureux ministre une telle multitude d'ennemis implacables qu'il étoit impossible que l'homme même le plus innocent échappat à leurs poursuites envenimées.

Il fut d'abord établi par un ordre des lords, approuvé par le roi, que les conseillers privés seroient interrogés, sous serment, relativement aux avis que Strafford pourroit avoir donnés, mesure imprudente autant qu'injuste, puisqu'elle devoit empêcher toute liberté de discussion au conseil dans la crainte d'une accusation postérieure. Les commissaires ensuite s'imposèrent le secret sur toutes leurs opérations, afin d'enlever au comte la facilité de préparer ses moyens justificatifs.

On disposa Westminster-Hall pour le jugement de Strafford comme pour une grande solennité. Les communes siégeoient sur des bancs élevés de chaque côté des lords; venoient ensuite les députés de l'Irlande et les



Costumes civils du règne de Charles Ie.

commissaires de l'Écosse. Le roi et la reine se tenoient dans une tribune fermée par un rideau, derrière le trône. Les dames du plus haut rang occupoient une galerie de la longueur de la salle ; et une barre placée dans l'intérieur séparoit le public des juges et de l'accusé. L'affluence étoit telle dans la galerie des femmes et à la barre, qu'afin d'obtenir des places, chèrement pavées, il falloit s'v rendre des cinq heures du matin. Strafford étoit amené à neuf heures ; on discutoit un des points de l'accusation; on interrogeoit les témoins; la cour alors se retiroit durant l'espace d'une demi-heure; Strafford consultoit son conseil; la cour reprenoit séance; l'accusé présentoit sa défense et faisoit entendre ses témoins; les accusateurs répliquoient, et la séance étoit levée (mars 1641). Vingt-huit chefs d'accusation furent présentés contre Strafford : trois consistoient en actes qualifiés de trahison, et les autres en actions et paroles qui, prises ensemble, étoient appelées « trahison cumulative. » Les trahisons directes étoient d'avoir levé une armée en Irlande afin de soumettre ce royaume; d'avoir placé des garnisaires chez les citoyens pour les forcer d'obtempérer à des ordres illégaux ; d'avoir, pour l'entretien des troupes régulières, imposé, de sa propre autorité, une taxe sur les habitants du comté d'York. Les trahisons cumulatives se composoient d'expressions violentes et injustifiables qui faisoient connoître sa tendance au despotisme, de procédés illégaux avantageux à sa fortune et préjudiciables aux libertés et aux biens des sujets du roi.

Strafford déploya dans sa défense tant de génie, tant de présence d'esprit et de capacité, tant d'éloquence et de modération, qu'il arracha des éloges à ses plus ardents adversaires, et que l'on crut un moment qu'il triompheroit de ses ennemis. Il se prévalut des ordres du roi, nia certaines accusations dont l'exposé seul étoit une absurdité, allégua pour certains faits l'usage constant des lords gouverneurs de l'Irlande, mais surtout protesta énergiquement contre la trahison cumulative, expression barbare, qu'il ridiculisa, dont il stygmatisa les inventeurs de toute la puissance de son génie et avec l'accent d'une haute conviction.

Un document d'une funeste importance fut alors produit contre l'accusé; c'étoit une note dans laquelle il disoit au roi : « Vous · avez une armée en Irlande que vous pou-» vez employer à réduire ce royaume sous · votre obéissance, car je suis certain que > les Écossois ne peuvent tenir plus de cinq » mois. » Quel étoit ce royaume que Strafford donnoit le conseil de réduire? N'étoitce pas l'Angleterre, lorsque l'Ecosse ne seroit plus à redouter? Après de longs débats la question fut résolue contre le ministre prisonnier. Un bill d'attainder ou de conviction, comme coupable d'attentat aux libertés du peuple, fut adopté à la chambre des communes, nonobstant la plus forte opposition, pendant que le comte essayoit de se justifier à la chambre des lords. Il y répétoit en d'autres termes ce qu'il avoit déjà dit, se défendoit du crime de trahison, et déclaroit, quant à la trahison cumulative, que deux cents chiens blancs ne pouvoient jamais faire un cheval blanc. L'argument étoit sans réplique; mais l'aveuglement des partis n'admet de raisonnements sages que ceux qui flattent leurs passions, et l'on a vu de nos jours, au dix-neuvième siècle, le mot etendance » recevoir la même acception que ceux dont on se servoit au dix-septième pour perdre Strafford.

L'accusé en appela, en terminant son discours, à ses pairs : « Mon malheur, leur » dit-il, peut devenir le vôtre; si des hom mes habiles invoquoient avec adresse contre vous toutes les circonstances de votre vie. vos intentions les plus pures, vos paroles > les plus innocentes, si l'on admettoit vos ennemis en témoignage, si l'on refusoit » tout accès près de vous à vos amis et à vos · conseils, si l'on fabriquoit un acte d'accu-» sation de pièces de rapport réunies par · des sophismes, ne seroit-il pas facile de » rendre vos seigneuries coupables? C'est » cependant l'exemple qui est donné en ma » personne. Ceci vous concerne vous et » votre postérité. Si ce n'étoit dans votre » intérêt, si ce n'étoit dans l'intérêt d'une » sainte actuellement au ciel, qui m'a » laissé sur la terre deux gages du plus ten-» dre amour...» (Ici sa voix foiblit, couverte par ses larmes ; elles roulèrent sur ses joues amaigries, et il garda un moment le silence. « Si ce n'étoit cela, prendrois-je le soin de o défendre ma personne, vieil édifice en > ruines qui ne pourroit trouver pour quitter le monde un moment plus opportun que · celui où il donne à Dieu, au roi, à la patrie, un témoignage de sa fidélité. Ma voix et mes forces m'abandonnent; écoutez mes dernières paroles : Gardez-vous d'élever sur votre route un écueil que vous ne » puissiez plus éviter. Quel que soit d'ail-» leurs votre jugement, je le croirai juste. In te, Domine, confido, non confundar in octernum!

Mais le bill d'attainder avoit décidé du sort de l'infortuné comtc. Le roi, cependant, fit donner à son ami l'assurance qu'aucune sollicitation ou violence ne l'amèneroit à sacrifier la vie ou la fortune de l'homme qui l'avoit si fidèlement servi. Charles eut d'abord l'intention de transférer Strafford de la Tour à une autre prison, dans l'espoir de lui procurer les moyens de s'échapper en route : mais le lieutenant Balfour refus d'obéir aux ordres du roi, et repoussa l'offre d'une somme de vingt-deux mille livres sterling et quelques autres avantages. Le roi s'engagea ensuite à laisser au comte de Bedford la disposition de toutes les hautes charges de l'état pour prix de la vie de



Portrait du comte de Strafford.

Strafford; par malheur, Bedford mourut; et fut remplacé par le lord Say, qui conseilla au roi de mander les deux chambres et de leur déclarer qu'il ne pouvoit considérer Strafford comme coupable de trahison. que ce ministre avoit commis sans doute quelques malversations, que pour le punir il le priveroit de tout emploi, mais qu'aller plus loin ce seroit faire violence à sa conscience. Cette déclaration devint l'arrêt de mort du prisonnier. Des flots de furieux. dont les passions étoient excitées par des prédications fanatiques, se répandirent autour du palais de White-Hall en criant : Justice! justice! et demandant la tête de Strafford. Ils se rendirent ensuite dans la cour

du palais de Westminster, la menace à la bouche contre les députés soupçonnés favorables à la proposition du roi. Les orateurs entretinrent la chambre des communes de prétendus complots, de dangers imaginaires, de secours attendus de la France pour s'emparer de la Tour; et Pym fit la proposition de signer une protestation par laquelle les membres de la chambre s'engageroient à défendre le roi contre les ennemis de la nation, la liberté contre le despotisme, et la religion contre les entreprises des papistes. Cet acte fut signé avec enthousiasme et porté à la chambre des lords qui l'accueillirent avec la même ardeur. Une députation se rendit chez le roi pour demander au nom des chambres qu'il revêtit de sa sanction le bill d'attainder, et, pressé par la reine qui s'effrayoit et qui n'avoit jamais aimé Strafford, Charles promit d'acquiescer au vœu du parlement le lundi suivant.

Strafford, instruit des terreurs qui assiégeoient le monarque eut le noble courage de de lui abandonner sa vie. « Je suis innocent, » lui écrivit-il, personne ne le sait mieux » que vous, mais si ma tête peut être le gage » d'une réconciliation entre le peuple et son » souverain, je la livre avec joie; mon con- » sentement, sire, vous acquittera devant » Dieu. Je pardonne à tout le monde, et vous » supplie seulement de jeter un regard de » bonté sur mon pauvre fils et ses trois » sœurs. »

Charles, dans l'excès de sa douleur, manda les évêques et leur fit part des irrésolutions de sa conscience. Juxon, l'évêque de Londres, lui conseilla de ne point verser le sang d'un homme qu'il croyoit innocent ; les autres lui rappelèrent les dangers où son refus alloit le jeter ainsi que sa famille. Le roi versa beaucoup de larmes, puis il désigna quatre lords pour donner au bill, en son nom, la sanction qui lui étoit si impérieusement demandée. Le malheureux comte, en apprenant que Charles avoit enfin signé son arrêt de mort, ne put maîtriser sa surprise, et s'écria : « Ne mettez pas votre con-• fiance dans les princes ni dans les enfants » des hommes, car on n'en peut espérer aucun salut! >

Strafford demanda un sursis afin de mettre ordre à ses affaires; mais ses ennemis, nonobstant les prières du roi, se montrèrent inexorables. Charles, cependant, avoit espéré qu'en se servant de la voix innocente du jeune prince de Galles, il obtiendroit pour son ami une commutation de peine. L'enfant remit aux lords une lettre où le roi sollicitoit en faveur de Strafford la prison perpétuelle; il n'y fut donné aucune attention, et le 12 mai 1641 le condamné marcha vers l'échafaud.

Conduit sur l'esplanade de la Tour, Strafford s'arrêta sous la fenêtre de la cellule de Laud et sollicita sa bénédiction dans ce moment terrible. Le vieux primat parut, il leva la main, et, d'une voix entrecoupée, adressa de tendres consolations à son ancien ami; mais, succombant à sa douleur, il ne put achever, et il tomba privé de sentiment. Supérieur à sa destinée, le comte ne perdit pas un instant l'air de calme et de dignité qui le caractérisoit. Il protesta de nouveau de son innocence, dit un dernier adieu à ses amis présents, et les chargea de porter ses bénédictions aux chers objets de ses constantes affections. Il livra ensuite sa tête au bourreau qui, d'un seul coup, la sépara du tronc.

Telle fut la destince du comte de Strafford. le plus énergique serviteur du roi, son ami, et le défenseur constant du système d'absolutisme que Charles avoit trop souvent adopté. Les historiens l'ont diversement juge, quoique tous aient rendu un juste hommage à sa haute capacité. Quelques-uns n'ont ve dans la sentence qui le frappa qu'un crime immense, triste et honteuse satisfaction accordée aux passions populaires. D'autres écrivains, rassis et modérés, n'ont pu se dispenser de le représenter comme l'ennemi le plus actif et le plus redoutable des libertés du peuple, homme naturellement impérieux, colère et vindicatif. Les plus sévères le peignent comme un grand coupable et ne reconnoissent dans la touchante eloquence qui arracha des larmes à ses juges, que le talent étudié d'un adroit comédien. Ce passage de la défense où des pleurs lui échappèrent en parlant de sa première femme, et le forcèrent un moment au silence, ne fut qu'un moyen remarquable de sa rhétorique, car on n'ignoroit pas qu'il l'avoit frappee dans une grossesse avec une brutalité sans égale et lui avoit ainsi donné la mort. Quelque intérêt, au reste, qui se rattache à la mémoire d'un ministre si inhumainement poursuivi, on ne sauroit se dissimuler qu'après avoir été le ferme défenseur des droits du peuple, il n'eût fait ses efforts pour élever sur leurs ruines la puissance du trône des qu'il fut attaché à la cour; qu'en Irlande il n'eût mis au néant toute liberté nationale ; qu'en : il n'eût violé les lois du pays. Il étoit ble, sans doute; mais avoit-il pu éviter re à une époque où la nature des déolitiques se trouvoit encore dans le et n'avoit jamais été clairement dé-La doctrine de trahison cumulative l'ailleurs un odicux attentat aux plus règles de l'équité, et seule elle suffit appeler l'indulgence de la postérité sur moire du malheureux Strafford.

chambres s'occupèrent ensuite des afgénérales. Elles abolirent la cour de ence d'York, la haute cour de commist la chambre étoilée, institutions peu s, dont les jugements arbitraires it souvent indigné la nation angloise. rrétèrent de plus que des parlements oient se réunir après trois ans sans être qués par le roi, et que désormais ils ne nt dissous, prorogés ou ajournés que de onsentement préalable. Charles donna sentiment à ces deux actes qui lui ennt une importante partie de sa souveé et toute garantie contre les envahisits dont il étoit menacé. Les pairs comrent alors à s'effraver de la tendance chambre des communes à une domiillimitée. Le roi s'aperçut de leur mésgence croissante, et. afin de l'augmende se rendre favorables les chefs de sition, il promut le comte d'Essex, le av. le comte de Hertford et le comte de ster aux charges de lord chambellan, ésident de la cour des pupilles, de rneur du prince de Galles et de lord nant d'Irlande. Leur influence sur la ore des pairs modifia promptement it de cette branche du pouvoir légiset elle repoussa le bill qui tendoit à re les évêques de leurs siéges.

rrles avoit flatté ses sujets d'Écosse de rance de le voir dans le courant de Il partit en effet pour Édinbourg et xueilli par une députation des États. litique nouvelle lui conseilloit de faire andes concessions aux religionnaires; uta en effet leurs longs sermons, et plusieurs branches importantes des prérogatives de la couronne, afin d'obtenir quelque sécurité pour ses anciens amis « les incendiaires. » Les Covenantaires satisfaits se prétèrent à un accommodement et tout sembloit se disposer pour un heureux succès quand un fâcheux incident vint troubler l'harmonie renaissante.

Le comte de Montrose, devenu partisan du roi, lui dénonça le marquis de Hamilton et le comte d'Argyle comme agents des Covenantaires, pour lesquels ils trahissoient les secrets de leur souverain. Étoit-ce une vengeance de Montrose alors enfermé au château d'Édinbourg comme conspirateur. c'est ce que l'on ignore. Mais Hamilton. son frère et le comte d'Argyle, soupconnant que Charles avoit l'intention de les faire arrêter et transporter en Angleterre sur une frégate, se hâtèrent de prendre la fuite. Ils se retirèrent à Kinneil. Une vive alarme se manifesta dans la ville. Le roi se rendit au parlement avec cinq cents hommes de garde, témoigna sa surprise de l'insulte faite à son caractère et sollicita une enquête. Les États hésitoient, mais ils finirent par v consentir. Elle eut lieu en secret, et le résultat fut qu'Argyle recut du roi le titre de marquis, Lesley celui de comte de Leven. London et Lindsey celui de comtes; qu'un comité du parlement fut chargé du procès des incendiaires et conspirateurs, et que Charles se réserva de prononcer le jugement.

Tandis qu'il essayoit de satisfaire les Écossois, le roi reçut la nouvelle d'un soulèvement en Irlande, accompagné de massacres et d'incendies. Les Irlandois se demandoient par quel motif ils n'obtiendroient pas comme les Écossois la jouissance de leurs anciens priviléges et la liberté du culte. Deux races existoient dans cette contrée; la race indigène et celle des colons anglois, auxquels le gouvernement conquérant avoit transféré les propriétés des anciens habitants. Les deux races s'étoient mélées par des mariages, mais leurs sentiments et leurs habitudes différoient essentiellement. Les indigènes étoient catholiques pour la plupart. Le roi,

pressé par son parlement de délivrer l'Angleterre de la crainte toujours renaissante de l'armée irlandoise de huit mille hommes levée par Strafford, avoit annoncé qu'il l'engageroit au service de l'Espagne et l'enverroit servir en Flandre. Mais il n'en étoit rien au fond; et ses agents, munis d'instructions secrètes, persuadèrent aux indigènes et aux Anglois catholiques, que le roi se reposoit sur eux pour défendre le trône et prévenir la destruction de leur religion. Un homme d'antique naissance, Roger Moore de Ballynagh, nt comprendre ses espérances au chefs irlandois de l'Ulster, Cornelius Mac-Guire, baron d'Inniskillen et sir Phelim O'Nial, chef du clan de Tyrone. Une conspiration s'organisa, le 23 septembre 1641. Quelques hommes dévoués formèrent le projet de s'emparer de Dublin; mais le complot fut découvert, et les principaux d'entre eux furent arrêtés. Mac-Guire et Mac-Mahon s'échappèrent et se rendirent dans l'Ulster où le mouvement préparé s'étoit opéré. Phélim O'Nial s'étoit emparé de Dungannon et Charlemont, O'Quin étoit entré à Mountjoy, O'Hanlan à Tenderage, et Mac-Ginnis à Newry. Tout le pays ouvert dans le Tyrone. le Monaghan, le Leitrim, Fermanagh, Cavan, Derry et d'autres comtés, s'insurgea et fut bientôt imité par les districts jusqu'alors les plus soumis. La guerre que firent les révoltés aux colons protestants fut horriblement cruelle; non-sculement ils pilloient, dévastoient et incendioient les habitations, mais ils massacroient, sans distinction d'age ou de sexe, tous les Anglois qui tomboient entre leurs mains; et des misères sans nombre accabloient les familles qui étoient parvenues à se placer sous la protection des garnisons les plus voisines.

Le mot de religion retentissoit cependant de toutes parts, et les chefs des rebelles publièrent un manifeste où ils déclaroient qu'ils ne combattoient que pour elle et le roi dont le parlement Anglois avoit envahi toutes les prérogatives. Ils montrèrent une commission supposée de Charles qui les autorisoit à recourir aux armes; et, pour multiplier le nombre de leurs partisans, ils annoncèrent qu'une armée de Covenantaires se disposoit à passer en Irlande afin d'en convertir les habitants au protestantisme par le fer et par le feu.

Charles, informé du soulèvement de l'Irlande, communiqua la nouvelle au parlement écossois, qui se contenta de faire passer dans l'Ulster un petit corps de troupes pour y défendre ses colons. Le roi nomma le comte d'Ormond commandant de l'armée d'Irlande et reprit le chemin de l'Angleterre. Les habitants de Londres le recurent avec joie et l'applaudirent, ce qui l'engagea à bien augurer de l'avenir; mais ses adversaires au parlement lui préparoient de nouvelles mortifications, et, des l'ouverture de la session, ils lui présentèrent une remontrance dans laquelle ils énuméroient une foule de griefs réels ou imaginaires, proposoient divers remèdes, et se plaignoient des intrigues de la faction papiste et épiscopale de la chambre des lords. Charles répondit avec modération qu'il n'avoit repoussé aucun bill tendant au redressement des abus, et qu'avec l'aide de Dieu et du parlement il parviendroit sans doute à prévenir les desseins des ennemis de l'état.

Mais le parti de l'opposition avoit formé le projet de s'emparer de la formation et même de la direction de l'armée. Avant l'arrivée du roi, les chambres nommèrent un conseil de guerre, autorisèrent le comte de Leicester à faire des levées d'hommes destinés à servir en Irlande, et se permirent de revêtir de leur approbation le choix des officiers. Ces troupes, toutefois, se levoient lentement, et la chambre des communes se plaignoit de la nonchalance de la chambre des pairs, prétendant d'ailleurs que cette chambre n'étoit qu'une réunion d'individus prives qui ne représentoient que le privilége, tandis que la chambre des communes étoit la représentation nationale, et menaçant de s'adjoindre les pairs animés d'un véritable esprit de patriotisme, afin de former avec eux un corps compacte qui pût sauver l'Angleterre. Le roi eut le tort de se mêler de cette sion, et l'effervescence fut bientôt au 2. On ne rencontroit dans les rues que sses de peuple, armées, disoient-elles, protéger le parlement. Des gentilses et des officiers se réunirent égalele White-Hall dans l'intention de défenroi et sa famille. On s'injuria de part utre, mais le sang ne fut pas encore

ze évêques, menacés dans leur exiset n'osant se présenter à la chambre ds, afin d'y occuper leurs siéges, siat une déclaration par laquelle ils pront contre la validité de tous les votes et tes les résolutions de la chambre duur absence forcée (27 septembre 1641). te excita une indignation générale, et mmunes dresserent immédiatement les douze prelats une accusation de trahison. Williams, alors archevêque s, et réconcilié avec la cour, déclara nent qu'il étoit prêt à se défendre; es autres s'humilièrent et présentèrent cuses. On ne les en envoya pas moins lour. Leurs ennemis répandirent le qu'ils étoient en secret soutenus par la et qu'il conviendroit d'étendre l'accuà cette princesse.

paroles, peut-être oiseuses, furent rtées au roi qu'elles animèrent d'une furieuse, et qui, dans son irritation, it la fatale imprudence d'envoyer au nent le procureur-genéral Herbert, é d'accuser de haute trahison, au nom Majesté, le lord Kymbolton et cinq res de la chambre des communes, den , Pym , Hollis , Haslerig et Stroud. leur reprochoit de conspirer pour lui r'les cœurs de ses sujets par les plus imputations, exciter l'armée à la désance, influencer la majorité des dépar la terreur, encourager une puisétrangère à faire une invasion dans le me. Charles espéroit que les lords alse soumettre et faire déposer dans les is les députés accuses, comme ils vet de l'ordonner pour les évêques; mais, l'étonnement où les jeta cette mesure hardie, ils ne virent rien de mieux que de nommer un comité pour rechercher les précédents. Le roi, surpris de ce retard, s'emporta sans ménagement, et envoya aux communes un sergent d'armes pour demander qu'on lui livrât les accusés. Or, ces accusés étoient les chefs de l'opposition, et la chambre se borna à déclarer qu'ils comparoîtroient pour répondre aux charges légales. Le lendemain, le roi lui-même, accompagné de ses gardes et d'une foule d'officiers armés, se rendit à la chambre. Il entra seul dans la salle, alla droit au président qui lui offrit son fauteuil, et s'assura d'un coup d'œil que les accusés n'étoient pas présents. Charles demanda au président ce qu'ils étoient devenus, et Lenthal, s'agenouillant, répondit : « La vo-» lonté de la chambre me donne seule des » oreilles pour entendre et une voix pour ré-» pondre. » Le roi s'assit et dit: « Dans les cas » de trahison, il n'existe de privilége pour » personne. Je suis venu pour arrêter moi- mème les accusés, mais je m'aperçois que les » oiseaux se sont envolés. J'attends de votre » fidélité qu'ils me soient envoyés des qu'ils re-» paroitront, sinon j'aurai recours à d'autres · movens. > Il se leva pour se retirer, et il entendit de toutes parts murmurer autour de lui les mots de privilége! privilége!

L'imprudent monarque n'avoit rien calculé, et la guerre, une guerre à mort, étoit déclarée entre ses sujets et lui! Les accusés s'étoient retirés dans la cité, dont les bourgeois prirent les armes afin de les protéger. Une commission de la chambre des communes se tint en permanence à White-Hall (l'Hôtel-de-Ville de Londres), et, au jour fixé pour la comparution des accusés, elle les accompagna par eau à la chambre, sous l'escorte de deux mille mariniers armés et de détachements de troupes régulières, avec huit pièces de canon. Quatre mille hommes à cheval. venus du Buckingham-Shire, dans l'intention de maintenir l'innocence de Hampden, les recurent au rivage. Une musique militaire et de bruyantes acclamations firent retentir les airs quand ils traversèrent White-Hall, et la populace hurla les propos les plus sinistres contre le roi, qui, dans son effroi, s'étoit déjà retiré à Hampton-Court.

Les hostilités étoient imminentes entre les deux partis. Le roi étoit secrètement et rapidement informé des delibérations de ses ennemis par le lord Falkland, par Colepeper et Hyde, qui faisoient partie du bureau et des comités; les patriotes avoient également des affidés dans le conseil de Charles, et ses plus secrets desseins étoient aussitôt divulgués que conçus. Le gouverneur de Portsmouth, le lord Goring, recut des chambres l'invitation de n'obeir qu'à leurs ordres. et un garde fut chargé de surveiller la Tour, afin de garantir Londres de toute surprise. Le lord Digby et le colonel Lunsford, qui commandoient les gentilshommes défenseurs du roi, furent mis en accusation. Charles, embarrassé, et toujours inconsidéré, imagina dans cette position qui demandoit une grande détermination, de faire une apologie de sa conduite et de proposer une amnistie générale. Ses adversaires, devenus puissants par sa foiblesse, exigèrent comme base d'un accommodement, que le gouvernement des forteresses et le commandement des armées de terre et de mer fussent confiés à des officiers nommés par les deux chambres. C'étoit en réalité dépouiller la royauté d'un pouvoir essentiel, et Charles eut d'abord l'intention de s'y refuser; mais son caractère de duplicité ne lui permit pas une explication franche et positive; il pensa que ce qui étoit illégal en soi ne sauroit devenir légal par la sanction royale forcement accordée; qu'un acte du parlement, subversif des anciennes constitutions de l'État, ne pouvoit engager pour toujours le monarque, et qu'il lui scroit loisible de revenir, à d'autres époques, contre les concessions qu'on lui arrachoit. Par suite de ce raisonnement, il consentit à depouiller les évêques de leurs sieges au parlement, promit de ne point pardonner à aucun catholique sans l'assentiment des deux chambres, approuva le choix des officiers à qui l'on vouloit confier le commandement des armees, sanctionna une ordonnance qui, de l'autorité parlementaire, nommoit cinquantecinq personnes, prises parmi les lords et les simples roturiers, avec le pouvoir de choisir des officiers et de réprimer les insurrections, invasions et rébellions, et signa le bill qui enrôloit des soldats au moyen de la presse. L'autorité royale étoit expirante, et le roi sembloit ne pas s'en douter.

L'intention secrète de Charles étoit de se préparer à la guerre. La reine avoit conduit sa fille Marie au prince d'Orange, son époux. et elle avoit profité de ce voyage en Hollande pour acheter des armes et des munitions. emprunter de l'argent sur ses pierreries. et solliciter le secours des puissances étrangères. Le roi s'éloigna peu à peu de la capitale et fixa bientôt sa résidence à York. Il y reçut l'expression des sentiments personnels de la noblesse qui l'exhortoit à se délivrer de l'esclavage qui le menacoit : et autour de lui se forma un novau d'armée levé par les gentilshommes des comtés septentrionaux. Mais le malheur, ou plutôt l'imprévoyance de Charles entravoient constamment l'exécution de ses desseins. D'immenses magasins étoient réunis à Hull sous la garde de sir John Hotham, qu'on représentoit comme un ennemi de la cause populaire. Le roi, qui pouvoit peut-être en obtenir la remise par un ordre direct, voulut user de ruse; il envova le duc d'York, son fils et le prince électeur, son neveu, en partie de chasse vers Hull, où Ilotham les accueillit avec les marques du plus profond respect. Le lendemain, ce gouverneur apprit par une lettre que le roi viendroit diner avec lui ce jour-là; mais une autre missive lui annonçoit qu'au moindre doute sur sa fidelité, il seroit mis à mort. Hotham prit à l'instant la résolution de fermer au roi l'entrée de la forteresse, et les ordres, les prières, ni les menaces de Charles ne purent rien changer à sa détermination. Pour derniere ressource le roi ordonna de proclamer à son de trompe que Hotham étoit un traître. Les chambres informées de cet événement déclarerent que cette proclamation violoit les priviléges du parlement. Charles prétendit que la forteresse étoit sa propriété comme roi, et que les

gu'elle renfermoit avoient été achetées propres deniers. Le parlement répon-· une levée de seize mille hommes, fit orter à la Tour de Londres les armes pient à Hull, ordonna un emprunt donna le commandement des troupes inées au général Skippon, celui de la u comte de Warwick et nomma le d'Essex général en chef. Les membres ux chambres jurèrent de mourir, s'il pit, pour la cause nationale. (Juillet Instruit de ces menaces aggressives, demanda de l'argent aux diverses de la noblesse qui s'empressèrent de lre à son appel; la reine lui envoya llande un vaisseau chargé d'armes et nitions, avec seize pièces de canon; le et les universités se cotisèrent pour · le trésor royal; ensin des commis-'équipement furent séparément adresd'après l'ancien usage, aux divers i. Il en arriva que dans chaque prodans chaque paroisse on levoit en temps des troupes au nom du roi iom du parlement; que les partis se troient tous les jours et que le sang sur toute la face de l'Angleterre.

hommes sages des deux opinions conmt cependant l'espoir d'une réconciLes parlementaires présentèrent dixrticles comme base d'une pacification,
s étoient rédigés sur le modèle des
sions obtenues pour les Écossois, et
s, en accédant à quelques-uns des
ses qu'ils établissoient, se refusoit à
oftre les autres, sans donner aucun
blausible de son entêtement, si ce n'est
use banale: « Nous ne voulons pas
ger les lois de l'Angleterre. » La crise
imminente et les hostilités ne tardèrent
commencer.

fut à Portsmouth que s'alluma l'in-Le colonel Goring, gouverneur de ille, nommé lieutenant général par le ient, se déclara pour le roi, et fit serment d'allégeance à ses troupes et abitants. Le comte d'Essex assiégea iouth avec l'armée parlementaire et s'en empara. Charles proclama immédiatement traîtres Essex et ses officiers, et somma tous ses sujets au nord de la Trent, et à vingt milles au sud de cette rivière de le rejoindre en armes à Nottingham. Le même jour (22 août 1642) il fit déployer dans une vaste prairie, en présence de sa garde personnelle, de trois mille hommes d'armes et des habitants, un étendard qui portait la devise : « Rendez à César ce qui est à César. » On donna à cette cérémonie le nom de levée de l'étendard, et le parlement la regarda comme une déclaration de guerre.

Ainsi la guerre civile, la plus horrible des calamités qui puissent frapper les peuples, fut appelée par les vœux et les actes de l'inconsidéré Charles Ier sur la nation dont la Providence lui avoit confié le gouvernement. Les droits imprescriptibles du peuple avoient été successivement attaqués ou envahis par les princes absolus de la maison de Tudor. Ceux de la branche des Stuart n'avoient pas douté un instant qu'ils ne possédassent légitimement des pouvoirs arbitraires qu'ils regardoient comme la propriété, comme le privilége de leur couronne; et Charles, sans réfléchir que depuis un demi-siècle ses sujets avoient étudié, commenté, discuté, la validité des principes admis dans le cabinet, s'étoit attaché avec opiniâtreté à ne rien céder de ce qu'il nommoit sa prérogative. On lui demandoit des suretés nécessaires à la conservation des libertés nationales, il les refusoit constamment ou ne les accordoit qu'avec des restrictions qui ne servoient qu'à faire mieux ressortir ses honteuses habitudes de duplicité. L'opinion avoit marché; il s'étoit posé en obstacle à ses progrès; exaspérée, gonflée, accumulée, comme les laves vomies par le volcan, elle alloit renverser l'antique édifice du pouvoir royalet en pousser les débris vers l'abîme,

Lorsque Charles aperçut rassemblée sous son étendard, l'élite des hommes les plus distingués de l'Angleterre, par leur naissance, leur richesse, leur influence, il se crut assuré de la victoire. Mais il fallut bientôt reconnoître que la plupart d'entre eux étoient

incapables d'endurer les rigueurs de la discipline militaire, que plusieurs désapprouvoient cette guerre impie, que d'autres, attachés aux principes parlementaires, n'étoient retenus que par un sentiment de pudeur nobiliaire qui ne devoit pas tarder à les quitter, et que presque tous n'étoient mus que par une ambition demesurée de places, d'honneurs et de commandements. Les catholiques seuls présentoient un dévouement qui pouvoit inspirer quelque sécurité, parce que ce qu'ils redoutoient le plus au monde c'étoit le parlement et son intolérance sans bornes; mais Charles, qui ne savoit pas distinguer ses véritables défenseurs, tenoit à prouver son orthodoxie, et, durant son sejour à York, il fit mettre à mort deux prètres catholiques. Bientôt cependant il se vit dans la nécessité d'accepter les services de tous ses sujets, quelle que fût leur croyance.

Si l'armée royaliste se composoit de la plupart des membres de la noblesse et de leurs vassaux, l'armée parlementaire comptoit dans ses rangs les négociants des villes, les marchands, la bourgeoisie des campagnes. L'enthousiasme religieux animoit ces adversaires du pouvoir royal autant que l'amour des libertés publiques. Ils se disoient seuls véritablement dévots et se donnoient le nom de c saints. > Des surnoms distinguèrent bientôt les deux partis : on appela « Cavaliers » les défenseurs du trône et de l'épiscopat, tandis qu'on désignoit les parlementaires sous la dénomination de « têtes-rondes » à cause de leur affectation à porter des cheveux courts. Les têtes-rondes comme les cavaliers déployèrent également dans ces circonstances difficiles un caractère de dévouement et de courage, un esprit d'héroïsme et de résignation qui mériteroient l'admiration de la postérité si les grandes actions des guerres civiles n'entraînoient pas constamment avec elles un sentiment d'horreur et de regret.

Charles marcha de Nottingham vers Surewsbury à la tête d'environ six mille hommes dont les rangs se grossirent si promptement qu'en moins de huit jours il

comptoit vingt mille combattants sous ses drapeaux. Le comte de Lindsey commandoit cette armée, dans laquelle se trouvoient les princes Rupert et Maurice, neveux du roi et fils de l'électeur palatin. Les troupes parlementaires, sous les ordres du comte d'Essex, rencontrèrent les royalistes à Edgecoat, et bientôt l'engagement commença. Le prince Rupert enfonça d'abord la gauche de l'ennemi, et Wilmot obtint sur la droite un égal succès. Mais le centre offrit plus de résistance; tous les corps de l'infanterie rovale qui l'attaquèrent furent successivement défaits: Lindsey recut une blessure mortelle; son fils tomba dans les mains des parlementaires; l'étendard de Charles fut pris et repris. A la fin de cette journée, les den armées retournèrent à leurs premiers quartiers, en réclamant de chaque côté les honneurs de la victoire : il avoit péri près de six mille hommes de part ou d'autre. (25 oct. 1642.)

Le roi se rendit à Banbury, dont il s'empara ainsi que du château de Warvick, et marcha jusqu'à Oxford, où il fut accueilli avec joie. Les chambres effrayées songèrent à traiter. Mais Essex avoit encore subi un échec à Brentford où cinq cents hommes et quinze pièces de canon étoient tombés dans les mains des royalistes, et Charles se montra fort difficultueux dans la négociation qui fut entamée. Essex eut le temps de rassembler ving-quatre mille hommes et de se porter à Turnham-Green, en face de l'armée royale. Charles se crut trop foible pour attaquer ses ennemis et opéra sa retraite sur Reading, puis sur Oxford.

Durant l'hiver qui suivit ce triste conflit, l'Angleterre essuya toutes les misères qu'inflige la guerre civile. Deux armées vivoient de pillage sur son territoire; des factions furieuses divisèrent les villes, les bourgs, les simples hameaux, et selivroient à tous les excès par le fer et la flamme; les communications étoient interrompues; les opérations commerciales suspendues, et les terres restoient sans culture dans un grand nombre de comtés.



Château de Warwick.

Les peuples écrasés d'impôts et de vexations, et redoutant les vengeances rovales, frent entendre leurs voix et présentèrent aux chambres de si nombreuses pétitions en faveur de la paix, que le parlement jugea prudent d'accepter une suspension d'hostilités offerte par le roi, et d'envoyer à Oxford une députation chargée de négocier avec le monarque. Charles demanda que la nomination au gouvernement des forteresses et des châteaux lui fût réservée, et refusa de licencier son armée par réciprocité du licenciement de l'armée parlementaire. Les chambres ne pouvant rien gagner sur son esprit à cet égard, rappelèrent leurs commissaires après vingt jours de délibérations et de contestations.

La guerre reprit donc avec fureur. L'infatigable Henriette, toujours en Hollande, envoyoit incessamment au roi des armes, des munitions, de l'argent et des officiers expérimentés, afin d'instruire les troupes. Elle revint enfin en Angleterre (23 février 1645), éluda la vigilance de l'amiral Batten et débarquaau port de Burlington dans le Yorkshire; mais elle ne put se rendre à Oxford dont les

têtes-rondes obstruoient toutes les avenues, et elle fut forcée de demeurer quatre mois dans le comté d'York, sous la protection de quelques détachements de cavaliers. Les communes concurent le projet de la mettre en jugement, et Pym l'accusa de haute trahison; mais les lords ne se prétèrent point à la tâche odieuse de juger leur souveraine, et la poursuite fut abandonnée. Pym, afin de tenir ses amis en alerte et d'occuper l'attention publique, dénonça alors au parlement un complot tramé par le poète Edmond Waller et quelques complices. On trouva dans leurs papiers une liste des habitants de Londres divisés en trois classes : les modérés, les royalistes et les parlementaires, ce qui suffit pour établir que les accusés avoient formé le proiet de s'emparer de la ville et de livrer le parlement. Traduits devant une cour martiale, six d'entre eux furent condamnés à mort. On en exécuta deux, et la peine de Waller fut commuée en une amende de dix mille livres. sterling et un exil perpétuel sur le continent.

Les hostilités se continuoient cependant. Le célèbre Hampden, blessé mortellement à Chalgrove dans un engagement avec le prince Rupert, laissa vacante une place éminente dans l'opposition. Sa modestie, ses manières insinuantes, son intégrité, donnoient un grand poids aux opinions qu'il émettoit. Les patriotes pleurèrent sa mort; les royalistes s'en réjouirent; d'autres hommes, d'autres talents ne tardèrent pas à le faire oublier : en révolution la perte d'un chef n'est jamais irréparable.

William Waller, lieutenant-général, éleva bientôt sa renommée au-dessus de celle du comte d'Essex à qui l'on reprochoit trop de lenteur et de circonspection; mais ses premiers succès, qui lui avoient valu le surnom de William le conquérant, furent suivis de deux défaites consécutives. Le parlement, dans sa détresse, répondit aux menaces de Charles par de nouveaux efforts. Une ligne de défense fut tracée autour de Londres dans une circonférence de douze milles, par les habitants eux-mêmes qui se rendoient tous les jours au travail avec leurs femmes et leurs enfants. enseignes déployées et tambours battants. Waller reçut le commandement de dix mille hommes, et le comte d'Essex celui d'un corps de douze mille soldats. Les royalistes de leur

côté se croyoient à la veille d'un succès définitif; les généraux parlementaires, lord Fairfax et Olivier Cromwell avoient été défaits, k premier près d'Atherton Moor, le second à Gainsborough en Lincolnshire; et les comtes du Nord s'étaient déclarés pour le roi. à l'instigation du marquis de Newcastle. Le roi cependant ne put déterminer en totalité son armée à entreprendre le siège de Londres; il prit donc le parti d'attaquer Gloucester. Essex, qui en eut avis, marcha rapidement dans l'intention de faire lever le blocus qui commençoit, et son arrivée obligea les assiégeants à se retirer; il approvisionna la place et reprit la route de Londres. Mais à Newhyry, l'armée royale se trouva disposée à lui disputer le passage. Le combat dura jusqu'au milieu de la nuit, et les deux armées attendirent le jour sur le champ de bataille. Au lever du solcil, Charles ayant reconnu ses pertes se retira sur Oxford, et le comte d'Essex fit à Londres une entrée triomphale. Il usa de la nouvelle influence que lui donnoit la victoire pour obtenir le renvoi de son rival Waller le conquérant.

Quels que fussent les avantages qui résultoient du combat de Newbury, le parlement





Costumes du règne de Charles I.e. — Effigies de l'alderman Blackleach et de son épouse , sur leur tombeau dans la cathédrale de Gloucester.

jugea qu'il étoit temps de demander urs aux Écossois, et quatre commis-Vane, Darley, Armyn et Hatcher, agnés du ministre presbytérien Mardu ministre indépendant Rye, furent à Edinbourg avec de pleins pouvoirs. ssois, en cherchant à intervenir comme urs ou arbitres plutôt qu'en partie ante, exprimèrent préalablement le une union plus intime entre les deux celle des covenantaires et celle des ériens. Henderson le modérateur proe ligue et un convenant solennels qui ssent les deux nations à pour suivre les ires publics, à maintenir l'autorité n défense de la vraie religion et des des deux royaumes, à extirper le , l'épiscopat, l'hérésie et l'impiété, dir dans toute l'île la conformité de . de discipline et de gouvernement se. Ces principes furent revêtus d'une téd'expression qui convenoit aux vues es partis, et la ligue et le convenant t dans cette nouvelle forme une sancnime. Les États écossois prononmalédiction de Méroz sur tous ceux refuseroient à soutenir le Seigneur puissant, appelèrent aux armes tous s de seize à soixante ans, et confièrent andement des troupes au général Le parlement anglois prit l'engagesolder au prix mensuel de trente et livres sterling une armée écossoise et un mille hommes, à faire une le cent mille livres pour leur équiet à leur donner une récompense au ement de la paix. On assigna pour e cette promesse les domaines des des papistes et des royalistes des u Nord.

s, de son côté, s'étoit adressé aux ; la guerre dévastatrice qui désoloit heureuse patrie avoit lassé les inditant que les troupes royales. Les ux chefs Owen O'nial, Preston, larret et John Burke, tentèrent rapprochements. Une suspension fut conclue pour une année comme

démarche préparatoire vers la paix, et le roi profita de cet accommodement passager pour rappeler près de lui l'armée qu'il entretenoit en Irlande. La plupart de ceux qui la composoient ne parurent qu'un moment sous ses drapeaux, et passèrent bientôt sous ceux de ses ennemis.

Afin de combattre l'influence qui s'attachoit au nom du parlement comme dépositaire des pouvoirs constitutionnels de l'état. Charles imagina de convoquer les deux chambres à Oxford pour le 22 janvier 1644. Quarante-trois pairs et cent dix-huit députés des communes obéirent à la sommation. et le roi ouvrit la cession de ce parlement antagoniste de celui de Westminster par un discours dont l'esprit étoit entièrement pacifique. Les membres de cette assemblée écrivirent au comte d'Essex pour l'inviter à faire connoître « aux personnes dont il possédoit la confiance » que le parlement d'Oxford désiroit que de part et d'autre on nommât des commissaires afin d'aviser à un accommodement. Essex répondit qu'il ne pouvoit remettre une lettre qui déclinoit l'autorité du parlement de Westminster. Charles alors ne crut pas au-dessous de sa dignité d'écrire luimême « aux lords et aux communes du parlement assemblé à Westminster » pour solliciter cette nomination de commissaires « au nom des lords et des communes du parlement assemblé à Oxford. • Les deux chambres de Westminster considérèrent la lettre du roi comme un outrage, parce qu'elle laissoit supposer que le parlement n'étoit pas libre, et elles le sommèrent de se réunir à elles en déclarant que sa démarche étoit une pratique papale et jésuitique qui tendoit à rejeter l'Angleterre dans l'idolatrie et l'esclavage. Les chambres d'Oxford à leur tour déclarèrent que l'acte de pacification accordé aux Écossois avoit eté violé par eux; que les Anglois qui tenoient leur parti étoient des traîtres et des ennemis de l'État, et que le pretendu parlement de Westminster, coupable de haute trahison, devoit être poursuivi comme

La guerre fut donc plus envenimée que

make h superations se pour suivirent au sein hat here i et les troupes arrivées d'Irlande manuelle et rapidement contre l'armée partium nume, qui prit d'abord le parti de la remain mais la garnison de Nantwich arrêta han mais he Su Thomas Fairfax, accouru m vock shire, teur livra bataille, rompit hat, range et fit mettre bas les armes à mais, cente hommes.

Labella que ce guerrier relevoit ainsi le maige de son parti, les Écossois passoient La laccel et prenoient possession du port de Sunderland, Après quelques engagements de Leu d'importance avec le marquis de Newcastle, ils parvincent à rejoindre l'armée de Fairlax. Newcastle se renferma dans la ville d York, on le général parlementaire vint l'assieger. D'une autre part, Essex et Waller, rentres en grâce, marchoient à la tête de deux corps séparés dans l'intention de cerner le roi ou de l'investir dans Oxford. Charles, par une maneuvre habile, vint à bout d'atteindre Worcester, et, trompant une seconde fois les prévisions de Waller, il revint sur ses pas à Oxford après avoir grossi considérablement son armée. Il livra ensuite à Copredybridge un combatoù Waller fut repoussé, et, profitant de son avantage, il se mit à la poursuite du comte d'Essex.

Le seul but de Charles en ce moment étoit d'échapper aux corps d'armée qui l'enveloppoient comme d'un reseau, dans l'espoir qu'un événement heureux ne tarderoit pas à relever sa fortune; mais les dépêches du marquis de Newcastle lui apprirent que la ville d'York étoit hors d'état de se défendre plus long-temps. Afin de secourir cette place importante, il chargea le prince Rupert d'y conduire les troupes qu'il commandoit. Le prince accomplit sa mission avec bonheur et torça l'armée combinée à reculer de quelques milles. Les generaux écossois et parlementaires se postèrent au marais de Marston. Rupert les suivit et jugea convenable de les attaquer dans cette position. Les deux armées, à peu près d'égale force, comptoient chacune environ vingt-trois mille hommes. Le combat ent d'abord des chances diverses:

mais la victoire se déclara bientôt pour les parlementaires, qui s'emparèrent de toute l'artillerie des royalistes, leur firent un grand nombre de prisonniers et les obligèrent de prendre la fuite en laissant trois mille morts sur le champ de bataille. (2 juillet 1644.)

Le prince Rupert et le marquis de Newcastle se reprocherent mutuellement la perte de la bataille de Marston-Moor, qui détruisoit d'un seul coup toute la puissance des royalistes dans les comtes du nord. Rupert alla reprendre son ancien commandement dans l'ouest; le marquis de Newcastle redoutant les justes réprimandes du roi, chercha un asile sur le continent; la ville d'York se readit; Fairfax s'établit dans ses murs; les Ecosois s'emparèrent de la forteresse de Newcastle et prirent leurs quartiers d'hiver dans le voisinage de leur pays.

Le comte d'Essex poursuivoit en même temps le plan qu'il avoit formé de détruire l'association rovaliste dans les comtés de Cornwall, de Somerset et de Devon. La reine Henriette, retirée à Exeter, y étoit accoucheed'une fille, quinze jours avant la bataille de Marston-Moor; elle craignit de tomber aux mains d'Essex, et cette courageuse princesse, nonobstant le danger que couroit sa santé, se rendit à Falmouth, où elle s'embarqua. Dix vaisseaux flamands ou hollandois l'escortèrent, la préservèrent des attaques de la flotte angloise de Torbay et la déposerent a Brest, le 25 juillet suivant. Essex cependant, coupé de ses communications avec Londres, se trouva bientôt resserré entre la mer et les divers corps commandés par le roi, le prince Maurice et sir Richard Greenville. Ses soldats effravés refusèrent de la obeir; ils capitulerent, et le comte n'eut d'autre ressource pour sauver sa personne que de s'enfuir dans un bateau jusqu'à Plymouth avec quelqu s officiers. En arrivant dans sa demeure, il réclama lui-même une enquête sur sa conduite; et les chambres, loin de l'accuser, lui envoyèrent une députation pour le remercier de sa fidélité et le féliciter de n'avoir pas doute de la justice de la patric.

généreuse politique du parlement le zèle de ses partisans au moment u Charles se flattoit de le réduire à : la paix. On plaça de nouvelles sous les ordres d'Essex; Waller et ster réunirent les leurs à ce corps et peu de jours après les parlemenombattirent une seconde fois les roya-Newbury, où ils reprirent quelquess pièces de canon qu'ils avoient periguères. Charles se retira sur Wal-1, mais sans être inquicté, et il fut ble aux habitants de la capitale de au rang des victoires le combat de ry. Les généraux parlementaires se ièrent mutuellement leur incapacité. ne de criminelles intentions, et leurs s personnelles mirent à deux doigts erte la cause même qu'ils défendaient. ii ces généraux on distinguoit princiat le comte de Manchester, jadis lord lton, orateur disert et habile admiur militaire; Olivier Cromwell, counain de Hampden et représentant de dge au parlement dont il captivoit ment l'attention par l'originalité de s et la hardiesse énergique de son élo-; il commandoit un corps de cavalepar lui-même et composé de jeunes thousiastes de religion autant que de sme; il prioit et combattoit avec eux oit dejà peut-être son ambition naisous les dehors d'une austère piété. iois Crawford, rigide presbytérien, Cromwell et son ennemi en religion, ue Cromwell soutenoit le droit comtous les hommes d'honorer Dieu sedirections de leur conscience; Essex Waller, Fairfax et Skippon.

ford accusa Cromwell d'avoir quitté ap de bataille de Marston-Moor sous e d'une légère blessure au cou; ell répondit que Crawford n'en poun savoir puisque les Écossois avoient mement, et il articula de tels faits son rival, que le comité se vit forcé de son commandement; mais les Écosregardèrent comme un martyr de

leur religion. L'affaire indécise de Newbury servit de texte à de nouvelles querelles. Cromwell et Waller reprochèrent à Manchester d'avoir ménagé le corps commandé par le roi; Manchester répliqua qu'on ne savoit en quel lieu s'étoit porté le lieutenant général Cromwell avec la cavalerie, durant le combat, et il s'entendit avec Essex pour accuser Cromwell de nourrir le projet d'abolir la chambre des lords, de dissoudre le covenant et de créer un nouveau gouvernement à l'aide des indépendants. Cette accusation tomba promptement dans l'oubli. Mais Cromwell, afin d'éloigner ses antagonistes du parlement, se hâta de proposer à la chambre des communes un bill qui fut plus tard connu sous le nom de l'ordonnance d'abnégation de soi-même, et qui excluoit les membres des deux chambres de toute fonction civile ou militaire. Les lords s'opposèrent à l'adoption de cette mesure; mais le comité des deux royaumes présenta un système de réforme militaire qui donnoit le même résultat. Les Écossois l'adoptèrent afin d'éloigner Cromwell de l'armée, et les Anglois dans l'intention de mettre fin aux dissensions des généraux. Fairfax fut nommé général en chef de toutes les troupes dans leur organisation nouvelle, et Skippon, commandant en second; peu de jours après, le bill d'abnégation de soi-même fut adopté par les deux chambres; celle des lords y donna son adhésion en considération d'une déclaration des communes qui portoit qu'elles se croyoient dans l'obligation de maintenir la pairie dans les droits et priviléges de chambre des pairs, priviléges égaux aux leurs et tendant au même but.

Le principe de la guerre que les Anglois livroient à leur roi étoit, selon les enthousiastes de cette époque, la nécessité de renverser l'idolâtrie papiste et de purger l'Église de la superstition et de la corruption : c'étoit une lutte entre le Christ et l'antechrist. Toutefois en persécutant les prêtres catholiques on ne les mettoit plus à mort avec cet acharnement qui avoit déshonoré les tribunaux dans les années précédentes; on se

contentoit de saisir leurs biens et ceux des lakques, tenus en toute équité, selon leurs adversaires, de payer les dépenses d'une guerre causée par leurs intrigues. L'épiscopat étoit alodi. On réforma l'université de Cambridge en attendant que l'on pût également atteindre celle d'Oxford. Une assemblée de saints théologiens fut convoquée à Westminster, dans le but de fixer les opinions sur la grande question de la liberté de conscience. Les presbytériens vouloient une gradation hiérarchique d'autorité spirituelle dévolue à des presbytérats, classes, synodes et assemblées, comprenant successivement la censure, la suspension, la destitution et l'excommunication. Les indépendants au contraire prétendoient que toutes les congregations d'adorateurs de Dieu ctoient égales et libres, et que la tolérance religieuse etoit dans le droit humain. Cromwell, Vane, Whitelocke, Selden, Lilbourne,



Custome purition. Litheum, d'après un imprime de cette epoque.

Schulus et d'autres grands caractères du saicle admethient cette distrine, qui ent biendé des partisans nombreux dans l'armee, et les indépendants accument leurs carge par l'adjonctant des sectes multiplices qui réclamoient la liberté de conscience et qui portoient les noms de millenaires, d'anabaptistes, d'antinoniens, d'erastiens, d'arminiens, etc. La controverse dura plus de dix-huit mois dans l'assemblée des Saints, et fut terminée par un accommodement à la suite duquel le livre des prières communes fut aboli et remplacé par un autre recueil intitulé le Directoire.

L'archevêque Laud sembloit oublié dans sa prison depuis près de trois années, lorsqu'un incident inattendu vint le rappefer à la haine de ses ennemis. Les lords lui avoient ordonné de ne conférer les bénéfices vacants qu'à des personnes par en clésignées; le roi lui avoit fait pareille inionction en faveur de ses créatures. Un recteur vint à mourir; le roi lui nomma m successeur; les lords en choisirent un autre et intimèrent à l'archeveque l'ordre de confirmer immédiatement leur décision. Laud hésita et chercha des excuses à son refus: mais les lords mécontents envoyèrent au communes un message afin qu'elles eussent à s'occuper du procès du prélat. Un comité fut nommé. On saisit tous les papiers de prisonnier, et après six mois de recherches un acte d'accusation qui comprenoit vingtquatre articles fut présenté par les communes. Ces articles pouvoient se réduire à trois points principaux, la destruction des kois nationales, des droits du parlement et de la religion. Laud se défendit aveccourage et talent ; on lui accorda des avocats pour les matières de droit, mais on employa contre lui le même système de trahison cumulative et d'evidence constructive qui avoit conduit Strafford à l'echafand, et il présenta pour le combattre les mêmes arguments que le malle ureux ministre, c'est-a-dire qu'aucu des delits qu'on lui reprochoit ne constituoit en soi la haute trakison , et que leur nombre n'en pouvoit changer la qualité. Les communes lui rependirent par un bill d'attainder ou de proscription. Dans l'impossibilité où elles se trouvoient de prouver sa culpabilité. et sans autre examen il fut condamne a subir l'horrible supplice des traitres. Un remar-



Portrait de William Laud, d'après l'original de Van Dyk.

quera qu'aucun témoin n'avoit été entendu et qu'on n'avoit pas même lu leurs dépositions faites devant le comité.

Les lords cependant, après avoir comparé les preuves établies par les commissaires et les défenses de l'archevêque eurent peine à se convaincre de sa culpabilité et refusèrent d'adopter le bill jusqu'à ce que leurs consciences fussent suffisamment éclairées. Afin d'obtenir les lumières qui leur manquoient on convint de convertir la fête de Noël en un jour de jeune et d'humiliation publique. Les églises retentirent de sermons adaptés à la circonstance et qui tendoient tous à présenter les crimes de l'archevêque sous un aspect effrayant. Un comité de saints se chargea d'éclairer la conscience des lords, et la majorité, composée de six membres seulement de la chambre des pairs, adopta le bill d'attainder. Le vénérable vieillard se soumit à son sort avec une admirable résignation et montra sur l'échafaud la sérénité d'un martyr. Le supplice de la haute trahison avoit été commué en décapitation. (1645.)

Laud, au faite du pouvoir, s'étoit montré inexorable dans ses inimitiés, et sa sévérité n'avoit pas eu de bornes envers les dissidents. Il avoit de grands reproches à se faire, mais il étoit revenu à des principes plus humains, et la haine religieuse des puritains l'avoit seule conduit à l'échafaud.

L'horizon se découvroit brillant et serein pour les partisans du parlement, tandis qu'il s'obscurcissoit avec rapidité du côté des royalistes. La suspension d'armes en Irlande n'avoit pas été d'un grand avantage au roi, qui n'avoit osé rappeler la totalité de ses forces avant d'avoir assuré la paix par un traité. Quand il fallut le conclure; les Irlandois, avertis de la situation difficile où se

trouvoit Charles, s'appuyèrent de l'exemple des Écossois, et soumirent l'envoi d'un secours à l'obtention de certaines conditions que le monarque ne pouvoit leur accorder, telles que l'exercice public du culte catholique et la révocation des lois pénales. Le marquis d'Ormond reçut ordre de leur répondre qu'aussitôt que le roi seroit vainqueur de leurs ennemis communs, il engageoit sa parole de ne pas tromper leurs justes espérances; ils ne se contentèrent pas de ces vagues promesses, et le marquis fut autorisé à conclure la paix à tout prix.

Le comte de Montrose, jeune seigneur doué de talents remarquables et d'une ambition plus grande encore, après avoir comhattu en Écosse dans les rangs des covenantaires, s'étoit entièrement voué au service du roi. Le comte d'Antrim et lui, rapprochés par les mêmes goûts et les mêmes opinions, ennemis personnels du comte d'Argyle, que les états écossois avoient nommélieutenant du royaume, formèrent le projet de se venger de cet adversaire en servant les intérêts de Charles. Antrim leva quinze cents hommes parmi ses vassaux de l'Ulster, en Irlande, et parvint à les envoyer jusqu'au pied des monts Grampiens, où ils trouvèrent Montrose qui se mit à leur tête et pénétra dans le comté d'Athol, où il déploya l'étendart royal. Plusieurs clans se joignirent à ce petit corps d'armée. Montrose combattit à Tippermuir le lord Elcho, le mit en fuite et s'empara de Perth, d'où il se dirigea sur Aberdeen (septembre 1645). Cette ville, abandonnée par le lord Burley, tomba au pouvoir de Montrose, qui la livra au pillage. Argyle accourut au secours des comtés envahis; mais l'infatigable Montrose lui tint tête au milieu d'un hiver rigoureux, le repoussa dans des défilés couverts de neige et le força de se sauver par mer sur un esquif. Puis il dévasta les domaines du lieutenant d'Écosse et assouvit cruellement sa vengeance sur de malheureux vassaux. Argyle rassembla une nouvelle armée de covenantaires à Innerlochy dans le Lochabar. mais ses gens furent encore mis en déroute. et Montrose, vainqueur, marcha sur Dun-

dée dont il entreprit le siège. Il étoit temps de l'arrêter; une puissante armée de covenantaires, sous les ordres d'Urrey et de Baillie, sauva Dundée et poursuivit les rovalistes qui rentrèrent à marches forcées dans leurs montagnes. Cette courte campagne jeta des rayons de gloire sur la tête de Montrose et en même temps lui valut l'exécration des habitants des contrées qu'il avoit parconrues. La cruauté de ce général resta longtemps proverbiale; mais s'il fit trembler les covenantaires, aucune de ses actions ne fut en réalité utile à la cause royale. Son exemple même devint nuisible à la subordination. Les chefs de l'armée angloise, divisés par des nuances d'opinions, refusoient de servir sous des rivaux, désobéissoient aux ordres de Charles, toléroient les débauches deleus officiers et laissoient les soldats vivre à discrétion chez leurs amis comme chez leurs ennemis. Las de leurs excès, les habitants des comtés de Somerset, Devon, Wilts, Worcester, Dorset, formèrent des associations sous le nom de clubs, dans l'intention de protéger les propriétés et de punir les pillards. Ces associés rassemblèrent des armes et se réunirent souvent au nombre de six et même de dix mille hommes; ils portoient des rubans blancs pour se reconnoître et massacroient tous les soldats isolés qu'ils rencontroient. Le parlement s'en effraya, quoiqu'en général leurs efforts se dirigeassent contre les rovalistes, et la force militaire recut l'ordre de les dissoudre.

Le lieutenant général Olivier Cromwell devint à cette époque l'objet d'une tolérance particulière, qui eut sans doute une grande influence sur son avenir et celui de l'Angleterre. D'après l'ordonnance d'abnégation de soi-même dont il étoit l'auteur, il avoitdà donner sa démission de ses emplois à l'armée; mais le général Fairfax représenta qu'un officier aussi expérimenté lui étoit absolument nécessaire, et les chambres accordèrent à Cromwell un délai de quarante jours. Peu de temps après, à l'occasion d'un combat, elles suspendirent encore l'effet de l'ordonnance pour trois mois, en sa faveur,

et la même tolérance lui fut successivement renouvelée jusqu'au moment où il s'empara lu ponvoir.

L'armée parlementaire, organisée d'après e nouveau système et à l'exclusion des nembres des deux chambres, présentoit un trange aspect. Les soldats partageoient eur temps entre la prière et l'accomplissement des devoirs militaires. Les officiers exercoient les fonctions d'aumôniers et n'enretenoient leurs subordornés que d'idées pieuses, de sermons et d'exhortations; la lecture de l'Écriture sainte, les conférences religieuses facilitoient dans les ames les progrès de la grace ; la mort dans les combats n'étoit considérée que comme un martyre qui conduisoit directement au ciel les élus de Dieu; on chantoit des psaumes et des cantiques en se précipitant sur les rangs ennemis, et l'on massacroit les royalistes en invoquant le nom du Seigneur.

Charles quitta Oxford au printemps, fit lever le siège de Chester et s'empara d'asaut de la forteresse de Leicester. Fairfax rui s'étoit porté sur Oxford suivit les traces le l'armée royale, et atteignit son arrièregarde entre Harborough et Daventry. 11 n'étoit pas prudent au roi de tenir tête à une rmée de fanatiques animés d'un enthousiasme sans égal et dont les chefs vouloient prouver que leur inexpérience prétendue valoit la science dogmatique et méticuleuse les lords, leurs prédécesseurs; il attendoit l'ailleurs de nombreux renforts dont la présence lui eût assuré la victoire : mais les cavaliers méprisoient trop les têtes-rondes pour supposer même qu'ils osassent résister à une attaque vigoureuse, et l'ordre du combat fut donné le 14 juin 1645, près de Naseby. Le prince Rupert commandoit l'aile droite des royalistes, et Ireton, gendre de Cromwell, lui fut opposé par les parlementaires; le roi dirigeoit le corps d'armée que Fairfax et Skippon se chargèrent de contenir, et sir Marmaduke-Langdale conduisoit l'aile gauche contre Cromwell et sa cavalerie. Dès la première charge le prince Rupert enfonça la gauche des parlementaires, leur

prit six pièces de canon et s'empara du général Ireton blessé d'un coup de lance; mais tandis qu'il s'abandonnoit imprudemment à la poursuite des fuyards, Cromwell parvenoit à prendre en flanc la cavalerie de sir Marmaduke, et, après l'avoir mis en fuite. dirigeoit ses forces contre le principal corps d'armée déjà ébranlé par l'énergique résistance de Fairfax. Charles avec toute la valeur d'un soldat fit de vains efforts pour sauver son infanterie. Une partie fut taillée en pièces, une autre mit bas les armes, et en peu d'instants la déroute fut complète. Environ deux mille hommes restèrent sur le champ de bataille et en nombre à peu près égal dans les deux partis; mais les parlementaires firent trois mille prisonniers et s'emparèrent de neuf mille fusils, du parc d'artillerie, du bagage de l'armée royale et de la cassette du roi. Cette cassette contenoit la correspondance de Charles avec la reine Henriette. Le parlement la fit imprimer afin de prouver au peuple anglois la fausseté des promesses de son souverain et de justifier la conduite des deux chambres.

La perte de la bataille de Naseby porta le dernier coup à la puissance du malheureux Charles; il déplova vainement un courage au-dessus de sa fortune; les royalistes les plus fidèles déclarèrent eux-mêmes sa cause désespérée. Il se retira d'abord sur Hereford, puis se rendit au château de Ragland et enfin à Cardiff, pour se mettre en communication avec Rupert. Fairfax reprit la ville de Leicester, dispersa un petit corps d'armée commandé par Goring, força Bridgewater, forteresse qu'on regardoit comme imprenable, à capituler, et s'empara de Pontefract et de Scarborough, tandis que les Écossois pénétroient dans les remparts de Carlisle. Charles revint encore à Oxford à travers mille dangers, et il y reçut la nouvelle qu'à Kilsyth près Stirling, Montrose avoit battu l'armée des covenantaires commandée par Baillie, que cinq mille de ceuxci étoient restés sur le champ de bataille, que Glascow et les comtés voisins avoient sollicité la clémence du vainqueur, et que la cavalerie écossoise qui s'étoit portée jusqu'à Nottingham s'étoit retirée sur la Tweed. Ces succès inespérés rendirent toute confiance aux partisans du roi qui marcha sur Hereford avec cinq mille hommes, afin de faire lever le siège de cette ville ; il y réussit et il se hata de se diriger sur Bristol où le prince Rupert étoit renfermé; mais à peine sorti des murs de Hereford il apprit que Rupert avoit capitulé et qu'il avoit livré cette place à Fairfax. Charles, dans sa colère, s'écria que le prince n'étoit qu'un lâche ou un traître; il oublia les services importants que Rupert avoit rendus à sa cause au prix de son sang; il lui retira les fonctions qu'il lui avoit confiées et lui envoya l'ordre de repasser à l'instant les mers. Les revers du monarque n'étoient pas à leur terme. Peu de jours après la reddition de Bristol, le général écossois Lesley surprit l'armée de Montrose à Philiphaugh dans le comté de Tweedale, et la mit en déroute complète. Ses chefs ne se sauvèrent qu'à grand'peine dans les montagnes. Le roi perdit encore le port de Chester, le seul point par lequel il pût se mettre en communication avec l'Irlande, et il prit la résolution de passer l'hiver à Newark.

Sa situation étoit d'autant plus cruelle qu'il avoit perdu toute confiance dans ses amis et ses parents, à l'exception du scul lord Digby; mais on lui envia jusqu'à la satisfaction qu'il trouvoit dans cette intimité. On pretendit que Digby gouvernoit l'esprit facile du roi, et ne lui conseilloit que des fautes. Charles se vit forcé de se séparer de son ami qu'il chargea d'opérer une diversion à la tête de quelques troupes, d'accord avec Montrose qui étoit parvenu à réunir encore des montagnards en faveur de la cause royale; mais Digby et son collègue, après un léger succès dans le voisinage de Duncaster, furent abandonnés de leurs soldats. Digby se retira près d'Ormond en Irlande et fut sagement inspiré, car le prince Rupert, nonobstant la colère du roi, vint, accompagné du prince Maurice, son frère, du lord Gérard et de vingt officiers supérieurs, insulter à Newark même aux seniments de l'infortuné monarque, et lui reprocher son ingratitude qu'ils attribuoient aux insinuations de Digby. Charles indigné leur intima plus énergiquement que jamais l'ordre de quitter pour toujours sa présence. Ils partirent en effet, sans toutefois sortir du royaume; mais il fallut que le roi sangeât aussi à son départ, car les parlementaires et les Écossois se portoient en mans sur Newark. Charles su sauva dans la mit, traversa les postes ennemis à l'aide de guides expérimentés, et le second jour se trouva en sûreté dans les murs d'Oxford.

Rassuré pour quelque temps. Charles crut entrevoir dans les ressources de l'intrigue, les moyens de détruire les deux par tis qui lui étoient opposés : les prestivériens et les indépendants. Il se persuah qu'il pourroit facilement séduire l'un des deux, s'en servir pour combattre l'autre, l'écraser à son tour, et, selon les expressions de sa correspondance, « devenir de nouveau véritablement roi. » Il fit donc of frir aux indépendants une tolérance complète et de grandes récompenses. Ce fat Montreville, l'ambassadeur françois, qui se chargea du soin de sonder les esprits. Ce diplomate s'adressa en même temps aux Écossois et aux indépendants. Il paroît que les Écossois proposèrent au roi de lui donner asile dans leur armée et de se déclarer en sa faveur s'il adhéroit franchement aux conditions qu'il avoit posées dès le commencement de la guerre, et que les indépendants n'admirent ces conditions qu'avec des changements importants que Charles ne pouvoit adopter. Quoi qu'il en soit, Montreville l'avertit que les indépendants ne cherchoient qu'à prolonger la discussion, afin d'avoir le temps de s'emparer de sa personne et qu'au moins les Écossois l'acceptoient pour roi, ce qui le maintenoit dans une haute position qui pouvoit s'améliorer; mais Charles tenoit trop fortement à l'épiscopat pour accéder à son abolition, et il s'y refusa formellement. (1646.)

Durant ces négociations, les copies d'une

commission secrète délivrée par Charles à l'Irlandois Herbert, créé à ce sujet comte de Glamorgan, furent découvertes au fond de la voiture de l'archevêque de Tuam qui avoit péri près de Sligo dans une escarmouche entre des Écossois et des Irlandois. Cette commission contenoit l'autorisation de lever des soldats, d'employer les revenus de la couronne à leur entretien, de battre monnoie, et d'accorder aux catholiques irlandois des faveurs qu'il n'eût pas été prudent de publier. Cette pièce étoit accompagnée d'une promesse de Charles de ratifier tous les engagements que souscriroit Glamorgan, fussent-ils en opposition aux lois, et de diverses lettres pour le pape, le nonce et les princes dont on attendoit des subsides. Les intrigues de Glamorgan n'avoient pas eu tout le succès qu'il en attendoit, quoi qu'il fût parvenu à conclure un traité avec les catholiques; mais elles avoient placé l'imprudent Charles dans une fausse position, et lorsque les chambres prirent connoissance de ces importants documents, il se trouva dans la nécessité et en même temps dans l'impossibilité de se justifier aux yeux de ses sujets. Il l'essava néanmoins; il protesta qu'il n'avoit remis à Glamorgan d'autre commission que d'enrôler des soldats, désavoua les engagements que ce seigneur avoit pu prendre avec les catholiques, déclara qu'il avoit commandé au conseil privé d'Irlande de le poursuivre et de le punir, et prétendit qu'il ne se souvenoit nullement de lui avoir donné aucune garantie quelle qu'elle fût. Tandis que Charles cherchoit ainsi à donner le change au parlement, Glamorgan, qui avoit réuni six mille hommes, s'étoit avancé à grandes journées dans l'intention de faire lever le siège de Chester. Il n'étoit arrivé que pour être témoin de la reddition de cette place, et s'étoit vu forcé de dissoudre rapidement son armée; celle du Cornwall s'étoit dispersée à la même époque. Le prince de Galles avoit pris la détermination de se réfugier à Jersey, et, dans sa détresse, Glamorgan, suivi d'un petit nombre de soldats fidèles, avoit regardé comme un bonheur d'avoir pu rejoindre Montrose aux montagnes d'Écosse.

Toujours dominé par la pensée qu'il existoit dans les chambres des hommes influents qui désiroient un accommodement et n'attendoient que sa présence pour se déclarer. Charles sollicita pour la seconde fois une conférence personnelle à Westminster, en offrant une tolérance entière à tous les protestants dissidents, et en accordant pour sept années au parlement la nomination au commandement des armées de terre et de mer, celle des juges et le choix des officiers d'état. Un silence outrageant accueillit ce message: une troisième tentative resta également sans réponse; mais comme le parlement craignoit que le roi ne se rendit en secret dans la capitale, les chambres déclarèrent que s'il passoit les lignes de défense il scroit emprisonné ainsi que sa suite à laquelle on feroit l'application de la loi martiale, comme ayant porté les armes contre la patrie.

Cependant les Ecossois persistoient dans leur proposition de donner un asile au roi sous de certaines conditions. La possession de la personne du monarque devoit leur conférer des avantages inappréciables sur leurs antagonistes dans les conseils, et il fut convenu, par l'entremise de Montreville, que les Ecossois recevroient Charles comme leur souverain, ne feroient aucune violence à sa conscience, protégeroient ses domestiques et partisans, et uniroient leurs efforts aux siens pour conclure une paix honorable et solide; et que le roi de son côté s'engageroit à satisfaire les Écossois en toutes leurs demandes sur des matières civiles: qu'il écouteroit les ministres de la religion, et feroit toutes les concessions que lui suggéreroit sa conscience, qu'il n'amèneroit avec lui que ses deux neveux et M. Ashburnam.

Soit que Montreville se fût trop avancé, soit qu'on eût voulu l'induire en erreur, il reconnut, en rendant compte de sa mission à l'armée écossoise, que si quelques chefs désiroient l'accomplissement de l'ar-



Château de Newark.

rangement qu'il avoit préparé, les commissaires des états n'avoient pas les mêmes vues ; et il s'empressa de prévenir Charles que s'il s'attendoit à quelque chose de plus qu'à la garantie de sa personne royale il étoit complétement dans l'erreur. Le monarque resta donc à Oxford jusqu'à ce que ses ressources fussent épuisées. Fairfax s'approchoit rapidement, et Charles inquiet fit agir près du colonel Rainsborough, commandant, des troupes du siège, afin d'en obtenir la facilité de se rendre à Londres sous sa protection. Rainsborough résista à toutes ses promesses. Le roi prit alors la résolution de s'enfuir et de se livrer aux Écossois, et le 27 avril 1646, à minuit, il quitta la ville d'Oxford, accompagné du seul Ashburnam, et guidé par un ecclésiastique nommé Hudson, dont il passoit pour le valet. Les fugitifs tournèrent Hentley et Brentford, évitèrent Saint-Albans, et gagnèrent Harborough. Ils n'y rencontrèrent aucun ami. Hudson partit pour Newark; Charles et Ashburnam trouvèrent un asile durant deux jours à Downholm dans le Norfolkshire. Hudson vint les y chercher et les conduisit à Southwell au logement de Montreville qui présenta sur-le-champ le roi au général Lesley, comte de Leven, et aux officiers et commissaires écossois. Ceux-ci affectérent la plus grande surprise, quoique prévenus par l'ambassadeur, et lui rendoient les témoignages extérieurs du respect dû à leur souverain. Mais lorsque Charles, agissant en roi , oublia qu'il étoit prisonnier , et voulut donner le mot d'ordre, Lesley l'interrompit en lui disant : • Je suis ici le plus ancien soldat, sire. Cet office est le mien, et je pense que votre majesté fera sage-\* ment de me le laisser. \*

Dépositaires de ce gage important, les Écossois n'attendirent pas qu'il leur fût réclamé par les Anglois; ils levèrent le camp de Newark et se retirèrent à Newcastle. Cependant les presbytériens et les indépendants les accusèrent de perfidie, et les généraux reçurent des ordres pour surveiller leurs mouvements; mais cette mésintelligence qui pouvoit prolonger la guerre cessa tout à coup par suite des protestations des Écossois et des lettres de Charles qui demandoit aux chambres de lui envoyer des propositions de paix, et prescrivoit à ses officiers de rendre sans délai les forteresses qui tenoient encore pour sa cause. Le parlement et ses généraux agirent dans cette circonstance avec une politique aussi adroite qu'humaine; on facilita aux royalistes le rachat de leurs propriétés confisquées; on accorda des conditions honorables aux officiers; tous se soumirent, et les vainqueurs esprent la sagesse de ne pas souiller de sang **derniers et funestes lauriers de la guerre** commencée par Charles, lorsqu'il Ista l'étendard à Nottingham : elle avoit duré quatre années. Le farouche Montrose ne voulut être ni témoin ni acteur des nouveaux événements qui se préparoient, et il prit la route du continent.

Charles avoit promis de faire ses efforts pour se convertir à la religion presbytérienne, et il accepta pour instructeur Henderson, le plus célèbre des prédicateurs de cette secte. Le monarque, aidé d'un théologien, combattit Henderson avec habileté; il soutenoit que l'épiscopat avoit été établi par les Apôtres, et qu'il étoit de droit divin; Henderson avançoit que les Apôtres n'avoient pas créé l'épiscopat; et tous deux défendoient leur doctrine avec opiniàtreté. • Mais qui donc nous jugera, demanda enfin • le roi ; qui prononcera (ntre nous? • Ce furent les arguments politiques qui décidèrent la question. La nation écossoise aunonça que, tout entière, elle se déclareroit en faveur de Charles, s'il adoptoit le presbytérianisme, et qu'elle le replaceroit sur le trône de ses ancêtres; mais que dans le cas contraire il ne devoit pas ignorer quelles seroient les conséquences de sa détermination. L'entêtement ou peut-être la conscience du roi s'opposèrent à ce qu'il adoptat cette condition. « A son avénement au trône, di-• soit-il, l'épiscopat étoit établi dans l'Église; il avoit fait serment de le maintenir; son père, de sage et prudente mémoire, pro-

- fessoit la maxime : « sans évêque, pas de
  roi; » il partageoit cette opinion, et le droit
- de disposer de la chaire, sans supérieurs
- ani angust le prisente l'année superieurs
- » qui eussent la puissance d'en réprimer les
- écarts, étoit dans ce siècle de trop grande
   importance pour qu'il abandonnât ce re-
- doutable instrument à des hommes per-
- vers ou malhabiles.

Ce fut à cette époque (août 1646), qu'on soumit enfin à son examen les propositions de paix combinées entre le parlement et les commissaires écossois. Charles n'y fit d'autre observation que de déclarer qu'une conférence étoit nécessaire entre les parties pour discuter les divers articles de ce traité, et qu'il étoit disposé à se rendre à Westminster, s'il le pouvoit avec sûreté, honneur et liberté. Les indépendants triomphèrent de cette déclaration qui leur donnoit gain de cause sur les presbytériens. Cependant les commissaires écossois exprimèrent leur empressement à concourir aux menaces que l'opiniatreté du roi rendoit nécessaires, et s'engagèrent à ramener leurs troupes en Écosse, sous la condition préalable d'une indemnité pour leurs services passés. Ils conservoient tacitement l'espoir de conduire avec eux Charles à Edinbourg; mais leur politique fut devinée par les parlementaires, qui se hâtèrent de fixer à quatre cent mille livres sterling la balance de compte en faveur de l'Ecosse, et qui arrêtèrent que le droit de disposer de la personne du monarque appartenoit à l'Angleterre. Les Écossois surpris réclamèrent : Charles étoit leur roi avant d'être celui de l'Angleterre, et les deux nations avoient au moins un intérêt égal à la chose. Les Anglois répliquèrent que les Ecossois n'avoient été que leurs auxiliaires, et que leur royaume, indépendant comme il étoit, n'avoit aucun droit à exercer hors de ses limites. La discussion s'envenima. L'Angleterre manifesta l'intention d'appuyer par les armes la prétention qu'elle avoit émise; et les deux chambres avant assigné à Charles, pour le lieu de sa résidence, la forteresse de Holmby près de Northampton, en donnèrent avis aux commissaires écos.. cuestil

.... 200 تانىدى . . ,.. 🕓 mi-... ese yesent .....euce cutre . . n ctoit pas ... we is peuple Samuation d'un ..... ics saintes s. as consentirent . ... u residence à , i cut accepté les . ... u. civient offertes, .. wort fait aucune vio-. . . . a aucun obstacle ne .... légitime de ses .. wroit rien changé aux ... a gouvernement des deux ..... amendement. Elles pri-.. ...... mesures pour solder . ...... termes du paiement pro-..... et les Écossois, fidèles à leur ..... dyman l'infortuné Charles dans 👡 ir Holmby (16 février 1647).

Transmin anglois les plus célèbres Lux une grande sévérité la con-, ., .h. I firmar dans cette grave circon-.... \ \www.unux Judas, les commissaires Anne auroient vendu la personne du roi 👡 👊 l avoir attiré dans un piége par de fal-, " was promesses; et cet infame marché must mount fait une impression si vive sur h. Mala, qu'au premier moment ils auunum pris la résolution de protéger Charles A the reclamer sa liberté, dût-on y emplayer la force des armes. Il n'en est cependant pas ninsi. Les faits les mieux avérés demontrent que les commissaires n'avoient potent authoré aux conditions que le roi vouhat obtenir avant de se rendre à l'armée remanar; que les négociations s'étoient trouvern rompues par son assistance; que Monmoulle l'avoit nettement averti que les chefs anvenantaires n'entendoient lui garantir que La stricté personnelle; que quatre mois s'éunent croulés depuis ces conférences jus-

qu'au moment où Charles désespéré s'étoit determiné à venir au camp des Écossois à tous risques et périls, tant I craignoit de tomber dans les mains de Fairfax; que le paiement de la moitié de l'indemnité duc à l'Écosse, quoiqu'il coincidat malheureusement avec l'époque de la remise de Charles aux Anglois, étoit fixé depuis près de cinq mois, et qu'il avoit fallu, pour que le parle ment obtint cette remise, des menaces et des préparatifs de guerre. Les Écossois avoient pu considérer encore que la résidence de Charles à Holmby entrainoit de droit la dissolution de l'armée de Fairfax. ennemie déclarée du roi, et laissoit ainsi aux parlements des deux royaumes la liberté nécessaire pour opérer la restauration de trône et fonder définitivement la religion, conformément au covenant. Après avoir byé la tache odieuse que la reddition de la personne royale avoit jetée sur les Écossois, nous ajouterons cependant qu'aucun sentiment de lovauté ou de compassion n'étoit entré dans les cœurs des covenantaires, et que le fanatisme et l'interet donnoient seus quelque couleur aux froids calculs de leur caractère politique.

Charles, dans sa prison de Holmby, ne fut pas traité avec toute la rigueur qu'il avoit d'abord redoutée. On lui refusa l'assistance de ses douze chapelains, et à son tour il repoussa les secours spirituels de deux ministres presbytériens qu'on lui envoya de Londres; ses domestiques étoient choisis par les commissaires; les personnes étrangères à sa maison devoient solliciter une permission du parlement pour obtenir accès près de lui, et ses gardes avoient l'ordre de chasser les individus qui se présenteroient sous prétexte de se faire toucher comme atteints de maladies scrofuleuses. Il pouvoit toutefois monter à cheval et se promener dans le voisinage: c'étoit une de ses occupations favorites. Il employoit aussi une partie de la journée à jouer à la boule, et passoit le reste du temps dans son cabinet, où il écrivoit à ses amis et se berçoit de l'inutile espérance d'une diversion favorable à sa cause, en Irlande.

Après trois mois, sans communication officielle avec les chambres, Charles leur écrivit pour leur signifier son consentement aux principaux points des propositions qu'on lui avoit faites. Il confirmoit pour trois années le gouvernement presbytérien, en se réservant, pour lui et sa maison, la liberté de culte; après ce délai, l'établissement définitif de la religion seroit légalement arrêté par lui, les chambres et vingt théologicns à sa nomination, adjoints à l'assemblée du clergé, à Westminster. Il concédoit aux chambres, pour dix années, le droit de conférer le commandement des armées de terre et de mer, et s'engageoit à donner toute satisfaction sur l'affaire d'Irlande, conduite par Glamorgan.

L'armée étoit devenue à cette époque (1647) le refuge des religionnaires indépendants, et les presbytériens ne voyoient qu'avec crainte et jalousie que Fairfax tolérât tous les systèmes de prédication et toutes les formules de prières. Le caractère de ce chef, fort éloigné de l'austérité presbytérienne, étoit doux et conciliant. Soldat actif et audacieux, il montroit, hors du champ de bataille, le naturel et la docilité d'un enfant; il se laissoit constamment guider par les avis de ses compagnons, et ne savoit rien refuser aux désirs que lui exprimoit sa femme, l'une des filles de Cromwell. Mais la confiance du général appartenoit surtout à son beau-père, dont l'ambition, qui bientôt n'eut pas de bornes, commençoit alors à se développer. Cet Olivier Cromwell, qui gou vernoit Fairfax en lui insinuant ses idées, qu'il paroissoit ensuite adopter comme si elles eussent été le fruit de la pensée du général, s'étoit fait adorer des soldats, dont il affectoit de partager les privations. Il parloit avec eux le langage mystique du fanatisme, s'adjoignoit à tous leurs conventicules, déployoit son éloquence en faveur de la tolérance et de la liberté, et tonnoit contre les injustices qu'éprouvoient les religionnaires. Également aimé des officiers, il déploroit avec eux la bigoterie jalouse des membres du parlement, l'ingratitude des absurdes légistes qui le dirigeoient à leur gré, leur système d'engouement ou de méfiance qui portoit le plus nul personnage au haut de la roue de la fortune, et repoussoit sans motif le patriote le plus méritant; et il leur laissoit entendre que le moment arrivoit où cette lutte entre les avocats et l'armée devoit enfin prendre un terme.

Les presbytériens, dans l'intention d'amener la dissolution de l'armée, prétendirent que, d'après le départ des Écossois et la soumission des royalistes, il devenoit urgent de soulager le pays du fardeau d'une multitude en armes désormais inutile. Le parlement prit donc la résolution d'envoyer en Irlande trois régiments de cavalerie et huit d'infanterie, de ne conserver en Angleterre que le nombre d'hommes suffisant pour le service des garnisons avec six mille chevaux, et de remercier tous les officiers d'un grade supérieur à celui de colonel, à la seule exception du général en chef Fairfax. L'armée, composée en grande partie d'indépendants, n'apprit cette mesure qu'avec indignation; elle quitta ses cantonnements près de Nottingham, et se rapprochant de la capitale, prit ses quartiers dans le comté d'Essex, sous le prétexte apparent de se procurer des subsistances qui manquoient dans une contrée ruinée par la guerre; mais en même temps les soldats signèrent et présentèrent une pétition par laquelle ils réclamoient un bill d'indemnité qui les mit à l'abri de toute recherche relativement aux actes illégaux dont ils se seroient rendus coupables durant la guerre, l'exemption de la presse pour le service étranger, le paiement de la solde arriérée, une solde hebdomadaire jusqu'au licenciement définitif, des récompenses pour les blessés, des pensions pour les veuves et leurs familles. Les deux chambres, surprises, publièrent une déclaration qui rangeoit les signataires de cette pétition parmi les ennemis de l'état et les perturbateurs du repos public, s'ils persistoient dans leur conduite illégale. Elles n'avoient pas songé, en adoptant cette mesure rigoureuse, que les pétitionnaires avoient l'épée

à la main. Le mécontentement de l'armée devint général. · Pourquoi, disoient les soldats, serions-nous frustrés des privi-» léges du reste de la nation? Le comté » d'Essex, la ville de Londres, ont pu faire » des pétitions contre nous; et nous, qui avons versé notre sang, nous ne pour-» rions établir nos griefs et justifier notre > caractère? > A l'instant même, les officiers munis de commissions se réunirent et formèrent un corps délibérant; il s'en constitua un autre composé de deux représentants de chaque compagnie, sous le nom d'assistants; et tous deux, à l'instar des deux chambres de Westminster, entreprirent de diriger l'armée, par des discussions et des résolutions en forme parlementaire. Les chambres leur envoyèrent une commission dont les membres étoient Cromwell, Ireton, Fleetwood et Skippon, avec ordre de dire qu'ils étoient chargés de reconnoître la maladie qui tourmentoit l'armée, et d'y porter remède. Le parlement militaire répondit qu'il n'existoit aucune maladie dans l'armée, mais beaucoup de souffrances qui excitoient ses justes plaintes. Les chefs du parti presbytérien, à cette réplique, prirent la détermination de licencier les troupes sans délai; mais Fairfax rassembla ses deux nouveaux conseils, qui décidèrent que toute l'armée devoit se réunir, afin de délibérer en commun sur ce nouvel inci-

Sur ces entrefaites, un officier qui faisoit partie de la chambre des assistants, ou des agitateurs, comme les nommoient leurs adversaires, s'étoit présenté au roi Charles, à Holmby, et lui avoit remis une pétition de l'armée qui l'invitoit à se laisser conduire au quartier du général en chef, qui le rendroit au trône et à ses honneurs. Charles n'accepta pas cette proposition, soit qu'il craignit de tomber dans un piége, soit qu'il se berçât d'une autre espérance. Cette tentative sembloit oubliée depuis six semaines, lorsque Joyce, cornette dans les gardes du général, et ancien tailleur de profession, arriva, suivide cinq cents chevaux, à doux milles

de distance de Holmby (2 juin 1647), et se rendit seul à cette résidence, où il trouva le roi occupé à jouer à la boule. Les gardes et les commissaires du parlement ne pouvant douter de l'intention de Joyce, et ne voulant pas entreprendre une résistance inutile, se retirèrent et livrèrent les portes aux survenants. Ceux-ci placèrent leurs factionnaires à toutes les issues, et passèrent la journée du trois en délibération. Le soir. à dix heures, Joyce pénétra dans la chambre du roi, et l'informa que ses camarades et lui désiroient le conduire dans un lieu où sa personne seroit plus libre et plus en sireté. « Je consens à vous suivre, dit Charles, » mais il convient que votre proposition me soit faite publiquement.—Elle le sera, reprit Joyce. >

Le 4 juin, en effet, le roi se plaça sur k seuil de la porte, à six heures du matin; les compagnies défilèrent devant lui, et Joyce, un peu en avant de la ligne, lui annonça qu'il falloit partir à l'heure même. « Et où vou-

- · lez-vous me conduire? lui dit Charles;
- A l'armée, répondit Joyce. Mais de
- · quelle autorité procédez-vous, monsieur
- Joyce, pour prendre charge de ma per-
- sonne? De l'autorité de l'armée; ses
- ennemis cherchent à inonder une seconde
- » fois le royaume de notre sang, et elle veut
- prévenir leurs desseins. Cette autorité
- » n'est pas légitime. Je ne puis connoître
- » que la mienne, et après elle, celle du par-
- lement. Avez-vous une commission de sir
- Thomas Fairfax? J'ai celle de l'armée,
- et le général en fait partie. Ce n'est pas
- » répondre; le général est le chef de l'ar
- » mée. Avez-vous une commission écrite?
- > Je prie votre Majesté de ne pas prolon-
- » ger cet interrogatoire. Voici ma commis-
- sion.

Et en même temps Joyce montrait de la main les cavaliers qui le suivoient, hommes d'élite et parfaitement équipés. Le roi se mit à rire.

- Je n'ai jamais vu jusqu'ici, reprit Char les, de pareille commission; mais elle est
- · écrite en beaux caractères, et se fait lire



Dame de qualité.

Femme de marchand.

Costumes du règne de Charles I'.

- » sans épeler. C'est une brillante compagnie
- · de gentlemen. Cependant je ne puis sortir
- d'ici que comme contraint, et je pense que
- vous n'hésiterez pas à me promettre que
- · je serai traité avec honneur et respect, et
- ne serai forcé à rien faire contre ma conscience. Au reste, si vous êtes maîtres de
- ma personne, mon ame est au-dessus de
- · toute atteinte. >

Joyce répondit que les principes de ses camarades leur défendoient de violenter aucune conscience, et encore moins celle du souverain; et sa troupe témoigna, par ses acclamations, qu'elle approuvoit la réponse du chef. Le roi s'informa ensuite du lieu où l'on vouloit le conduire; on parla d'Oxford et de Cambridge; mais il exprima le désir de se rendre à Newmarket, et Joyce y consentit. La troupe et le monarque se mirent

en route après ces explications, et les commissaires du parlement rédigèrent une protestation contre le déplacement de la personne royale.

L'entreprise de Joyce n'avoit pas été révélée à Fairfax, qui en parut aussi surpris que le parlement lui-même; elle avoit été arrêtée dans le conseil des assistants ou agitateurs, et on la devoit aux insinuations de Cromwell. Le général en chef y donna toutefois son approbation, quand il vit l'ardeur de l'armée appuyée par le vœu général de la population. Les discussions parlementaires prirent un caractère de haine et d'aigreur, et de nombreuses pétitions, sorties des plumes de Lambert et d'Ireton, inspirées par Cromwell, reproduisirent incessamment les anciennes demandes de l'armée, qui exigea de plus l'expulsion de onze membres de la

chambre des communes, et spécialement de Hollis, Glyn, Waller, Stapleton et Clotworthy, chefs du parti presbytérien, accusés d'avoir voulu rendre l'armée suspecte au parlement. Les chambres se virent obligées de céder à des volontés exprimées le glaive en main, et elles nommèrent des commissaires pour traiter avec ceux de l'armée, comme s'ils eussent représenté une autorité légale. Si Charles avoit pu vaincre ses irrésolutions, et renoncer à cet esprit de duplicité qui l'avoit tant de fois déçu, il eût été possible que cette lutte des presbytériens et des indépendants eût amené sa restauration; mais, à force de se méfier de la sincérité des partis et de balancer entre leurs propositions, il leur laissa le temps de terminer le débat sans son intervention, et il se perdit au moment où s'ouvroit devant lui la perspective presque certaine de rentrer dans les droits qu'on lui dénioit depuis si long-temps.

Le conseil des officiers, ayant rédigé un plan pour l'organisation de la nation, le soumit à l'examen du roi et des commissaires du parlement. Ce plan, fondé sur les mêmes bases que les anciennes propositions de paix, renfermoit diverses modifications sur la durée des parlements et la liberté des élections, sur l'état de l'Église, sur celui de la milice, et sur le sort des royalistes. On réduisoit à cinq le nombre de ceux qui étoient exclus du pardon; on supprimoit la pénalité de la liturgic relativement à l'absence, et celle du covenant relativement au refus; on n'abolissoit pas la hiérarchie, mais on la privoit du droit de contraindre; et si Charles eût adhéré à ce plan, il recouvroit probablement son trône et son autorité; mais, dans son aveuglement, il répondit par un refus positif:

- Vous ne pouvez vous maintenir sans mon
- > appui, dit-il aux officiers, et cet appui, je
- » n'en ferai pas si bon marché! »

La ville de Londres parut se déclarer en faveur des presbytériens. Les partisans des indépendants ou de l'armée, dans les deux chambres, tinrent conseil à Sion-House sur les mesures convenables dans les circonstances présentes, et prirent la détermination d'aban-

donner le parlement, où Hollis et ses collégues avoient repris toute leur influence, et se trouvoient appuyés par les royalistes. Les deux présidents, huit lords et cinquantehuit députés des communes partirent donc pour l'armée, après avoir fait serment de vivre et de mourir avec elle, et leur arrivée détermina Fuirfax à marcher sur la capitale. Dans cette situation, qui devoit amener né cessairement une révolution nouvelle, les officiers en corps firent une dernière tentative près du roi, et le conjurèrent d'écrire à Fairfax une lettre par laquelle il approuve roit en général leur plan d'organisation, sauf à se réserver quelques modifications, remercieroit l'armée de ses égards pour lui, et désavoueroit tout dessein d'assister les presbytériens. Charles hésita. Deux jours s'éconlèrent; il écrivit enfin, mais il étoit trop tard: les événements s'étoient pressés, et sa lettre ne parut qu'un artifice pour déguiser ses relations réelles avec les ennemis de l'armée.

Les onze membres de la chambre des communes, expulsés par les indépendants, avoient repris leurs siéges; la Cité de Londres les appuyoit; dix mille hommes étoient sous les armes; quatre cents barils de poudre et d'autres munitions de guerre, extraits de la tour, avoient été distribués parmi les milics commandées par les généraux presbytériens Poyntz, Waller et Massey; le conseil commun venoit de voter un emprunt de dix mile livres sterling, par souscription, et de créer dix-huit nouveaux régiments; et une ordonnance invitoit le roi à venir à Westminster. Quand on apprit que Fairfax avoit pris son quartier-général à Hammer-Smith, l'enthorsiasme militaire et politique des presbytériens s'évanouit à l'instant, et la peur s'empara des plus ardents. Rainsborough, envoyé par le général pour reconnoître les approches de la rivière, s'étant présenté devant Southwark, fut accueilli avec des transports de joie par la milice de ce bourg , qui se rang¤ sous son étendard; les lignes de défense furent abandonnées, et le lord maire, instruit de ce qui se passoit, ordonna l'ouverportes. Le 6 août 1647, l'armée innte fit son entrée triomphale dans la Londres: Fairfax étoit à cheval, enses gardes et d'une foule de gentilset suivi des deux présidents et des s fugitifs des deux chambres, dans de voitures; la cavalerie ouvroit et a marche. Le maire et le conseil de félicitèrent, et le général se rendit à ıster, où il installa de nouveau les ts Lenthal et Manchester; toutefois naire, l'un des shériffs, et quatre a, furent envoyés à la tour, les sept 11 avoient siégé en l'absence de leurs 3, mis en accusation, et Maynard et oulsés de la chambre des communes. olution annula tous les actes passés illet au 6 août.

ess de l'armée désignèrent le palais xoncourt pour la résidence du roi; t quelque temps il y vécut avec une ce de grandeur et de liberté, jouislonté de la présence de ses enfants laisir de la chasse, correspondant it et en toute sûreté avec la reine, Paris, et recevant sans obstacle s personnes qu'il lui plaisoit de voir. nande des commissaires écossois, les ambres lui soumirent encore une ameuses propositions. Toujours inharles répondit que le plan d'orgaproposé par l'armée lui sembloit ombiné, et qu'il étoit disposé à traiprès ce plan, avec des commissaires par le parlement et par l'armée. re plut aux officiers, et Cromwell ix communes, en sa faveur, avec eur qui fit naître l'idée qu'il nourntention de faire un arrangement l avec le roi. Un grand comité fut pour prendre en considération tout ncernoit le monarque, et s'entendre sorte de troisième chambre, le conuerre, qui notifioit ses résolutions tre de vœux de l'armée. Charles, at, ne flattoit les officiers qu'afin de es relations qu'il entretenoit avec le posé, par l'intermédiaire du marquis d'Ormond et du lord Capel, revenus l'un et l'autre en Angleterre par autorisation du parlement. Ces deux amis du roi, et les commissaires écossois, complotèrent de faire entrer en Angleterre, au printemps, une armée écossoise, et d'appeler les presbytériens à leur aide. Charles devoit se mettre à la tête de cette armée, et s'il ne pouvoit se soustraire à la surveillance dont on l'entouroit, il se feroit remplacer par le prince de Galles. Cromwell eut connaissance de cette intrigue par ses affidés, ou la devina sur quelque parole indiscrète des commissaires de l'Écosse: il se plaignit au roi lui-même de son incurable mauvaise foi, et fit avorter ainsi des dispositions qui alloient rallumer la guerre civile.

A cette époque, le parti des rationalistes. ou niveleurs, commençoit à prendre rang entre les presbytériens et les indépendants. Suivant ces fanatiques d'une autre espèce, les hommes ne devoient user d'aucune autorité coërcitive envers qui que ce fût en matière de religion; mais, en politique, le peuple avoit des droits à conserver, et il étoit de son devoir de se faire justice lui-même quand ces droits étoient menacés ou envahis. En ce moment, le bien public se trouvoit sacrifié à l'intérêt particulier par le roi. par les officiers, par le parlement. Le premier vouloit recouvrer un pouvoir arbitraire; les seconds, obtenir de l'or, des titres, des commandements; le troisième, une autorité permanente. L'heure avoit sonné où les opprimés devoient se lever et se résoudre à perdre la vie pour reconquérir la liberté. Les hommes qui professoient ces doctrines n'étoient, disoient-ils, que d'humbles créatures que Dieu avoit douées de raison. comme d'un guide sûr, et qui n'agissoient que par les impulsions de cette raison; ils n'avoient nulle prétention aux talents oratoires ni aux connoissances futiles, et la tendance vers une grande sainteté étoit le but de toutes leurs actions. Les niveleurs, qui ne parloient du roi qu'en lui donnant le nom d'Achab. publièrent une brochure où ils exposèrent leurs doctrines pour le gouvernement du royaume : plus de roi ni de lord; souveraineté dans le

chambre des communes . . . . Hollis, Glvn, Walt worthy, chefs du ; sés d'avoir voulu ressi ٠,٠parlement. Les chas-..u, de céder à des vol. . . 10en main, et ele-...crent saires pour t... . ... obtint comme silve. , dans l'arlégale. Si Ci , ant encore solutions, co . la personne qui l'avo -... Fairfax sible qu . ... ui se manifesta independ . ut force de s'aband, et l'on menaca mus. an acte d'accusation. ૂત્ર Charles choisit pour .. qu'il avoit donnée au ... laquelle il jouissoit de sus avoir pris un sage con-. . . . . avoir formé aucun plan var la disposition de sa per-, asparut le 11 novembre de .....cart, en laissant sur sa table un chambres par lequel il pro-..... de revenir quand il pourroit se faire Carrie des houneur , liberté et sûreté.

Trees pours après, l'infortuné Charles se content encore prisonnier dans l'île de Wight'

V. compagné d'un valet de chambre nomme tegge, et de deux affidés, Berkeley et Ashburnham, le roi étoit sorti le soir de Hamptoucourt, par un escalier dérobé. La unit cioit sombre et orageuse. Il traversa la toret, et gagna le manoir de Tichfield, où il fut reçu par la comtesse de Southampton. therkeley et Ashburnham se rendirent le lendeman à l'île de Wight, où commandoit Hammond, officier dévoué à Cromwell, et qui avoit épousé une fille de Hampden. Ils hu demandérent asile pour leur maître. Hammond répondit qu'il traiteroit le roi avec tons les égards dus à son sang, mais qu'il n'obciroit qu'aux ordres de ses supéneurs. Il partit à l'instant pour Tichfield, avec un detachement de soldats, et se fit annoncer à Charles par Ashburnham. • Quoi,

ceria le malheureux prince l vous l'aver amené ici! Je suis un homme perdu!. Le roi essaya vainement de séduire le gouverneur; il n'en obtint que des phrases respectueuses, mais peu satisfaisantes, et il fut contraint de le suivre dans l'île de Wight, où Hammond le logea au château de Carisbrook.

La nouvelle de l'évasion de Charles pensa mettre en danger la vie de Cromwell. Les niveleurs prétendirent qu'il protégeoit la personne du monarque, et menacèrent de lui faire paver de sa tête les intrigues qu'on lui supposoit. Fairfax, afin de combattreles dispositions séditieuses de l'armée, fit assembler les régiments, leur lut une apologie de sa conduite, se plaignit des calom nies dont les patriotes étoient l'objet, et sur la désignation même des soldats, fit mettre en prison les distributeurs de pamphlets. Cependant, un des régiments, après avoir chassé ses officiers, prit pour devise: La liberté du peuple et les droits des soldats. Cromwell penetra lui-même dans ses rangs; arrèta les meneurs; fit fusiller immédiatement l'un d'entre eux : obtint la condamnation des autres, et prit des otages, comme cautions de la soumission de leurs camarades. Cet acte de vigueur rétablit la subordination, et un accommodement ne tard nas à s'effectuer entre les officiers et leur inférieurs; mais Cromwell reconnut la nécessité de se séparer entièrement du roi, et il ne songea plus qu'à se créer des partisans. Charles, de son côté, recommença ses in trigues; le passe n'avoit pas le don de l'éclarer. Il s'adressa secrètement aux Écossois. par l'intermédiaire du docteur Gough, chapelain de la reine, et à Cromwell et ses amis. par celui de sir John Berkeley. Ces messages furent recus avec dédain, et dans ses nouvelles apprehensions, il médita encore un plan d'évasion à l'aide de la reine, qui devoit lui envoyer un bâtiment de guerre sur lequel il se transporteroit à Berwick. Il devoit profiter, pour sortir du château <sup>de</sup> Carisbrook , du mouvement causé par le départ des commissaires écossois, avec les-



Château de Carisbroock. — Vue de la fenêtre par laquelle Charles I' tenta de s'échapper.

avoit enfin conclu une sorte de ais le vigilant Hammond, s'étant e quelques démarches inaccoutuma les portes, doubla les gardes, et captif dans son appartement, et nême une partie de sa suite. Un antaine de l'armée royale, nommé essava d'opérer un soulèvement de Wight en faveur du roi : il ans sa tentative, et subit la peine es. Les chambres prirent la résone plus recevoir de message de er, de ne plus lui envoyer d'adressuppliques, de déclarer passible s de haute trahison quiconque reson autorité, et d'établir un correté publique, qui devoit agir sans rs des étrangers. C'étoit annoncer sois que l'on renonçoit à leur enils le comprirent, et leurs commisetirèrent. La garde de la personne confiée à quatre soldats d'une fidéte épreuve. Ils se tenoient près du r durant ses repas, ses dévotions, itions, ses promenades; ils veilhacune des portes de sa chambre ш.

à coucher, et toutefois Charles parvint à éluder leur surveillance, et à entretenir des correspondances nombreuses avec la reine, à Paris, avec le duc d'York, en Hollande, avec les commissaires écossois, à Édinbourg, et avec les chefs des royalistes.

L'esprit public anglois étoit dans un état de fièvre ardente. Toutes les classes exprimoient un mécontentement plus ou moins prononcé. Les bienfaits de la paix, de sages institutions, sauve-gardes de la liberté, l'affranchissement des taxes de guerre, n'existoient encore que dans les rêves des gens de bien. Les niveleurs avoient trouvé dans la Bible, au livre des Rois, un passage qui annonçoit que Dieu réprouvoit le gouvernement monarchique: il étoit donc urgent d'établir une république, d'après le consentement général, et de traduire Charles en justice, comme responsable de tout le sang qui avoit été versé. Les grandesses du parlement et de l'armée, convoquées chez Cromwell, débattirent cette doctrine sans se prononcer encore ouvertement.

Mais l'Écosse, mécontente, prêchoit en ce moment une croisade en faveur de l'Église

metic:



..... i esperance de écou: Carry adants. Le duc .. . Gexte de détruire le 11:40 asadon à la restaura-.... un sjint d'être un des ...... da covenant, que les a. actue, disoit-il, avoient A second of parvint a obte-👊 counte de danger, et le , a quarante mille hommes, , andedement, entravée par promon da comte d'Argyle; Constant do l'Angleterre recurent a a temi preb a operer un soues que les Leonore nuroient passé

A member decomisde Charles ne y contend of attendre le moment op-, 150 donel Poyer, officier parlemen-, pacernour du chateau de Pembroke, y 150 mbard 10yal Gemars 1648). Les

ana qual avoit eté convenu à

ourt entre le roi et les commis-

cavaliers coururent aux armes de toutes parts, et leurs premières tentatives furent couronnées de succès. Ils assiégèrent Caernarvon, surprirent Chepstow, et repoussèrent le colonel Fleming, chargé d'arrèler leurs progrès. Mais bientôt l'arrivée de Cromwell, à la tête de cinq régiments, chargea la face des événements : il reprit Chostow, delivra Caernarvon, et s'empara de Pembroke, après six semaines d'un sign régulier. Tandis qu'il étoit ainsi retenu, diverses émeutes avoient lieu dans la cité même. à Canterbury, à Exeter, à Norwich, à Thetford, au cri de Dieu et le Roi. Fairfay. Lambert, Horton, Livesay, comprimered les revoltés. Cependant l'esprit d'insurrection se communiquoit à la marine, et six vaisscaux, entierement équipés, se déclarolent en faveur du monarque; ils mirent à la voile pour La llaye, sous le pavillon royal. et offrirent leurs services au jeune da d'York, qu'ils nommèrent leur amiral. Ce mouvement d'une partie de la flotte encou-

a les royalistes. Quoique les cavaliers i été battus par Fairfax, à Maidstone, · Newport s'avança jusqu'à Blackmanda son admission dans la iu roi y étoient nombreux, et and tellement critique aux taats du parlement, qu'afin en eux les presbytériens, ils midiberté les membres des deux cham-Assertus par l'armée, et leur restituèrent eurs sièges. Cette sorte de réconciliation letruisit les espérances du comte de Newport; il se retira à Colchester, et prit la résolution d'occuper l'armée de Fairfax, assez long-temps pour l'empêcher de porter secours aux comtés du nord, avant l'arrivée les Écossois.

Ces alliés, tant attendus, traversèrent enfin la frontière (8 juillet 1648), au nombre de trente mille hommes, disoit-on; mais à peine en comptoient-ils quinze mille en réalité. Ils étoient suivis de trois mille vétérans de l'armée d'Irlande, commandés par Montrose, et de quatre mille hommes de cavalerie, sous les ordres de sir Marmaduke Langdale. Hamilton, avec cette belle armée, perdit un temps précieux par la lenteur de marche; les intervalles immenses qu'il hissoit maladroitement entre les différents corps qui la composoient, donnoient en outre à ses adversaires la possibilité de couper ses divisions. Il arriva néanmoins sur la rive gauche du Ribble, près de Preston. Cromwell et Lambert, réunis sur ce point, n'avoient pas en tout neuf mille hommes; ils attaquèrent cependant les Écossois avec ardeur, et les mirent dans une déroute complète (18 août), après six heures de combat. Jamais défaite ne fut si désastreuse et si générale. Les deux tiers de l'infanterie furent faits prisonniers par les habitants des campagnes; le duc de Hamilton se rendit au général Lambert et au lord Grey de Groby; les régiments de Montrose, et quelques détachements de traîneurs, atteignirent seuls les frontières de leur pays. Le comte de Holland qui, du parti du parlement etoit Passé à celui du roi, et s'étoit avancé jusqu'à Kingston, tomba entre les mains des indépendants. Colchester se rendit à discrétion, nonobstant les efforts du comte de Newport; on fit grâce aux soldats; mais deux des officiers furent fusillés pour l'exemple; ils avoient été déclarés traîtres par le parlement.

Tandis que ces événements se passoient, le prince de Galles avoit pris le commandement de la flotte révoltée, et, réunissant dixneuf voiles, s'étoit établi en station dans les Dunes, à l'embouchure de la Tamise, d'où il correspondoit avec les partisans de la royauté au parlement, et dans la cité. Il eût été plus sage de se présenter devant l'île de Wight, et d'en enlever le roi Charles; mais tout sembloit concourir pour préparer la perte de l'infortuné monarque. Les intrigues du prince n'eurent aucun résultat. Après six semaines d'inutiles négociations, il reprit la route des côtes de Hollande, sous le prétexte qu'il manquoit de vivres, triste et honteuse excuse pour un fils, dans une aussi grave circonstance! Poursuivi par Warwick, l'amiral anglois, il évita l'engagement qui lui étoit offert, et Warwick fut accusé de trahison par les niveleurs.

La victoire de Cromwell sur Hamilton détermina enfin les presbytériens à s'occuper du projet de transaction avec le roi. Le parlement chargea quinze commissaires, cinq lords, et dix membres de la chambre des communes, de poursuivre la négociation. Du château de Carisbrook, Charles fut amené à Newport, avec ses chapelains, ses domestiques, et ses conseillers qui n'avoient pris aucune part à la guerre. On discourut, on débattit, on discuta; mais les commissaires insistoient toujours sur le consentement du roi à chacune des propositions qu'on lui avoit soumises à Hamptoncourt. Les modifications que Charles présentoit étoient constamment repoussées par le parlement, et le monarque captif adhéra enfin à tout ce qui étoit exigé, à l'exception de l'abolition définitive de la prélature, de l'aliénation à perpétuité des terres épiscopales, du refus d'admettre à composer, pour leur délit, les personnes qui l'avoient suivi, et du serment de fidélité au covenant. La session expira avant qu'aucun arrangement eût été conclu; et les niveleurs, les fanatiques, les enthousiastes de toutes les couleurs eurent le champ libre pour réclamer ce qu'ils nommoient le fruit de la victoire, c'est-à-dire la vengeance. Le roi, disoient les uns, étoit prisonnier; donc on ne pouvoit faire de traité avec lui, et la suprématie du peuple devoit être à jamais et nettement établie contre le veto du roi et des lords. Le parlement, disoient les autres, n'avoit pas pris suffisamment à cœur le sang versé, et Dieu ne pouvoit être satisfait d'une telle foillesse : ils avoient lu dans le livre des Nombres que la terre ne pouvoit être lavée du sang versé que par le sang des meurtriers, et c'étoit au roi qu'il falloit en demander compte. Le colonel Ludlow, membre de la chambre des communes, étoit un des plus ardents fauteurs de cette funeste doctrine. Il ne parvint pas à la faire adopter à Fairfax : mais il séduisit Ireton qui engagea son régiment à signer une pétition pour demander la punition du crime, quel que fût le rang du coupable, et l'application de la peine de haute trahison à quiconque agiroit en faveur du roi, avant qu'il eût été acquitté. Le régiment du colonel Ingoldsby sollicita, en termes clairs et énergiques, que le monarque et ses adhérents fussent traduits en justice. Une assemblée d'officiers, à qui ces pétitions et nombre d'autres furent soumises, déclara qu'il falloit que le premier auteur des troubles et des maux du royaume fût promptement jugé comme coupable de trahison, et responsable du sang repandu et des malheurs de la patrie. Elle demanda de plus la dissolution du parlement, une representation nationale mieux répartie. l'election des rois a venir, et l'abolition à jamais du droit de veto. Cette remontrance, adressée à la chambre des communes, et non à celle des lords dont on infirmoit le privilege, fut prise en consideration.

Les amis de Charles ne cessaient de le conjurer de ceder entin sur les articles reclames par le parlement, s'il vouloit échapper à la rage de ses adversaires. Un ordre de Fairfax de le renfermer de nouveau dans le château de Carisbrook, vint ajouter à son effroi, quoique Hammond eût refusé de l'exécuter, en déclarant qu'il ne pouvoit, en ce point, obéir qu'au parlement qui lui avoit confié le soin de la personne royale. Charles alors céda, non sans effort, et consentit à remettre le sort de ses serviteurs à la merci du parlement, à suspendre toute fonction épiscopale, et à investir la couronne des biens attachés aux prélatures, jusqu'à ce que la religion eût été établie définitivement, de l'avis commun du roi et des chambres. Cette restriction, qui rassuroit la conscience du prisonnier, détruisit tout l'effet de sa soumission, et quand les commissaires prirent congé du monarque, il leur dit, avec une contenance fort triste et un son de voix chargé de douleur! : « Je crois que nous nous » sommes vus pour la dernière fois, mylords. La volonté de Dieu soit faite! J'ai • fait ma paix avec lui, et subirai sans crainte » le martyre que m'infligeront les hommes. • Que Dieu vous donne des amis plus fidèles • que ceux qui se sont dits les miens. Je con-» nois toutes les manœuvres des personnes » qui complottent contre moi, mes amis et ma famille; mais rien ne m'afflige plus p que le sentiment que j'ai des misères de » mes sujets et des malheurs qui menacent > mes trois rovaumes. Il n'en faut accuser que les gens qui, sous le prétexte de

Hammond, qui partit avec les commissaires, fut remplacé à Carisbroock par Boreman, et à Newport par Rolfe qui, six mois auparavant, avoit tenté d'assassiner le roi. Le lendemain Charles fut averti, par un affidé, qu'une force militaire étoit en route pour s'emparer de sa personne. Le duc de Richmond, le comte de Lindsay, le colonel Coke, le supplièrent de fuir, et Coke même lui offrit ses chevaux et un canot. Avec son opiniatreté ordinaire, le roi refusa de se rendre à leurs conseils. Il alla se coucher, et vers minuit arriva le colonel Cobbett avec

bien, poursuivent violemment leurs fim

> et leurs intérêts. >

deux compagnies, l'une de cavalerie, et l'autre d'infanterie; à cinq heures du matin, Charles fut éveillé et conduit immédiatement au château de Hurst, situé sur un roc solitaire et inaccessible de la côte du Hampshire. (30 novembre 1648.)

Dans cette circonstance peu ordinaire, les presbytériens, alors en majorité dans la chambre des communes, annoncèrent que l'arrestation du roi avoit été faite sans leur consentement, et à la fin d'une séance qui dura quatre-vingt-quatre heures, ils déclarèrent que les offres et les concessions du souverain fournissoient une base suffisante pour l'organisation du gouvernement et de la religion. L'armée, blessée par cet acte courageux, mais intempestif, dirigea sur les chambres le colonel Skippon, qui remplaça leurs gardes par deux régiments dévoués; le colonel Pride et le lord Grey se placèrent sous le vestibule; Grey tenoit une liste à la main, et à mesure que les membres du parlement sortoient de la salle, il désignoit à Pride ceux dont sa liste portoit les noms. On arrêta ce jour-là cinquantedeux presbytériens des plus influents; d'autres éprouvèrent le même sort le lendemain; le surlendemain on les traduisit en diverses prisons, et la chambre, ainsi purifiée, se trouva réduite à environ cinquante membres que la voix satirique du peuple nomma le • parlement Croupion • (6 décembre 1648).

Cromwell n'étoit point à Londres à l'époque de cette étrange violation de la représentation nationale; il avoit poursuivi Montrose après la victoire de Preston, et entrepris le siège de Berwick. Sa politique adroite avoit relevé les espérances des ennemis du parti royaliste en Écosse; mais ils se trompèrent sur les intentions du général anglois. Les indépendants de ce royaume se hâtèrent de prononcer la malédiction de Méroz contre les adversaires du covenant ; les paysans fanatiques accoururent de toutes parts, et, guidés par Eglington et Loudon, ils augmentèrent les masses qui obéissoient au comte d'Argyle. Cromwell leur fit offrir de marcher à leur aide, et bientôt Montrose

et Laneric, vaincus, traitèrent avec les Whiggamores, qui leur garantirent leur existence et leurs propriétés, à condition que leurs troupes seroient licenciées. C'est de ce mot de Whiggamore, qui désignoit alors les antagonistes du roi, qu'est dérivé celui de Whig, appliqué de nos jours aux adversaires des doctrines de cour. On créa un comité des états sous la présidence d'Argyle; Cromwell et son armée furent invités à se rendre à Edinbourg dont le peuple les accueillit avec des transports de joie. On remit au général anglois les villes de Berwick et de Carlisle. Lambert resta momentanément à Edinbourg, afin de consolider la révolution qui venoit de s'y opérer, et Cromwell, devenu l'idole du soldat, revint à Londres où il fit son entrée aux acclamations du peuple. Conduit à White-Hall, dans les appartements royaux, il y reçut en grand appareil les rémerciements de la chambre des communes. comme sauveur de l'état.

Les deux conseils militaires, dont l'un se composoit, comme on l'avu, des principaux chefs ou grandesses, et l'autre des officiers inférieurs, s'entendirent pour demander à la chambre des communes un bill qui frappa d'étonnement les révolutionnaires les plus avancés. Ils prétendirent que le monde réclamoit un grand exemple, et qu'il falloit lui donner une preuve éclatante de la réalité de la souveraineté du peuple, et de la responsabilité des rois, en traduisant publiquement en justice Charles Ier. Vainement quelques hommes sages opposèrent-ils, en tremblant, leur voix méconnue, aux cris et aux menaces des niveleurs, on leur imposa silence : le roi étoit un grand coupable, et il devoit être puni comme les moindres criminels. On nomma un comité de trente-huit membres pour aviser aux moyens de procéder à ce fatal jugement; et sur son rapport, la chambre des communes arrêta que la guerre suscitée par un roi d'Angleterre, contre le parlement et le royaume, étoit un cas de haute trahison. En conséquence, une ordonnance créa une haute cour chargée de juger la question de fait : Charles Stuart étoit-il coupable ou non de la trahison spécifiée? La chambre des lords repoussa ce bill à l'unanimité; mais les communes déclarèrent que, choisies par le peuple, seules elles représentoient le peuple, seules elles possédoient l'autorité suprême, et qu'elles engageoient la nation par leurs décrets, quoique le roi ni les lords n'y eussent en rien participé.

Dans cette circonstance, Cromwell ne sembla prendre la parole que pour recommander la modération dans son style mystique. · Son opinion, disoit-il, n'étoit pas encore » suffisamment élaborée, mais il se soumet-• toit à la providence de Dieu qui sembloit » se reposer sur les membres du parlement • de cette haute et importante mission. • Fairfax se prononça ouvertement contre l'attentat qui se préparoit. Il déclara qu'il n'avoit pas signé les délibérations du conseil des officiers, quoiqu'on y eût apposé son nom, et il refusa d'assister aux séances de la commission aussitôt qu'il eut reconnu leur tendance. Du château de Hurst, Charles avoit été ramené au palais de St-James. Le colonel Harrison, l'un des plus furieux enthousiastes de l'armée, l'avoit arraché de son appartement au milieu de la nuit, et le malheureux captif s'étoit cru à son dernier moment. De St-James on le transféra à Windsor: toutes les marques extérieures de la souveraineté lui furent retirées; des soldats seuls lui portèrent ses repas; on ne lui présenta plus la coupe à genoux; et le monarque, blessé jusqu'au fond du cœur, prit la résolution de diner désormais en particulier. « Rien » de plus abject, s'écrioit-il, qu'un roi méprisé!

Les informations qu'il recevoit, relativement aux procédures qui se préparoient, étoient de nature à lui inspirer de sinistres réflexions; mais Charles aimoit à se flatter. Il ne voyoit dans les discours les plus menaçants que l'intention de l'effrayer pour obtenir son abdication; les puissances étrangères ne pouvoient certainement l'abandonner; les Écossois renouvelleroient leur intervention; ses sujets anglois lui étoient trop attachés pour ne pas revenir tôt ou tard de leur erreur; ses plus cruels ennemis mêmes n'oseroient le frapper, et ils seroient entierement satisfaits s'il consentoit à céder le trône à son plus jeune fils. Hélas! les cours continentales n'envisageoient son sort qu'avec une cruelle indifference. Son cousin germain, le roi de Danemark, Frédéric III. ne fit aucune démarche en sa faveur; le roi d'Espagne correspondoit amicalement avec le parlement; les dissensions de la fronde occupoient sérieusement la cour du jeune Louis XIV, et la reine Henriette étoit réduite, pour sa subsistance, à la charité du cardinal de Retz. Le parlement d'Écosse se contenta d'une protestation qui ne fut reçue qu'avec dédain et qui n'obtint pas de réponse.

La haute cour de justice se composa de cent trente-trois personnes choisies dans la chambre des communes, dans les colléges des avocats, dans la cité et dans l'armée. Le 20 janvier 1649, elle s'assembla à Westminster-Hall, dans la chambre peinte; son président étoit le jurisconsulte John Bradshaw; le procureur-général se nommoit Coke, et ses avocats généraux ou assesseurs, Aske, Steele, et Dorislans. En face du président on avoit placé un fauteuil pour le roi, et, après l'appel nominal et la lecture du rapport de la commission, Bradshaw ordonna d'introduire le monarque.

La contenance de Charles étoit assurée et majestueuse. Il entra sans se découvrir, s'assit d'abord, puis se leva et regarda la cour avec un air de hauteur qui passa pour du mépris, et lui rendit peu favorables les premières impressions des spectateurs. Le secrétaire lut l'acte d'accusation. Le roi ne parut l'écouter qu'avec indifférence, et le sourire du dédain effleura ses lèvres au passage qui le qualifioit de traître, tyran, meurtrier, ennemi public de l'Angleterre. Interpellé par Bradshaw, il déclara qu'il ne reconnoissoit pas l'autorité de la cour; qu'il étoit roi et n'avoit pas de supérieur sur la terre; qu'il transmettroit sa couronne intacte à sa postérité; que sa cause étoit celle

du peuple d'Angleterre qui ne devoit pas souffrir que la force altérât les lois fondamentales du rovaume; que les communes, sans les lords, ne possédoient qu'une autorité usurpée, et qu'enfin Dieu lui avoit fait une loi de désavouer tout pouvoir illégal, soit qu'il envahît les libertés du peuple. soit qu'il touchât aux droits de la couronne. Il reproduisit les mêmes principes, à peu près dans les mêmes termes, durant trois scances consécutives; et le président, las de le voir mettre constamment en question la juridiction de la cour, finit par déclarer et faire insérer au procès-verbal que le prisonnier refusoit de répondre, et qu'il faisoit defaut.

Dans une quatrième séance, on recut par témoins la preuve que le roi s'étoit montré. les armes à la main, dans plusieurs combats contre les troupes du parlement, et l'on délibéra sur la forme du jugement à prononcer. Charles, à ce moment suprême, demanda qu'on l'entendit : « Il ne vouloit, dit-· il, ni dénier, ni reconnoître l'autorité de · la cour, mais il désiroit lui épargner un · crime, et il réclamoit une conférence avec un comité composé de lords et de mem- bres des communes.
 La cour se retira dans un appartement séparé, et après une heure de délibération, elle rentra en séance en déclarant que la demande de Charles Stuart étoit rejetée.

Bradshaw, chargé de prononcer au roi le verdict de culpabilité, eut l'inhumanité de lui rappeler divers événements de son regne, en les chargeant de sa réprobation. Charles, indigné, voulut prendre la parole, mais on lui imposa rudement silence. On lui fit une seconde lecture de l'acte d'accusation, et celle de la sentence suivit immédiatement. Elle étoit conçue en ces termes : · La cour convaincue en sa conscience que · Charles Stuart est coupable des crimes · dont il est accusé, le déclare tyran, · traître, meurtrier, et ennemi public du bon peuple de la nation; ordonne qu'il · sera mis à mort en séparant sa tête de son · corps. · Charles écouta sans émotion, et se contenta de sourire avec dédain et de lever les yeux au ciel. Quand la lecture fut achevée, il insista de nouveau pour parler; mais Bradshaw fit un signe, et les gardes entrainèrent l'infortuné monarque. On remarqua que Fairfax n'avoit pas assisté au jugement, et que lorsque son nom avoit été prononcé dans l'appel nominal, une voix de femme, sortie des galeries, s'étoit écriée:

« Il a trop d'esprit pour être ici! » La même voix interrompit Bradshaw lorsqu'il déclara que l'accusation avoit l'assentiment général du peuple d'Angleterre, et elle fit entendre les mots « pas seulement la dixième partie! » Cette voix étoit celle de lady Fairfax.

On raconte plusieurs anecdotes de ces jours déplorables de fanatisme, de vengeance populaire, et de deuil. Comme le roi entroit à la cour, des soldats, excités peut-être par leurs supérieurs, firent retentir ses oreilles des cris de justice, justice, exécution! · Pauvres gens, s'écria Charles, » je ne leur ai fait aucun mal, et, à l'occasion, un peu d'argent leur en feroit dire · autant contre leurs chefs! · — A son retour, la foule qui se pressoit derrière un double rang de gardes lui cria : « Dieu sauve » votre majesté! » et un des soldats, enhardi par le nombre, exprima sa sympathie en disant : « Que Dieu vous bénisse, sire! » Mais un officier réprima ce mouvement de compassion en donnant au soldat un violent coup de canne sur la tête. · Pour cette fois, • dit le roi, il me semble que le châtiment » excède terriblement le délit! » Il avoit lui-même donné de tristes exemples de cet abus d'autorité, de cette puissance inexorable du fort sur le foible; mais l'adversité purifioit son ame, et Charles, dans la poussière, étoit plus grand que Charles sur le trône.

Trois jours s'écoulèrent entre le jugement et l'exécution. Les membres de la haute cour les passèrent à White-Hall, observant un jeûne rigoureux, et assistant à des sermons sur les jugements de Dieu. Le roi con sacra tous ses moments à de pieux exercices dirigés par l'évêque de Londres, Juxon, ев<sub>и</sub> Ч Г

## PYTTORESQUE

jusqu'à lui ; mais il leur fit répondre, en sollicitant leurs prières, que ses dernières peuter : heures devoient toutes être employées à se



Charles I", d'après le tableau original de Van-Dyck, conservé au Musée de Paris.

paroître devant Dieu. Il demanits, la princesse Élisabeth, et le le Glocester encore en bas âge, · ses genoux, leur donna quells de père, et dit au jeune prince oit de ses larmes : « Mon fils, couper la tête de ton père! Tes harles et Jacques doivent être our, et peut-être voudra-t-on leur 1 tête pour te mettre à leur place. ueroit aussi; ne souffre jamais fasse roi! > L'enfant, qui comu cette triste scène, lui répondit e : « Sois tranquille, je me ferois ettre en pièces! > Le roi sourit, a bientôt ses enfants pour contivotions.

au 50 janvier 1649. Charles dorement jusqu'à quatre heures du veilla Herbert, son valet de chami dit : « Ce jour est celui de mon nariage; je dois être convenableré pour me réunir à mon divin Jédésigna lui-même les vêtements it porter, et prit deux chemises, it froid, disoit-il, et si je frissones ennemis diroient que j'ai peur. ains pourtant pas la mort, et je ieu de m'y voir si bien préparé. > sa ensuite une heure seul avec lui, heures le colonel Hacker vint lui ru'on l'attendoit à White-Hall. Une dats bordoit la route de St-James il la suivit à pied, et quand il fut demanda d'etre conduit dans son hambre à coucher. On lui servit à is il ne prit qu'un peu de pain et le vin. Deux heures s'écoulèrent, aploya en prières ou en conversases avec Juxon. Charles appritalors ls, le prince de Galles, avoit envoyé seing à Fairfax; toutes les condilevoient sauver son père pouvoient érées, et elles étoient d'avance act scellées; mais le sortdu malheu larque étoit irrévocablement fixé. nière sommation lui fut faite par L'extrémité de la longue galerie que suivit le roi, on avoit pratiqué dans la muraille une ouverture à laquelle l'échafaud attenoit de plain pied. La plate-forme étoit drapée de noir; deux bourreaux masqués, le billot et la hache, se trouvoient placés à l'extrémité, et Charles apercut au-dessous et au-delà, autant que la vue pouvoit s'étendre. des régiments de cavalerie et d'infanterie, et une foule innombrable de spectateurs. Il s'avança d'un air ferme et recueilli, et. sous cet appareil de mort, sa contenance ne perdit rien de sa dignité, de son calme, et de sa sérénité. La plupart des assistants étoient hors de la portée de la voix ; néanmoins il prit la parole, et, s'adressant au petit nombre de personnes qui l'approchoient, il protesta de son innocence, et expliqua les motifs qui avoient dirigé sa conduite : « Si j'avois voulu être un roi absolu. » si j'avois consenti à suivre la route de l'ar-» bitraire, à décider les questions gouver-» nementales par le tranchant du glaive, je » ne serois pas ici. Je meurs martyr du » peuple. Puisse Dieu ne pas le charger de ce crime! L'Éternel voit mon cœur: ie meurs chrétien suivant la foi de l'Église » d'Angleterre comme elle me fut trans-» mise par mon père. » Et, se tournant vers Juxon, il lui dit : « Ma cause est bonne, » et j'ai pour moi un Dieu source de toute

Juxon répondit : « Vous n'avez plus qu'un pas à faire ; il est fàcheux et difficile, mais il est court! Il vous portera de la terre au ciel, et vous y trouverez le prix qui vous est dû, la consolation et le bonheur. » Charles reprit : « Je passe d'une couronne corruptible à une couronne incorruptible! » Et l'évêque ajouta d'un ton pénétré : « Vous changez une couronne terrestre et » périssable pour une couronne éternelle : » c'est un heureux échange! »

» miséricorde. »

Le roi posa sa tête sur le billot, parut faire une courte prière mentale, puis il donna le signal à l'exécuteur en étendant les mains. La tête fut tranchée d'un seul coup. L'un des bourreaux s'en saisit et la présenta aux spectateurs, en criant d'une voix forte:



Vue extérieure de la chapelle de Saint-Georges, à Windsor.

• Voici la tête d'un traître! • Des gémissements se firent entendre, et les compagnics de cavalerie dispersèrent à l'instant la multitude dans toutes les directions.

Le corps de Charles, remis au comte de Richmond, fut embaumé et déposé à Windsor, dans la chapelle de St-Georges, près des restes de Henri VIII et de sa troisième femme, Jeanne Seymour.

Ainsi périt Charles Stuart, victime de ses propres erreurs autant que de l'esprit de faction et de fanatisme. L'illégalité de ses mesures, la duplicité constante de son caractère, son système d'usurpation sur les droits du peuple. la violation des libertés nationales, les actes d'oppression qui le placèrent souvent dans la nécessité d'en commettre de plus intolérables encore, lui ravirent l'affection de ses sujets, et il perdit son autorité le jour où ils lui ôtèrent leur confiance. Il n'é toit pas né méchant, et il possédoit même de rares vertus privées; mais il ne souffroit pas que l'on s'opposat à ses volontés, et le désir de vaincre les résistances parlementaires le poussa dans les voies dangereuses de la tyrannie. Sa mort fut une effrayante leçon jetée aux chefs des peuples, la réaction qu'amena plus tard cette mort funeste, un enseignement terrible rendu par la royauté aux peuples eux-mêmes.

|  | · |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | ÷ |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |



Statue en brouze de CHABERS Ist, foudue en 1655.

## LA RÉPUBLIQUE.

berté, le peu-

ple anglois

vient de con-

sommer une

révolution ;

la royauté

n'est plus;

quelle forme

de gouver-

nement lui

sera propo-

chambre des

opinion à ce on pourroit

luc de Glo-

prérogative

pour garan-

euple ; mais

tile à ce prostant qu'une

oit résister à

ambitieuse.

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

VRE de li-READER'S SURNAME NO. OF SEAT

de is les s'étoit . s , suivant egarde qui ne é entreprenante

er un retour au despotisme, il de placer le pouvoir suprême. enoit au peuple, dans les mains ésentants, et la république étoit me de gouvernement qui mit les la nation à l'abri des vengeances eprises calculées de ses ennemis. clamation, publiée au moment la tête de la rovale victime, débles de haute trahison ceux qui t le titre de roi à qui que ce fût, que l'autorité suprême de la nat dans les représentants du peu-

ple seuls. La chambre des pairs fut abolie comme une institution inutile et dangereuse. opposée par son principe à celui de la représentation par élection; la chambre des communes concentra en elle-même tous les pouvoirs sous le nom de parlement, et elle se fit faire un grand sceau sur lequel on lisoit pour légende : Première année de la liberté restaurée par la bénédiction de Dieu, 1649. On renversa la statue du roi que l'on voyoit à la Bourse, et l'on plaça sur le piédestal l'inscription suivante : Exit tyrannus , regum ultimus.

Le parlement institua d'abord un conseil d'état composé de quarante-un membres dont les pouvoirs étoient limités à une année. Presque tous furent choisis dans la chambre des communes; cinq pairs cependant, les comtes de Pembroke, de Salisbury, de Denbigh, de Mulgrave et le lord Grey de Werke, en firent partie, et ils prétèrent serment d'adhérer au gouvernement futur de la nation, au moyen d'une république, sans roi ni chambre des pairs. Les décrets furent rendus désormais au nom des gardiens des libertés d'Angleterre. On exigea des juges la promesse de fidélité à la république; on remplaca le petit nombre de ceux qui se refusèrent à ce serment, et l'on conserva d'ailleurs la plupart des anciennes formes judiciaires. La chambre, dont les bancs s'étoient dégarnis par la violente expulsion appelée « la purgation de Pride, » rappela dans son sein tous les députés qui consentirent à désavouer publiquement la déclaration que les concessions de Charles

fournissoient une base suffisante pour l'organisation du gouvernement, et par ce procédé elle parvint à réunir environ cent cinquante membres qui composèrent définitivement le parlement.

L'heure des réactions ne tarda pas à sonner. Les indépendants avoient jusqu'à ce moment montré la modération qui convient à des guerriers vainqueurs; mais des fanatiques, la Bible à la main, s'élancèrent du fond des conventicules, et vinrent demander la mort des ennemis de la religion et de l'état. Ces ennemis étoient le duc de Hamilton, comte de Cambridge, en Angleterre; le comte de Holland, Goring, comte de Newport et de Norwich, le lord Capel et sir John Owen. Hamilton étoit déjà condamné depuis quelques mois, par la chambre des communes, à une amende de cent mille livres sterling, et les autres, à une prison perpétuelle; mais on vouloit du sang. La résolution de la chambre fut annulée, et une haute cour de justice instituée pour juger ces anciens amis de l'infortuné Charles. Ils invoquèrent en vain les lois de la guerre, alléguant qu'ils avoient obtenu quartier; Hamilton, Écossois, n'avoit agi que par les ordres du parlement d'Écosse ; Capel demancloit, selon les anciennes lois nationales, à être jugé par ses pairs. Bradshaw, président de la haute cour, répondit au premier que s'il étoit duc en Écosse, il étoit comte en Angleterre; au second, que la cour tenoit ses pouvoirs du parlement à qui l'on devoit entière obéissance; et à tous, que le quartier accordé sur le champ de bataille pouvoit remettre au fourreau le glaive du vainqueur, mais n'étoit pas une sauvegarde contre la vengeance des lois : monstrueux argument à l'usage du puissant contre le foible, et dont naguère encore la fureur d'un parti fit une terrible application en France à la personne d'un maréchal illustre. L'histoire contemporaine ne semble qu'une réminiscence du passé.

Les cinque accusés furent condamnés à mort. La sentence du duc de Hamilton et celle du lord Capel, confirmées à l'unanimité par la chambre, reçurent immédiatement leur exécution. Le lord Holland comptoit de nombreux amis parmi les indépendants, et les larmes de sa femme lui obtinrent un sursis; mais les saints se révoltèrent: Holland étoit un apostat de « la cause! » Sa mort fut résolue à la majorité d'une seule voix. Une seule voix aussi, celle de Lenthal, sauva Goring qui, certes, durant la guerre, n'avoit pas épargné les outrages à ses adversaires. Owen obtinten sa faveur une majorité de cinq voix, et fut ainsi arraché à la mort. Le lord Holland qui n'avoit pas su se poser franchement dans un parti, fut peu regretté des royalistes (mars 1649).

L'Angleterre cependant n'étoit pas heureuse. Le fardeau des taxes excédoit les facultés des contribuables, et une cruelle famine désoloit le royaume. Le blé manquoit non-seulement pour nourrir les habitants, mais pour ensemencer les terres; et l'avenir ne se présentoit que sous le plus sombre spect. Mais ce qui plus encore effravoit les hommes prévoyants, c'étoit le progrès ne pide, dans l'armée, des opinions des niveleurs (levellers). Le colonel John Lilburne, officier distingué par son éloquence et sa bravoure, étoit à la tête de ces sectaires. Jadis la chambre étoilée l'avoit condamné, comme partisan de Bastwick, à recevoir cinq cents coups de fouet avec des cordes à nœuds, depuis la prison de la flotte jusqu'à Westminster; à être exposé au pilori et enchaîné dans sa prison avec de doubles fers aux pieds et aux mains. Ce cruel supplice avoit exaspéré Lilburne, et sa haine contre la tyrannie lui servoit de flambeau pour éclairer les pensées et les projets des hommes qui se disoient les plus zélés partisans des libertés populaires. Il soupçonna bientôt Cromwell, Ireton et Harrison de couvrir du voile du patriotisme le dessein d'aspirer à une haute prééminence; et quoiqu'on eût voté en sa faveur une indemnité de trois mille livres sterling, dans l'intention d'engager ce cerbère au silence, il présenta à la chambre une pétition dans laquelle il blamoit énergiquement la mesure qui bornoit à six mois,

en deux années, la durée des sessions du parlement, et livroit durant dix-huit mois, au conseil d'état, le gouvernement de la nation. Son exemple fut imité. Nombre d'autres pétitionnaires demandèrent qu'un parlement nouveau fût élu tous les ans, et qu'aucun membre ne pût être réélu qu'après un intervalle; qu'un comité de la chambre exercât le pouvoir suprême; que l'acte d'abnégation de soi-même devint obligatoire; que les commandements dans l'armée ne fussent que temporaires; que la haute cour de justice et le conseil d'état, instruments possibles de tyrannie, fussent abolis; que les procédures se fissent en langue angloise; qu'on supprimat l'excise et les douanes; qu'on vendit les terres des délinquants pour indemniser les partisans de la honne cause; qu'on reformat la religion selon la volonté de Dieu; que nul ne fùt poursuivi pour cas de conscience; qu'on abolit les dimes, et qu'on fixât à cent livres sterling par an le traitement des ministres du Seigneur. Lilburne publia une série de pamphlets où se trouvoient exposés des principes qui rejetoient toute idée de dépendance et de subordination, et qui réclamoient pour tous une égale distribution de propriétés et de pouvoir. L'un de ces libelles fut déclaré séditieux par le parlement, et un ordre du conseil emprisonna son auteur et trois de ses principaux adhérents, Walwyn, Overton, et Prince. Fairfax en même temps défendit, sous des peines sévèreş, les réunions d'officiers et de soldats qui tendoient à mettre le désordre dans l'armée.

Le parlement jugea opportun de tenter quelques efforts pour faire rentrer l'Irlande sous le joug de l'Angleterre. Les noms des régiments qui devoient être employés à cette expédition furent tirés au sort; mais ils refusèrent de marcher sous prétexte que ce n'étoit qu'un artifice, afin d'éloigner du royaume les véritables amis de la patrie, quand leur présence étoit nécessaire pour établir sur une base durable les libertés de la nation. On fut obligé d'en venir à des mesures de rigueur, et l'un des mutins, Loc-

kyer, fut fusillé à Bischopsgate. Une foule de mécontents accompagnèrent son corps couvert de branches de romarin trempées dans son sang, et ces funérailles, où des cris de vengeance furent proférés, annoncèrent au parlement qu'il étoit urgent de prendre des mesures énergiques. Les régiments d'Harrison, de Scroop, d'Ireton, de Horton, de Skippon, et plusieurs autres avant annoncé l'intention de se réunir et de marcher sur Londres, furent arrêtés dans leur résolution par l'activité de Fairfax et de Skippon, et la chambre déclara coupables de haute trahison les soldats qui tenteroient de changer le gouvernement. Le colonel Reynolds dissipa à Banbury un corps rassemblé par le capitaine Thompson pour venger « septante-sept fois » les souffrances de Lilburne et des martyrs, ses compagnons d'infortune. Près de Bedford. Fairfax et Cromwell réduisirent dix compagnies de cavalerie, et une plus nombreuse infanterie, à mettre bas les armes; ils firent exécuter un cornette et deux caporaux, et dispersèrent huit cents prisonniers dans divers régiments, après une détention de quelques jours. Ces avantages déconcertèrent les plans des niveleurs, et firent avorter les soulèvements partiels préparés dans divers comtés. Le parlement, le conseil d'état, et celui de l'armée, en rendirent grâce au Ciel, en assistant à un service solennel, et la ville de Londres leur offrit un banquet à Grocer-Hall. Le président Lenthal y reçut du lord maire l'épée de l'état comme jadis la recevoient les rois; il s'assit à la place d'honneur, ayant à sa droite le lord général Fairfax, et à sa gauche le président du conseil d'état, Bradshaw. A la fin du repas, une aiguière d'or et un bassin du même métal contenant mille livres sterling en or furent offerts à Fairfax par le maire, qui remit en même temps, et avec le même appareil, cinq cents livres a Cromwell, et un service de table en argent.

La situation de l'Irlande méritoit toute l'attention du parlement. Depuis le départ d'Ormond, le nonce du pape Rinuccini étoit devenu président du conseil suprême à Kil-

kenny; cet intrigant personnage s'entendit avec Owen Roc O'Nial, chef des habitants de l'Ulster, et concourut, par ses fausses mesures, à la défaite des armées catholiques de Leinster et de Munster, à Dungan-Hill et à Clontarf. Ces malheurs firent ouvrir les veux sur l'ambition du nonce qui sembloit prétendre à l'exercice absolu de l'autorité temporelle; on forma un nouveau conseil, et l'on envoya une ambassade, composée du marquis d'Antrim, du lord Muskerry, et de sir Geoffroy Brown, à la reine Henriette, et à son fils Charles. Ils devoient ramener en Irlande le jeune prince, ou du moins un lieutenant catholique, et des secours en hommes et en argent.

Le lord Inchiquin, vainqueur des royalistes à Clontarf, se déclara tout à coup, ainsi que son armée, en faveur du roi contre le parlement, et proposa une suspension d'hostilités aux catholiques confédérés. Ses offres furent acceptées après quelques débats; nonobstant l'opposition de Rinuccini, appuyé de huit évêques, qui condamna le traité conclu, excommunia tous ceux qui s'y conformeroient, et mit en interdit les villes qui recevroient les nouveaux alliés; ensuite, sous prétexte qu'on vouloit le retenir prisonnier, il quitta Kilkenny secrètement, et se rendit près d'O'Nial à Maryborough. Le conseil et quatorze évêques protestèrent. Le nonce voulut convoquer un synode à Galway, où il comptoit sur l'appui du peuple; mais le lord Clanricard y conduisit son armée, et les portes de la ville lui furent ouvertes.

Rinuccini étoit donc parvenu à diviser les catholiques irlandois en deux partis déterminés à se faire la guerre : d'un côté, l'O'Nial qui avoit conclu des trèves avec les généraux parlementaires Jones et Monk, de l'autre Inchiquin réuni à Preston, et défendant l'autorité du conseil contre le nonce et l'O'Nial. Le conseil déclara l'O'Nial rebelle et traître, et accusa Rinuccini devant le pape. Le nonce ne tint d'abord aucun compte de ses ordres et de ses menaces; mais l'exécution du roi vint démontrer combien ses pernicieux con-

seils nuisoient en Irlande à la cause des catholiques; cette catastrophe terrible rallia les esprits divisés, et Rinuccini alla cacher sa honte en France.

Ormond revint en Irlande avec la qualité de lord lieutenant, et la cause royale y devint bientôt prédominante. Les côtes étoient explorées et gardées par la flotte du prince Rupert. Inchiquin dans le Munster, les régiments écossois dans l'Ulster, le conseil suprême à Kilkenny, et la masse des habitants catholiques avoient proclamé le roi et reconnu son lieutenant; les généraux parle mentaires, Monk à Belfast, Coote à Londonderry, Jones à Dublin, étoient bloqués dans l'enceinte de leurs murailles. On attendoit avec impatience le nouveau roi qu'Ormond avoit annoncé; mais le prince ne parut pas. et ce retard compromit étrangement a cause.

Le parlement, inquiet sur le sort de l'Irlande, déféra à Cromwell la charge de lord lieutenant. Ce général parut hésiter, et de manda le temps de consulter le Seigneur par ses prières. Il paroît que la réponse du Cel fut favorable, car il accepta et consacra tous ses soins aux préparatifs de l'expédition. Ils demandoient du temps et de grandes dé penses; et tandis qu'on y travailloit. Cromwell essava de concilier les intérêts des catholiques de l'Angleterre et de l'Écosse avec ecux des indépendants. On demandoit aux catholiques de concourir au service de la république par l'entretien de dix mille hommes, et on leur accordoit la tolérance de leur culte. Les négociations furent poussées si loin, qu'un prêtre séculier, Thomas White, publia un écrit dans lequel il établissoit que les déportements d'un magistrat civil peuvent délier le peuple du serment d'obeissance. et qu'une fois qu'il est déposé, à tort ou à raison, il convient de se soumettre au nouvel ordre de choses, dans l'intérêt de tous. Cette morale parut trop relàchée aux indépendants eux-mêmes, et de nouveaux ordres chassèrent de l'Angleterre les prêtres et les jésuites qui commençoient à s'y remontrer.

O'Nial, jaloux de la suprématie d'Or-

e voulut reconnoître d'autre autocelle de Charles II, et lui envoya ent un message. Le lord lieutenant a faute de l'attaquer et de réduire isons de Maryborough et d'Athy. e venger. O'Nial conclut un armilusieurs mois avec le général Monk urnit des munitions; et ce chef emréunion de la grande armée d'Orx régiments écossois du Nord. vell cependant avoit obtenu du parme armée de quarante-cinq mille ; on y ajouta encore douze mille vén supplément considérable de muniguerre et de bouche, et une somme nille livres sterling. Ainsi préparé, avoir appelé solennellement la bénéle Dieu sur les armes des saints, il route de Milford-Haven, entouré illante compagnie de gardes du corps que membre avoit le grade de coloouva l'armée dans une grande fern. On désapprouvoit hautement le Monk avec O'Nial: ce n'étoit pas on entendoit la vengeance à tirer des qui avoient tant versé de sang anparlement annula le traité, et dée si Monk n'étoit pas sévèrement son imprudence, il devoit cette in-: à ses anciens et notables services. dis que l'armée parlementaire étoit à Milford-Haven par son insubn, l'armée royale s'étoit avancée reprendre le siège de Dublin. Elle s position à Rathmines, et détaché s troupes, afin de s'emparer du seul 3 dont l'ennemi se trouvât en pos-Le commandant de Dublin, Jones, ue l'armée royale ne se tenoit pas nent sur ses gardes, opéra une sorle soir (2 août 1649), et mit en dédétachement, dont les fuyards jealarme dans le camp rovaliste. Jones ter de ce moment de désordre: il it sa victoire et défit successivement ments qu'on lui opposa. Ormond,

lans un premier sommeil, vola vai-

de poste en poste : une terreur pa-

nique s'étoit emparée de ses soldats : ils fuyoient dans toutes les directions, et en peu d'instants l'artillerie, les tentes, les munitions, le bagage, tombérent dans les mains des vainqueurs qui firent trois mille prisonniers. Cette perte fut irréparable pour la cause royale. Cromwell arriva peu de jours après la victoire de Rathmines. Sa première opération fut d'assieger Drogheda, ville forte défendue par une garnison de deux mille cinq cents hommes d'élite, et par un officier distingué, sir Arthur Aston. Deux assauts, sans succès, furent donnés à la place; mais au troisième, commandé par Cromwell lui-même, les soldats parlementaires pénétrèrent dans la ville, et la saccagèrent de fond en comble. Le massacre dura cinq jours; la garnison fut passée au fil de l'épée, et mille infortunés sans défense, réunis dans la cathédrale, furent immolés impitoyablement, nonobstant la sainteté du lieu. La vengeance tant demandée effrava ceux mêmes qui étoient chargés de l'exécuter. De Drogheda, Cromwell se rendit à Wexford dont un traître livra, dit-on, la citadelle. Les scènes d'horreur et de meurtre y recommencèrent; trois cents femmes furent égorgées au pied d'une croix, et cinq mille habitants périrent sur les places, dans les rues, et dans les maisons. A la suite de ces événements. les régiments séduits par le lord Inchiquin furent ramenés à la cause républicaine par les insinuations du lord Broghill; et les garnisons de Kinsale, de Cork, de Bandon, d'Youghall, reconnurent l'autorité parlementaire.

Cromwell ne donna qu'un petit nombre de jours de repos à ses troupes, durant l'hiver. Dès le 29 janvier 1650 il se remit en campagne, à la tête d'une belle armée de vingt mille hommes. Il éprouva peu de résistance dans le Connaught, le Leinster et le Munster, et en peu de mois il réduisit la plupart des villes et châteaux des comtés de Tipperary, Limerick et Kilkenny, dont il fit mettre à mort presque toutes les garnisons. Ce système sanguinaire engagea ses adversaires à se défendre avec plus de vi-

guenr, et désormais ils combattirent si courageusement, et firent éprouver tant de pertes aux Anglois, que Cromwell, pour épargner ses soldats, fut obligé d'accorder des capitulations honorables aux dernières forteresses qu'il attaqua. Il se rendit enfin maître de Clonmel, et, rappelé en Angleterre par des événements importants, il laissa aux autres généraux le soin d'accomplir la conquête de l'Irlande.

Le jeune prétendant à la couronne d'Angleterre s'occupoit beaucoup plus sur le continent d'intrigues amoureuses que de se frayer honorablement un chemin vers le trône. Après un séjour infructueux à la Have et à la cour de St-Germain, ses conseillers le décidèrent enfin à passer dans l'île de Jersey qui le reconnoissoit encore. Il y apprit la désastreuse bataille de Rathmines et ses suites funestes, et il y reçut des députés de l'Écosse qui l'informèrent des conditions sévères que ses sujets, dans ce royaume, entendoient lui imposer avant de l'admettre à l'exercice de l'autorité rovale. Il étoit menacé de la colère de Dieu s'il n'approuvoit pas le covenant; il devoit bannir de sa cour tous les excommuniés qui avoient exposé leur vie pour sa cause, sous Montrose et Hamilton; établir le culte presbytérien, et se gouverner par les conseils du parlement pour les affaires civiles et militaires, et par ceux de l'assemblée des saints pour les affaires ecclésiastiques. Charles consentit à une conférence, et fixa la petite ville de Breda pour le lieu de la réunion; mais son but n'étoit que de gagner du temps. Il avoit donné une commission secrète à Montrose, et il attendoit tout du résultat de ses efforts.

Montrose en effet avoit déployé un zèle infatigable. Il s'étoit réuni avec quelques centaines d'hommes au lord Kinnoul, maître de Kirkwall, dans les Orcades, et bientôt deux mille royalistes étoient accourus sous sa bannière qui portoit un bras nu et une épée sanglante sur un fond noir. Mais le nom de ce général avoit perdu son influence magique sur les esprits; le bourreau brûla sa pro-

clamation à Édinbourg, et David Leslie, avec quatre mille hommes, l'attaqua pris de Corbiesdale (17 avril 1650). Les rovalistes ne firent qu'une foible défense, quatre cents se rendirent prisonniers, la plupart des autres furent massacrés dans leur fuite par les paysans, et Montrose, trahi par un ami auquel il s'étoit confié, fut livré aux covenantaires. La haine de ces fanatiques qui l'avoient excommunié l'accabla de toutes les indignités, de tous les outrages. Aux portes d'Édinbourg, les magistrats qui l'attendoient le firent placer sur une charrette, les bras liés d'une corde, et la tête nue; vingttrois officiers, compagnons de son malheur, marchoient deux à deux devant lui, et le bourreau les precédoit à cheval , revête de costume sanglant de son état.

Le parlement jugea l'infortuné général qui parut devant lui avec un maintien calne et plein de dignité; sa défense fut noble et généreuse; mais il étoit condamné d'avance, et le chancelier lui lut sa sentence. Elle portoit que James Graham seroit pendu à un gibe haut de trente pieds; que sa tête, coupée sur un échafaud, seroit clouée à la porte de la prison, que ses bras seraient exposés aux portes de Perth et de Stirling; ses jambes à celles de Glasgow et d'Aberdeen, et que son corps seroit enterré par le bourreau. Montros, conduit au supplice, se montra supérieur aux insultes de ses ennemis; il protesta de l'innocence de sa conduite, et en appela des censures de l'Église à la justice du Ciel. Pour ajouter aux ignominies dont on l'accabloit, l'exécuteur lui attacha au cou, avec me corde, un livre où ses anciens exploits étoient célébrés; Montrose sourit dédaigner sement, et dit que cette décoration lui sembloit plus honorable encore que l'ordre de la jarretière dont son souverain avoit récompensé ses services. Après quelques ferventes prières, il se livra aux mains du bourreau. Plusieurs autres officiers d'une haute naissance et d'un grand caractère subirent le même sort.

Ces exécutions firent connoître au jeune Charles que s'il vouloit régner en Ecosse il

4



Abbaye de Melrose, en Écosse, détruite en partie en 1650.

ressaire qu'il se soumit sans réserve nandes des commissaires. Il écrivit ment une lettre où il blamoit la cone Montrose, et, s'embarquant sur te de sept vaisseaux que lui confia e d'Orange, il arriva en sûreté au de Cromartic (25 juin 1650). Les le recurent avec les honneurs dus ng, et le parlement vota une somme de neuf mille livres sterling pour nses de sa maison; mais on le sépara neurs que l'on noumoit engagers, Hamilton, Dumfermline, Lauder-intres, et ce ne fut que sur ses sol-rétérées qu'on lui laissa le duc

de Buckingham et lord Wilmot-Rochester, quoiqu'ils fussent Anglois.

L'arrivée de Charles en Écosse avoit été le motif du rappel de Cromwell. Ce général fut accueilli avec acclamation. On lui donna pour résidence le palais de St-James; et une dotation considérable en terres devint la récompense de ses exploits. Peu de jours après, Fairfax fut nommé général en chef de l'armée destinée à combattre en Écosse, et Cromwell, lieutenant général. Fairfax, qui désapprouvoit cette guerre, ne put se dispenser de dire qu'il la considéroit comme une violation du covenant, et, prétextant sa mauvaise santé, il résigna sa commission.

Elle fut remise à Olivier Cromwell qui recut le commandement en chef de toutes les troupes levées ou à lever par ordre du parlement. Fairfax se retira dans ses domaines du Yorkshire.

L'actif Cromwell avoit passé la Tweed avec seize mille hommes avant que les levées écossoises eussent quitté leurs comtés respectifs. Les Anglois s'étonnèrent du silence et de la désolation qui régnoient sur le sol écossois; mais ils apprirent que le parlement avoit donné l'ordre de dévaster toute la contrée entre Berwick et Édinbourg, en répandant le bruit que Cromwell faisoit couper la main droite à tous les enfants de six ans à seize, percer le sein des femmes avec un fer rouge, et tuer tous les hommes de seize à soixante ans. La bonne conduite de ses troupes rassura cependant bientôt les habitants, et les provisions lui arrivèrent en abondance. Il rencontra l'armée écossoise derrière un retranchement, entre Leith et la capitale, et, durant un mois, le général Leslie parvint à éviter un engagement et à fatiguer excessivement ses adversaires. Cromwell, dans l'intention de forcer son ennemi à recevoir la bataille, ou à opérer sa retraite, fit marcher son armée sur Haddington et Dunbar, et prit position dans le voisinage de Broxmouth-House; Leslie occupoit les hauteurs de Lammermuir, et un ravin séparoit les postes avancés des deux armées. Les conseillers de Leslie firent violence à sa prudence accoutumée, et le déterminèrent à combattre. Cromwell remarqua le mouvement qui régnoit dans les rangs écossois, et dit tout à coup : « Le Seigneur nous les a livrés! L'affaire s'engagea dès le lever du soleil (3 sept. 1650). Les lanciers écossois, soutenus par une formidable artillerie, rompirent au premier moment la cavalerie angloise, et se précipitèrent sur l'infanterie qui s'avançoit; mais Cromwell, s'adressant à son régiment, s'écria : · Que le Sei-• gneur se lève et dissipe ses ennemis! • Et ses braves attaquèrent les lanciers avec tant de vigueur qu'ils les mirent en déroute complete. Un brouillard qui couvroit les

deux armées se dissipa comme par miracle, et laissa voir aux Écossois la fuite de leur cavalerie; une terreur panique les saisit; ils jetèrent bas les armes, et se sauvèrent de toutes parts; il en resta trois mille sur-le-champ de bataille. Les Anglois s'emparèrent de leur artillerie, de leurs munitions, de leurs lagages, et leur firent dix mille prisonniers.

La défaite de Dunhar amena la reddition de Leith, d'Édinbourg, et de toute la contrée voisine du Forth. Le comité de l'Église se répandit en lamentation sur les treize causes de cette calamité nationale parmi lesquelles il comptoit l'impiété des méchants de la maison du roi, les voies tortueuses du traité de Breda, la présomption des officiers qui s'étoient promis la victoire sans avoir mis leur confiance en Dieu, l'égoïsme charnel des hommes du pouvoir qui portoit le Seigneur à verser sur son peuple un châtiment mérité. Le jeune roi, seul peut-être. ne regarda pas le désordre de Dunbar comme un grand malheur, et il n'eut pas même la politique de déguiser la joie que lui causoit la chute du parti d'Argyle, et des gens à paroles mystiques dont il étoit le servile instrument. Il conçut l'espoir de s'en délivrer, et se mit en relation avec les royalistes des montagnes et les chefs Athol, Huntley et Murrev. Argyle toutefois eut connoissance de ses projets, et prit des mesures pour en enpecher l'execution. Charles s'étoit retiré à Perth; il s'en échappa sous le prétexte d'une chasse à l'oiseau, fit quarante deux mille à cheval, et passa la nuit dans une méchante cabane. Il se dirigeoit sur les hautes terres (Highlands) avec le vicomte Dudhope, quand il fut atteint par le colonel Montgomery qui lui montra deux régiments de cavalerie a à peu de distance, et le ramena paisiblement à Perthoù il donna pour excuse un faux avis d'après lequel on avoit dù, le jour même, le livrer à Cromwell. Le comité des états parut le croire sur sa parole, et, lui accordant plus de pouvoir qu'il n'en avoit obtenu jusqu'alors, se servit encore de son expérience pour obliger les royalistes montagnards à déposer les armes.

droit Cromwell, sous l'auréole de la re, s'étudioit cependant à étaler une nde humilité: « Dieu seul, disoit-il à ses eurs, avoit déployé son bras et vengé sa te cause; au Seigneur seul en appartela gloire! » Il jouoit le rôle de prédicant, it ses auditeurs à pleurer sur l'aveuent des Écossois, et à prier pour ceux l'orgueil s'étoit arrogé le droit de déciu véritable sens des paroles de la ligue antaire. Parmi les fanatiques de l'E-, il existoit un parti qui approuvoit ution du dernier roi, et blâmoit la ssion d'autorité faite à son fils, ne fûtue nominale. Deux ministres presbys, Guthrie et Gillespie, étoient les chefs s énergumènes qui comptoient de nomcamis dans le parlement et dans l'É-Le comité des États, afin de réparer sastre de Dunbar, autorisa Gillespie à er une sorte de croisade dans les com-Galloway, Renfrew, Ayr, Dumfries, ghton, où dominoit le rigorisme le plus ncé. Les sermons du missionnaire raslèrent en peu de temps cinq mille homde cavalerie , sous les ordres de Kerr Strachan. Ces troupes inspirées refut d'abord d'obeir à Leslie, et bientôt it en question la légitimité même de la e. Cromwell eut occasion de correse avec Strachan. Il lui communiqua ses ons; et les officiers, les soldats, et les tres, présentèrent à Charles et au coles États une remontrance par laquelle claroient que le traité fait avec le roi illégal et criminel, et accusoient les rnants d'avoir le projet d'envahir l'Anre. Argyle fit de vains efforts pour ir ces fanatiques; le parlement cona la remontrance comme séditieuse; han donna sa démission, et Montgoreçut l'ordre d'aller prendre le comement de ses régiments. Kerr, dans ition de se faire faire prisonnier, attaambert qui n'eut aucune peine à reer des troupes qui se dissolvoient vorement, et Strachan passa au camp de well avec soixante officiers. Les partisans de la remontrance, privés d'armée, n'en conservèrent pas moins leurs principes, et leurs adversaires leur donnèrent le nom de protesters ou remontrants; les royalistes reçurent celui de résolutionners, et de part et d'autre on se persécuta avec fureur.

Le jeune Charles se fit couronner à Scone le 1<sup>er</sup> janvier 1651. Ce fut Argyle qui lui plaça la couronne sur la tête, et le fit asseoir sur le trône. Le nouveau roi, les bras levés au ciel, jura d'observer les deux covenants, et de ce moment il parut acquérir plus d'influence et d'autorité. Le parlement déclara Strachan traître et apostat, proscrivit ses adhérents, et accorda enfin tant de confiance au jeune monarque, qui avoit forcé ses amis à satisfaire la sévérité de l'Église par une pénitence publique, que Charles put prendre le commandement de l'armée et marcher à l'ennemi avec Leslie et Middleton qui le servoient en qualité de lieutenant.

Mais Cromwell et Lambert n'avoient rien perdu de leurs talents militaires et de leur activité. Après divers mouvements des deux armées et des engagements de peu d'importance, Lambert attaqua la division écossoise de Halburn près d'Innerkething, la mit en fuite, et se rendit maître du comté de Fife. Cromwell suivit ses traces, traversa le fleuve, chassa devant lui les Écossois, et assiégea la résidence même du gouvernement, la ville de Perth, qui vit bientôt flotter sur ses murailles l'étendard de la république d'Angleterre. (2 août 1651.)

Charles II, n'écoutant que son désespoir, annonça la résolution de pénétrer immediatement en Angleterre dont les voies lui sembloient ouvertes. Cette entreprise hardie fut approuvée par ses généraux, et ils s'avancèrent à grandes journées de Stirling vers Carlisle, avec l'avantage immense de trois journées de marche sur l'armée angloise. Cromwell surpris déploya toutes les ressources de son génie; il détacha Lambert et Harrison avec trois mille hommes de cavalerie chacun, afin d'inquiéter l'arrière-garde et les flancs de l'armée royale; il laissa Monk en Écosse avec cinq mille hommes

. nicencer. . . survi de dix mille soldats. part or nate la direction d'York. Charles . congret avec la plus grande rapidité, et a adogan Worcester après quelques lécon continuouches. Ses troupes n'avoient ista regimente en nombre, malgré ses appuls aux revalistes tidèles et ses proclamapour et il ne comptoit pas plus de douze milly homines sous ses drapeaux. Le28 août, Cromwell, que l'on accusoit à Londres de a entendre avec le roi, parut tout à coup devant l'armer royale. Une multitude de corps chumbus s'étoient réunis à ses troupes, et plus de trente mille hommes composoient actuellement l'armée républicame. Durant anchues jours, diverses attaques partielles plattirent et relevèrent successivement les emperances des deux partis; enfin, le 5 septembre, un combat terrible s'engagea. Montgomery, opposé par les ordres de Charles à Flertwood, ne put empêcher ce général d'effectuer le passage du Team. Cromwell leta un pont de bateaux sur la Severn, et, lorsque la moitié de ses troupes eut traversé la rivière, Charles s'avança, suivi de la cavalerie du duc de Hamilton et de toute l'infanterie disponible, dans l'espoir de détruire facilement son ennemi. Il obtint d'abord quelque succès et s'empara des canons des assaillants mais Cromwell, avec ses vétérans, rétablit le combat. Les rovalistes plièrent à leur tour et s'enfuiren en désordre. Ils se rallièrent dans Friars Street. Charles, à cheval au milieu d'eux, les conjura de reprendre courage et de le suivre encore au champ de bataille; mais ils jetèrent leurs armes. Tuez-moi donc leur crioit le prince; • je ne dois pas survivre à votre honte! • L'ennem pénétroit alors dans la ville, et les amis du jeune monarque l'obligèrent à pourvoir à sa sureté.

Le combat cependant continuoit; mais les forts tombèrent successivement dans les mains de Fleetwood et de Cromwell, qui ne firent aucun quartier à leurs défenseurs. Charles sortit de Worcester par la porte Saint-Martin. Le colonel Drummond qui commandoit le château capitula, et la ville

fut livrée au pillage. Les royalistes perdirent trois mille hommes et plus de six mille prisonniers dans cette désastreuse affaire. Le duc de Ilamilton périt sur le champ de bataille. Les républicains s'emparèrent des généraux Leslie Massey, Montgomery, et Middleton; des lords Sinclair Grandisson, Kenmure; des comtes de Cleveland, de Rothes, de Derby, de Lauderdale, de Kelly, et de beaucoup d'autres personnages de distinction.

Le parlement mit à prix la tête de Charles Stuart, et menaça des peines de haute trahison quiconque lui donneroit asile, ou lui porteroit des secours. Des troupes à cheval parcoururent tous les comtés les magistrats exercèrent une stricte surveillance sur les havres et ports de mer; une police active fit des recherches dans toutes les maisons suspectes; le sort du prince fugitif resta durant cinquante jours enseveli dans le plus profond mystère.

Les aventures du malheureux roi sont curicuses et empreintes d'un intérêt doulorreux. Il courut les plus grands dangers, et l'on ne sait ce que l'on doit le plus admirer du bonheur avec lequel il les évita, ou de l'inviolable fidélité des personnes qui possédèrent son secret. Il s'étoit séparé au milieu de la nuit d'un corps assez nombreux de cavalerie écossoise, avec une soixantaine d'affidés. Sur l'avis du comte de Derby il renvova encore ces amis, trop découragés pour résister long-temps au plus foible detachement. Il se rendit d'abord à Boscobel, métairie écartée du Staffordshire dont le propriétaire, Charles Giffard, le conduisit ensuite à vingt-cinq milles de distance à White-Ladies, autre métairie appartenant à quatre frères laboureurs du nom de Penderell. Là, pour le déguiser, on lui teignit les mains et le visage, on lui coupa les cheveux au ras de la tête, on lui donna les habits grossiers et uses d'un ouvrier, et on lui mit une cognée à la main. Au lever du soleil, l'un des Penderell, nommé depuis le fidèle Richard, le conduisit au plus épais d'un bois voisin, et, moins d'une heure après, le colonel Ashen-



Boscobel-Cottage.

hurst faisoit déjà des perquisitions à White-Ladies. Durant quelques jours, le roi n'eut pour lit qu'un peu de paille sous les arbres, et pour nourriture que le pain grossier de la ferme; il fut même obligé, à plusieurs reprises, de monter sur un chêne d'où il vit passer à ses pieds les soldats qui le cherchoient. Ce chêne, vénéré depuis dans la contrée, reçut à la restauration le nom de chêne royal.

Après avoir inutilement tenté de se rendre dans la principauté de Galles, Charles revint tristement chezles Penderell. Le lendemain il recut par l'un d'eux un message du lord Wilmot qui lui offroit un autre asile chez M. Whitgrave, à Moseley; mais ses pieds se trouvoient enflés et si meurtris qu'il ne pouvoit marcher. Humphrey Penderell. meunier, lui donna le misérable cheval de son moulin. Le costume du monarque étoit analogue à la monture : un justeaucorps et des chausses de grosse serge verte devenue blanchâtre de vetusté, un vieux et sale pourpoint de cuir, des souliers découpés en lanières, des bas de laine verte percés aux genoux, un chapeau gris et pointu, et un baton d'épine. Charles se plaignit du trot da cheval qu'il trouvoit dur : « Vous ou-· bliez, repondit Humphrey, qu'il porte le · poids de trois royaumes! >

A Moseley, Charles retrouva du courage et de l'espoir. La fille du colonel Lane de

Bentley entreprit de le conduire à Bristol. Elle avoit un passeport pour visiter mistriss Norton, sa tante, qui demeuroit près de cette ville. Charles, vêtu en domestique, précéda sur un bon cheval la chaise de poste de sa maîtresse supposée, et, après trois jours d'appréhensions de toute nature, arriva chez mistriss Norton. Le chef d'office de la maison avoit jadis servi au palais de Richmond; il reconnut le roi, mais il fut discret, et lui amena même de nuit le lord Wilmot qui détermina Charles à se rendre le lendemain à Trent près de Sherburn, chez le colonel Windham, cavalier, dont la fidélité lui étoit connue. Ce fut encore l'adresse de miss Lane qui parvint à conduire le roi dans son nouvel asile de Trent. Plusieurs jours furent employés à chercher un navire dont le capitaine voulût bien transporter un seigneur et son valet, Wilmot et Charles, sur les côtes de France; mais il falloit se rapprocher du rivage. On fit croire à une bonne femme qui tenoit auberge à Charmouth, qu'une jeune personne du plus intéressant caractère, forcée de se soustraire aux mauvais traitemens dont l'accabloit un tuteur avare qui s'opposoit à son mariage, devoit se cacher chez elle avec son futur époux. Charles y vint en effet sous les habits d'un domestique, portant en croupe miss Juliana Koningsby, et accompagné de Wilmot et du colonel Windham, L'hôtesse accueillit

avec empressement les amants prétendus; mais le navire frété par Wilmot ne parut point dans la baie, et rien ne se faisoit apercevoir au large. Il fallut se séparer au point du jour; Wilmot se rendit à Lyme pour s'enquérir de son navire; Charles entra hardiment dans la petite ville de Bridport avec Windham, et traversa un corps de quinze cents soldats prêts à s'embarquer pour une expédition dans l'île de Jersey. Il conduisit lui-même ses chevaux à l'écurie; mais un nouveau danger l'attendoit dans le rôle qu'il étoit forcé de jouer. Un palefrenier prétendit l'avoir connu au service d'un certain sir John Potter, à Exeter, et le traita comme un ancien camarade. En effet, durant la guerre civile, Charles avoit logé chez ce gentilhomme, et cette circonstance devoit lui faire redouter une rémininiscence plus exacte; il paya d'audace, avoua qu'il avoit servi sir John Potter, prétexta des travaux pressés, et promit à son nouvel ami de renouveler avec lui plus ample connoissance devant un pot de bierre, à son retour de Londres.

Wilmot rencontra enfin le capitaine de son vaisseau: mais cet homme étoit effrayé. et rien ne put le déterminer à renouveler son premier engagement. On s'assura d'un second vaisseau à Southampton; il fut mis en réquisition pour le transport des troupes. Dans la crainte d'une indiscrétion, Charles fut forcé de quitter le château de Trent où il étoit retourné. Une veuve Hyde lui offrit une retraite à Heale, près de Salisbury; il y demeura cinq jours. Le colonel Gunter lui retint un bateau charbonnier à New-Shoreham où Charles se rendit par Hambleton et Brighton. En soupant dans ce dernier lieu avec le maître du bâtiment qui se nommoit Tattershall, il s'aperçut que celui-ci le regardoit fixement, comme un homme qui cherche à retrouver ses souvenirs. Tattershall en effet prit à part Gunter, se plaignit d'avoir été trompé, et déclara qu'il reconnoissoit le passager pour le prince de Galles. Charles averti, eut l'adresse de retenir Tattershall à boire et à fumer pendant le reste

de la nuit. Le roi avoit encore été reconnu par l'aubergiste de Brighton qui, saisissant un moment où il étoit seul . lui baisa la main et lui dit : • Si je vis quelques années. » j'ai lieu de croire que je deviendrai lord, » et ma femme lady. » Charles se mit à rire, et posa un doigt sur sa bouche pour lui recommander le silence. Il prit enfin la route de Shoreham à quatre heures du matin, le 16 octobre 1651, et monta dans la barque avec Wilmot. Tattershall, un genou sur le sable, lui promit, en invoquant le nom de Dieu, de le déposer sain et sauf sur les rivages de la France, et dirigea son navire vers l'île de Wight, comme s'il se rendoit à Deal; mais à l'approche de la nuit, Charles, s'adressant à l'équipage, déclara aux matelots qui le composoient que son compagnon et lui étoient des négociants ruinés qui fuyoient d'impitoyables créanciers, et qu'il les supplioit de s'unir à lui pour déterminer le patron à le jeter sur une terre hospitalière. Il accompagna sa prière de la distribution d'une vingtaine de shillings. Tattershall parut faire beaucoup de difficultés pour se resdre à cette prière, et ne changea la direction du navire qu'avec une répugnance simulée. Au lever du soleil, on aperçut la ville de Fecamp; Tattershall mit la chaloupe es mer, et le monarque fugitif et son fidèle serviteur atteignirent enfin ce port de salut. Bientôt on publia le récit de ses merveilleus aventures. Sa fermeté, son courage au sein de tant de dangers, semblèrent lui donner de nouveaux droits à l'intérêt général; mis la légèreté de son caractère, son amour extrême pour la dissipation, et le relachement de ses mœurs, ne tardèrent pas à lui enle ver les partisans qu'il devoit à l'apparence de quelques vertus.

Le désastre de Worcester avoit détruit en Angleterre tout l'espoir des royalistes, et laissé le champ libre au gouvernement républicain. Cette république prétendue n'étoit toutefois qu'une oligarchie mal déguisée: le parlement étoit nul, et un petit nombre d'individus armés du glaive, et qui disposoient de l'armée, régnoient despotique-

ment sous son nom. Le peuple avoit gagné peu de chose au changement d'administration. Les soldats et les officiers dont la paie étoit arriérée, se logeoient à discrétion chez les particuliers, et, par leur exigence, excitoient des réclamations universelles. Il fallut recourir à des augmentations d'impôt, afin d'abolir l'usage du logement militaire, et le fardeau des taxes parut bientôt aussi insupportable que celui que l'on avoit voulu éviter. Les soldats niveleurs n'avoient point oublié Lilburne, et quoiqu'ils parussent soumis, ils regardoient les fauteurs du gouvernement actuel comme de faux frères qui avoient déserté la bonne cause. Lilburne continuoit à écrire dans sa prison. Il publia un pamphlet virulent pour revendiquer les libertés légales et fondamentales de la nation. On jugea prudent de le délivrer, afin d'essayer l'empire de l'indulgence sur son esprit ulcéré; mais il n'usa de sa liberté que pour distribuer aux soldats deux écrits plus violents que le premier, et qui causerent un soulevement à Oxford. La Tour revit encore le fougueux démagogue, et quarante commissaires, présidés par Keble, furent chargés de le juger comme coupable de haute trahison. Lilburne effrayé sollicita la faveur de passer en Amérique; on la lui refusa, et, reprenant toute son énergie, il repoussa avec tant de vigueur et de logique les assertions de ses accusateurs, et fit à la grande charte et aux libertés angloises des appels si efficaces, que la commission ne put se dispenser de l'acquitter. Éclairé cependant sur sa position, Lilburne consentit à quelque transaction secrète, et son silence fut acheté pour une somme d'argent. Deux ans après, il le rompit au mépris de la paroléjurée, et la chambre, usant envers lui de la plus grande sévérité, le condamna à une amende de sept mille livres sterling. et au bannissement à perpétuité. Lilburne passa sur le continent.

L'obligation de promettre fidélité à la république, sans roi ni chambre de lords, espèce de serment que l'on nommoit « l'engagement, » avoit dans l'origine été restreint aux fonctionnaires. On l'étendit à tous les Anglois âgés de plus de dix-sept ans, sous peine de la perte des droits civils; elle devint une nécessité et jeta beaucoup d'irritation dans les esprits.

Le parlement ne tarda pas à être instruit par le conseil d'état que les royalistes encouragés par les protestations des Écossois avoient formé un plan de soulèvement général, en divisant le royaume en associations ou districts; que Charles délivroit des brevets en blanc, revêtus de sa signature, pour être remis aux colonels et capitaines qui devoient se mettre à la tête des levées faites dans ces districts; qu'un conseil de bannis établi à Utrecht, puis à la Haye, correspondoit activement avec les mécontents; que cinq mille aventuriers anglois et allemands devoient débarquer sur les côtes de Kent, s'emparer de Douvres, et appeler à eux les presbytériens de la capitale, tandis que Charles. faisant une diversion en Écosse, passeroit la frontière avec un corps considérable de cavalerie. Afin de déjouer ce vaste complot, le parlement institua une haute cour de justice permanente où les accusations devoient être envoyées par le conseil d'état. Celui-ci créa de plus un système d'espionage, dirigé par un capitaine Bishop, dont les résultats furent tels que les agents secrets trompèrent à la fois les deux partis, en communiquant au roi des copies des papiers importants du conseil, et au conseil les lettres des délégués royalistes. A l'aide des renseignements obtenus par cette police à double jeu, on saisit un certain nombre de brevets en blanc dans les mains de Lewen, docteur en droit, et le colonel Eusèbe Andrews, le capitaine Benson, et le lieutenant sir John Gell, furent avec lui traduits devant la haute cour. Ils récusèrent vainement sa juridiction; Lewen. Andrews et Benson, condamnés à mort. subirent la peine des traîtres, et John Gell un emprisonnement à perpétuité. Cet exemple ne diminua pas l'ardeur des royalistes. Ils prirent les armes à Norfolk, dans le Hampshire, dans le comté de Kent; mais il suffit de quelques détachements de « têtes

rondes » pour les réduire; et tous ceux qui échappèrent au sort des combats et à la justice de la haute cour furent emprisonnés par mesure de sûreté. Love, l'un des plus célèbres ministres presbytériens de la cité, arrêté avec ses affidés, ne put nier d'avoir été le dépositaire de l'argent levé par les royalistes, d'avoir reçu des lettres de leurs chefs et d'y avoir répondu, et il fut décapité à Tower-Hill.

La république étoit partout victorieuse. Les îles de Man, de Scilly, de Jersey, de Guernesey, se soumirent après diverses vicissitudes. L'île de Man, étoit gouvernée par le comte de Derby qui repoussa avec horreur toutes les propositions qui lui furent faites. Après sa mort, la comtesse de Derby, françoise, de l'illustre maison de la Trémoille, se défendit long-temps avec une admirable intrépidité, et, si elle fut contrainte de se rendre, elle s'acquit du moins l'honneur d'ayoir été la dernière personne des trois royaumes à céder l'une des forteresses confiées par Charles II au courage de ses partisans. Ireton, général en chef en Irlande avec la qualité de lord député, poursuivit sans relache la carrière de triomphes ouverte par Cromwell. L'un de ses lieutenants, sir Charles Coote, battit les insurgés de l'Ulster commandés par l'évêque de Clogher qui fut pendu. La forteresse de Trecogham, defendue avec une rare vaillance par le lord Fitzgerald, tomba malgré ses efforts sous les coups des républicains; Duncannon ouvrit ses portes; Charlemont, Carlow, Waterford, capitulèrent. Ormond, presque touiours malheureux dans ses entreprises, convoqua une assemblée générale à Loughrea, et lui fit part de sa résolution de quitter le royaume; on le pria de rester dans l'espoir qu'il détermineroit enfin le jeune roi à passer en Irlande; mais le decouragement gagna tous les esprits lorsque l'on connut la transaction que Charles avoit signée avec les Écossois, et par laquelle il s'engageoit à détruire la religion catholique dans ses états. Une assemblée d'évéques et d'ecclésiastiques, tenue à Jamestown, demanda que l'autorité

fût enlevée à Ormond et remise à un gouverneur catholique. Ils accusèrent le marquis de perfidie et d'incapacité, déclarèrent le peuple irlandois délié du serment fait aux articles du traité, et fulminèrent une excommunication contre tous ceux qui préteroient secours à Ormond comme à Ireton. Ormond, afin d'arrêter la fermentation qui se manifestoit dans le peuple, soutint que la déclaration de Charles, datée de Dumfermline, où l'on avoit qualifié les Irlandois de race de rebelles sanguinaires, n'étoit qu'un acte supposé. Il fut forcé cependant de reconnoître bientôt son authenticité, et quoiqu'il essayit d'expliquer dans un sens moins strict les paroles outrageantes de cette déclaration, la réunion de Jamestown répondit à toutes ses avances conciliatrices qu'elle ne pouvoit reconnoître en rien le représentant d'un prince qui nommoit ses défenseurs des rebelles sanguinaires. Ormond, convaincu que désormais sa présence en Irlande seroit nuisible aux intérêts de son souverain, résigna ses pouvoirs au marquis de Clanricard, seigneur catholique, et s'embarqua au port de Galway. Clanricard, dont les habitudes étoient peu belliqueuses, n'accepta qu'avec répugnance h mission difficile que lui laissoit Ormond: et à peine eut-il pris les rênes du gouvernement que les chefs parlementaires, dans l'intention de mettre fin à la lutte sanglante qui tendoit à faire un désert de la malheureuse Irlande, lui envoyèrent par l'entremise d'Axtel, gouverneur de Kilkenny, des propositions d'accommodement. Une foule d'officiers distingués et de membres de l'assemblée accueillirent avec transport cette 🕶 verture, et représentèrent que le seul moyen de sauver le pays étoit d'entrer en négociation avec le parlement; mais Clanricard rejeta la proposition avec mépris, et déclara que ce seroit faire acte de trahison que de s'en occuper plus long-temps.

Charles, dont les maximes favorites étoient que l'honneur et la conscience sont des chimères, et qu'un roi ne doit se gouverner que par les règles de sa prudence et de la nécessité, » avoit secrètement écrit à Clanricard



Casques du temps de Cromwell.

de continuer la guerre à tous risques, et il sacrifioit ainsi la vie et les propriétés de ses amis irlandois à l'espoir incertain de gagner une bataille au profit des Écossois, ses véritables ennemis, quoiqu'ils l'eussent reconnu pour roi. C'étoit cet ordre mal avisé qu'exécutoit Clanricard. Les suites du désastre de Worcester ne tardèrent pas à lui démontrer combien la politique de Charles avoit été funeste à l'Irlande.

Ormond, au nom du conseil, avoit l'année precédente (1650) dépêché le lord Taafe au duc de Lorraine, afin d'en obtenir des secours. Le duc avoit promis des hommes et de l'argent, mais il avoit exigé en retour le titre et les droits de Protecteur royal de l'Irlande. Taafe hésita et engagea le duc à envoyer le prince d'Henin, en qualité d'ambassadeur, au conseil suprème, avec les pouvoirs nécessaires pour conclure un traité. Le représentant du duc de Lorraine fut recu par le clergé, la noblesse et le peuple, comme un sauveur venu du ciel. Il apportoit des armes, des munitions de guerre, de l'argent, etannonçoit des troupes. Clanricard se trouva dans un grand embarras. Le titre réclamé de Protecteur royal lui sembloit préjudiciable à l'autorité de Charles; les confédérés catholiques au contraire y voyoient un gage de sécurité contre le fanatisme des presbytériens. Clanricard toutefois fut inébranlable, et en recevant, pour les besoins pressants du pays, une somme de quinze mille livres sterling, il n'accorda qu'une nomination d'agents qui devoient conduire la négociation à Bruxelles sous les yeux de la reine mère et du ducd'York. Henriette et le frère de Charles furent moins sévères ou moins clairvoyants que Clanricard; ils permirent aux agents de conclure avec le duc de Lorraine un traité qui lui concédoit, lainsi qu'à ses héritiers et successeurs, au nom du peuple et du royaume d'Irlande, le titre de Protecteur royal, le commandement des forces militaires, et la suprême autorité civile, à charge de restituer le tout à Charles Stuart, après le remboursement des avances faites pour lui conserver l'Irlande, soit en argent, soit en armes, vaisseaux, et approvisionnements de toute nature. Clanricard n'eut connoissance de cet indigne traité que plusieurs mois après sa signature. Il voulut, dans le premier feu de sa colère, accuser ses envoyés de haute trahison; mais la défaite de Worcester avoit changé la face des choses. Charles lui écrivit de Paris, en donnant des éloges à sa fidélité, mais on le priant d'oublier son mécontentement et de regarder seulement le traité comme non avenu. Ce monarque déchu, toujours mal conseillé ou mal inspiré, se lança durant son séjour à Bruxelles dans une série d'intrigués qui inspirèrent des craintes au gouvernement espagnol : il fut arrêté et conduit comme prisonnier dans la ville de Tolède.

Limerick ouvrit entin ses portes à Ireton qui se contenta de la vie de quatre des défenseurs de cette ville, en expiation de la résistance opiniâtre des assiégés. Ce général, bon militaire et grand homme d'état, mourut bientôt lui-même d'une maladie pestilentielle qui ravageoit l'Irlande occidentale.

(Nov. 1631.) Son corps, par ordre du parlement, fut transporté à Londres, exposé sur un lit de parade au palais de Somerset, et inhumé parmi les rois, dans la chapelle de Henri VII.

Ludlow remplaça Ireton au commandement de l'armée. Les confédérés sembloient las de la guerre. Fitz Patrick, chef du comté de Meath, mit bas les armes à d'honorables conditions. Clanricard demanda au général anglois une capitulation générale, mais Ludlow la refusa et prefera les soumissions partielles qui bientôt se succédèrent. Quelques rovalistes, déterminés à défendre leur cause jusqu'à la dernière extrémité, résolurent cependant de continuer la guerre. Lord Muskerry parvint à rassembler cinq mille hommes; mais la forteresse de Ross, la plus importante de celles qu'il possédoit, ayant ouvert ses portes, il fut obligé de se soumettre. Clanricard, repoussé jusque dans l'île de Carrick, déposa aussi les armes. Le colonel Richard Grace se maintint quelques mois au château de Inchlough, et finit par capituler; et les partis errants dans les montagnes et les marais, sous les ordres d'O'Brian, de Cavanagh, de Bryne, de Machugh, suivirent son exemple. Au mois de mai 1655, l'Irlande se trouva conquise en totalité, et l'étendard de la république flotta dans les hameaux comme sur les murailles des forteresses.

Le général Lambert avoit succédé, au premier moment, à Ireton dans les fonctions de lord député (gouverneur); mais la veuve d'Ireton, fille de Cromwell, ayant épousé Fleetwood, on rappela Lambert, et Fleetwood reçut, avec le titre de lord-député, le commandement général des troupes et la direction de l'administration civile, pour laquelle on lui adjoignit quatre commissaires, Ludlow, Jones, Corbett et Weaver (août 1652). Ces commissaires établirent une haute cour de justice pour juger les catholiques accusés d'avoir versé le sang des protestants hors des champs de bataille. Cette cour, présidée par l'Irlandois Donnelan, assisté du général Reynolds et de l'avocat-général Cooke, l'un

de ceux qui avoient agi dans le procès de Charles Ier, siégea d'abord à Kilkenny et se transporta successivement à Waterford, Cork, Dublin, et autres villes. Elle eut occasion d'exercer d'affreuses représailles, et fit décapiter ou pendre le lord Mayo, les colonels Tool, Bagnal, et plus de deux cents autres accusés. Sir Phelim O'Nial fut exécuté dans l'Ulster, et la mère du colonel Fitz Patrick fut brûlée vive. On acquitta les lords Muskerry, Clanmalière et quelques autres.

Comme on ne pouvoit exterminer toute la population catholique, on eut recours à l'expatriation forcée. Un acte du parlementbannit à perpetuité tous les officiers catholiques; mais on leur permit d'enrôler les soldats qui avoient servi sous leurs ordres, et de passer avec eux au service des puissances étrangères. Quarante mille hommes en état de porter les armes abandonnèrent en peu de mois une patrie qui n'avoit plus pour eux que des rigueurs et qui les repoussoit de son sein. Mais il existoit des femmes, des enfants, dont les maris, dont les pères, avoient succombé aux chances de la guerre ou aux ravages de la peste, ou que l'envahissement de leurs demeures réduisoit à la plus extrême détresse; on les rassembla par milliers, on les jeta sur des vaisseaux qui faisoient voile pour les Indes occidentales, et on les envoya périr, pour la plupart, sur les rivages ou dans les forêts du Nouveau-Monde. Mille jeunes filles, et autant de jeunes garcons, enlevés à leurs foyers, furent déposés sur les savanes de la Jamaïque. On fait monter à plus de cent mille le nombre de ces déportés catholiques : et voilà comment les républicains de cette époque entendoient la liberté.

Le sort des propriétaires fut réglé par un acte parlementaire intitulé : « Acte pour la constitution d'Irlande. » Les biens de tous les grands possesseurs de terres condamnés à mort furent confisqués. Les royalistes qui avoient porté les armes et obtenu capitulation perdirent les deux tiers de leurs propriétés; les catholiques qui ne s'étoient pas prononcés ouvertement en faveur du système

mentaire, un tiers seulement de leurs , et l'on accorda pleine et entière amà ceux qui ne possédoient pas en tout deur de dix livres sterling. On remarque la portion de terre remise par ublique à chacun de ses copartageants pas prise dans leurs anciens domaines, lans le lieu que le parlement jugea efpour prévenir toute tentative nouvelle bellion. On parqua, pour ainsi dire, holiques dans le Connaught et dans le de Clare, au-delà du Shannon; et les s de Waterford, de Limerick, de Tip-7 dans le Munster, d'Antrim, de Down, iagh dans l'Ulster, de West-Meath et Meath, du roi et de la reine dans le er, furent partagés entre les Anglois état devoit plusieurs années de solde , i avoient généreusement prêté leurs pour aider à la conquête de l'Irlande. onfiscations faites dans les comtés de e, de Dublin, de Cork et de Carlow réservées pour les besoins du gounent, et l'on affecta celles des autres s au paiement de la dette publique. s contrée conquise n'avoit été soumise raitements aussi rigoureux. Un grand re de propriétaires dépossédés refu-, malgre les sévères proclamations des issaires, de se transporter dans le ught et le Clare. Ils se réunirent, se ent dans des marais, formèrent des armés, et ne subsistèrent que des déions qu'ils exercèrent sur les usurpale leurs terres. Dans certains districts t leurs têtes à prix : deux cents livres g pour celle d'un chef de bande; qualivres pour un simple tory. Ce surlevenu celui des membres du parti arisque en Angleterre, dérivoit du mot him qui significit poursuivre pour

loi martiale vint ajouter son sanglant aire aux rigueurs des ordonnances. On oit de mort quiconque possédoit des ; quatre personnes réunies formoient airement une assemblée factieuse, alloit dissoudre par la force. On obligea tous les catholiques à se munir de passeports, même pour aller vendre des denrées aux marchés; et tout Irlandois transplanté pouvoit être tué par le premier venu s'il étoit rencontré sur la rive gauche du Shannon. On outrageoit incessamment ces malheureux 'dans ce qu'ils avoient de plus cher, et les colons étrangers, les chefs des postes militaires, les petits tyrans qui environnoient leurs demeures versoient leur sang avec impunité.

Les Irlandois avoient principalement combattu pour le maintien de leur religion, et lorsqu'ils se soumirent on leur promit une sorte de tolérance, en ce qu'on déclara qu'ils ne seroient pas contraints à assister aux cérémonics d'un culte que réprouvoit leur conscience. Mais des qu'ils cessèrent d'être à craindre, non-seulement on imposa une amende à ceux qui, le dimanche, se dispensoient d'assister au service paroissial, mais on enleva leurs enfants pour les élever en Angleterre. On proposa le serment d'abjuration à tous les jeunes gens âgés de vingt-un ans, et sur leurs refus on les condamna à la prison et à la perte des deux tiers de leurs propriétés. Les prêtres reçurent l'ordre de quitter l'Irlande sous peine de mort, et la même peine fut attachée au crime de leur donner asile. La persécution fut terrible. L'espoir des récompenses animoit les délateurs. On découvrit nombre de prêtres qui n'avoient pu se déterminer à abandonner leurs ouailles dans la détresse; on les pendit, on les égorgea, et toutefois des ecclésiastiques dévoués, dédaignant la mort, supportant avec courage la misère et la souffrance, se cachèrent dans les cavernes des montagnes, dans le dédale des marais, d'où ils sortoient la nuit pour distribuer les consolations de la religion aux habitants des chaumières comme aux possesseurs opprimés des châteaux. On voulut forcer enfin les plus jeunes religieuses à se marier, et, sur leur refus, on les déporta en France, en Belgique et en Espagne.

La condition de l'Écosse ne fut pas beaucoup plus heureuse que celle de l'Irlande dans les premières années de la république.

Tandis que Cromwell détruisoit à Worcester l'armée rovaliste écossoise, Monk se rendoit maître de Stirling et envoyoit à Londres comme un trophée les archives nationales et les insignes et vêtements royaux conservés dans cette place, que la présence d'un vainqueur n'avoit jamais souillée. Il s'emparoit à Ellet, dans le comté d'Angus, des membres des comités des états et de l'église, de plusieurs pairs, et des personnes les plus considérables de la noblesse, qu'il dirigeoit sur la capitale de l'Angleterre; et, se rejetant sur Dundee, il enlevoit d'assaut cette place et en massacroit tous les habitants. Les villes de Montrose, de St-Andrews, d'Aberdeen, effrayées, ainsi que la plupart des forteresses, demandèrent à capituler. Argyle seul se maintint quelque temps au sein de son clan, dans l'espoir d'obtenir un accommodement honorable. L'Angleterre, pour dompter l'orgueil des Écossois, fit ériger des citadelles en pierre à Ayr, Perth, Inverness, Heith, et traverser les montagnes par une longue chaîne de postes militaires. Les domaines de la couronne devinrent propriétés nationales. Le parlement abolit toute autorité qui ne dérivoit pas de la sienne. Des juges anglois furent envoyés pour remplacer les membres des cours de justice. On annonça enfin aux Écossois que le parlement d'Angleterre entendoit incorporer les deux états dans une même république. Cette mesure parut le comble des maux à toute la nation; les ministres, en chaire, défendirent au peuple de s'y conformer; mais les commissaires anglois, forts de la puissance de l'épée, rassemblèrent à Dalkeith les représentants des comtés et des bourgs, et ne leur laissèrent d'autre alternative qu'une adliésion complète à cette réunion ou la ruine de leur patrie. On nomma donc des députés pour traiter des conditions à Westminster. Des événements d'une autre nature firent bientôt évanouir ce projet.

Victorieuse sur son territoire, la république songea qu'il étoit temps de faire respecter son pavillon à l'étranger. On a vu que le prince Rupert, à la tête d'une flotte sortie du Texel, et composée des vaisseaux dont les équipages s'étoient déclarés pour le roi, avoit long-temps croisé dans le canal d'Irlande et causé des pertes immenses au commerce anglois. Poursuivi par les amiraux Blake, Popham et Dean, il s'étoit d'abord retiré à Kinsale, où les Irlandois l'avoient généreusement approvisionné, et, traversant ensuite l'escadre ennemie, il étoit parvenu à gagner les côtes du Portugal, et il avoit trouvé un abri dans les eaux du Tage. L'amiral Blake le suivit avec dix-huit vaisseaux et demanda au roi de Portugal h permission d'attaquer ce pirate. Le roi s'y refusa et fit même tirer sur les navires anglois. Blake s'en vengea sur le commerce portugais. Le roi usa de représailles et s'enpara des biens des négociants d'Angleterre. Cependant les doléances des habitants de Lisbonne l'engagèrent à renvoyer Rupert et à solliciter à Londres un accommodement par l'ambassadeur Guimaraëns (1651), dont les hauteurs déplurent tellement au gouvernement républicain qu'il reçut l'ordre de quitter sans délai le territoire de l'Angleterre. Le comte de Camera le remplaca. et un traité intervint qui concilia les intérêts des deux états.

L'ambassadeur d'Espagne, Cardenas, loin de quitter Londres après l'exécution de Charles ler, avoit sollicité une audience solennelle du parlement, et il avoit annoncé que le roi son maître accueilleroit avec faveur un ministre accrédité par la république. Le parlement confia cette mission à l'un des plus ardents antagonistes de la royauté, nommé Asham. Il débarqua à Cadix, prit la route de Madrid, sous la protection d'une escorte, et s'arrèta dans une auberge en attendant qu'on lui cut préparé une résidence convenable. Le lendemain de son arrivée (27 mai 1650), comme il prenoit son repas avec son interprète, six Anglois pénétrèrent dans son appartement en criant : « Soyez les » bienvenus, mes braves! » et en même temps les percèrent de coups. Cinq des assassins se réfugierent dans une chapelle, d'où le roi d'Espagne les fit conduire en prison. Le sixième reçut asile à l'ambassade de VeL'étoit, un domestique de Cottington et de, les envoyés de Charles II. Il pars'échapper. Le peuple fanatique de d'murmura si hautement de ce que le que n'avoit pas respecté la sainteté du aire, que, pour éviter un soulèvement, onduisit les assassins dans la chapelle n les avoit enlevés. C'étoit leur accorur grâce, car les dévots qui les nournt au pied de l'autel leur fournirent e jours après les moyens de se sauver. ul fut repris, condamné et exécuté. rlement n'exigea pas d'autre répara-

1 mort de Guillaume II, prince d'O-, le parti démocratique, ayant repris cendant en Hollande, abolit la dignité houder, et la république d'Angleterre, ambition secrète tendoit à incorporer vinces-Unies à ses états, envoya comme sadeurs extfaordinaires à la Haye le rand-juge Saint-John, et l'ancien pré-Strickland. Leur entrée se fit avec il, mais ils furent insultés par la popul'instigation du jeune duc d'York et du Édouard, fils de la reine de Bohême. gociations qu'ils etoient chargés d'oueurent aucun résultat, et ils revinrent pleterre, très-mécontents de leur ré-1. Cependant la nouvelle du désastre rcester vint apprendre aux états que britannique n'avoit rien perdu de ses et qu'il seroit prudent d'éviter sa A leur tour ils envoyèrent des ambass; mais les prétentions du gouverne-'épublicain s'étoient accrues avec la , et le parlement ordonna de mettre ution l'acte de navigation qui interdiute importation des produits de l'A-, de l'Asie et de l'Amérique sur des ux étrangers. Cet acte ruinoit le comde la Hollande. Les états, par précauut-être, équipèrent une flotte nom-. Le parlement, en l'apprenant, donna à ses vaisseaux de guerre de faire au pavillon de la république, dans les mers, les honneurs qu'on rendoit u pavillon royal; et le commodore

Young, ayant trouvé dans la Manche une flotte de navires marchands escortée par des bâtiments de guerre, en exigea le salut, qu'on lui refusa, mais qu'il força de lui accorder. L'amiral van Tromp parut peu de jours après dans les dunes avec vingt-quatre voiles; le commodore Blake le rencontra; un combat s'engagea sans explication préalable, et les Anglois s'emparèrent de deux vaisseaux. Ainsi se trouva commencée la guerre entre les Provinces-Unies et la république d'Angleterre. En moins d'un mois, plus de soixante-dix bâtiments marchands hollandois devinrent la proie des Anglois.

Les Hollandois cependant n'usèrent point de représailles. A la nouvelle du combat de Blake et de van Tromp, les états envoyèrent à Londres le grand pensionnaire de Paw pour déclarer que Tromp n'avoit jamais eu l'intention d'attaquer la flotte angloise, qu'il préparoit même sa chaloupe afin d'aller complimenter l'amiral Blake, lorsque cetofficier avoit donné l'ordre de commencer le feu. L'impérieux parlement ferma l'oreille à ces explications bienveillantes; il exigea réparation et satisfaction entière pour toutes les pertes que les états avoient causées à l'Angleterre par leurs préparatifs hostiles et leurs attentats. Paw, ayant perdu tout espoir de conciliation, demanda son audience de congé.

La république prit d'actives mesures pour obtenir sur mer la prépondérance qu'elle ambitionnoit. Blake s'empara de l'escadre destinée à protéger les vaisseaux de pêche hollandois, et préleya sur ces barques un droit considérable, en leur défendant de pecher à l'avenir. Van Tromp, envoyé dans le nord pour s'opposer aux tentatives de Blake, essuya une tempête furicuse qui dispersa ses vaisseaux, et perdit cinq frégates dont les Anglois firent leur proie. L'amiral de Ruyter lui succéda et rencontra le commodore Ayscue, bien supérieur en forces; mais le talent et le courage de Ruyter rétablirent l'égalité dans le combat; il sauva le convoi qu'il escortoit, et mit les Anglois hors d'état de le poursuivre. Divers enga-

Tandis que Cromwell détruisoit à Worcester l'armée rovaliste écossoise, Monk se rendoit maître de Stirling et envoyoit à Londres comme un tropliée les archives nationales et les insignes et vêtements royaux conservés dans cette place, que la présence d'un vainqueur n'avoit jamais souillée. Il s'emparoit à Ellet, dans le comté d'Angus, des membres des comités des états et de l'église, de plusieurs pairs, et des personnes les plus considérables de la noblesse, qu'il dirigeoit sur la capitale de l'Angleterre; et, se reje tant sur Dundee, il enlevoit d'assaut ce place et en massacroit tous les habitants villes de Montrose, de St-Andrews, d' deen, effrayées, ainsi que la plupart teresses, demandèrent à capitule: seul se maintint quelque temps son clan, dans l'espoir d'obteni modement honorable. L'Ang! dompter l'orgueil des Écosse citadelles en pierre à Ayr, 1 Heith, et traverser les longue chaîne de postemaines de la couronn

nationales. Le parle

rité qui ne dérive

and control juges anglois fur . ... Ruyter et les membres de nonca enfin am s sa commandeamiral anglois à d'Angleterre ... perdu plusieurs états dans + sure pares 🔒 1852), Mais Blake ... . e tortune : deux tion; les . . . . Weymouth et deau pem ca a neuf vaisseaux de mi-, vagi quatre batiments Te . ريان اونځې, Tromp, vaincu, as any moins grande por-, 🖫 sauva une flotte de plu-, , , e navires , et fit éprouver ..... des pertes en hommes

A X siennes.

A Tierr de Cromwell exercoit

A nue immense action sur tous

A cet d'une armée nombreuse et

curonne par la victoire, courtisé

A voy a ctrangers, qui sollicitoient

composée d toient déc! croisé d pertes suivi il s' de



...an des Mers, vaisseau anglois (1650).

servilement l'appui de son influence, revète d'une puissance morale qui lui donnoit sur la nation un empire plus étendu que le vaste pouvoir dont il sembloit redevable à la volonté du parlement, ce général pouvoit sans présoniption se livrer aux rèves les plus hardis des ames ambiticuses. Les membres du parlement, qui peut-être avoient pressenti l'usage que Cromwell pouvoit faire de son influence en se servant de l'armée, ne cessoient de vanter les héros de la flotte au détriment des officiers de terre. Ils rappeloient en toute circonstance que l'énorme fardeau des troupes régulières accabloit la nation sans nécessité, et qu'il étoit urgent d'y remédier par une prompte réduction. L'ensemble de leurs mesures enfin laissoit entrevoir qu'ils nourrissoient le dessein de reduire Cromwell à la subordination commune sous leur propre autorité. Cromwell les devina sans peine. A son retour de l'armée.

cut repris sa place au parlement emettre à l'ordre du jour deux tantes, que les chommes nommoit les gouveroir oubliées : un acte ion de la chambre assa sans diffidu second; nis, on fixa niration T qui athal les mbres de la lo discuter une d'étonnement. Il qui convenoit le mieux l'une république ou d'une gouvernement monarchique. se prononcerent pour la répules gens de loi pour la monarchie ree. Mais, dans ce cas, ajouta Cromqui choisiriez-vous pour roi? rles Stuart ou le duc d'York, répondits'ils adhéroient aux principes posés le parlement; autrement, le jeune de Gloucester, dont l'ame neuve enrecevroit aisement des impressions rables aux libertés nationales. > Cette se ne plut point à Cromwell, qui s'étoit lu à tout autre résultat. Il détourna la rsation, satisfait d'ailleurs d'avoir aca certitude qu'un grand nombre de nnes conservoient au fond du cœur des ents royalistes.

hommes d'état commençoient à soupr les projets de Cromwell, et ils résot de lui enlever les moyens de les réalls demandèrent et obtinrent le licennt du quart de l'armée, et une réducroportionnelle dans les taxes de guerre. Le mois après, ils proposèrent une mesemblable. L'armée s'en effraya, et well jugea convenable d'en écrire au lent pour lui faire connoître les inconnts qui devoient en résulter. On en la cependant, et six officiers se présenà la barre de la chambre, au nom de l'armée, pour inviter le parlement à s'occuper des grandes améliorations attendues par la nation, de la réforme des lois et des abus, du paiement des arriérés, de la propagation de la religion, et non d'enlever à l'état des défenseurs dont le dévouement s'étoit fait connoître. Le parlement répondit avec aigreur, mais il n'osa passer outre.

Cromwell consulta le savant légiste Whitelock sur la situation des partis et sur la nécessité de recourir à une haute et puissante autorité qui pût réprimer à la fois les excès du parlement et ceux de l'armée. Le jurisconsulte répliqua que Cromwell seul suffisoit pour maintenir l'armée dans de justes bornes, et qu'à l'égard du parlement, dont tous les pouvoirs et ceux du général luimême étoient émanés, il suffisoit de s'en rapporter au bon sens de la majorité. « Mais, » s'écria brusquement le général, si quelqu'un se chargeoit de la royauté? - Et que donneroit de plus le titre de roi à votre excellence? reprit le jurisconsulte. . Il n'augmenteroit ni votre gloire à l'intérieur, ni votre renommée à l'extérieur. ni votre ascendant sur la chambre, ni votre autorité sur l'armée, dont vous disposez en maître. Vous avez tous les pouvoirs d'un roi, moins la haine que ce nom doit exciter. » - Ce titre n'inspireroit-il pas du respect » au peuple, de la sécurité à mes partisans? . - Il changeroit seulement la nature du s différend, et d'une querelle nationale il · feroit une querelle particulière. On a bien voulu détruire une monarchie pour créer » une république ; mais qui voudroit com- battre pour la famille de Cromwell contre » la famille de Stuart?-Ceci est personnel, dit le général au légiste; mais votre avis sans deguisement, sans condition? -. » Traitez avec le fils du dernier roi, et pla-» cez-le sur le trône en assurant les droits » et les libertés de la nation, et en vous ré- servant la première place de l'état. — Le pieune homme est bien débauché, reprit le général; ce sujet d'ailleurs est d'une si » haute importance, qu'il demande de pro-

· fondes reflexions. ·

Les réflexions étoient faites d'avance. Cromwell conçut le projet de dissoudre le parlement et d'investir de l'autorité souveraine un conseil de quarante personnes sous sa présidence. Il avoit l'espoir d'obtenir cette dissolution par le vote même de la chambre; mais auparavant il voulut sonder l'opinion des personnes influentes. Dans une réunion d'officiers et de membres du parlement assemblés au palais de White-Hall, qu'il habitoit, on débattit la question. St-John et la plupart des officiers adoptèrent la mesure; Whitelock, Widdrington, et plusieurs autres, la déclarèrent dangereuse. Le lendemain on reprit la discussion. Durant la conférence, le colonel Ingoldsby prévint le lord général que le parlement délibéroit en ce moment, non sur une dissolution devenue nécessaire, mais sur les moyens de se compléter par de nouvelles élections. Cromwell prit à l'instant la résolution d'agir. Il se rendit à la chambre accompagné de ses mousquetaires, et, laissant les militaires sous le vestibule, il entra paisiblement dans la salle et s'assit à sa place accoutumée. Il parut suivre attentivement les débats durant quelques moments; mais, comme le président se disposoit à mettre aux voix la proposition, il se tourna vers Harrison et lui dit à l'oreille : « N'est-il pas > temps d'en finir? — Prenez garde, répon-• dit le colonel, l'entreprise est périlleuse. Songez-y deux fois. - Cromwell continua d'écouter, et l'on alloit recueillir les voix lorsqu'il dit encore à Harrison : « Il est temps, • et il le faut, ou jamais! • Il se leva pour parler, ôta son chapeau et s'exprima d'abord avec une extrême modération; mais, sur quelque mot prononcé près de lui et qui le blessa, il prit de l'humeur; son langage s'anima et s'eleva graduellement à toute la véhémence de la colère. Il accusa les membres du parlement d'égoïsme intéressé, de tyrannie, d'ambition, d'impiété, de déni de justice; ils ne vouloient que perpétuer un pouvoir inique, qu'accroître désordonnément leur fortune : le temps étoit venu; le Seigneur les désavouoit... Sir Peter Wentworth l'interrompit : « Est-ce là , dit-il , un

 langage parlementaire? et par qui ces pa- roles offensantes nous sont-elles adressées? par un serviteur que nous avons trop aimé, que notre bonté sans exemple, si ce » n'est notre foiblesse, a fait tout ce qu'il est aujourd'hui! > Cromwell remit alors son chapeau sur sa tête, et s'avança en donnant des marques de la plus violente agitation : · Il faut que ce bavardage finisse, s'écria-• t-il; • et, frappant fortement du pied sur le plancher, comme s'il donnoit un signal, il ajouta : « Retirez-vous, vous n'êtes pas un » parlement. Par pudeur, retirez-vous. Cé- dez à des hommes plus dignes; vous n'étes pas un parlement, vous dis-je.
 La porte s'ouvrit et livra passage au colonel Worselev, suivi d'une vingtaine de mousquetaires. · Est-ce ainsi que l'on agit ? s'écria sir Henri · Vane! Une telle action n'est-elle pas con-> traire à toute morale, à toute honnêteté? - Oui donc parle ainsi? répliqua Cromwell. Sir Henri Vane! Sir Henri Vane! Mais c'est un fourbe; c'est lui qui n'a pas · d'honnéteté. Que le ciel nous délivre de sir Henri Vane! — Et toi, Whitelock, qui es-tu? un juge prévaricateur, un avocat • de mauvaises causes! — Et toi, Marten? un vil débauché! — Toi, Challoner? un > ivrogne! — Toi, Wentworth? un adul-• tère! • Dans sa colère, Cromwell désigna ainsi successivement nombre de membres du parlement comme gens déshonorés, de mœurs corrompues, objets de scandale et de hente pour l'église et les hommes de piété; puis, se tournant vers ses gardes, il leur ordonna de faire évacuer la salle. Le colonel Harrison porta la main sur le président, et l'arracha de son fauteuil; Algernon Sidney ne quitta son siège que contraint par la force; mais tous les autres se levèrent et marchèrent vers la porte; Cromwell reprit alors : « C'est vous qui m'y avez forcé. J'ai » prié nuit et jour le Seigneur de me donner » la mort plutôt que de m'obliger à cette action. S'il v a en cela quelque faute, vous en étes coupables. — Mais, dit l'alderman Allen, il n'est pas encore trop tard pour » revenir sur ce qui a été fait. — C'est bien

• à toi de parler ainsi, reprit Cromwell, • toi, enrichi par tes malversations, et qui • devrois être en jugement! • et il ordonna de l'arrêter. Lorsque la salle fut vide, le lord général porta les yeux sur la masse et dit encore : « Que ferons-nous de ce ho-• chet? Allons, allons, ôtez-le, il ne sert • plus à rien. • Il fit alors fermer les portes, et rentra dans ses appartements de White-Hall (20 avril 1655).

La chambre étoit dissoute de fait, sinon de droit; mais le conseil d'état ne se crut pas atteint par cette mesure, et il se rassembla le même jour sous la présidence de Bradshaw. Cromwell entra dans la salle de ses délibérations et dit aux conseillers présents: « Soyez les bienvenus si vous n'êtes » ici que par zèle et comme de simples civoyens; mais vous ne formez plus un conseil d'état; il est dissous, ainsi que le parlement. — Mylord, répondit courageusement Bradshaw, nous n'ignorons pas l'action étrange que vous avez commise ce matin, et dans peu d'heures toute l'Angleterre en sera informée. Mais vous vous

ètes trompé: le parlement ne sauroit être
dissous; aucune puissance sur la terre ne
peut le dissoudre que lui-même. Nous
protestons hautement, afin que personne
n'en ignore. > Le conseil alors se sépara.

Telle fut la fin de ce long parlement, qui, durant douze années, avoit successivement defendu, reconquis pour le peuple, les libertés nationales, et les avoit ensuite usurpées. Les saints rendirent gloire au Seigneur, qui vouloit rétablir la cinquième monarchie, celle du Christ, sur les débris des puissances terrestres; l'armée de terre et de mer adressa des félicitations au lord général en déclarant qu'elle vouloit vivre et mourir avec lui et pour lui; la plupart des membres ex. pulsés tournèrent leurs regards et leurs adorations vers le soleil qui surgissoit. Quel ques mécontents allèrent attendre dans la solitude le jour de la vengeance; et les royalistes, toujours prompts à se flatter. regardèrent cet événement comme un pas immense vers la restauration du fils de Charles ler.



Femme de qualité. — de citoyen. — de campagnard Costumes de 1653, d'après Speed.

## 

## LE PROTECTORAT.



consommé, Olivier Cromwell se voyoit donc enfin dominateur sans contrôle de toute l'Angleterre, lui qui si longtemps avoit feint la plus profonde hu-

milité et les intentions les plus modestes. Né dans le comté de Huntingdon, d'une famille ancienne et honorable. Olivier s'étoit distingué par de bonnes études à l'université. Sa jeunesse avoit ensuite été fort dissipée; mais, après son mariage, il s'étoit jeté dans les exagérations mystiques de la secte puritaine, et ses modiques revenus ne suffisant pas aux dépenses que lui causoient ses libéralités envers les ministres dépossédés, il n'avoit pas hésité à vendre ses biens pour subvenir à de pieuses charités. Le celèbre Hampden, son parent et son ami, lui inspira le désir de passer avec lui à la Nouvelle-Angleterre, retraite paisible de puritains zeles où il pourroit retablir ses affaires temporelles. Les deux saints etoient dejà embarqués lorsqu'un ordre du conseil royal vint defendre toute nouvelle emigration de ce genre, dans la crainte de depembler l'Angleterre, et força les voyageurs a rentrer dans leurs fovers.

Cromwell comptoit dejà quarante-trois

années lorsque la guerre civile vint obliger les Anglois de toutes les opinions à prendre les armes. Il leva un régiment de cavalerie et trouva bientôt l'occasion de déployer des qualités qu'on étoit loin de lui soupconner.

Parvenu rapidement aux premiers grades de l'armée, il ne se montra jamais audessous de la position plus élevée où le plaçoit chaque événement heureux, et des facultés nouvelles sembloient s'éveiller en lui dès qu'unc circonstance impérieuse en réclamoit l'exercice.

Après avoir renversé le parlement et s'être emparé des rênes de l'état. Cromwell juga qu'il n'étoit pas temps de s'arroger à lui seul le pouvoir suprême. Les esprits n'étoient pas suffisamment préparés à cette inportante révolution, et il se crut obligé de caresser encore les idées des fanatiques dont il s'étoit servi, instruments qu'il se réservoit de briser à une époque plus opportune. Il parut les écouter avec plaisir et se plier à leurs volontés. Ils lui proposèrent la création d'un conseil d'état composé de treize menbres, en mémoire de Jésus-Christ et de ses douze apôtres. Cromwell en devint de droit le président : les douze autres étoient quaire jurisconsultes et huit officiers supérieurs. L'ascendant de l'armée y dominoit.

Durant quelques mois, le pouvoir parut singulièrement reparti. l'antôt les actes du gouvernement émanoient du conseil d'état, tantôt du conseil de guerre, quelquefois du lord genéral, avec l'avis de l'un ou de l'autre, et plus souvent encore du lord général tont soul. Cromwell continuoit à se faire remarquer par son apparence d'humilité; il prioit avec ferveur, et, selon ses amis les plus intimes, le Saint-Esprit récompensoit sa piété par de fréquentes communications. Enfin, après de longues consultations avec son conseil militaire, il prit la détermination de convoquer un nouveau parlement, un parlement de saints, désignés au choix du conscil d'état par la rumeur publique, si bon juge de la véritable piété, seule vertu qu'on demandat à ces élus. Les ministres furent secrètement chargés de recueillir les avis des églises congréganistes de chaque comté sur les personnes « craignant Dieu et haïssant la convoitise. > On forma une liste générale de tous les noms compris dans leurs rapports, et le conseil, en présence de Cromwell, désigna cent trente-neuf représentants pour l'Angleterre, six pour la principauté de Galles, six pour l'Irlande, et quatre seulement pour l'Écosse. Les élus reçurent une sommation signée du lord général de se trouver à White-Hall à un jour fixé, le 4 juillet 1653, afin « d'y être investis » de confiance, et de remplir un office de » frère dans un emploi particulier. » Cette élection, faite sans leur participation et sans intrigue connue, leur sembla commandée par le ciel, et presque tous obéirent. Le 4 juillet, réunis au nombre de cent vingt dans la chambre du conseil de White-Hall, ils furent installés dans leurs fonctions par le lord général accompagné d'un corps nombreux d'officiers. Cromwell, dans un discours empreint du plus étrange mysticisme, les félicita sur la mission qu'ils avoient à remplir et que Dieu leur confioit par le choix de l'armée, canal ordinaire de ses miséricordes; il les pria d'exercer la justice et d'être fidèles avec les saints. « L'avenir, leur disoit-il, se déouvre à mes yeux comme dans une sainte vision. Quel merveilleux spectacle m'est » offert! Appelés à combattre avec l'Agneau ontre ses ennemis, vous êtes arrivés au » seuil de la porte, à l'accomplissement des » promesses et des prophéties. Dieu va re-• tirer son peuple du gouffre des mers et ocaduire Israël à sa demeure, hors des • iles de l'Océan. Dieu frappe les montagnes,
• et elles chancellent. Le Seigneur a aussi une
• haute montagne, une montagne comme
• celle de Bashan; les chariots de Dieu sont
• conduits par vingt mille anges, et il habi• tera cette montagne à jamais. • Après ce
discours, qui produisit un tel effet que ses
auditeurs crurent que « l'esprit de Dieu par• loit en lui et par lui, • Cromwell déposa
sur la table un acte de sa main, scellé d'un
sceau à ses armes, qui leur conféroit la suprême autorité législative pour quinze mois,
à charge de la transmettre après ce temps à
d'autres délégués choisis par eux.

Ce singulier parlement, dont chaque membre ne devoit son élection qu'à sa réputation de sainteté, n'étoit cependant pas totalement composé d'hommes sans éducation ou sans fortune. S'ils ne possédoient pas une grande opulence, tous au moins étoient dans l'aisance et indépendants. Ils s'appliquèrent aux affaires avec activité; et comme leur fanatisme leur faisoit des cas de conscience de toutes les questions, ils mirent à maintenir leurs décisions une opiniâtreté que rien ne pouvoit fléchir. Ils témoignèrent constamment un grand respect pour Cromwell, mais ils considéroient leur pouvoir comme supérieur au sien, et, dédaignant de se soumettre aux avis du conseil d'état, ils osèrent amender et annuler quelques-unes de ses résolutions.

Le parlement poursuivit avec ardeur la tâche dont il s'étoit chargé. Il améliora l'organisation du trésor, revit les réglements de l'excise, soumit la comptabilité au plus sévère contrôle, supprima des emplois inutiles, vota l'abolition de la cour de chancellerie, dont les décisions n'étoient souvent dictées que par l'intérêt ou la partialité des juges; et, prenant la résolution de nettoyer les étables d'Augias, arrêta qu'un nouveau code seroit composé pour mettre enfin d'accord les statuts informes, surannés, contradictoires, inapplicables, dont se composoient le droit et la jurisprudence de l'Angleterre. La chambre ensuite, déclarant qu'il y avoit urgence à poursuivre l'Antéchrist et à combattre Satan lui-même dans son fort, confisqua les deux tiers des biens des dissidents papistes, abolit le droit de présentation aux cures, décida que le corps des paroissiens choisiroit dorénavant son pasteur, et mit à l'ordre du jour l'examen de la question de suppression des dîmes et de leur remplacement par une compensation. Ces mesures déplurent successivement à quelque partie de la nation, et cinq mois ne s'étoient pas écoulés que le nouveau parlement avoit conquis la haine de l'armée, du clergé, du barreau et de la nombreuse classe des employés.

Deux factions divisoient ce parlement : les indépendants, gens de talent pour la plupart et partisans de Cromwell, et les anabaptistes, fanatiques incorrigibles, rangés sous la bannière du major-général Harrison. Ceux-ci attendoient le règne de Jésus-Christ et de ses saints sur la terre, et se croyoient appelés à le consolider. Powell et Feakes, deux de leurs prédicateurs, introduisoient dans leurs sermons, prononcés tous les lundis à Black-Friars, les sujets discutés au parlement, et défendoient leurs principes avec une excessive violence. Ils vouloient que l'on déclarât la guerre à la Hollande; Dieu même avoit donné cette contrée aux Anglois; là, devoient se réunir les saints, afin d'aller arracher de son siége la prostituée de Babylone, et d'établir le royaume de Jésus-Christ sur le continent. Quand ils apprirent que Cromwell s'étoit ouvertement opposé à cette guerre impolitique, ce fut à lui qu'ils adressèrent leurs outrages, et il devint pour eux l'homme du péché, l'ancien serpent, la bête de l'Apocalypse. Cromwell les fit venir; il eut la patience de discuter avec eux dans leur style obscuret emphatique, leur rendit reproche pour reproche, et les renvoya sans les avoir intimidés; mais comme les vues et les principes de ces visionnaires étoient ceux des anabaptistes du parlement, le lord général résolut de s'en délivrer. Ses partisans se concertèrent pour se trouver réunis de bonne heure à la chambre (12 décembre 1655), et le colonel Sydenliam, prenant la parole

et faisant une critique amère de tous les actes du parlement nuisibles à la prospérité de l'Angleterre, déclara qu'il ne vouloit plus y siéger, et proposa de se rendre en masse à White-Hall afin de remettre le pouvoir aux mains dont on le tenoit. Les indépendants se levèrent tous et sortirent avec lui précédés par le président et les secrétaires, qu'on avoit mis dans le secret. Vingt-sept anabaptistes. saisis d'un profond étonnement, restèrent seuls dans la salle, et ne virent rien de mieux dans la circonstance que de se mettre en prières, afin d'obtenir les lumières du ciel. Le colonel White entra bientôt avec une compagnie de soldats et leur demanda ce qu'ils faisoient : « Nous cherchons le Seigneur, répondirent-ils. — Vous pouvez le chercher » ailleurs, reprit White, depuis bien des années on ne l'a pas vu paroître ici. La salle fut évacuée, et White en emporta les clefs.

Le président, précédé du porte-masse et suivi des secrétaires, de Sydenham et de la plupart des membres du parlement, arriva à White-Hall, et présenta à Cromwell un acte de résignation du pouvoir suprême. Le lord général feignit de la surprise; un tel fardeau lui sembloit trop pesant. Lambert ne lui épargna ni les prières, ni les remontrances, et il fut convenu que Cromwell y auroit égard si la majorité des membres du parlement adhéroit à l'acte de résignation. Les signatures arrivèrent en foule, et quatre jours après la dissolution de la chambre une nouvelle constitution fut publiée.

C'étoit le 26 décembre 1655. Le lord général, à travers une double haie de soldats, se rendit en carrosse de White-Hall à Westminster-Hall. Il étoit précédé des échevins, des juges, des commissaires du sceau, et du lord maire; venoient ensuite le conseil d'état et le conseil de l'armée. Un fauteuil de parade, placé sur un riche tapis, étoit préparé dans la salle de la chancellerie. Cromwell n'étoit vêtu que d'un justaucorps et d'un manteau de velours noir; il portoit de grandes bottes, et un galon d'or ornoit son chapeau. Il se plaça dehout devant le fauteuil



Portrait de Cromwell.

re les deux commissaires du sceau. Les es formèrent un demi-cercle derrière le 1 général; les officiers civils se rangèrent droite, et les militaires à la gauche.

e général Lambert s'avança. Il prononça harangue où il rappela les derniers événents; les circonstances exigeoient un ivernement qui réunit des conditions de ce et de stabilité; et, au nom de l'armée des trois nations, il venoit supplier son

excellence d'accepter la haute fonction de Protecteur de la république. Protecteur de la république. Cromwel fit d'abord quelques difficultés; il avoit de graves objections à présenter, et il ne parut accepter ce nouveau titre qu'avec une extrême répugnance.

L'un des secrétaires du conseil, Jessop, lut ensuite l'acte d'institution du gouvernement en quarante-deux articles. Le pouvoir législatif résidoit dans le lord protecteur et battre Satan lui-même dans son fort, confisqua les deux tiers des biens des dissident papistes, abolit le droit de présentat aux cures, décida que le corps des traissiens choisiroit dorénavant son passiens choisiroit dorénavant son passient à l'ordre du jour l'examen de tion de suppression des dimes remplacement par une compet mesures déplurent successive partie de la nation, et cinquapas écoulés que le nouve de conquis la haine de l'activité l'arreau et de la non ployés.

∿t' Deux factions also .ni'e indépendants, « crs et partisans de a de fanatiques is e attent nière du : < loutes tendoier- protésaints . €:onwell à le c . .e conseil leurs Seurs. Le ser: 🚅 aeur le 5 dé-Fri exque , le lord de-«pôts et gousi 1

, veux vers le ciel ..., Cromwell jura carrer tous les ar-. . e-bert, à genoux, .. 🔍 le fourreau , em-. ....sututionnelle et pa-🔾 assit alors sur le fau- 🤚 .....ommissaires lui préa Letat, et le lord maire , commandement. Ces cé-🚕 Cromwell revint à son unit son cortége, et retourna . ..... w Inte-Hall. L'acte qui protectoral fut rendu public . A turnor fue sur les places et par les hérauts d'ar-

Lengueur malore, lasse de révolutions, com de guerre, civiles, fatiguée de corps militaires, vit généralment avec entraction l'élévation de

a pouvoir suprême. Cas presares que prit le prote : - ne , pas ses espérances. Il sur la la non et la levée des impôts, an ana oupes de manière à éviter leurs le reus accoutumées, conféra les princi-.4x emplois à des hommes qui meriblent . lonfiance publique, et spécifia les delles que l'on pouvoit qualifier de haute trabison. Les services réels qu'il rendoit à l'état ne ramenèrent pas cependant les ennemis implacables qu'il s'étoit faits de ses meilleurs amis, parmi d'inflexibles républicains et d'obstinés fanatiques. En vain, disoit-il qu'il n'avoit accepté les fonctions de protecteur que pour préserver ses concitovens de l'anarchie et de la ruine, et qu'il déposeroit avec joie ce fardeau dès qu'il pourroit le faire sans danger pour la nation, on ne I en appeloit pas moins en chaire e scélérat hypocrite et » parjure, à qui la mort étoit due à plus de » titres qu'au dernier tyran. » Cromwell, sans mépriser ces propos, se conduisit avec prudence. Peu à peu leurs auteurs penlirent les emplois qu'ils possédoient dans l'armée, dans l'église, dans la magistrature: quelques-uns plus coupables furent menacis de prison et donnèrent caution de leur conduite future; la Tour renferma les plus dangereux, tels que Harrison, qui avoit jadis contribué à la dissolution du long parlement, et les prédicateurs Feakes, Powell et Sympson.

Les royalistes réfugiés en France, en correspondance avec ceux de l'Angleterre, formèrent plusieurs complots contre la vie de Cromwell. L'un de ces criminels projets avoit pour but d'assassiner le protecteur sur la route de Hamptoncourt, de surprendre la capitale, et de proclamer Charles II. Il fut dénoncé par un individu nommé Hershaw, que Charles avoit refusé d'écouter a Paris. Trois complices furent arrêtés: l'un d'enx, du nom de Fox, s'avoua coupable, donna tous les renseignements qu'il possèdoit, et reçut sa grâce; les deux autres. Vowell et Gérard, jeune séide de vingt-deux ans, marchèrent à la mort avec courage.

well fit avertir le prince exilé que si de es tentatives se renouveloient il se it autorisé à user de représailles.

our même où la tête de Gérard tomur l'échafaud, le glaive du bourreau oit aussi le peuple anglois d'un attentat reté publique, commis par le frère de ssadeur portugais don Pantaléon Sa. antaléon, dans l'intention de punir sulte personnelle, s'étoit rendu à la e, accompagné de plusieurs personnes s; mais sa vengeance n'étoit pas tomr l'agresseur; un homme de distincut-à-fait étranger à la querelle avoit par lui-même ou par ses gens, et assins avoient reçu asile dans l'hôtel obassade. Le peuple, considérant ce re comme un attentat à l'honneur naréclama à grands cris la punition de ui l'avoient commis. Cromwell fit réucoupables, et, nonobstant les privies ambassadeurs, allégués par la cour fugal, il renvoya don Pantaléon et nplices devant les tribunaux. Quatre gais furent condamnés à mort ; le pro-· usa d'indulgence envers trois d'entre coupables surtout d'avoir obéi à leur ; mais aucune sollicitation ne put le iner à faire grâce à don Pontaleon. edit la vie aux acclamations furieuses foule immense. La cour de Portugal esoin de l'alliance de l'Angleterre, et rda le silence sur cette infraction au es gens.

evation de Cromwell ne produisit en que des murmures peu dangereux. ood son gendre, le général Ludlow, ommissaire Jones, manifestèrent un tentement que le protecteur ne punit es rappelant successivement. L'intéporta bientôt sur la sévérité des prinet les anabaptistes même se résignèconserver leurs emplois comme un efficace de travailler à l'établissement ne de Jésus-Christ et des saints. L'Éce resta pas aussi paisible. Charles y noit de nombreuses relations; il jugea ent favorable pour opérer un soulè-

vement, et bientôt les lords Athol, Angus, Montrose, Seaford, Kenmure et d'autres rejoignirent dans les montagnes les comtes de Glencairne et de Balcarras. Un officier royaliste, Wogan, arborant les couleurs républicaines, osa même lever publiquement à Londres un corps de partisans, et il parvint à le conduire à ses amis d'Écosse. Ceux-ci, dejà réunis au nombre de plusieurs mille, se flattèrent de la prompte arrivée du prétendant, et commencèrent les hostilités. Les vanités du commandement jetoient déjà la discorde parmi leurs chefs, lorsque Middleton parut avec une commission royale. Le général Monk lui fut opposé par le protecteur, et, dans un mouvement mal combiné. la petite armée de Middleton se trouva tellement compromise, que la plupart de ses soldats furent tues ou faits prisonniers. Les chefs insurgés se virent réduits à faire une prompte soumission; le comte de Tullibardine déposa les armes le premier : Glencairne imita son exemple, qui fut bientôt suivi par tous les autres, rassurés par la modération du général Monk. Ces événements enhardirent le protecteur à renverser définitivement la constitution écossoise, et, par trois ordonnances consécutives, il incorpora l'Écosse à l'Angleterre, délia les Écossois de leur serment d'allégeance envers Charles Stuart, et abolit toutes les fonctions royales dans le parlement. La nation reçut ensuite avec humilité le pardon qu'il lui accorda, et ne donna aucune marque de douleur ni d'opposition (1654).

La plupart des puissances de l'Europe reconnurent Cromwell dans sa nouvelle dignité, et lui envoyèrent des ambassadeurs pour le féliciter. Le protecteur occupoit les appartements royaux et se plaçoit, aux réceptions publiques, dans un fauteuil sur une estrade élevée de plusieurs marches, et sous un dais magnifique. Il affectoit toutes les manières d'un roi, quoiqu'il n'en eût pas le titre, et lorsqu'il invitoit les ambassadeurs à dîner, il s'asseyoit seul d'un côté de la table, et les faisoit placer de l'autre. Sa femme, Élisabeth Bourchier, lady protectrice, traitoit avec les mêmes formes les femmes des ambassadeurs.

La guerre avec la Hollande n'étoit pas encore terminée (1655), et les deux flottes ennemies se rencontrèrent près du cap de North-Fareland. Les Hollandois étoient commandes par van Tromp, de Ruyter et de Witt; les Anglois par Monk, Dean, Penn, Lawson. Le combat dura deux jours (2 et 5 juin), avec des chances égales. Mais Blake rejoignit la flotte angloise à la tête de dixhuit vaisseaux; une terreur panique s'empara des Hollandois, qui s'enfuirent en laissant vingt et un bâtiments de guerre dans les mains de leurs adversaires. Si Cromwell recut avec joie la nouvelle de cette victoire. elle causa de grandes douleurs aux étatsgénéraux. Les prétentions de l'Angleterre s'en accrurent : une nouvelle défaite des Hollandois, après un engagement terrible dans lequel périt van Tromp, et où Monk s'attacha, non pas à faire des prises, mais à couler ou brûler les vaisseaux ennemis (51 juillet), vint encore ajouter au ton d'insultante supériorité que manifestoient les commissaires anglois, en exigeant les plus grands sacrifices des envoyés des états pour leur accorder la paix. Toutefois, après dix mois de négociations, elle fut signée à la satisfaction des parties contractantes.

Les couronnes de France et d'Espagne recherchèrent l'alliance et l'amitié du protecteur. L'ambassadeur d'Espagne offroit celle de son roi dans le but de balancer l'ambition de la France, et promettant de la forcer à retirer ses secours et à refuser un asile au prétendant; mais Cromwell exigeoit des conditions commerciales avantageuses à l'Angleterre, et la conclusion du traité resta en suspens. Le cardinal Mazarin proposa au nom de Louis XIV un traité d'amitié par lequel on révoqueroit de part et d'autre toute permission de faire la course et lettres de marque, et l'on soumettroit à des arbitres étrangers les réclamations réciproques des négociants des deux nations. Le protecteur ne repoussa pas ces ouvertures, mais il ne donna pas encore de réponse positive.

Le parlement, convoqué par Cromwell pour le 3 septembre 1654, s'ouvrit avec use grande solennité. Le cortége, parti de White-Hall, se composoit d'abord de deux compagnies des gardes du corps suivis de plusieurs centaines d'officiers et de gentilshommes à cheval richement vétus et la tête nue. Les pages et les écuvers du protecteur. en brillantes livrées, précédoient sa voiture, à chaque portière de laquelle se tenoit un capitaine des gardes. Le grand écuyer, lord Claypole, conduisoit ensuite un cheval de bataille magnifiquement harnaché. Les grands dignitaires de l'état et les membres du conseil terminoient la marche, fermée par deux autres compagnies de gardes. Le protecteur portoit un habit très-simple et ne se distinguoit que par le privilége de garder son chapeau. On se réunit dans la chambre peinte. Un sermon fut d'abord prononcé; puis Cromwell, se levant de son fauteuil de parade, ôta son chapeau et prit la parole. Son discours dura plus de trois heures; il rappela l'état d'agitation où la nation, à la cloture du dernier parlement, avoit été jetée par les niveleurs, par les doctrines des partisans de la monarchie du Christ, par les hommes qui condamnoient tout clergé soumis à des règles comme babylonien et antichrétien, par les manœuvres des jésuites, enfin par les guerres avec la Hollande, la France et le Portugal, qui détruisoient le commerce et nuisoient à l'industrie nationale. Le tableau de l'ordre de choses actuel présentoit au contraire d'immenses améliorations, la réduction des impôts, le savoir et l'intégrité des juges, la diminution de nombre des procès, la cessation de ces prédications enthousiastes dues au premier inspiré venu, la paix avec la Hollande, des traités de commerce avec le Danemark et la Suède, des transactions du même genre commencées avec le Portugal et la France. La terre promise s'ouvroit pour les trois na tions, et le devoir du parlement étoit de les y introduire sans regretter les ognons d'Égypte. Quant à lui, c'étoit comme ouvrier. comme compagnon, non comme maître, qu'il se présentoit pour coopérer à la même œuvre, et qu'il venoit les prier de choisir leur président.

Ouclques républicains, tels que le major Wildman et le lord Grey de Groby, avoient succombé aux élections sous les intrigues des agents du protecteur, mais plusieurs autres étoient parvenus à se faire nommer députés. Le parti de Cromwell portoit Lenthal à la présidence; l'opposition présentoit Bradshaw, homme habile et intrépide. Cependant les deux nuances s'entendirent, et la plupart des voix furent données à Lenthal parce qu'il conservoit, disoit-on, l'espérance secrète du rétablissement du long parlement. Il fut bientôt facile de reconnoître que les ennemis de la domination du protecteur étoient en majorité dans la nouvelle chambre. Elle se forma en comité pour examiner si le gouvernement continueroit à résider dans une seule personne avec des parlements successifs. Bradshaw, Scot et Haslerig, déclarèrent qu'ils considéroient le gouvernement actuel comme émané d'un pouvoir incompétent. Les partisans du protecteur répondirent que le peuple l'avoit approuvé et que cette décision ne pouvoit être soumise à aucune révision; battus sur la question de droit, ils eurent recours à la question d'utilité; le salut public, suivant eux, avoit exigé qu'on mît un frein à l'autorité du parlement, et cette autorité résidoit dans le protecteur que la Providence elle-même avoit désigné, et que le peuple avoit adopté par ses adresses. On leur répondit que la Providence permet souvent ce qu'elle désapprouve, et l'on proposa un compromis que Cromwell se garda bien d'accepter. Il fit placer trois régiments dans la cité afin de maintenir les agitateurs, manda les membres du parlement dans la chambre peinte, et, prenant un grand air d'autorité, il leur déclara nettement qu'appelé par Dieu et reconnu par le peuple, il ne quitteroit sa place q**ue par la volo**nté de Dieu et du peuple. Il n'avoit rien sollicité; il eût mieux aimé vivre dans la plus humble des positions, mais il voit vu un grand devoir à remplir et il s'v étoit résigné. Le long parlement s'étoit détruit lui-même par son despotisme, le petit parlement par sa nullité; l'acte d'institution auquel il avoit prêté serment de fidélité. ainsi que les officiers de l'armée, la cité de Londres, les comtés, les villes, les bourgs, les magistrats, les juges, les shériffs, et eux-mêmes qui se trouvoient devant lui, avoit établi à jamais que le pouvoir suprême résideroit dans un seul individu et le parlement. que les parlements seroient successifs et non perpétuels, que le protecteur ni le parlement ne posséderoient l'un sans l'autre le commandement général des armées, que la liberté de conscience seroit garantie à tous. Si quelques articles moins essentiels demandoient des changements utiles, il étoit prêt à consentir à tout ce qui ne sortiroit pas des bornes d'une droite raison, mais il ne souffriroit jamais que les membres d'un corns de l'état siégeassent en désavouant l'autorité d'où émanoient leurs pouvoirs. Ils alloient donc signer la promesse de ne consentir à aucun changement dans la forme du gouvernement composé d'un individu et du parlement; et, en cas de refus, les dissidents seroient exclus de la chambre. Il laissoit ensuite aux autres le soin de limiter son autorité, s'ils la trouvoient exorbitante. Le président Lenthal signa immédiatement; trois cents signatures suivirent la sienne; quelques républicains furent exclus de la chambre. mais leur exclusion ne rendit point au parti de Cromwell l'ascendant qu'il s'étoit flatté d'obtenir.

Un accident, une chute de voiture, mit en danger les jours du protecteur et donna lieu de réfléchir aux conséquences probables de sa mort. Lambert, après un long discours sur les inconvénients de l'élection, proposa au parlement d'assurer la dignité de protecteur à la scule famille de Cromwell, selon les lois de l'hérédité. Deux cents voix contre quatre-vingts rejetèrent cette proposition et résolurent que le successeur d'Olivier seroit choisi par la chambre. Cromwell ne laissa percer aucun symptôme de mécontentement; il attendoit l'époque où il lui se-

. . trice. 1. . . . . . . femmes · ...... La " , whi core : 3.10 enne... (44). Not .xxxie leemawww.cll les W. . ..... Vous 1: cur dit-il, Ξ. ... president à 1 , as fait en cette was point as-🚬 🏎 je vous dirai ...; awis vous n'avez ... pas présenté une ... was n'avez commu-.... was avec moi. Peut-. . . vous avez fait beau-🚬 🚉 , vous avez encouragé Camploter contre la répu-👡 🛶 avez fomenté des dissen-Les inepties des fanatiques. ...... k nteurs à voter l'impôt, forcé ... a. d vivre à discrétion chez les ci-, ..... toyer-vous que je me soucie du ...... hereditaire dans ma famille? Le Seigneur m'inspire et nt suscence ne dément aucune de mes Santanus. Je puis lever de l'argent sans with scrours, car je suis fait aux diffi-. , ultim, et l'aide de Dieu ne m'a jamais man-, ANC. Le peuple paiera parce qu'il en con-. notra la nécessité, car cette nécessité vient . de Dien, c'est une conséquence de la pro-, Anleure divine; mais Dieu ne peut pas souf-, trar plus long-temps que ceux qui ont reçu , les cuscignements de son esprit osent dire . que les actes qu'il a ordonnes ne viennent . que des hommes. Vous n'êtes plus utiles . à la nation, et je vous déclare que le par-· lement est dissous. • Les adversaires de Cronwell se récrièrent. L'acte d'institution vouloit que chaque session durat cinq mois, et il s'en falloit de douze jours que ce terme ne s'it atteint. Le protecteur declara que, puisqu'on avoit adopté les mois lunaires pour la solde de l'armée et de la marine, le même

calcul devoit déterminer la longueur des sessions parlementaires. Cromwell disposoit de la force, et les moins persuadés jugèrent prudent de se soumettre.

La dissolution de cette chambre renversa tous les complots des républicains qui perdirent le seul appui réel sur lequel ils pussent compter. Cromwell congédia les officiers dont la conduite lui sembloit équivoque. Les colonels Alured, Overton, Wildman, le lord Grey de Groby, furent arrêtés et remplacés par des chefs dévoués aux intérêts du protecteur. Les royalistes, de leur côté, avoient préparé une insurrection qu'ils espéroient rendre générale. Charles, fixé à Cologne. correspondoit avec eux, et le 14 février avoit été marqué pour le jour du soulèvement simultané. Ce mouvement fut renvové au 11 mars. Le pretendant se tint prêt à passer en Angleterre au premier avis. Le lord Wilmot, comte de Rochester, parut dans les comtés du nord, et Joseph Wagstaff dans ceux de l'ouest. Wagstaff pénétra dans la ville de Salisbury avec deux cents cavaliers. et proclama le roi sur la place du marché; mais personne ne prit parti en sa faveur. Forcé de se retirer, il voulut se rendre dans le comté de Devon, mais la plupart de ses gens le quittèrent et les autres mirent bas les armes devant un détachement d'infanterie. Quelques soulèvements partiels dans le Hampshire, le Shropshire, et d'autres comtés, eurent le même résultat, et Rochester parvint, à travers mille dangers, à rejoindre à Cologne le souverain qu'il servoit avec un zèle si malencontreux. Deux chefs royalistes, Penruddock et Grove, furent décapités à Exeter; on pendit plusieurs insurges à Salisbury, et quelques autres furent déportés à la Barbade. Cromwell remit à execution les lois sévères qui existoient contre les prêtres catholiques et les cavaliers, et fit enfermer les principaux membres de la noblesse angloise jusqu'à ce qu'ils eussent donné caution de leur conduite suture. Il ordonna que leurs biens seroient décimés pour indenniser la république des dépenses causées par leur caractère remuant,

et il divisa l'Angleterre en quatorze gouvernements militaires dont les titulaires furent revêtus de grands pouvoirs.

Deux expéditions maritimes entreprises dans l'intention secrète d'envahir les colonies de l'Amerique espagnole et de s'emparer des galions du roi d'Espagne, n'eurent pas le succès qu'on en avoit espéré. La première, commandée par l'amiral Blake, pénétra dans la Méditerranée sous prétexte de poursuivre par représailles des bâtiments françois dont on avoit à se plaindre. Blake n'en rencontra aucun, mais il châtia les puissances barbaresques de Tunis, d'Alger et de Tripoli, et revint attendre devant Cadix l'arrivée de la flotte de la Plata. Il y resta si long-temps que les Espagnols commencèrent à soupçonner son projet. Le roi d'Espagne affecta de croire le protecteur incapable d'une si honteuse infraction aux traités, mais il permit à son escadre commandée par don Pablos de Contreras de sortir et de surveiller la flotte angloise. Blake ne trouva pas dans ses instructions d'autorisation suffisante pour se permettre de l'attaquer, et il revint à Plymouth où le peuple lui tint compte, par ses acclamations, des leçons qu'il avoit données aux pirates africains.

L'amiral Penn commandoit la seconde expédition qui portoit trois mille hommes de débarquement sous les ordres du général Venables. Il se recruta aux Antilles angloises, et finit par réunir dix mille aventuriers qu'il débarqua sur les côtes d'Hispaniola ou Haïty. Cette armée s'avança sur la ville de Santo-Domingo, et dès le premier engagement se retira en désordre avec une perte de plus de mille hommes. Venables, ayant invoqué le Seigneur, fit pendre, pour l'exemple, quelques fuyards, chassa du camp les femmes de mauvaise vie, et ordonna un jeune solennel. C'étoit du courage et de la subordination qui manquoient à ses soldats, et le jeune, les prières, les purifications, ne leur rendirent pas ces qualités essentielles à la guerre. Il fallut abandonner l'entreprise. Les deux chefs se rembarquèrent, et cherchèrent à se dédommager en opérant une descente dans l'île de la Jamaīque. Les Espagnols étoient en trop petit nombre pour se défendre; ils s'enfuirent dans les montagnes, et les Anglois prirent possession de l'île qui devint leur propriété. Cette acquisition sembloit alors de peu d'importance. Cromwell fit enfermer à la Tour Penn et Venables, et ne leur rendit la liberté que lorsqu'ils eurent donné leur démission.

L'attentat commis en pleine paix envers l'île d'Hispaniola détermina le roi d'Espagne à déclarer la guerre à l'Angleterre. Il se plaignit, en termes empreints de dignité, de l'injustice et de l'ingratitude du gouvernement anglois, et rappela son ambassadeur. Le jour même où cet envoyé prenoit ses passeports (24 octobre 1656), Cromwell signoit avec la France un traité par lequel on renouveloit les relations de commerce et d'amitié: un article secret interdisoit le territoire de la république aux agents du prince de Condé et des protestants, et réciproquement excluoit du royaume de France Charles Stuart, son frère le duc d'York, Ormond, Hyde, et quinze autres proscrits.

Tous les ennemis de Cromwell, niveleurs, républicains, anabaptistes, royalistes, se réunirent pour blâmer hautement la guerre avec l'Espagne. Le protecteur publia un manifeste où il énuméra une foule de griefs, plus ou moins exagérés, qu'il reprochoit à l'ancienne alliée de l'Angleterre; mais le mécontentement n'en fut pas moins général, et plusieurs des capitaines de la flotte rassemblée à Portsmouth déclarèrent que leur conscience ne leur permettoit pas de servir dans cette guerre impie. Le beau-frère de Cromwell, Desborough, fut envoyé dans ce port afin de calmer les esprits; il cassa quelques officiers; d'autres résignèrent leur commission; Blake et Montague prirent le commandement de l'escadre et parurent bientôt devant Cadix, qu'ils avoient l'intention d'attaquer ainsi que Gibraltar; mais les Espagnols étoient sur leurs gardes, et les amiraux anglois jugèrent impossible de tenter un coupde main. Ils parcoururent ensuite la Méditerranée, insultèrent Malaga, et revinrent à Lisbonne. Une division de frégates de la

roit possible de renvoyer constitution ment dans leurs foyers ces reennemis de sa puissance, et 🖟 qu'ils procedassent à la red'institution. Enfin, le 🕮 comme ils alloient passer .. ture du nouveau projet de l convoqua dans la chand vous présentez devas · comme un parlemen < revotre tête. Mais qu' · qualité? rien du 1 , cut de sembler des plo ...o.x des • que dans l'espa ...aux, com-» pas passé un s, recurent seule adress es sur les opi-• nique qu'.. . ...es candidats: • être di varianes devant le coupe Actusion de plus Jes er arent déclarées in-. lii ... cause d'immoralité . 1 : r'cosse et l'Irlande, .... au regime militaire gais, n'envoyèrent à la , hommes dévoués à Crom-

and regut les députés dans la \_\_\_\_, 17 septembre 1656); illeur respugne, esclave du pape, et à Quat appliquer les paroles de l'Éde mettrai une inimitié entre sa race , Jacob de Charles Stuart qui avoit levé 🚃 📖 pour envahir l'Angleterre à l'aide est sestemols; des papistes et des cavaliers apeats prets à se soulever; des niveleurs qui avoient recherché l'alliance de la cour Madrat; des hommes de la cinquième ...mata hae qui s'unissoient aux niveleurs, comme Herode à Pilate, pour que le Christ put etre mis à mort. Le remède à tant d'eftorts combinés pour renverser le gouvernement c'etoit la guerre; mais la guerre ne pouvoit se faire sans argent, et il étoit d'urgente necessité de voter promptement des alisades suffisants : Mais, ajouta-t-il en , terminant, dussent le pape et l'Espagnol, . le diable et le monde entier s'unir contre

... nous entourassent-ils comme un esc'abeilles, nous les détruirens au nom . Seigneur. Le Dieu de Jac. b est notre ciuge; le Dieu des armées est avic nous. Un détachement de gardes étoit posté au vestibule du parlement, et il n'en accorda l'entrée qu'aux membres qui produisirent un certificat du conseil. Cette violation des priviléges parlementaires entraîna des plaistes nombreuses. La chambre demanda au conseil les motifs de cette formalité nouvelle. L'un des commissaires du sceau répondit que le droit d'enquête sur la capacité des membres étoit confié au conseil par l'acte d'institution. Les partisans de Cromwell, qui se trouvèrent en majorité, adoptèrent l'ordre du jour; plusieurs députés opposants se retirèrent volontairement, et les membres exclus publièrent un inutile appel à la justice du peuple. La guerre fut déclarée juste et politique; on abrogea comme nuls et non avenus tous les droits de Charles Stuart et de sa famille à la couronne, et l'on vota un subside de quatre cent mille livres sterling. Ce n'étoit pas tout. Il falloit pourvoir à la levée de cet argent, et la discussion sur les moyens développa une si grande diversite d'opinions que, durant plusieurs mois, il devint impossible d'obtenir une solution. la chambre même détourna son attention de cette importante affaire pour la porter sur les progrès d'une secte nouvelle instituée par un enthousiaste, nommé George Fox.

Ce Fox, à peine àgé de dix-neuf ans, avoit entendu des voix qui lui ordonnoient de se vêtir de cuir de la tête aux pieds, de mener une vie solitaire et d'errer de lieu en lieu en expliquant l'Apocalypse. L'Esprit saint, en se révélant à Fox, lui avoit défendu de donner à qui que ce fût le bonjour ou le bonsoir, de saluer par aucun geste ou de se découvrir la tête, de parler au pluriel en s'adressant à une seule personne. Ses prédications communiquèrent la parole de l'Esprit aux femmes comme aux hommes, et bientôt ses nombreux disciples attirérent les regards des magistrats. On commença par punir d'une amende leur refus de se découvrir devant



Porte de Southampton.

les tribunaux où ils furent appelés; on les emprisonna parce qu'ils refusoient de prêter serment et de payer la dîme, et on les fouetta comme vagabonds parce qu'ils parcouroient les communes pour prêcher. On les accusa enfin de nier la Trinité, de tenter d'affoiblir la fidélité des soldats et d'attaquer l'autorité du gouvernement. Ces sectaires se flotte, sons les ordres du capitaine Stayner, rencontra huit vaisseaux espagnols revenant de l'Amérique; Stayner en détruisit quatre et en prit deux dont l'un se trouva chargé d'une valeur de trois cent mille livres sterling en or. Cette somme considérable ne combla pas le déficit du trésor causé par les dépenses de l'expédition. Un essai malheureux prouva au protecteur qu'on lui contesteroit généralement le droit de lever l'impôt ordinaire s'il n'étoit voté par le parlement, et il se solut à le convoquer.

Le protecteur ne jugea pas pruden: laisser au hasard des élections le choreprésentants. Les majors générau mandant les divisions militaires. l'ordre de faire des recherches nions politiques et religieuses de leurs rapports furent exami-J. conseil, et il en résulta l'exc' di. de cent personnes qui fici-Dieu capables de siéger pour ... hoirs ou de culpabilité. L'I-. .. saint entièrement soumises ac comme comme pays conqu at le juger chambre que des l-.. ac parvint well. .alloit lui in-

Le protecteur debats. Le chambre peinte ux heures de parla de l'Es: x coms de fouet qui l'on des 🔍 Jange. Remis au criture : Je , il cut la langue et ta ra .. er tut marqué-au une :: a cenvova ensuite à des? ... sur un cheval sans tot . Aces la queue; il fut 41 . . . . . . . . quar-. one dans un cachot, . gaer , feu ni lumière, ... pendant de gagner sa adostrie. Ce cruel mara unscrable fou, lui valut que ses doctrines erro-

> A de la plu-hante importance. A de la plu-hante importance. A de para es ses droits au poule carde e culm la couronne.

nous: déjà bien grande : il avoit > sain decteur au niveau de ce-• du mels il avoit traité d'egal ) Pi pouvoit acquérir plus . plus de renonmee il redoutoit la tenvers une monar-- it rattacher a sa comes qui res pairs et les ana en délibéra d'abord . hurloe, puis avec St-John ... dans l'intention de preparer and a ce changement inattendu. coccasion que lui offroit l'empiete de la chambre sur l'autorité judiciaire ans la condamnation de Naylor. Il cerivit au président en qualité de gardien des libertés publiques, et lui demanda par quel motif et sur quel fondement la chambre avoit pris de pareilles mesures sans sa participation. Le parlement, frappé d'étonnement, n'osa faire l'aveu qu'il avoit dépassé ses pouvoirs; il entama une longue discussion qui fut ensuite ajournée; mais Cromwell avoit obtenu ce qu'il désiroit : il avoit dirige l'attention publique sur la nécessité de renfermer l'autorité de la chambre dans des limites infranchissables.

Les majors-généraux, dont l'institution avoit été impopulaire, et qui s'étoient rendus odieux à la nation par leur despotisme, furent abandonnés par le protecteur aux attaques des membres de la chambre, qui conserva leur titre, mais ancantit leur pouvoir. Ceue mesure, que l'on attribua aux vues sages et élevées de Cromwell, et la découverte d'un complot dirigé contre sa vie, donnèrent lieu. dans les conversations particulières de la chambre, à diverses ouvertures pour asseoir le gouvernement sur des bases inebranlables, et l'on alla même jusqu'à parler du rétablissement de la royauté. Cette insinuation servit à faire connoître d'avance quels seroient les partisans et les antagonistes de Cromwell, s'il lui convenoit de faire de cette mesure une question d'état.

Le 28 février 1656, l'alderman Pack, de

présenta à la chambre un écrit qui limit-il, pour but de constituer enfin en devinoit le contenu, et une ition se manifesta; mais Pack limit de Broghill, par White-tour tous les hommes de que le protecteur fût de levé, et qu'il gou-tournes anciennes avec l'avis elevé, et qu'il gou-tournes anciennes avec l'avis et composé de deux chambres.

The pour se nombre l'emporta, et mbre adopta le projet tout entier sous et l'humble pétition et avis.

s plus proches alliés de Cromwell, Desigh, son beau-frère, Fleetwood, son re, se réunirent au général Lambert combattre le projet du protecteur. Lamoffrit même de faire avancer cinq régis pour obliger la chambre à confirmer d'institution. Les officiers supérieurs mèrent en conseil permanent au nome huit cents, et vinrent prier Cromwell expliquer franchement. Le protecteur adit que l'armée lui avoit déjà offert le le roi, qu'il l'avoit refusé et qu'il ne s'en oit pas plus en ce moment; qu'il avoit urs été le serviteur des officiers, qu'il mis tous ses soins à accomplir l'œuvre ils l'avoient chargé; que d'ailleurs le ment infligé à Naylor démontroit la néé de mettre des bornes au pouvoir arbidu parlement en augmentant celui du cteur.

s conventicules de la cinquième monarqui regardoient le protectorat comme impiété, et la royauté comme l'usurpade l'autorité du seul roi possible, le Seir Jésus, imaginèrent de se soulever et rendre les armes pour venger la sainte de la capitale, et qu'ils fussent en petit nombre, ils marent au combat, certains que, fussent-ils dables à un ver, le Seigneur leur donit la force de renverser des montagnes, soldats de Cromwell en firent promptet justice. Vingt de ces énergumènes resur prisonniers, et l'on s'empara des

armes et des chevaux que les autres abandonnèrent dans leur fuite.

La chambre avoit cependant donné sa sanction à une nouvelle forme de gouvernement, et Cromwell, suspendu entre ses craintes et ses désirs, refusoit publiquement ce qu'il convoitoit en secret. Il répondit au président qui lui présentoit le nouvel acte, que son esprit, effrayé à la pensée d'un tel fardeau, sollicitoit du temps afin de demander conseil à Dieu ; qu'il approuvoit les garanties que donnoit cet acte aux libertés civiles et religieuses du peuple, mais que son devoir envers Dieu et son pays ne l'obligeoit pas à se charger du gouvernement avec le titre qu'on vouloit lui imposer. La chambre revint à la charge à plusieurs reprises, et toujours il répondit qu'il conservoit des doutes, et que tant que ces doutes subsisteroient sa conscience ne lui permettroit pas de consentir à ce que l'on exigeoit de lui. On nomma une commission pour résoudre ses scrupules. Il eut avec elle quelques conférences, et voulut traiter la question sous le rapport de l'utilité, en la posant ainsi : A quoi devoit servir un roi, si ce titre n'augmentoit pas les pouvoirs du protecteur? Après de longues irrésolutions, il fit répandre le bruit qu'il étoit décidé à accepter: mais Lambert, Desborough, Fleetwood et d'autres officiers déclarèrent que, dans ce cas, ils se verroient forcés de se démettre de tous leurs emplois. L'irrésolution revint, et. redoutant un mécontentement général, il finit par abandonner les orgueilleuses espérances qu'il nourrissoit au fond du cœur. Il manda les députés à White-Hall et leur dit : · Mes propres réflexions ni les arguments de · la commission n'ont pu me convaincre. Je ne saurois gouverner avec le titre de roi : telle est ma réponse définitive. > Toutefois. comme il ne refusoit pas de gouverner sous tout autre titre, le parlement substitua le nom de protecteur à celui de roi dans le nouvel acte constitutionnel, et une inauguration solennelle constata la haute puissance dont Cromwell étoit revêtu. Sur une estrade élevée dans la grande salle de Westminster on disposa un trône magnifique, devant lequel le protecteur fut revêtu par le président de la chambre d'un manteau de pourpre doublé d'hermine. Ce magistrat lui remit ensuite une Bible reliée en orfèvrerie, lui ceignit l'épée de commandement, et lui présenta un sceptre, ou main de justice, en or massif. Après le serment et les prières d'usage. Cromwell prit place sur le trône, ayant à sa droite l'ambassadeur de France et à sa gauche celui de Hollande. D'un côté le comte de Warwick portoit haute l'épée de l'état, de l'autre le lord maire tenoit celle de la ville de Londres. Les membres de la famille du protecteur, les lords du conseil, Lisle, Whitelock, et Montague, ayant chacun une épée nue, étoient rangés derrière le trône. Les trompettes sonnèrent; les titres du nouveau souverain furent proclamés par des hérauts, et le peuple cria : Vive son altesse! Dieu sauve le lord protecteur! Le général Lambert refusa le serment; Cromwell lui retira tous ses emplois, mais il lui sit une pension de deux mille livres sterling.

Les principaux changements du nouvel acte d'institution donnoient à Cromwell le droit de désigner son successeur immédiat, rétablissoient une chambre haute dont le protecteur nommoit les membres, abolissoient le privilége de voter par procuration, renfermoient dans des bornes raisonnables le droit de judicature, et laissoient à la chambre des communes celui de vérifier les pouvoirs de ses membres. Plusieurs restrictions étoient introduites dans la nomination des conseillers, des grands officiers de l'état et des commandants des armées de terre et de mer. Toute liberté de conscience et de culte étoit permise, à moins qu'on ne professat des doctrines papistes, ou épiscopales, ou blasphématoires. La somme annuellement consacrée à l'entretien des armées étoit de seize cent mille livres sterling, et la liste civile demeuroit fixée à trois cent mille livres.

Le protecteur conclut un traité d'alliance avec Louis XIV, et lui envoya sir John Reynolds, à la tête d'un corps auxiliaire de six mille hommes, qui rejoignit en Flandre l'armée commandée par Turenne (1657). Les Espagnols opposèrent don Juan au célèbre général françois, les exilés anglois commandés par le duc d'York, et les exilés de France sous les ordres du prince de Condé. Les operations de la guerre ne consistèrent longtemps qu'en marches et en contremarches: Mardick cependant se rendit après trois jours de siége, et recut une garnison moitié françoise, moitié angloise, sous les ordres de sir John Reynolds. Ce commandant eut l'inprudence de solliciter, par l'entremise des officiers françois qui communiquoient courtoisement avec les officiers de l'armée ennemie, une entrevue avec le duc d'York. et lui offrit, dit-on, ses services en termes obscurs. Dénoncé pour ce fait au protecteur, il fut mandé en Angleterre avec le colord White, son dénonciateur, et peut-être ent-l péri sur l'échafaud si tous deux n'eussest été engloutis dans les sables mouvants de Godwin.

En 1658, le parlement, divisé en den chambres comme jadis, donna un spectade nouveau à la nation. La chambre haute # trouvoit composée de soixante-deux personnes à qui les ordonnances de nomination conféroient les priviléges de la pairie bété ditaire. Le discours du protecteur conçu son les formes de l'ancien protocole, s'adress aux deux chambres par les mots : « Mylord • et Messieurs de la chambre des communes • Il fut court et terminé par les expressions: Mon chancelier vous dira le reste. L choix des membres de la chambre haute avoi été fait avec beaucoup d'habileté; il portet d'abord sur les deux fils du protecteur lichard et Henri, puis sur huit pairs d'ancient création royale, plusieurs membres du conseil , quelques gentlemen de haute naissance et de grande richesse territoriale, des jurisconsultes et des officiers en nombre à penpris egal, et quelques personnes connues pour être entièrement opposées au gouvernement de Cromwell. Deux des anciens pairs seulement le présentèrent : c'étoient les lords Eure et Falconberg; celui-ci avoit épousé une des filles du protecteur; neuf autres membres

anion, soit à cause elles. r seule les pouvoirs

ic à la chambre des aution rectifiée, y fit position d'une grande : entre autres Hazledu précédent parleell avoit-il essayé d'appelant à la chambre quent refusa d'obéir, et députés. Son éloquence nombreux admirateurs, a chambre mit en quesous les pouvoirs accordés es anciens lords; elle ne t que les élus du protecoit de contrôler les actes résentants du peuple, dévoir suprême de la nation. .ssante devint inquiétante . Il répéta tous ses anciens attaques des papistes, la ligue des niveleurs, l'invasion préeles Stuart, à qui les Hollan-'élovalement vendu des vaisix que produiroit la discorde, une grande union; puis se reène, il prit encore Dicu et les n qu'il n'avoit pas recherché ıt il étoit revêtu, qu'on la lui , mais qu'il avoit juré d'en voirs, et qu'il tiendroit son serficultés se multiplioient de jour is cinq mois l'armée étoit sans Stuart menaçoit d'une desvalistes se préparoient à l'ac-: protecteur ne pouvoit lever le consentement du parlement; part, les chefs de l'opposition ler une pétition pour demander ient de la république. Le cas mais l'ame ferme de Cromwell sous d'aucune circonstance. Il à frapper un nouveau coup. nonte dans une voiture à deux suivi de dix de ses gardes se fait conduire au parlement. En vain Fleetwood, qui devinoit son projet. veut-il en suspendre l'exécution : « Non, s'é-• cria Cromwell, par le Dieu vivant, je veux dissoudre encore ce parlement factieux! Il se présente à la chambre des communes : il leur rappelle ce qu'il a fait pour la gloire de la nation et le peu qu'ils font eux-mêmes : il peint avec énergie la situation difficile de l'état, et raconte les tentatives des ennemis de la nation qui oscut publiquement enrôler des hommes pour Charles Stuart. Dieu m'a » donné l'ordre, ajoute-t-il, de prévenir de • tels malheurs; il est temps de mettre fin à votre session : je dissous ce parlement, et • que Dieu soit juge entre vous et moi! • Plusieurs voix lui répondirent : Amen! Quelques arrestations de niveleurs et de royalistes, des patrouilles d'infanterie et de cavalerie, imposèrent silence aux mécontents. et assurèrent la tranquillité de la ville.

Charles Stuart, avant reçu de l'Espagne un secours de cent cinquante mille piastres, préparoit en effet à Ostende une expédition pour l'Angleterre. Ormond vint à Londres sous un deguisement, afin de s'assurer des ressources réelles et du nombre des partisans du roi. Il trouva moyen de conférer sans être découvert avec des hommes de tous les partis : des royalistes, des niveleurs, des presbytériens rigides et modérés, les lords Say et Roberts, les comtes de Denbigh et de Manchester, sir William Waller, et d'autres personnes influentes; mais la plupart, en adoptant les vues du marquis d'Ormond. demandoient que Charles Stuart débarquât avec des forces respectables, et refusoient de se compromettre inutilement. Richard Willis. membre du conseil d'élite, et à qui Cromwell témoignoit une haute confiance, eut plusieurs entrevucs avec Ormond, et lui donna de sages avis. Ce traître d'une espèce nouvelle étoit convenu avec le protecteur de lui révéler les projets des royalistes, mais à condition qu'il conserveroit sous le secret les noms qu'il voudroit cacher, et que jamais il ne seroit employé à rendre témoignage contre aucun accusé. Cinquante livres sterling étoient le prix d'un simple avis; cinq cents livres, celui d'une déclaration circonstanciée à Thurloe, et cinq cents livres, celui de la livraison d'un conspirateur. Il fit part à Cromwell de la présence du marquis dans la capitale, et instruisit Ormond des ordres donnés pour l'arrêter. L'emvoyé de Charles se hâta de rejoindre son maître sur les bords du Rhin.

Cet événement, les menées des royalistes, et le complot déjoué à l'époque de l'ouverture de la session, complot ourdi par le cavalier Sexby et le soldat républicain Syndercomb, aigrirent le caractère de Cromwell. Une nouvelle cour de justice fut créée pour juger les complices d'Ormond. Sir Henry Slingshy et le docteur Hewet, théologien épiscopal, furent condamnés à mort et exécutés, nonobstant les supplications d'Élisabeth Claypole, la fille favorite du protecteur. Slingsby, gentilhomme catholique, prisonnier à Hull, avoit tenté de corrompre la garnison et délivré des commissions de Charles Stuart. Hewet étoit un des agents les plus actifs du prétendant. On mit également en jugement Mordaunt, frère du comte de Peterborough, sir Humphrey Bennet, et le capitaine Woodcock; mais ils furent acquittés, faute de preuves. Cromwell renvoya tous les autres conspirateurs devant les cours ordinaires, qui condamnèrent Ashton, Story et Bestley; et l'on cessa de murmurer contre l'illégalité des procédures, que toutes les opinions attaquoient parce que la haute cour jugeoit sans l'assistance d'un jury.

L'Angleterre et la France renouvelèrent leur traité d'alliance offensive, et l'armée combinée entreprit le siège de Dunkerque. Don Juan, le duc d'York, et le prince de Condé, résolurent de livrer une bataille; mais leurs préparatifs furent si longs que Turenne averti jugea prudent de les attaquer avant que leurs canons et leurs munitions fussent arrivés. Le combat eut lieu près du village de Zudcote. L'armée espagnole fut détruite. Le duc d'York, qui perdit la moitié des hommes qu'il commandoit, ne dut la vie qu'à la rapidité de son cheval et à l'adresse avec laquelle il se fit passer pour un

officier françois. Turenne attribua ce brillant succès à la bravoure et à la fermeté des régiments anglois. Dunkerque capitula peu de jours après, et le roi de France en remit les clefs à l'ambassadeur d'Angleterre. Gravelines, Ypres, et toutes les villes des bords du Lys, se rendirent successivement.

La gloire du protecteur et sa puissance sembloient immenses, mais le terme que la Providence avoit assigné à ses jours approchoit à grands pas. Accablé sous le poids des affaires publiques, menacé à chaque instant du poignard des assassins, inquiet de l'état de détresse où se trouvoit le trésor et des dettes énormes qu'il avoit contractées, brisé par les chagrins domestiques, Cromwell voyoit sa santé décliner avec rapidité. Les visions brillantes de l'ambition n'avoient plus le don de le séduire. Il gouvernoit sans contrôle, et un mot de sa bouche pouvoit donner la vie ou la mort; tous les complots contre sa personne avoient été découverts, déjoués et punis; toutes les puissances recherchoient son amitié; il étoit médiateur entre le roide Suede et l'électeur de Brandebourg, entre la Hollande et le Portugal; Louis XIV lai avoit envoyé par le duc de Créquy une magnifique épée, et Mazarin une tapisserie saperbe par son neveu Mancini; il possédoit Dunkerque, si long-temps l'objet de sa convoitise politique, « afin d'accomplir sur k ontinent les vues de la Providence; ses flottes balayoient les mers, et son armét s'étoit couverte de gloire sur les bords de Rhin: mais, d'une autre part, des dangers de toute nature menaçoient son gouverne ment ; la solde de l'armée étoit arriérée, & il n'ignoroit pas la haine que lui portoient un grand nombre d'officiers; la guerre ave l'Espagne avoit ruiné les familles commeçantes les plus opulentes ; il avoit à redouter les intrigues des républicains, s'il convoquoit un parlement ; entouré de faux amis et d'ennemis irréconciliables, il sentoit que le moindre incident, sans complot, sans prep ration, pouvoit amener le renversement de son pouvoir; la certitude que sa mort étoit d'une haute importance pour ses adveres conspirations nombreuses oures a personne, ajoutoient à ses
ninte perpétuelle d'être assassiné;
t les précautions, portoit une cuises habits, et ne se séparoit janépée, de son poignard et de ses
lans ses courses, il se détournoit
directes et ne revenoit jamais par
qu'il avoit pris en sortant; la nuit
lui-même la garde de son palais,
ouvent de chambre à coucher, et,
ongues insomnies, dévoroit les
eune inquiétude fébrile. La tombe
our l'engloutir.

d'Elisabeth Claypole, sa fille it ajouter à ses douleurs. Cromlors alité par suite d'une attaque la violence du chagrin que lui perte fut telle, qu'il lui en resta lente qui ne tarda pas à se chanfièvre tierce. Le 24 août 1658, il t et fit son testament privé. Le lentrouva mieux et dit à sa femme: oi, je n'en mourrai point; je suis u contraire. Il ajouta : « Vous étonnée, mais je vous dis la vé-'ai pas perdu la raison. L'autorité le je me fie est celle de Dieu luit il a répondu à nos prières, non miennes seules, mais à celles de s qui ont près de lui plus de crénoi. > Et comme son chapelain it l'un de ceux qui publicient que ecevoit souvent des communicaes, il s'écria : « O Seigneur, tu éjà accordé sa vie, accorde-nous prompte guérison.

cteur se fit transporter à Whitevre y devint double tierce, et il un état de délire qui dura quel-Le 2 septembre il eut sun inter-, et, appelant Sterry, l'un de ses il lui demanda s'il étoit possible le l'état de grâce? «— Non assurépondit le théologien. — En ce it Cromwell, je suis sûr d'être r j'ai été une fois dans ma vie en ace. » Il se mit alors en prières, intercédant non pour lui, il n'en avoit pas besoin, mais pour le peuple d'Angleterre.

Un orage terrible éclata durant la nuit. La tempête brisa des arbres dans le parc et enleva des toitures dans la cité. Les esprits superstitieux l'attribuèrent à la mort du protecteur. Dieu, suivant les uns, ne vouloit pas qu'un si grand homme quittât ce monde sans que la nation fût avertie de la perte qu'elle alloit faire. Les diables, selon les autres, étoient déchaînés pour attendre son ame au passage.

Le 3 septembre, jour anniversaire de la victoire de Dunbar et de celle de Worcester, Cromwell rendit le dernier soupir vers quatre heures de l'après-midi. Des pleurs et des cris de désespoir honorèrent ses derniers moments, et ses ministres annoncèrent qu'il étoit monté au ciel, porté sur les ailes des prières des saints, et embaumé dans les larmes de son peuple.

La haute fortune de cet homme étonnant avoit surpris l'Europe entière. Ses rares talents, son courage, la grandeur de sa politique, son bonheur constant dans toutes ses entreprises, son adresse dans le maniement des affaires, lui valurent l'admiration des hommes qui ne lui faisoient pas un crime de n'être pas né sur un trône. Ce génie supérieur possédoit le don de pénétrer le fond des caractères, et il exploitoit avec une rare habileté les foiblesses des hommes. Si l'on doit lui reprocher les cruautés inutiles dont il usa dans les guerres d'Irlande et d'Écosse, si son vote de mort contre Charles Ier lui mérite une réprobation générale, il n'en est pas moins vrai que ses vertus domestiques et son amour pour la justice et l'humanité, dont il se départit rarement, lui donnent des droits aux éloges de la postérité. La conduite uniforme de sa vie contredit la supposition qu'il affectoit une honteuse dissimulation en matière de religion. Son enthousiasme en ce genre s'étoit manifesté dès sa jeunesse; et, sous ce rapport, il ne se démentit jamais durant sa longue carrière, à l'armée, au parlement, à son lit de mort. La cause qu'il avoit embrassée étoit celle de Dieu; il en étoit le

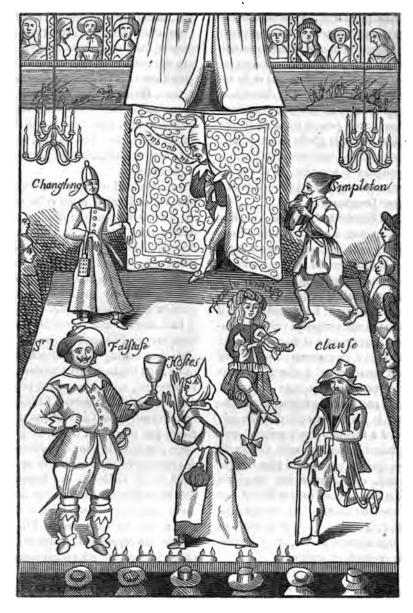

Intérieur du théâtre du Bœuf-Rouge, au commencement du règne de Cromwell, — Cette gravure est le frontispi de la collection de « Farces » (Drolls) publiée par Francis Kirkman, en 1672. Ces farces furent jouées avec succès inoui pendant les guerres civiles et le protectorat, et firent laisser de côté les pièces de Shakper Ce frontispice représente la scène avec tous les acteurs; le seul d'entre euv dont le nom ait été conservé Robert Cox, que l'on voit ici dans son meilleur rôle, celui de Simpleton le forgeron, dans lequel, à l'irrité générale, il faisoit son entrée en mangeant une énorme tartine de pain et de beurre. Cette gravure est sent monument existant des théâtres anglois de cette époque, et malgré son imperfection elle sert aussi à b connoître le costume des différentes classes de la nation. On peut voir dans le cul-de-lampe qui termine ce règiet qui représente l'intérieur d'un théâtre en 1658, combien, en peu d'années, avoient fait de progrès l'archit ture et la disposition théâtrales.

champion, et, suivant lui, sa politique ne tendoit qu'à propager parmi les hommes les sentiments de religion et le règne du Christ.

Olivier Cromwell étoit àgé de cinquanteneuf ans quand il mourut. Sa physionomie étoit mâle, fortement prononcée, mais peu avenante. Sa mère portoit le nom de Stuart, et il paroît avéré qu'elle étoit alliée, quoique de fort loin, à la famille royale; cette femme, d'un noble caractère, avoit élevé ses nombreux enfants en créant et dirigeant une brasserie à Iluntingdon, ce qui a fait dire que Cromwell avoit été brasseur. Le protecteur laissa trois filles: lady Falconberg, lady Fleetwood, lady Rich; et deux fils: Richard et Ilenri.



Intérieur de théâtre vers la fin du règne de Cromwell.

## 

## RICHARD CROMWELL.



PEINE Cromwell
eut-il exhale son
dernier soupir
que le conseil s'assembla. La deliberation fut courte, et l'ordre fut
partout envoyé
deproclamer protecteur Richard

Cromwell, désigné la veille, selon la déclaration de Thurloe, par son altesse, pour lui succéder. Aucune opposition ne se manifesta, et les adresses de félicitation de l'armée, de la marine, du clergé, des bourgs, des villes et des comtés, conçues dans les termes d'une adulation outrée, accompagnèrent les lettres de condoléance: « Élie laissoit son manteau et son esprit à Élysée. » Les princes étrangers sollicitèrent l'amitié du nouveau protecteur, et les royalistes s'étonnèrent d'un assentiment qui sembloit éloigner à jamais le but de leurs espérances.

Richard Cromwell s'étoit rarement occupé des affaires publiques du vivant de son père. Homme de plaisir avant tout, il fréquentoit les royalistes qui, moins rigides que les presbytériens, l'admettoient à leurs orgies et lui empruntoient de l'argent. Olivier étoit depuis deux ans revêtu des hautes dignités du protectorat lorsqu'il parut se souvenir de l'existence de son fils aîné qui vivoit à Hursley, dans le Ilampshire, où il s'étoit marié. Il le nomma lord du commerce, puis chancelier de l'université d'Oxford, et enfin membre de la chambre des pairs. Peut-être le pro-

tecteur craignoit-il d'exciter la jalousie des officiers en conférant à son fils des fonctions supérieures; peut-être avoit-il peu de confiance en ses talents, et cette supposition acquiert une grande probabilité lorsque l'on voit Henry, second fils de Cromwell, promu au rang de major-général et gouverneur d'Irlande, en qualité de lord député, presque immédiatement après la conquête.

Un grand mecontentement éclata bientôt parmi les officiers. Suivant eux, la première charge de la république devoit appartenir à un militaire: Richard n'avoit iamais tire l'epée, et sa nomination étoit un déshonneur pour les hommes dont le sang avoit été verse pour la sainte cause. Ces plaintes étoient suggérées par Fleetwood qui convoltoit le pouvoir suprême, bien que ses principes le ramenassent constamment vers le républicanisme. Cromwell l'avoit rattaché à sa fortune en nourrissant son ambition de l'espérance de lui succéder. A la mort du protecteur, Fleetwood auroit pu facilement s'emparer de la magistrature supreme; mais son caractère irrésolu ne lui suggéra que des hésitations, des prières, des délibérations sans résultat, tandis qu'il falloit agir. Le moment propice s'écoula, et, dans son désappointement, il voulut, pour se venger, restreindre l'autorité du nouveau protecteur a l'administration civile et se faire donner le commandement absolu des armées. Une pétition dans ce sens fut présentée à Richard. On lui conseilla d'anéantir l'espoir des factieux en faisant arrêter leurs chefs; mais il adopta un parti plus modéré; il nomma

Fleetwood lieutenant-général des armées, en répondant à la pétition que la constitution de l'état lui défendoit de se départir du commandement en chef. Les officiers parurent satisfaits; mais ils continuèrent à se réunir pour délibérer, et de leurs assemblées sortoient sans cesse des bruits défavorables au gouvernement de Richard. Deux partis étoient déjà en présence.

Les honneurs les plus étranges avoient été prodigués aux funérailles du protecteur, et l'on avoit imaginé d'adopter le cérémonial observé aux obseques du roi d'Espagne, Philippe II. Trois salles tendues de drap noir précédoient la chambre funèbre où l'effigie de Cronwell étoit couchée sur un lit de parade et revêtue d'habillements royaux ; deux trophées de ses armes s'elevoient de chaque côté ; l'une de ses mains tenoit un sceptre et l'autre un globe; derrière sa tête étoit érigé un trône sur lequel reposoit la couronne impériale. Lorsque le corps cut été porté dans le caveau qu'on lui avoit préparé, on transfera l'effigie dans une salle spacieuse; mais au lieu d'être couchée, elle occupoit le trône sous un dais magnifique, la couronne sur la tête et les emblèmes de la royauté dans les mains. Tous les corps de l'état défilerent successivement devant cette représentation théatrale, et durant huit semaines la population fut admise à contempler respectueusement l'image adorée de celui qui naguère disposoit souverainement de ses destinées; peu d'années après, elle jeta son corps aux gémonies.

L'un des premiers actes du nouveau protecteur fut de convoquer un parlement, tâche difficile qui n'avoit jamais réussi à son père. Afin d'obtenir une représentation dont les membres lui fussent favorables, il abandonna le plan d'élection rédigé jadis par le long parlement et adopté par Cromwell, et revint à l'ancien système comme faveur accordée à la nation. Les bourgs lui donnèrent cent soixante-cinq députés soumis à son influence, et l'Irlande et l'Écosse lui en envoyèrent chacun trente.

Dès que la chambre des communes fut

constituée (janvier 1659), trois partis bien distincts se présentèrent: les républicains au nombre d'environ cinquante, mais éloquents, énergiques et accoutumés aux intrigues parlementaires; on distinguoit dans leurs rangs Vane, Hazlerig, Lambert, Bradshaw, Ludlow, Nevil, Scot, et même Fairfax qui reparut sur la scène; les partisans du protecteur qui formoient à peu près la moitié du nombre des membres, et les modérés ou neutres dont les opinions secrètes penchoient en faveur du royal exilé.

Le premier bill qui fut proposé avoit pour objet la reconnoissance de Richard, comme légitime successeur de son père. Les républicains se récrièrent. Ils réclamoient pour l'honneur des principes. Où étoit l'acte de nomination par Cromwell? Où étoient les témoins qui l'avoient vu signer? La puissance du protecteur elle-même avoit-elle été légale? Cette grave discussion devint vive, et bientôt s'envenima. On s'accusa de part et d'autre, on s'injuria, on recrimina, et, après de longs débats, on convint par accommodement que la reconnoissance de Richard. comme protecteur, feroit partie d'un bill futur, et qu'on limiteroit ses prérogatives qui mettoient en danger les libertés de la nation. Les députés s'occupèrent ensuite de l'institution et des pouvoirs de l'autre chambre. Ce fut un nouveau sujet de discorde; cette chambre, créée par Cromwell, instituée par une representation tronquée, décimée par la force, n'avoit aucun titre légal. On finit cependant par la reconnoître comme formant provisoirement une des deux sections du parlement, et les communes consentirent cà raiter d'affaires avec elle sans lui reconnoître aucune supériorité.

Le comité des griefs accueillit un grand nombre de plaintes sur des actes d'oppression, de prodigalité, de tyrannie, d'extorsion, et l'ordre fut donné de mettre en jugement Boteler, l'un des majors-généraux. Les officiers prirent l'alarme, et une fermentation extraordinaire se manifesta dans l'armée. Jusqu'à ce moment on ne connoissoit que deux partis parmi les généraux, l'un at-

taché à Richard et dans lequel on distinguoit le lord Falconberg, le vicomte Charles Howard, Ingoldsby, Whalley et Goffe; l'autre composé des partisans de Fleetwood; le premier s'assembloit à White-Hall, le second à Wallingford-House; il en parut tout à coup un troisième sous l'influence de Desborough, mais secrètement dirigé par Lambert, et celui-ci réunisssoit ses affidés à Saint-James. Ce conseil d'officiers généraux rédigea et présenta au protecteur une chumble repré-» sentation et pétition » revêtuc de six cents signatures où l'on se plaignoit des privations qu'on faisoit supporter aux militaires, de l'arriéré de leur solde, des menaces et poursuites dirigées contre les patriotes, et du mépris où sembloit tombée la bonne vieille cause. Richard envoya cette pétition à la chambre des communes qui la traita avec un dédain prononcé, et le conseil des généraux obtint du protecteur la permission de se constituer en permanence. L'imprudence de Richard fut promptement punie. Le nouveau parti décida que la cause commune étoit en danger, qu'il étoit nécessaire de confier le commandement de l'armée à un chef digne de sa confiance, et urgent de sommer tous les officiers de donner leur approbation à la condamnation de Charles ler et aux actes subséquents de l'armée. Les officiers des milices de la cité et six cents soldats aux ordres du colonel Pride signifièrent leur adhésion aux délibérations de ces nouveaux représentants. La chambre des communes arrêta que toute assemblée militaire sans le consentement du protecteur et du parlement étoit illégale, destitua tout officier qui refuseroit de signer la promesse de ne jamais attenter aux priviléges du parlement, et déclara que le commandement de l'armée appartenoit aux trois corps de l'état réunis, et qu'il seroit exercé par le protecteur. Desborough, au nom des généraux, alla prévenir son beaufrère Richard qu'ils avoient jugé que le temps ctoit venu de dissoudre le parlement, soit par l'autorité civile, soit par la force des armes, qu'il falloit que le protecteur se décidat, et qu'il seroit soutenu ou abandonné

par l'armée selon qu'il prendroit parti pour ou contre elle. Richard consulta son conseil privé. Thurloe, Wolseley, Broghill, Fiennes. approuvèrent la mesure de la dissolution. combattue par Whitelock, et Fiennes, premier commissaire du sceau, somma les communes de se retirer. Elles obéirent après avoir tenté de résister. Mais jamais coup d'état n'avoit été plus désastreux pour son auteur. Il sembla que Richard eût signé sa propre déposition, et que le gouvernement eût cessé d'avoir un chef. Peu de jours après il donna en effet sa démission. Les officiers qui avoient paru dévoués à sa cause l'abandonnèrent. Fleetwood n'eut pas assez de caractère pour s'emparer à l'instant de l'autorité. Comme commandant de l'armée, il se rattacha au parti des généraux rassemblés à Saint-James, priva les amis de Richard de leurs emplois militaires, et rétablit à la tête des régiments les hommes cassés par Cronwell. Les républicains se montrèrent en force et demandèrent la restauration du long parlement illégalement dissous, il y avoit quelques années. L'anarchie commençoit à se faire craindre ; les royalistes intriguoient en faveur de Charles II au milieu de la confusion générale, et les officiers, comme dernière ressource, obtempérèrent au vœudes républicains. Quarante-deux membres serlement du long parlement se rassemblèrent dans la chambre peinte sous la présidence de Lenthal. Il en existoit beaucoup d'autres. mais ils professoient des doctrines royalistes, et leur nombre l'eût emporté sur celui des républicains s'ils eussent été admis à la chambre. Un détachement de soldats leur en refusa l'entrée lorsqu'ils se présentèrent. Le parlement fut cependant porté au nombre de soixante-dix membres par diverses adjonctions, et cette puissance suprême des trois royaumes qui nomma un comité de sûreté, puis un conseil d'état, et qui notifia aux ambassadeurs sa singulière restauration, hérita du nom ridicule de parlement Croupion. (Rump.)

Les adhésions arrivèrent de toutes parts. Monk et ses officiers félicitèrent le président

lègues; Lockhart offrit les services nents qui étoient en Flandre; Monésenta les respects et la soumission te; mais comme ses sentiments inspila méfiance, on lui adjoignit pour le r trois commissaires dont l'un étoit 1 Sydney. Henri Cromwell qui comen Irlande, que les soldats adoroient, uvoit soutenir par les armes les droits père, ne montra qu'un caractère indécis. On le sollicita fortement de er en faveur de Charles Stuart, mais du temps à délibérer, et lorsqu'il rborer l'étendard royal, un partisan ment, sir Hardress Waller surprit u de Dublin, et les soldats refue se déclarer contre la mère-patrie. e s'excuser et de paroître en supwant le parlement, il recut comme æ immense l'autorisation de se retil'obscurité de la vie privée, et il alla sa terre de Swinney-Abbey, dans le lgeshire, où il resta jusqu'à sa mort. obtint le rang de lieutenant-général valerie et le commandement de l'arrlande; cinq commissaires demeuhargés de l'administration de cette

is que, d'après la demande des offichambre délibéroit sur la forme de ement qui devoit le mieux assurer les du peuple, et qu'elle limitoit à un an re durée, elle ordonnoit à Richard all de quitter les appartements royaux cupoit encore à White-Hall, transfédettes, qui s'élevoient à vingt-neuf res sterling, au compte de la nation, ioit deux mille livres pour subvenir ssoins les plus pressants et votoit un annuel de dix mille livres pour lui et tiers, donation qui ne fut jamais reas républicains eurent bientôt d'autres que celles que pouvoit inspirer Ri-Les officiers avoient déclaré qu'ils resoient Fleetwood pour commandant des armées de terre; mais Nevil, Haziydney, firent abolir la charge de gé-1 chef, supprimer les grades intermédiaires entre celui de colonel et de lieutenant-général, révoquer tous les brevets
militaires, et nommer un comité de neuf
membres chargé de désigner ceux qui méritoient de recevoir de nouveaux brevets. Fleetwood reçut le grade de lieutenant-général,
à son grand mécontentement. Ses partisans
murmurèrent; cependant la plupart des officiers se soumirent et les dissidents-furent
obligés de se résigner; mais ils en conçurent
une haine violente contre les républicains,
et ne tardèrent pas à leur en donner des
marques.

Charles Stuart, qui observoit le cours des événements, annonça enfin aux chefs royalistes qu'il étoit décidé à passer en Angleterre. Un grand complot fut ourdi dans tous les comtés afin de se rallier à son étendard. et l'on fixa le 1<sup>er</sup> d'août 1659 pour le jour du soulèvement général. Charles devoitse rendre en Bretagne sous un déguisement et s'y procurer les facilités de passer dans le Cornwall ou le pays de Galles; le duc d'York, à la tête de six cents vétérans fournis par le prince de Condé, devoit tenter une descente sur les côtes de Kent, et le duc de Glocester le suivre et l'appuyer avec l'armée royale de quatre mille hommes que commandoit à Ostende le maréchal de Marsin. Richard Willis qui jadis avoit à la fois trahi Charles et Cromwell. présidoit à Londres le comité royaliste nommé le Nœud. Morland, secrétaire de Thurlos. dans l'intention de faire sa paix, fit communiquer à Charles quelques notes de la main de Willis. Charles, forcé de dissimuler dans la crainte d'un plus grand mal, ordonna d'abord à ses agens d'user de réserve avec le Nœud, puis il manda Willis à Calais. Willis étoit trop habile pour obéir, et Charles défendit alors à ses affidés de lui donner aucune information. Mais Willis étoit déjà instruit et il avoit tout dévoilé à Thurloe. Le conseil de sûreté ordonna des levées, demanda des renforts aux armées de Flandre et d'Irlande, rassembla les milices, fit faire des arrestations, et obligea les cavaliers reconnus pour tels de quitter la capitale et de fournir des cautions. Le Nœud, d'après les

conseils de Willis, défendit aux royalistes toute insurrection avant de recevoir de nouveaux avis; mais ces avis arrivèrent trop tand ou ne furent pas écoutés. Les chefs qui avoient reuni des troupes furent aisément entoures et défaits. Sir Georges Booth, de Chester, fut le seul qui arbora les couleurs my ales avec quelque succès. Il parvint à s'emparer de la ville, et la garnison parlementaire se retira au château. Réuni au colonel Morunu, nu comte de Derby, au lord Herbert the Cherhury et à l'octogénaire Middleton, il marcha sur Namptwich ettenta de défendre In pannage de la Weever; mais Lambert traverna la rivière à Winnington, attaqua les manistra sur une hauteur où ils s'étoient montion, tua le colonel Morgan et une treninine de cavaliers, fit trois cents prisonniers, et mit tout le reste en fuite. Le comte de Derby fut pris, déguisé en domestique, et thouth, habillé en femme; Middleton se défandit quelques jours au château de Chirk et rapitula honorablement. Charles Stuart, en apprenant ce désastre, partit pour Fontarahie dans l'espérance d'obtenir des deux ministres plénipotentiaires de la France et de l'Espagne, le cardinal Mazarin et don Luis de Haro, quelque subside qui pût lui servir à relever les espérances de ses partisans.

Lambert reçut pour récompense une somme de mille livres sterling qu'il distribua parmi ses officiers. Le parlement craignoit l'influence de ce général sur l'esprit de Fleetwood qu'il sembloit diriger comme jadis Cromwell avoit dirigé celui de Fairfax. Lambert, suivi de son armée, revint dans la capitale, et ses officiers exigèrent de nouveau, par une pétition, le grade de commandant en chef pour Fleetwood, et celui de major-général pour Lambert; ils vouloient de plus une chambre de représentants et un sénat permanent. Cette pétition fut dénoncée par Hazlerig comme attentatoire a la stabilité du parlement, et il demanda que Lambert fût envoyé à la Tour. Fleetwood prétendit que Lambert n'avoit pas eu connoissance de la pétition, et le parlement se contenta de déclarer que l'augmentation

du nombre des officiers-généraux seroit une mesure dispendicuse et dangereuse. Les chefs militaires ne se tinrent pas pour battus: Desborough présenta une seconde pétition en tous points semblable à la première, et portant deux cent trente signatures d'officiers, elle vouloit de plus que quiconque accuseroit sans fondement les serviteurs de l'état fût traduit en justice et puni. Hazlerig et son parti parurent un moment effrayés; mais trois régiments en Angleterre, Monk en Écosse, et Ludlow en Irlande, offrirent à la chambre leurs services pour sa sûreté, et elle se hata de décider que toute levée d'argent sur le peuple, sans un vote du parlement, étoit un crime de haute trahison. Les républicains, rassurés, destituèrent Lambert, Desborough et sept colonels; ôtèrent à Fleetwood son titre de commandant es chef provisoire, et le placèrent cependant à la tête d'un comité de sept membres chargé du gouvernement de l'armée. Deux régiments d'infanterie et quatre compagnies de cavalerie vinrent occuper la cour du palais en protestant qu'ils vouloient vivre et mourir avec le parlement.

Trois mille hommes, dirigés par Lambert, marchèrent sur Westminster. Lambert rencontra le président qui s'y rendoit accompagné de sa garde ; il ordonna à l'officier qui la commandoit de descendre de cheval, et le remplaça par le major Creed qu'il charges de reconduire chez lui le président, en nommant ironiquement ce magistrat le lord général. Les deux partis, en armes, se trouvèrent bientôt en présence; mais les soldats ne sembloient nullement disposés à s'entr'e gorger. Le conseil d'état s'assembla. Lambert et Deshorough d'un côté, Hazlerig et Morley de l'autre, perdirent beaucoup de temps en plaintes et en récriminations. Le parlement reconnut que toute résistance de sa part seroit inutile; il céda, déclara qu'il ne se rassembleroit plus, et laissa au conseil d'officiers le soin de pourvoir à une nouvelle forme de gouvernement et à la tranquillité publique. Les fonctions de commandant en chef furent à l'instant déférées à Fleetwood.

celles de major-général à Lambert; les votes du parlement dans les journées des 10, 11 et 12 octobre furent annulés, et un comité de sûreté de vingt-trois membres demeura chargé de l'administration civile. Une légère tentative pour rétablir Richard dans la dignité de protecteur n'obtint aucun succès. Ce tils, sans gloire, d'un grand homme, poursuivi par des créanciers, passa sur le continent à l'époque de la restauration; il y demeura vingt années, obtint ensuite la permission de revoir sa patrie, et mourut à Cheshunt, âgé de quatre vingt-six ans.

Les rovalistes jugérent, et avec raison, que les circonstances leur devenoient favorables. Le renvoi du parlement Croupion n'avoit laissé aucun regret, mais on redoutoit le despotisme de l'armée et tout l'arbitraire d'un gouvernement militaire. Les officiers n'étoient point unanimes dans leurs opinions; déjà quelques-uns avoient engagé leurs services à Charles II; Hazlerig comptoit de nombreux partisans comme Lambert, et d'autres projets commençoient à germer dans l'esprit du général Monk. Cet officier, qui commandoit en Écosse depuis la bataille de Worcester, s'étoit tenu éloigné des intrigues de cour, n'avoit point flatté honteusement le protecteur, point sollicité de faveurs, point fait parade de cette piété exagérée que l'on sembloit tant estimer en Angleterre; c'étoit un homme adroit, habile, et possédant l'art d'envelopper ses pensées, ses projets, ses opinions, d'un voile impénétrable. Tous les partis le regardoient comme à eux. Cromwell, instruit de quelques démarches faites près de lui par les agents de Charles, lui avoit écrit en plaisantant : « On dit qu'il • existe en Écosse un rusé compère, nommé • George Monk, qui n'attend que l'occasion • de rendre service à Charles Stuart ; usez. • je vous prie, de diligence pour le faire • saisir et me l'envoyer. • Après la chute de Richard, Fleetwood lui ôta une partie de sa cavalerie, et les républicains destituèrent les officiers qu'il estimoit le plus dans sa division. Monk regarda ces actes comme des affronts personnels; il n'osa cependant se dé-

clarer contre le gouvernement nouveau; mais lorsqu'il apprit l'expulsion du parlement et l'élévation de Fleetwood et de Lambert, il prit la détermination de se déclarer · le défenseur des anciennes lois et libertés du pays. Il s'assura du château d'Édinbourg et de la citadelle de Leith, plaça une garnison affidée à Berwick et à Newcastle. leva une nombreuse cavalerie, cassa les officiers récemment nommés par le parlement. et replaça ceux qu'on avoit chassés. Un conseil d'officiers réuni à Leith approuva toutes ses mesures, et promit de le soutenir. On ne comprend pas comment Hazlerig et son parti purent se montrer satisfaits d'une telle conduite.

Lambert quitta Londres, à la tête de sept mille hommes, pour marcher contre Monk dont l'entreprise étoit d'autant plus périlleuse qu'un esprit de mécontentement bien marqué se manifestoit parmi ses troupes. Monk jugea utile de temporiser, et envoya à Londres trois députés pour traiter avec le conseil. Il arrêta ainsi la marche de Lambert. Un accommodement fut conclu: mais Monk découvrit dans sa rédaction tant d'articles obscurs qu'il fallut en venir à une seconde négociation avec Lambert, afin d'obtenir des explications. Le gouverneur de l'Écosse prolita de ce delai pour licencier les soldats qui lui étoient suspects, convoquer à Berwick une convention des états écossois. se faire donner de l'argent, et porter son quartier général à Coldstream. D'autres événements se passoient alors dans le midi. Les citoyens refusoient de payer tout impôt qui ne scroit pas voté par un parlement libre; le commodore Lawson se déclaroit pour le parti républicain et conduisoit son escadre à Gravesende; Portsmouth recevoit dans ses murs Hazlerig et Morley, et les troupes que Fleetwood avoit envoyées à leur poursuite se joignoient à eux. Hazlerig et Morley, profitant de ce mouvement favorable à la cause républicaine, s'avancèrent vers la capitale. Le comité de sûreté, effrayé, prit la résolution de convoquer un nouveau parlement; mais les soldats ne lui obéissoient déjà plus;



ils se réunirent sous les officiers récemment destitués, se rendirent devant la maison que le président Lenthal occupoit dans Chancervlane, et le saluèrent, comme représentant du parlement et lord général de l'armée. par trois décharges de mousqueterie. Desborough se sauva près de Lambert. Fleetwood, dans son mystique langage, prétendit que « le Seigneur lui avoit craché au visage, » et il alla s'agenouiller lâchement devant le président auguel il remit son brevet. Le Croupion, ayant Lenthal à sa tête, reprit triomphalement possession de la chambre (26 décembre 1659), nomma un comité chargé du gouvernement de l'armée, ordonna aux régiments assemblés dans le Nord de rentrer dans leurs quartiers respectifs, rappela quelques membres exclus, expulsa les partisans du comité de sûreté, destitua Lambert et ses adhérents, cassa les officiers par eux choisis, organisa l'armée sur un nouveau plan. établit un conseil d'état, et prescrivit un serment qui repoussoit à jamais la royauté et la famille des Stuart.

L'adroit Monk jouoit alors un singulier rôle. Par des assurances d'appui secrètes mais solennelles, il avoit engagé Fairfax à embrasser la cause de la monarchie, et ce général, à la tête des royalistes du Yorkshire, avoit marché sur la ville d'York dans le dessein de s'en emparer. Monk, sans se déclarer, s'avançoit en même temps contre Lambert; mais le message du parlement avant dissous l'armée de Lambert, celui-ci se retira dans les domaines qu'il possédoit, et les officiers prirent congé de leur chef en versant des larmes. Monk entra dans la ville d'York, eut de longues conférences avec Fairfax, et lui fit comprendre qu'il n'étoit pas temps encore de proclamer Charles II. Le parlement crut que Fairfax n'avoit obéi qu'à ses ordres, et lui adressa des remerciements.

Monk prit la route de la capitale avec cinq mille hommes, déclarant assez hautement qu'il regardoit comme impossible le rétablissement de la monarchie; il frappa même un jour de sa canne un officier qui s'étoit permis de lui reprocher son secret penchant pour une restauration, et parut se conformer à tous les ordres du parlement avec la plus grande soumission. Rendu à Saint-Alban, il écrivit au président pour le prier d'éloigner de la ville de Londres cinq des régiments qui s'y trouvoient, afin d'éviter des querelles. Les soldats refusèrent d'abord d'obéir, mais une distribution d'argent les apaisa; les régiments s'éloignèrent, et le lendemain le général Monk vint occuper le logement qu'on lui avoit assigné à White-Hall. Invité à se rendre à la chambre il y fut recu avec de grands honneurs, et, dans un discours préparé, il pria le parlement de n'accorder aucune part d'autorité aux cavaliers. (Février 1660.)

Quelques jours après, le parlement mit à l'épreuve la sincérité du général. Le conseil commun de la cité de Londres, composé en majorité de presbytériens royalistes, s'arrogea une autorité indépendante, reçut des adresses des comtés voisins, tendant à obtenir un parlement libre et complet, selon les anciennes lois fondamentales du pays, et répondit dans le même sens. Monk fut chargé de punir cette rébellion. On lui intimal'ordre d'arrêter onze des principaux membres du conseil commun, d'enlever les chaînes tendues dans les rues et les poteaux qui les soutenoient, et de détruire les portes et les herses. Ses soldats murmurèrent, ses officiers offrirent leur démission; mais il se fit obéir, et quand il eut enlevé les poteaux et les chaînes, il essaya, par une lettre, de ramener les chefs parlementaires à des idées moins rigoureuses, et de sauver au moins les portes et les herses. On ne lui répondit que par de nouveaux ordres plus sévères encore, et quand il les eut exécutés, il revint honteux et mortifié au palais de White-Hall, où ses soldats lui témoignèrent hautement leur mécontentement. Monk crut reconnoître dans la conduite des parlementaires, à son égard, le projet de le compromettre avec les habitants de la cité, et de le chasser ensuite. Par le conseil de ses officiers, il écrivit au président une lettre, signée de lui et d'eux, par kaquelle ils se plaignoient d'avoir été choisis pour servir d'instruments aux inimitiés personnelles des députés, et demandoient que toutes les places vacantes au parlement fussent immédiatement remplies. Il retourna dans la cite sans attendre la réponse, rassembla un conseil commun, déclara qu'il se présentoit cette fois comme ami, et qu'avec leur secours il obtiendroit certainement pour la nation un parlement complet et libre. De bruvantes acclamations accueillirent son discours. Les habitants de la cité sonnèrent les cloches, régalèrent les soldats, et firent rôtir, à tous les carrefours, des « croupions » de bœuf. Les parlementaires se virent forcés de céder; ils rappelèrent le général à White-Hall. Les membres exclus reprirent leurs siéges à la chambre, après avoir été visiter Monk qui leur fit un long discours pour leur prouver qu'un gouvernement républicain et une église presbytérienne modérée étoient indispensables à la nation. Hazlerig et ses plus ardents affidés se levèrent et sortirent quand ils virent que le président et la majorité recevoient les députés jadis chassés par eux. Ils étoient au nombre de cent quatrevingt-quatorze; celui des membres qui avoient eu permission de siéger ne dépassoit nas quatre-vingt-neuf.

Le parlement où dominoient alors les presbytériens nomma Monk général en chef des armées des trois royaumes, l'adjoignit à Montague dans le commandement de la flotte, vota en sa faveur une somme de vingt mille livres sterling, rétablit le conseil commun, mit en liberté tous les cavaliers faits prisonniers en diverses circonstances, leva le séquestre apposé sur leurs biens, emprunta soixante mille livres sterling pour payer la solde courante de l'armée, et déclara que la confession de foi presbytérienne étoit celle de l'Angleterre, Il fixa le 15 mars pour l'épaque de sa dissolution, et le 25 avril pour la rentrée d'un autre parlement. Les membres de la chambre des pairs, exclus en 1649, convérent de réclamer une portion d'autoraté parlementaire, mais Monk leur déclara que la chambre dont ils avoient fait partie

avoit cessé d'exister à la mort de Charles le, et que la nécessité seule, et non le droit, légitimoit les séances du parlement actuel.

De toutes parts cependant l'opinion royaliste se faisoit jour à travers les déclamations républicaines. On prioit pour Charles Stuart dans les églises. La chambre rapporta le fameux engagement en faveur d'une république, sans roi et sans chambre des pairs. Le conseil commun osa dire dans une adresse qu'il n'étoit pas opposé à la restauration du fils de Charles Ier. La terreur s'empara des juges de ce malheureux monarque. et des acquéreurs des biens confisqués. Ils offrirent à Monk l'autorité souveraine, et le cardinal Mazarin lui fit faire des offres de secours dans le cas où son ambition aspireroit au pouvoir qu'avoit possédé Cromwell. Monk hésitoit à prendre un parti parce qu'il redoutoit un grand nombre de ses officiers. L'autorité suprême lui sembloit désirable; mais il trouvoit des obstacles dans sa propre famille. Il n'osoit proclamer Charles II dans la crainte d'une vive opposition de la part de la chambre et de la multitude de ses adhérents. Enfin, le 16 mars 1660, le long parlement termina, en se dissolvant, une carrière commencée dix-neuf ans et demi auparavant. Il avoit d'abord mérité l'admiration et la reconnoissance de la nation en défendant les droits du peuple et en opposant une énergique résistance aux usurpations de la couronne, mais ensuite sa marche incertaine et les intrigues ambiticuses de quelques-uns de ses membres produisirent l'anarchie et le despotisme militaire. La postérité toutefois lui doit des hommages, car ce fut lui qui posa, définit et consolida ces libertés nationales dont l'Angleterre jouit avec un noble orgueil.

A peine le parlement fut-il séparé que Monk entra en relation avec les agents de Charles Stuart. Sir George Grenville lui remit une lettre du roi conçue en termes très-flatteurs. Monk la lut avec respect et répondit qu'il s'estimoit heureux de pouvoir exprimer son dévouement à la cause royale, mais, qu'entouré d'hommes suspects, il se

é d'exiger un secret inviolable. Il s au roi pour lui demander une iliante qu'il pût, en temps opmmuniquer au parlement. Il n'inde récompense en sa faveur regarderoit comme un outrage avec son souverain, mais il conoi de promettre une amnistie gépaiement des arrérages dus à confirmation des ventes natioa liberté de conscience. Monk lut à Grenville, puis la déchira et en rceaux au feu en invitant le lord uns sa mémoire ce qu'elle contee répéter au roi. Grenville partit pour Bruxelles où Charles l'acme un messager du Ciel. Cette i long-temps attendue, et qu'il péré de recouvrer jamais, lui étoit rendue sans condition, et il ne ne proclamation pour l'obtenir. déjà toutes les idées du général, conseillers, Ormond, Hyde, et ui firent observer que les déclagérées par Monk dérogeoient à sa aux intérêts du trône, et qu'il lopper ses promesses dans des qui en neutraliseroient la valeur à la sagesse du parlement à immodifications dont elles seroient s. La proclamation ainsi rédigée e au président de la chambre des , et diverses lettres furent écrites l'armée, à la chambre des pairs, et à la marine, au lord maire et onk, à qui Grenville communiqua s'en montra satisfait, et pria l'ens garder jusqu'au moment où il ble de s'en servir.

nt on élisoit alors le parlement. têtes rondes, républicains, royabyteriens, tous intriguoient pour e majorité de leur opinion. Les oient les plus nombreux. Quelque 'ils eussent du retour de l'épispensèrent qu'ils pourroient reeurs rigides principes pour obmneurs et de l'avancement. Ils se

joignirent aux cavaliers, et triomphèrent presque partout de l'opposition. L'armée toutefois témoignoit beaucoup de mécontentement; elle voyoit avec douleur la ruine de la bonne vieille cause pour laquelle elle avoit versé son sang; les officiers craignoient de perdre les propriétés qu'ils avoient acquises; les soldats entrevoyoient un prochain licenciement et la perte des arrérages de leur solde. Beaucoup d'officiers accoururent à Londres; mais Monk, déjà muni, au nom du roi, du brevet de lord général des armées des trois royaumes, et qui comptoit sur les milices de la cité, au nombre de plus de quatorze mille hommes, leur ordonna de retourner à leur poste, et renvoya des corps tous les soldats qui refusèrent la promesse de se soumettre au nouveau parlement. Lambert, prisonnier à la Tour, par ordre du conseil, s'en échappa par une fenêtre, fut reçu dans une barque par des bateliers, se rendit dans le Warwickshire, rassembla six compagnies de cavalerie et plusieurs compagnies d'infanterie, et se seroit trouvé sous peu de jours en position d'opérer une diversion en faveur des républicains, si le colonel Ingoldsby, devenu royaliste pur, de régicide qu'il avoit été, ne l'eut attaqué près de Daventry. Lambert, abandonné de ses troupes, prit la fuite, mais Ingoldsby poursuivit son ancien ami, s'en empara, et le reconduisit à la Tour de Londres, avec Axtel, Okey, Cobbet, Creede et plusieurs autres.

Le 25 avril le parlement se rassembla et prit le nom de convention. Monk y prit place comme représentant du Devonshire. Un presbytérien, sir Harbottle Grimstone, fut nommé président; mais quand il vit que les cavaliers et leurs adhérents étoient les plus nombreux, il adopta l'opinion de la majorité. Les lords qui avoient siégé en 1648 se réunirent à la chambre des pairs sous la présidence du comte de Manchester; quelquesuns des pairs exclus vinrent les rejoindre et furent admis sans opposition, mais ceux qui avoient fait partie du parlement d'Oxford prirent la résolution de ne pas se présenter.

Grenville dont le but étoit de faire reconnoître le plus promptement possible l'autorité de Charles, termina enfin toute indécision en jouant une scène convenue d'avance avec Monk. Il se présenta à la chambre, et, s'adressant à un député, le pria de lui procurer la facilité de parler au lord général. Monk vint jusqu'à la porte, et Grenville lui remit une lettre cachetée aux armes rovales. Le général feignit beaucoup de surprise en les reconnoissant, et donna l'ordre aux gardes de s'assurer de la personne du porteur. Il alla trouver le président et lui montra le paquet remis par Grenville. Le président ordonna de mettre en prison l'envoyé de Charles, mais Monk se hâta de dire : • Ce n'est pas nécessaire; sir George Grenville est mon proche parent, et je réponds de » sa personne. » Traité comme le serviteur de confiance du souverain, Grenville remit aux deux chambres les lettres dont il étoit chargé, et recut en remerciement une gratification de cinq cents livres sterling. Monk donna lecture à ses officiers de la lettre destinée à l'armée; Montague lut celle qui s'adressoit à la marine, aux capitaines de vaisseaux, et le lord maire fit part au conseil commun, à Guild-Hall, de celle qui concernoit la cité. L'armée, la marine, et la cité, votèrent des adresses de félicitation au nouveau monarque.

La déclaration qui accompagnoit ces lettres et que l'on nomma déclaration de Breda, ou nouvelle charte royale, accordoit une amnistie générale, sauf les exceptions que détermineroit le parlement, promettoit formellement la liberté de conscience et l'assentiment royal à tous les actes du parlement qui tendroient à l'assurer, laissoit au parlement à régler tous les différends relatifs à la possession des propriétés achetées ou concédées pendant la révolution, assuroit le paiement des arrérages dus à l'armée commandée par Monk, et conservoit aux officiers les grades et la solde dont ils jouissoient actuellement. Les deux chambres se hâtèrent de déclarer que les lois anciennes et fondamentales du royaume vouloient que le gouvernement se composat d'un roi, d'une chambre des lords, et d'une chambre des communes, invitèrent Charles II à venir reprendre la couronne qui lui appartenoit par droit de naissance. et lui envoyèrent cinquante mille livres sterling, dix mille au duc d'York, et cinq mille au duc de Gloucester. Le nom et les armes du roi remplacèrent partout le nom et les armes de la république; on remit celui de Charles dans les prières publiques, et l'on data son règne du jour de la mort de son père. Quelques propositions timides furent faites à la chambre par le célèbre légiste Hale, et par le député Prynne, dans l'intérêt de la nation; ils redoutoient les concessions irréfléchies d'un jour d'enthousiasme: ils désiroient que l'on s'entendit sur les points qui avoient amené de facheuses contestations entre la couronne et les chambres ; mais Monk s'y opposa. Le retour du roi devoit ramener la paix et l'harmonie; il venoit seul et sans armée ; il seroit le même à Westminster qu'à Breda; on pourroit après son arrivée lui proposer des restrictions s'il étoit nécessaire qu'il y en eût. Les applaudissements des cavaliers couvrirent son discours et imposèrent silence aux hommes prudents.

Charles enfin quitta La Haye où les États, pour réparer leur négligence antérieure, l'avoient magnifiquement traité; il s'enbarqua sur la flotte de Montague, et fit vole pour Douvres où Monk le reçut à la tête de la noblesse (25 mai 1660). Charles l'appel son bienfaiteur, l'embrassa cordialement, et le fit monter dans le carrosse royal. La marche du roi, de Douvres à la capitale, fut une procession triomphale. Une population innombrable couvroit la route. A Blackheath il trouva l'armée en bataille, et il travers ses rangs aux acclamations des soldats; à Saint-George, le lord maire lui offrit une superbe collation. Les maisons de Londres étoient toutes tapissées depuis le pont jusqu'à White-Hall, et les milices bordoient les rues. Trois mille cavaliers, richement vêtus, ouvroient le cortége; après eux venoit le lord maire portant l'épée nue, puis le lord général et le duc de Buckingham, et en l'in le roi à cheval entre ses deux frères; cinq régiments de cavalerie et deux corps de nobles et de bourgeois fermoient la marche. Rendu à White-Hall, Charles II reçut les deux chambres et répondit aux harangues des présidents par des protestations d'attachement à son peuple, à ses intérêts, et à ses libertés. Resté enfin avec ses confidents intimes, il leur dit: « J'ai eu certainement bien » tort de ne pas venir plus tôt, car tous ceux que j'ai vus m'ont protesté qu'ils avoient
 constamment désiré ma restauration!

Ainsi remonta Charles II sur le trône de ses ancêtres; mais aucune condition n'ayant limité son autorité, il en conclut que tous les pouvoirs réclamés par son père au commencement de la guerre civile lui appartenoient; cette erreur prépara les malheurs de son règne, et détermina l'expulsion définitive de sa famille.



Costumes. 1658 - 1660.

## 

## CHARLES II.



HARLES, après le désastre de Worcester, en 1656, s'étoit réfugié à Paris près de la reine Henriette sa mère, sans argent, sans crédit, et chargé du sort d'une

foule de serviteurs fidèles réduits à la plus profonde indigence. Le roi de France lui faisoit une pension de 6,000 f. par mois; il tiroit quelques secours éventuels de ses partisans en Angleterre, et recevoit une part dans les prises faites par des corsaires sous son pavillon; mais ces foibles ressources pourvoyoient à peine à ses plus pressants besoins et à ceux des amis qui l'entouroient. De nombreux créanciers le harceloient incessamment et ajoutoient à sa détresse. Toutefois il conservoit encore l'apparence d'une cour : un lord garde des sceaux, un chancelier de l'échiquier, des conseillers privés, et d'autres officiers royaux. Ces dignités nominales étoient recherchées avecardeur par les exilés, toujours convaincus, malgré tous les revers, que la restauration étoit imminente. Les deux personnes en qui Charles mettoit le plus de confiance étoient le marquis d'Ormond et le chancelier Hyde; heureux encore s'il eût suivi les sages conseils qu'ils lui donnoient ; mais, abandonné au torrent de ses passions, Charles songcoit peu aux affaires publiques, et se perdoit dans l'opinion de ses meilleurs amis par le nombre et la publicité de ses amours. Lucie Walters ou Barlow, naguère la maîtresse du colonel Robert Sydney, vint

ajouter au scandale en donnant à Charles un fils dont il se crut le père; ce fils fut par la suite le célèbre duc de Montmouth. L'extrême bassesse de cette femme et son effruterie furent telles qu'Ormond et Hyde représentèrent au roi que sa présence nuisoit à la cause royale en Angleterre, et qu'i falloit au moins sauver les apparences. Lucie Walters accepta une pension de quatre cents livres sterling, et se retira à Londres avec son fils. Cromwell la renvoya en France, et Charles, ouvrant enfin les veux sur ses débauches, lui retira sa faveur. Elle mourat bientôt après, et son fils fut élevé dans une maison d'oratoriens. Délivré de Lucie Walters, le roi, loin de se corriger, ne chercha de distraction à ses malheurs que dans de honteuses et banales amours.

Tel étoit le prince que le continent rendoit à l'Angleterre pour la gouverner. Il avoit atteint sa trentième année, et les vertus qu'on attendoit de la maturité de son âgene rachetoient point encore les égarements de sa jeunesse. Cependant les rovalistes se répandirent en éloges sur ses hautes qualités. et des écrits semés avec profusion parmi le peuple en firent le portrait le plus flatteur. Ses manières engageantes, la grâce de sa personne, sa bonté, son jugement sain, son caractère ferme, son attachement sincère au protestantisme, devoient lui gagner tous les cœurs; mais on se taisoit sur son indolence, son éloignement invincible pour les affaires sérieuses, ses habitudes de dissipation, son amour désordonné des plaisirs.

Accueilli par ses sujets avec les démonstrations d'une joie aussi vive que générale, Charles prit d'abord la résolution dese donner tout entier aux soins de son gouvernement, car il ne pouvoit se dissimuler qu'il lui restoit de grandes difficultés à vaincre et de nombreux dangers à éviter, mais il ne conserva pas long-temps d'aussi bonnes dispositions; toute contrainte lui devint importune; il négligea ses devoirs, s'entoura d'hommes dissipés et dissolus, et souvent se laissa suggérer, par ses compagnons de débauches, des mesures contraires à celles que lui proposoient ses plus sages conseillers.

Jacques, duc d'York, Henri, duc de Gloucester, le chancelier Hyde, comte de Clarendon, le marquis d'Ormond devenu duc et lord Steward, le lord Culpepper, maître des rôles. Nicholas, secrétaire d'état, le général Monk, créé duc d'Albermale, Morris son confident, et deux ou trois personnes recommandées par Monk, formèrent le premier conseil de Charles II. On l'engagea, par mesure de prudence et de conciliation, à y introduire quelques hommes d'un mérite reconnu, d'opinion modérée, et sans acception de parti. Annesley fut créé comte d'Anglesey, Ashley Cooper et Denzil-Hollis furent élevés à la dignité de lords, le comte de Manchester devint chambellan, le lord Sav garde du sceau privé; l'amiral Montague reçut le titre de comte de Sandwich. et le roi se donna même pour chapelains deux presbytériens rigides, Calamy et Baxter.

La plupart des membres du conseil ne plaisoient nullement à Charles; il détestoit les uns et se méfioit des autres. Le lord chancelier, sous prétexte de débarrasser le conseil d'un surcroît de travail, proposa la création d'un comité des affaires étrangères, sous sa présidence, et composé d'Ormond, de Monk, de Southampton, du lord trésorier, de Nicholas, et de Morris. Dans ce comité se discutèrent secrètement toutes les questions relatives à l'administration intérieure du royaume, et lorsqu'elles étoient portées au conseil, Charles, fort de l'avis de son cabinet secret, annonçoit son opinion

soutenue par les ministres favoris, et les opposants étoient réduits au silence.

Les deux chambres, soumises au bon plaisir du roi, mirent à ses pieds les libertés de la nation, et, dans leur servile bassesse, montrèrent un si étrange enthousiasme que Charles, mieux conseillé, se vit, dans plusieurs occasions, obligé de leur donner des lecons de sagesse et de modération. Un acte. approuvé par le roi, leur enleva le nom de convention et leur rendit celui de parlement. On avoit songé à convoquer une assemblée plus légale; mais la chambre des communes se montroit si docile, que l'on craignit de ne pas rencontrer aussi bien. Elle se hâta en effet de déclarer que les calamités qui avoient désolé la nation durant tant d'années n'avoient eu pour cause que la parcimonie aveclaquelle on avoit fixé les revenus royaux. et, afin d'éviter leur retour, elle vota une liste civile de un million deux cent mille livres. sterling (28,800,000 francs). Elle abolit ensuite les tenures féodales par service de chevalerie, qui rapportoient à la couronne des droits considérables sur les mariages. actes de relief et tutelles, et compensa cette perte pour le roi par une taxe qui devoit produire un revenu annuel de cent mille livres sterling, et que l'on remplaça par l'affectation à perpétuité de la moitié des produits de l'excise. Cet allègement, en faveur des possesseurs de grands fiefs, relevant directement de la couronne, n'en fut pas un pour les tenures de second ordre, et les seigneurs conservèrent les services des terres nobles. jadis détachées de leurs fiefs sous des conditions de vassalité. La seconde moitié de l'excise fut ensuite accordée au roi, sa viedurant, pour assurer et compléter le revenude sa liste civile, et dans le même but on augmenta les taxes sur la vente des vins et sur le transport des lettres. Comme l'armée inspiroit de grandes inquiétudes, nonobstant le soin que prenoit Charles dans ses revues de parler aux soldats de leur gloire, de leur parfaite discipline, de leur fidélité, de son désir de récompenser convenablement tous leurs services, les chambres furent secrètement invitées à délivrer l'état d'un fardeau si pesant; elles adoptèrent sur-le-champ le principe d'un licenciement partiel; elles accordèrent des subsides suffisants pour solder l'arriéré, et les régiments furent dissous successivement sans murmures ni séditions

La déclaration de Breda promettoit une amnistie générale, sauf les exceptions qui seroient déterminées par le parlement. La discussion fut vive lorsqu'il fallut spécifier ces exceptions. Les uns vouloient perdre leurs ennemis, les autres sauver des amis ou des parents. Les lords surtout se montrèrent animés de l'esprit le plus vindicatif. Charles conseilla la clémence et la modération. Enfin les deux chambres se mirent d'accord, et tous les coupables de délits politiques furent amnistiés, sauf les exceptions suivantes: 1° cinquante-un individus ayant pris une part directe à la mort du feu roi; 2º Vane et Lambert; 5° le lord Monson, Hazlerig et cinq autres; 4º tous ceux qui avoient rempli les fonctions de juge dans une haute cour de justice; 5º Ilutchinson, Lenthal, Saint-John, et seize autres personnes; 6° dix-neuf régicides qui s'étoient rendus volontairement sur la foi d'une proclamation royale. Les individus de la troisième catégorie ne devoient perdre que leurs biens et leur liberté; ceux de la quatrieme et cinquième étoient déclarés incapables de remplir aucun emploi civil, militaire ou ecclésiastique. Quant aux dix-neuf régicides, les lords obtinrent qu'ils seroient jugés sur l'accusation de crime capital, et les communes que la sentence ne seroit exécutée que d'après un acte spécial du parlement. Les cavaliers se répandirent en murmures sur l'extrême indulgence de cette amnistie; il est probable que les têtes rondes n'en jugèrent pas aussi favorablement.

L'un des premiers soins de Charles II fut de sacrifier aux manes de son père les juges qui l'avoient condamné. Vingt-cinq d'entre cux avoient déjà payé tribut à la nature; dix-neuf avoient abandonné le sol de l'Angleterre et s'étoient réfugiés en Hollande, en Suisse et dans le Nouveau-Monde: vingt. neuf se trouvoient en prison, et ils furent mis en jugement devant une cour composée de trente-quatre commissaires parmi lesquels on comptoit Monk et Montague, deux des lords de Cromwell, Cooper, l'un des plus fidèles conseillers du protecteur, Jay et Hollis, chefs parlementaires, Atkins et Tyrrel, juges dans les hautes cours créées par le parlement, Manchester et Robartes, généraux de la république, qui, tous, avoient puissamment concouru à la déchéance du feu roi et soutenu de leur éloquence ou de leurs armes le gouvernement révolutionnaire. Ils espéroient sans doute que leur làche soumission attesteroit la sincérité de leur fidélité nouvelle.

Le résultat du procès étoit connu d'avance. Tous les accusés furent condamnés à mort, mais il fut sursis à l'exécution de ceux qui s'étoient volontairement constitués prisonniers. Le général Harrison répondit aux questions qui lui furent adressées, quele prétendu crime dont on l'accusoit avoit été commis à la face des nations, et que la volonté du Ciel s'étoit manifestée dans cette circonstance; qu'il avoit supplié le Seigneur avec larmes de lui donner des lumières, de lui inspirer une profonde conviction, et que Dieu l'avoit constamment rempli d'une satisfaction intérieure, d'une sérénité qui annonçoit son approbation; qu'il n'avoit été entraîné par aucune amorce d'ambition, trompé par aucune illusion d'intérêt mondain, et que le Seigneur, qui avoit donné la victoire à son épée, avoit prouvé en inspirant cet acte nécessaire de justice nationale. combien la haute suprématie du roi du ciel l'emporte sur celle des rois de la terre. Scot, pour toute défense, demanda qu'on inscrivit sur sa tombe: « Ci-git Thomas Scot, qui condamna le roi Charles à mort. Le millénaire Carew réclama les droits de Jésus-Christ au gouvernement de son royaume. Tous en appelèrent à l'esprit de Dieu qui les avoit animés, et au texte de la Bible qui enjoignoit de répandre le sang de l'homme qui avoit versé celui de ses semblables. Dix d'entre

cux, Harrison, Scot, Carew, Jones, Cléments, Scrope qui avoit signé l'ordre d'exécution, Axtel et Hacker qui avoient gardé le roi dans sa prison, Cook qui avoit fait les fonctions d'avocat-genéral, le ministre Hugh Peters dont les prédications furieuses avoient eu tant d'influence sur l'armée, furent envoyés au supplice. Invités sur l'échafaud à témoigner leur repentir, ils répondirent que leurs péchés leur étoient déjà remis, que leur martyre étoit le plus glorieux spectacle donné au monde depuis la mort du Christ, que la main du Seigneur étoit dejà levée pour venger le sang innocent, et que la cause de la rovauté crouleroit incessamment devant celle de l'indépendance. Ils se soumirent ensuite à leur sort avec une admirable constance. Leurs dernières paroles passèrent dans le peuple pour une prédiction prophétique qui ne tarderoit pas à s'accomplir. Il fut sursis à l'exécution des autres condamnés sur lesquels le parlement s'étoit réservé le droit de prononcer.

Un ordre des deux chambres, revêtu de l'approbation du roi, livra à l'infamie les restes de Cronwell, de Bradshaw, et d'Ireton, enterrés à Westminster. Enlevés de leur sépulture, arrachés à leurs cercueils, jetés sur des claies, les corps de ces hommes celèbres furent traînés à Tyburn et pendus aux trois branches de la potence le jour anniversaire de la mort de Charles Ier. On les décapita ensuite: on attacha leurs tètes à la facade de Westminster-Hall, et l'on jeta les troncs dans une fosse creusée sur le lieu de l'exécution. On déterra ensuite les corps de la mère de Cromwell, de lady Clavpole, de l'amiral Blake, du colonel Macworth, de Pym, Dorislaus, l'historien May, Twis, Marshall, Stroude et plusieurs autres, inhumés dans la chapelle de Henri VII et dans l'église de Westminster; mais un ordre du roi les sauva des dernières indignités, et on les déposa dans un cimetière. Si ces inutiles et dégoûtantes vengeances obtinrent l'approbation des cavaliers, si même elles leur inspirèrent de honteuses plaisanteries, elles n'en furent pas moins hautement frappées de réprobation par la généralité des hommes qui vouloient la punition du crime, mais qui n'avoient pas répudié tout sentiment d'humanité.

Le parlement-convention déclara que les terres de la couronne aliénées sous la république, ou concédées à des officiers civils ou militaires, en récompense de leurs services, avoient été illégalement distraites du domaine royal, et qu'elles devoient y retourner. La même mesure fut appliquée aux terres des évêques, des dovens, des chapitres, et à celles que la confiscation avoit mises sous la main de l'état. Les acquéreurs furent traités avec une extrême sevérité quoiqu'ils excipassent de leur bonne foi et qu'ils en appelassent à la juste satisfaction promise par la déclaration de Breda. Charles créa une commission pour établir un arbitrage entre les parties, et les acquéreurs des terres de la couronne conservèrent en général leurs possessions à charge de redevances, mais ceux des terres ecclésiastiques furent évincés sans miséricorde.

Cette déclaration de Breda fut également invoquée, mais avec aussi peu de succès. par le clergé presbytérien, qui cependant faisoit valoir, afin de conserver ses bénefices, les grands services qu'il avoit rendus à la restauration; mais Charles, dont la détermination en faveur du clergé épiscopal étoit invariablement formée, n'attendit point que l'orthodoxie suspecte des deux chambres se prononçat sur cette question. Il compléta le nombre des évêques, qui se trouvoit réduit à neuf, ordonna la restitution des bénéfices aux membres du clergé dépossédé, et fit replacer dans les universités et leurs colléges respectifs les agrégés que l'on avoit renvoyés. Il offrit cependant des évêchés à quelques-uns des presbytériens les plus distingués, et dix d'entre eux reçurent le titre de chapelains du roi. Ces mesures alarmèrent les chambres, qui s'appliquèrent à discuter la question en grand comité. Charles, par le conseil de Hyde, se présenta comme arbitre entre les prétentions des deux partis, et publia bientôt après une déclaration de réforme et d'amendement, qui fit dire à des presbytériens courtisans que le genre d'épiscopat proposé par le roi n'étoit pas celui contre lequel ils avoient protesté par le covenant. La déclaration renvoyoit à un synode futur la solution définitive de la question. Le parlement-convention s'aperçut que cette clause tendoit à détruire un jour les avantages faits en ce moment aux presbytériens, et il voulut les rendre définitifs au moyen d'un bill qui convertiroit en loi la déclaration royale; mais l'influence de la cour fit rejeter le bill, et les chambres furent dissoutes le 29 décembre 1660.

Les ministres du roi, dans la crainte d'un retour aux principes révolutionnaires, pensèrent qu'il falloit, par des précautions rigoureuses, prévenir les tentatives des hommes attachés aux doctrines que la restauration avoit tant d'intérêt à étouffer. En conséquence, ils firent arrêter Desborough, Overton, Day et Courte nay. Ces vexations inattendues manquèrent d'opérer un soulèvement dangereux dans une classe d'hommes qu'on n'avoit pas jugé à propos de surveiller-Des fanatiques, qui attendoient la venue de leur roi Jesus, s'inquiétèrent pour leur propre liberté, et sous la conduite d'un tonnelier nommé Venner, ces soldats d'un chef céleste qui leur avoit promis, disoient-ils, la chute de Babylone et les avoit choisis pour rendre la captivité captive, se réunirent en armes à l'église de Saint-Paul, au nombre de soixante seulement, chassèrent quelques milices qui leur furent opposées, traversèrent la Cité, et passèrent la nuit au bois de Cane, entre Highgate et Hampstead. Un détachement de troupes régulieres en arrêta une trentaine, et on les crut détruits; mais trois jours après, on les vit en grand nombre dans les rues de la capitale. Ils se rendirent à la résidence du lord maire en criant : « Le > roi Jésus! Que les têtes de ses ennemis » soient clouées sur leurs portes! » Plusieurs engagements eurent lieu entre eux, les gardes et les milices. De part et d'autre on perdit une centaine d'hommes. Les révoltés prirent enfin la fuite et l'on s'empara de

seize blessés que l'on envoya au gibet. Ils rendirent gloire jusqu'au dernier moment à la souveraineté de leur roi céleste.

Un nouveau parlement convoqué d'après les anciennes formes et tout dévoué aux volontés du roi, fit brûler par la main du bourreau, dans la cour de Westminster-Hall, l'acte solennel du covenant, les actes qui avoient institué une haute cour de justice pour juger Charles ler, et tous ceux qui établissoient le serment ou l'engagement, qui annuloient le titre de Charles II, et qui étoient relatifs à la sûreté de la personne du protecteur. La liberté de la presse fut soumise aux plus rigoureuses restrictions. On déclara que le veto et le commandement des armées étoient des droits inhérents à la couronne; que tout projet d'établir une distinction entre la personne du roi et sa dignité étoit un crime de haute trahison; que ceux qui prétendroient que le parlement de 1641 n'étoit pas dissous seroient passibles des peines de præmunire, et que tout individu qui appelleroit le roi papiste ou hérétique seroit déclaré incapable de remplir aucune fonction dans l'état ou dans l'église. Nonobstant les sommes considérables votées par le parlement-convention, Charles, dont les besoins se renouveloient sans cesse et qui étoit chargé de dettes anciennes, demanda et obtint des deux chambres quatre subsides selon l'ancienne manière de lever les impôts. Durant tout son règne, la pénurie de son trésor lui causa des embarras sans nombre, et l'entraîna dans de honteuses transactions.

Les royalistes étoient si convaincus de l'existence d'une conspiration permanente contre le trône, qu'ils voyoient des indices de crime dans les actions les plus indifférentes, et que le conseil étoit tous les jours accablé de dénonciations. Il n'accueilloit que trop facilement les délations envenimées des cavaliers, et les échafauds furent souvent rougis du sang des innocents condamnés pour des complots imaginaires. Ces rapports exagérés finirent par attirer l'attention des chambres sur les régicides encore détenus. Le lord Monson, sir Robert Wallop, sir Heari

Mildmay, attachés sur des claies et la corde au cou, furent traînés dans les rues jusqu'à la potence de Tyburn, dégradés et enfermés à perpétuité. Le parlement voulut aussi faire exécuter ceux qui s'étoient rendus sur la foi de la proclamation royale; mais Charles écrivit enfin au chancelier : que ce bill de • mort ne vienne pas jusqu'à moi; je ne • pourrois pardonner, et je suis las de pen-• dre. •

Le parlement-convention avoit recommandé Vane et Lambert à la clémence du roi. car ils n'étoient pas directement coupables de la mort de Charles Ier. Vane étoit un homme d'état éminemment distingué, politique instruit et habile financier. Lambert n'avoit point voté la mort de Charles I<sup>er</sup>. La chambre des communes ordonna au procureur général de procéder à leur jugement. Vane entreprit de justifier les principes qui avoient dirigé sa conduite. Son éloquence et la force de ses raisonnements surprirent et embarrassèrent la cour : il n'étoit pas un traître ; l'acte qui avoit égalé le pouvoir du long parlement à celui du roi, et la guerre qui avoit éclaté ensuite entre ces deux hautes autorités avoit placé le peuple dans une situation sans exemple et à laquelle on ne pouvoit appliquer les anciennes lois sur la trahison; de fait et par la décision des armes, decision donnée par ce Dieu qui dirige toutes les actions de ce monde dont il est le juge, le parlement étoit devenu le dépositaire de l'autorité souveraine, et le statut de la onzième année du règne de Henri VII justifioit tout ce qui avoit été fait par ordre de cette autorité. On lui répondit par un sophisme, c'est que Charles II, en vertu des droits de la succession, avoit été constamment roi de facto. On représenta au roi que la défense de Vane étoit un crime de plus puisqu'il faisoit l'apologie de la rébellion, et le monarque signa l'ordre d'exécution. On conduisit Vane à l'esplanade de la Tour, et, avec une rare présence d'esprit, il commença la défense de ses principes; mais l'ordre étoit donné de l'interrompre et le bruit des trompettes le réduisit au silence.

Il subit son sort avec un courage qui ne se démentit pas un instant. Lambert au contraire, si intrépide au champ de bataille, trembla et s'avilit devant la cour de justice; il fut condamné à mort, mais sa peine fut commuée en un exil perpétuel dans l'île de Guernesey; on le transféra ensuite dans l'île de Saint-Nicolas de Plymouth, où il mourut en 1684.

Les presbytériens furent dépossédés de feurs emplois par un acte dit de corporation qui exigeoit une renonciation formelle à la ligue solennelle et au covenant, le renouvellement des serments d'allégeance et de suprématie, et la déclaration qu'il étoit illégal et horrible de prendre les armes contre le roi, sous quelque prétexte que ce fût. Ainsi fut établie la doctrine de l'obéissance passive. Un acte dit d'uniformité statua que le livre de commune prière et d'ordination. tel qu'il venoit d'être amendé par la convocation du clergé, seroit exclusivement en usage, et tout ecclésiastique à bénéfice fut tenu de déclarer son consentement à ce qui y étoit prescrit et ordonné. Une clause blessa gravement les esprits; elle portoit que nul ne pouvoit administrer le sacrement ou prétendre à une promotion s'il n'avoit reçu l'ordination épiscopale. Le triomphe des évêques devint complet; ils reprirent leurs places au parlement; les cours spirituelles furent rétablies, et toutes les espérances qu'avoit fait naître la déclaration de Breda s'évanouirent.

La sollicitude royale se tourna bientôt vers l'Écosse. Charles ordonna que les membres existants du comité des états qu'il avoit nommés avant sa funeste expédition de 1651, reprissent les rênes du gouvernement. Le comte de Glencairne fut nommé lord chancelier; le comte de Middleton, lord commissaire; le comte de Lauderdale, secrétaire d'état; le comte de Rothes, président du conseil, et le comte de Crawford, lord trésorier. Le parlement fut convoqué à Édinbourg (1er janvier 1661), et composé d'hommes si déréglés qu'on lui donna le nom de parlement ivrogne. Cette chambre entreprit d'anéantir le covenant et de mettre



Portrait de Charles II.

un frein à la présomption des partisans de l'église presbytérienne. Il rendit au roi le droit de commander les armées, de nommer les principaux officiers de l'état, de convoquer les parlements et de les dissoudre, de conclure des traités, de déclarer la guerre et de rétablir la paix. Il défendit de s'engager à l'avenir dans le covenant, exigea de tout individu occupant un emploi, une renonciation à cet acte et une reconnoissance de la suprématie du roi. Le clergé réclama vainement; ses pétitions furent rejetées avec dédain par Middleton. Le lord commissaire alla plus loin encore; il obtint l'annulation, par un acte général, de tous les actes des

parlements écossois passés depuis vingt-huit ans. Ainsi fut abattue cette église d'Écosse, première cause des malheurs arrivés à la famille royale, et bientôt quatorze prélats allèrent recevoir à Londres feur consécration de la main de l'évêque Sheldon. Cela ne suffisoit pas encore aux partisans vindicatifs de la restauration; il leur falloit aussi des échafauds et de sanglants sacrifices. Le marquis d'Argyle qui avoit placé la couronne sur la tête de Charles II, à Scone, accournt à Londres pour offrir ses services et ses hommages au monarque réconcilié avec ses sujets; mais il fut arrêté et conduit à la Tour; Charles l'envoya en Écosse pour être jugé

parlement, composé des ennemis du reux marquis. Argyle, qui n'attenıcune justice de leur part, renonça à se re en invoquant la clémence du souet l'amnistie jadis accordée à Stirling. ision restoit suspendue, lorsque Monk nfamie de produire quatre ou cinq que l'accusé lui avoit jadis écrites conellement. On y trouva des expressions hement pour le protecteur, et de sur la conduite de Charles, et Argyle idamné à mort. Il marcha vers l'échavec un courage qui trompa la haine ennemis. Une machine récemment in-, et nommée the maiden (la jeune 1), servit à lui couper la tête, que l'on ı sur une pointe de fer où jadis avoit achée celle de Montrose. Argyle pasour avoir contribué à la mort de ce le partisans. Les formes judiciaires d'ailleurs toutes violées dans cet inique . L'immense fortune d'Argyle avoit la cupidité de ses ennemis; ils espés'enrichir de ses débris, et, dans ce ix espoir, ils condamnèrent aussi à e fils ainé du marquis. Charles toutei fit grâce, le mit en liberté après quelnois de prison, le créa comte, et lui presque toutes les propriétés de son mé père. L'un des plus influents préars covenantaires, le ministre Cuthrie, œu de temps après sur le même échan menaçant la nation des plus terribles ances de Dieu. Il fut suivi du capitaine , homme dont la nullité auroit dû ublier le crime, partagé par tant d'aul'avoir embrassé le parti de Cromwell. ois executions calmèrent un moment iésie des royalistes purs. Les troupes ses furent retirées l'une après l'autre. imolit les fortifications qui sembloient · maintenir l'Écosse dans un perpétuel age, et la nation parut recouvrer en sa liberté civile.

aventuriers anglois et les officiers qui, t la révolution, s'étoient partagé les ette machine étoit presque semblable à la guilloterres des Irlandois catholiques, avoient convoqué à Dublin une convention de députés propriétaires protestants et offert à Charles la soumission de son royaume d'Irlande; ils lui envoyèrent une somme d'argent, et, par ce moyen, ils obtinrent que les lois pénales contre les catholiques seroient rigoureusement exécutées. Le roi ordonna le rétablissement de l'épiscopat, et cette hiérarchie fut remise en possession paisible de ses anciennes prérogatives, malgré l'opposition d'une partie des ministres presbytériens. Mais il restoit à régler les droits des différents propriétaires sur les biens fonds de l'Irlande. Une déclaration de Charles à cet égard souleva les plus grandes difficultés. Les terres destinées aux restitutions furent d'abord presque épuisées par des concessions imprévoyantes faites au clergé, aux ducs d'York, d'Albemarle et d'Ormond; aux comtes d'Orrery, de Kingston, de Massarene, de Montrath et d'autres : de sorte que lorsqu'il fallut pourvoir aux restitutions ou aux indemnités dues à plus de trois mille catholiques, expropriés ou transplantés au-delà du Shannon à cause de leur attachement à la cause royale, lorsqu'il fallut régler le sort de la plupart des officiers qui avoient suivi le roi sur la terre étrangère, le gouvernement se trouva dans l'impossibilité de le faire. On ne tint aucune des promesses si solennellement données, et, par une des mosures les plus oppressives, les plus iniques dont il soit fait mention dans les annales des nations, on priva les réclamants de tous leurs droits actuels et de tout espoir pour l'avenir. On fit valoir, pour colorer cette injustice, la nécessité de maintenir en Irlande l'ascendant des protestants et celle de rattacher au gouvernement les personnes qui avoient obtenu des établissements sous le protectorat.

Autant la cour d'Olivier Cromwell avoit été rigide, adonnée aux actes de piété et aux pratiques vertueuses, du moins en apparence, autant celle de Charles II se montroit ouvertement amie des plaisirs et de la dissolution. Le monarque anglois prétendoit

mier \_ in I.V et ae ini coler ni en splenwur uns es iers, ni en amours dans le numbre el el nors de ses maitresses. La premere remme rui estavit les courtisons de -at i'm in sanda'e fot Barbara Villers, ille in vicinite Grantisco, et mariee a un irrama is somme Palmer. Le jour même de siu arrivee ians la capitale, le roi lui donna le rang de mai resse en titre. L'empire de tette femme sur le cœur de Charles dura un grand nombre d'années, et souvent il perdont pres d'elles les heures qu'il avoit promises a son conseil dans les circonstances les plus in portantes. Les mœurs des ducs « York et de Gloucester , aussi corrompues que celles du roi , devinrent cependant pour les cavaliers des modèles qu'ils s'empresserent d'imiter. Henri de Gloucester mourut six mois apres la restauration (septembre lett). Jacques d'York epousa en secret une temme fort laide, mais spirituelle, la fille du chancelier Hyde. Ce mariage, qu'il fallut bientôt apprendre au roi, fut beaucoup blâmé par le monarque, mais promptement pardonne. La reine mère et la princesse d'Orange ne cedèrent pas si facilement : Jacques cu recut les reproches les plus amers, et elles produisirent centre la fille du chancelier le temograge de Charles Berkeley qui affirment seus serment qu' Anne avoit eté jadis sa manyesse. Le comte d'Arran, Talbot Killigrew, et Jermin, donnérent de nouveaux details sur sa conduite dereglee : mais celui ou parat deplorer le plus hautement la hone de la famille royale, en conseillant au ma d'envoyer à la l'our cette femme prewampineuse, ce tut le chancelier Hyde luimome. En vertu de son autorité paternelle, disenterma sa fille compable dans une chambre 🖟 👊 masen , on Laspuez trouva cependant ruoq memellet kirgi et et element leven un pastica sa colere et son devouement, qu'anu de consella de bonapore, le roi l'eleva à la parrie sons le ture de laron de Hindon. of his til proxent de vingt mile hvres sterbud Anne expendant unt au jour un fils, et process an con la de deniem que Jacques pere de cerentant, et qu'elle lui

avoit toujours été fidèle. L'affection du duc. ébranlée par les propos de Berkeley , se reveilla lorsque celui-ci eut déclaré que ses accusations étoient calomnieuses. Il reconnut hautement sa paternité, donna le titre de duchesse d'York à la fille du chancelier, et finit par obtenir le consentement de la reinemère. Charles négocia ensuite le mariage de sa plus jeune sœur Henriette avec Philippe duc d'Orléans, frère de Louis XIV. Il lui restoit à se marier lui-même, et l'ambassadeur portugais lui fit offrir la main de dona Catarina, sœur d'Alphonse, roi de Portugal. La politique du cabinet de Versailles, intéressee à ce que ce royaume ne fût pas une seconde fois incorporé à l'Espagne, insistoit fortement sur les avantages que Charles devoit retirer de ce mariage, une dot de cinq cent mille livres sterling, la possession de Tanger sur la côte d'Afrique, celle de Bombay aux Indes orientales, et un libre commerce avec le Portugal et ses colonies. Cependant la religion de la princesse, qui étoit nécessairement catholique, et l'inminence d'une guerre avec l'Espagne, qui. de son côté, avoit offert au roi la main d'une des princesses de Parme, présentoient de grands obstacles; mais Louis XIV les détruisit en prétant à Charles une somme de cinquante mille livres sterling, afin qu'il put acheter des voix au parlement, et en prenant l'engagement de lui faire une avance de deux millions de francs si la guerre édatoit entre l'Angleterre et l'Espagne. Le conseil approuva à l'unanimité la recherche de la princesse Catarina; les deux chambres v donnèrent leur adhésion, et Montague, comte de Sandwich, recut le commandement d'une flotte et la mission d'amener la future reine en Angleterre. Cet amiral prit possession de la ville de Tanger et conduisit l'infante portugaise au port de Spithead, ou Charles vint la recevoir le 20 mai 1665.

La jeune reine n'étoit pas dépourvue de beauté; elle brilloit par les qualites du cœur, et son esprit, sa grâce, sa bonté, parurent avoir séduit le roi. Il alla s'établir avec elle à Hamptoncourt, et les deux époux

vécurent pendant quelques jours dans une édifiante union. Mais madame Palmer, créée comtesse de Castlemaine, avoit donné un fils à l'amoureux Charles, et, dans cette circonstance, il avoit promis à sa maîtresse de la nommer dame de la chambre de la reine. Lady Castlemaine rappela sa promesse au roi, qui la prit par la main et la présenta à la reine devant toute la cour. Catherine n'ignoroit pas que cette femme étoit sa rivale; elle fit quelques efforts pour la recevoir avec grâce; mais une vive émotion la saisit; elle versa des larmes en abondance; le sang lui jaillit du nez avec force; elle tomba dans d'effravantes convulsions, et il fallut la transporter dans son appartement. Cet incident, considéré par lady Castlemaine comme un affront, fut regardé par le roi comme une offense grave à sa propre personne; il dit avec colère qu'il ne s'abaisseroit point à se soumettre aux caprices d'une femme, et que son honneur l'obligeoit à faire réparation à lady Castlemaine. Ormond et Clarendon essavèrent de lui démontrer que la nomination de sa maîtresse aux fonctions de dame de la chambre étoit aussi cruelle pour la reine que peu décente en elle-même. Charles répondit que quiconque s'opposeroit à sa volonté deviendroit l'objet de sa colère. Il renvoya les femmes portugaises que l'infante avoit amenées, fit insulter l'ambassadeur, et tous les jours introduisit sa maîtresse dans l'appartement de la reine, qui se tenoit à l'écart, silencieuse et peu remarquée, tandis que sa rivale étoit honorée des attentions du roi et des courtisans. La reine céda enfin et accepta les services de sa dame d'honneur; mais Charles ne revint pas à elle, l'empire de lady Castlemaine étoit établi : le roi assistoit à ses soupers, à ses fêtes, prodiguoit les places selon ses désirs, et finit par la nommer duchesse de Cleveland avec réversion de titre sur les deux enfants que cette femme lui avoit donnés. La reine, par une conduite pleine de dignité, s'acquit promptement l'estime de l'Angleterre. Charles adjoignit bientôt à la duchesse une autre beauté du nom de Stuart, lady Blantvre, et força

la Castlemaine à l'admettre à ses soupers. Les embarras pécuniaires s'accroissoient cependant au milieu de ces honteuses dissolutions. La dot de l'infante étoit dissipée, et le chancelier, dans l'épuisement de toutes les ressources légales, conseilla au roi de vendre Dunkerque à la France. Charles adopta cette idée; il en conféra avec le duc d'York, le duc d'Albemarle et le comte de Sandwich, qui reconnurent avec toute la souplesse des courtisans que la mesure étoit opportune, attendu que l'entretien de la place étoit extrêmement onéreux. La négociation s'ouvrit avec l'ambassadeur de France d'Estrades. Clarendon demanda douze millions de francs: d'Estrades en offrit deux, puis quatre, et le marché fut enfin conclu pour cinq millions. Louis XIV les paya en ses billets qu'il fit racheter par un agent, et il gagna cinq cent mille francs sur l'escompte. La nouvelle de la vente de Dunkerque ne fut reçue du public qu'avec l'expression du plus profond mécontentement. On prétendit que Clarendon avoit reçu des sommes énormes du roi de France pour décider son souverain à cette honteuse transaction, et le magnifique hôtel qu'il fit bâtir à cette époque en reçut le nom épigrammatique de Dunkerque-House. Un parti formidable menaça de ce moment le chancelier d'une accusation capitale.

Les catholiques, les presbytériens, les indépendants, avoient toujours espéré que le roi finiroit par accorder, selon les termes de la déclaration de Breda « la tolérance pour · les consciences délicates, · et cependant l'acte d'uniformité étoit sévèrement exécuté. Ils réclamèrent avec énergie la suspension des lois pénales. Charles répondit qu'il demanderoit au parlement un acte qui le mît en état d'exercer, à la satisfaction du plus grand nombre, un pouvoir qu'il croyoit inhérent à la couronne. Cette déclaration nouvelle fit dire par les épiscopaux et les intolérants que sans doute il avoit apostasié, parce qu'un protestant ne pouvoit montrer aucune indulgence pour les catholiques. Charles, qui flottoitentre la religion dont il faisoit ouvertement profession et la foi romaine, pour laquelle

juster on the 5 crète inclination, essava - : exemmer en engageant le parlement vorter le neuvelles lois pour arrêter les rentra un capisme; mais en même temps le pri zirte da sceau privé présentoit à la campre aes pairs un bill tendant à donner त गा स देखां de dispenser, à sa volonté, يع جيستية, des signatures, ou même de onte neessance aux doctrines et à la discinine de l'eglise établie. La plus vive agitaил ж manifesta à la lecture de cette proposaua. L'opposition prétendit que c'étoit tonner au schisme une existence légale, et nutrifier, au grand détriment de la tranmine publique, les sectes et les sectaires. \_. till fut dédaigneusement abandonné. ್ರಾಪ್ಡ್ s'en prit aux évêques, qu'il accusa aratitude et de bigoterie; il les priva des marcues de respect qu'il leur avoit données cesta a jour, et les livra aux sarcasmes irredechis de ses courtisans. Les chambres lui iemandérent bientôt après, par une adresse, proclamation qui exilât du royaume tous ies privres catholiques sous peine de mort. E tallut bien y acquiescer, et comme chaque con entrainoit un autre, les intolérants réchancrent l'exécution des lois pénales contre andissidents, catholiques et sectaires de toute wir. Une insurrection d'enthousiastes sat lieu dans le Yorkshire et le Westmoreand octobre 1665). Cétoient des hommes 🗽 🐚 cinquième monarchie ; poursuivis , détel arrêtes par les troupes du duc de Makingham, ils prétendirent se justifier en meant que le parlement avoit duré plus de inus aux et qu'ils s'étoient assemblés en NAME d'un acte de Charles Ier, donné dans a swième nunée de son règne, afin de choi-& hursdeputen. Ils furent punis, et Charles chambres l'annulation d'un an qui fournimoit de tels prétextes à des ъчивния виditicumes. On rapporta en effet A thum qui ordonnoit aux sheriffs de tenir de thething tone les trois ans, nonobstant a ndunti du roi. Mais en même temps le manque fut lorcé de consentir à un acte with his conventientes, qui déclaroit que mountiles de plus de cinq personnes,

pour motif de religion, étoit séditieuse et illégale, et prononçoit des amendes contre les délinquants. La récidive étoit punie de six mois de prison, et à la troisième fois on appliquoit la peine de la déportation pour sept ans. Cette mesure intolérante et rigoureuse s'appliquoit aux catholiques comme à tous les sectaires, quels qu'ils fussent, et ne profitoit qu'à l'église épiscopale, dont elle fut le triomphe. C'étoit la violation la plus complète d'une promesse solennelle. Elle entrains les dénonciations les plus vexatoires, des amendes, des persécutions, des emprisonnements sans nombre; mais ses rigueurs retombèrent spécialement sur les quakers, qui pensoient que leur devoir les obligeoit à confesser publiquement leur croyance. On les déporta par milliers.

Charles vivoit en paix avec les puissances étrangères lorsque la rivalité commerciale de l'Angleterre et de la Hollande vint le décider à tirer l'épée et à se livrer aux chances incertaines de la guerre. La compagnie d'Afrique, présidée par le duc d'York, achetoit de la poudre d'or aux côtes de Guinée, et en tiroit des esclaves qu'elle vendoit aux colons des Indes orientales. La compagnie hollandoise entreprit de traverser les progrès des agents du commerce de l'Angleterre, et construisit des forts sur la côte d'Afrique. Les négociants de la Cité s'effrayèrent pour leurs intérêts, et demandèrent la guerre par l'organe de Jacques, dont Charles repoussa d'abord les sollicitations. Les négociants portèrent leurs plaintes à la chambre des communes (1664, 21 mars); ils alléguèrent que le traité passé entre Cromwell et les Hollandois n'avoit pas été exécuté par ces derniers, et que les pertes qui en résultoient pour le commerce de l'Angleterre s'élevoient à plus de huit cent mille livres sterling, d'après le calcul le plus modéré. Les communes prièrent le roi de prendre des mesures efficaces pour redresser des torts aussi graves, et promirent de l'aider de leurs fortunes et de leurs vies. Les lords les appuyèrent, et Charles, qui conservoit des ressentiments personnels contre la faction du grand pensionnaire de Witt, qui

l'avoit abreuvé d'outrages durant son exil, concut l'espoir de s'en venger. Les Hollanlois s'étoient emparés de la forteresse du cap Corse. La compagnie africaine envova sur eslieux quelques bàtiments armés en guerre. sous le commandement de sir Robert Holmes, qui trouva, en visitant un vaisseau hollandois, des documents d'un caractère si hostile, qu'il jugea convenable de prendre luimême l'offensive. Il attaqua les forts de Gorée, s'en empara ainsi que du cap Corse, détruisit plusieurs factoreries, et se rendit dans la mer du sud, où il donna le nom de New-York à la Nouvelle-Amsterdam. Aux réclamations de l'ambassadeur de Hollande. Charles répondit que Holmes avoit agi sans son aveu, et qu'il le feroit mettre en jugement à son retour. Cette réponse évasive ne trompa point l'esprit pénétrant du pensionnaire. Ruyter, qui commandoit dans la Méditerranée, recut l'ordre d'aller détruire aux Canaries quelques bâtiments de pirates, mais ses instructions secrètes lui prescrivoient de venger la Hollande. En effet, il usa de représailles à l'égard des Anglois sur la côte d'Afrique, et, passant aux Indes occidentales, s'empara de vingt vaisseaux de commerce. A la nouvelle de l'entreprise de Ruyter, deux flottes angloises parcoururent les mers du nord et capturèrent cent trente voiles hollandoises. Les passions populaires, exaltées par ce succès, ne marchandèrent point à Charles les subsides dont il avoit besoin et les chambres votèrent deux millions cing cent mille livres sterling pour les frais que devoit entraîner la déclaration de guerre, qui fut publiée (1665, 2 février). C'est à dater de ce bill financier que l'ancienne méthode de voter des subsides par dixièmes et quinzièmes fut abolie, et qu'ils furent remplacés par des taxes levées par douzièmes sur les comtés. Les biens du clergé ne furent pas exempts de ce nouveau système d'imposition, et les bénéficiers, qui jadis avoient le privilége de se taxer euxmêmes, obtinrent en retour celui de voter aux élections comme francs tenanciers. Ainsi l'église anglicane abandonna un droit assez illusoire pour un avantage bien réel. Une flotte formidable sortit peu de temps après des ports de l'Angleterre. Elle étoit divisée en trois escadres : la rouge, sous les ordres du duc d'York, qui avoit le commandement général; la blanche, sous ceux du prince Rupert; et la bleue, sous le comte de Sandwich. Jacques avoit son pavillon sur le Royal-Charles, et quatre-vingt-dix-huit vaisseaux de ligne, sans compter les frégates et les brûlots, lui obéissoient. Le 5 juin il rencontra la flotte hollandoise, composée de cent treize bâtiments de guerre, commandée par l'amiral Opdam. Le combat s'ouvrit par un feu terrible, qui dura quatre heures consécutives. Les efforts de l'ennemi se dirigeoient principalement sur le Royal-Charles, et près de l'intrépide Jacques furent tués le comte de Falmouth, le lord Muskerry, et le fils du comte de Burlington. Jacques, couvert du sang de ses amis, obtint enfin une supériorité marquée sur l'ennemi. Il s'aperçut que le feu se ralentissoit à bord de l'Eendracht, où se déployoit le pavillon d'Opdam; il fit redoubler le sien, et bientôt le vaisseau hollandois sauta avec un épouvantable fracas : six cents hommes qui le montoient et l'amiral perirent dans l'explosion. Sept autres vaisseaux furent consumés par un brûlot. Les Hollandois prirent la fuite; la nuit survint; Van Tromp en profita pour empêcher une funeste dispersion, et le lendemain les Anglois apercurent leurs adversaires à l'ancre et à l'abri, derrière les basfonds de Lowestoff. La victoire d'ailleurs

La nouvelle de ce glorieux succès, qui devoit exciterau plus haut degré l'enthousiasme des Anglois, les trouva plongés dans une terreur qui ne leur permit pas d'en apprécier tous les avantages. Une maladie pestilentielle,

étoit complète : l'ennemi avoit perdu quatre

amiraux, sept mille hommes, et dix-huit

vaisseaux. L'escadre de Jacques n'avoit à re-

gretter qu'un bâtiment de cinquante canons

et la mort d'environ six cents hommes; mais parmi ceux-ci l'on comptoit les amiraux

Lawson et Sampson, et les comtes de Marl-

borough et de Portland.

sortie, à ce que l'on croyoit, de la paroisse de Saint-Gilles, s'étoit répandue dans les paroisses voisines, avoit pénétré dans la Cité, et menacé White-Hall. Les principaux habitants de Londres quittèrent la ville, et furent bientôt suivis de la famille royale. L'émigration devint telle que les villes voisines se levèrent en armes pour éviter la contagion, et formèrent un cordon autour de la capitale. Quarante mille domestiques se trouvèrent bientôt sans asile, et plus de cent mille ouvriers furent privés de travail. Les personnes aisées répandirent d'abondantes aumônes; le roi donnoit mille livres sterling par semaine, et tout ce qui composoit la cour l'imitoit dans sa générosité. On divisa les paroisses en districts, et dès que la maladie se déclaroit dans une maison, une croix rouge d'un pied de long, peinte sur la porte avec les mots : Seigneur, avez pitié de nous! en prévenoit le public. De ce moment cette porte étoit condamnée et ne se rouvroit qu'un mois après, lorsque tous les habitants avoient péri. Cette mesure désastreuse réduisit au désespoir une foule d'infortunés qui tentèrent de s'échapper par tous les moyens, et qui portèrent au dehors le germe de la contagion. Lorsqu'ils étoient repris et reconnus malades, on les mettoit à mort comme coupables de felonie; et s'ils avoient recouvré la santé, on les traitoit comme des voleurs ou des vagabonds. Des tombereaux précédés d'une cloche parcouroient les rues durant la nuit; on y jetoit par les fenêtres les corps des victimes de la journée; et, sans cercueils, sans services funèbres, sans cortége de parents ou d'amis, les cadavres étoient déposés dans les fosses comnunes creusées aux cimetières les plus proches. Les scènes d'infortune et de désolation que fit naître cette effrayante épidémie ne furent dépassées dans leur douloureuse horreur que par la brutalité, la dépravation, l'atrocité des crimes commis par les misérables que l'on chargea du service des inhumations. Le délire fanatique s'empara aussi de cet événement : une épée de flammes s'étendoit, disoit-on, toutes les nuits, de Westminster à la Tour, et des multitudes entières croyoient l'apercevoir; les esprits des morts erroient autour des fosses où leurs corps gisoient pêle-mêle, et la foule superstitieuse s'y rassembloit pour les entretenire leur promettre des prières; un prophète parcouroit les rues en s'écriant comme lonas: « Encore quarante jours, et Londres » sera détruite! » Un autre, marchant à pas précipités, s'arrêtoit dans les carrefours, et d'une voix sépulcrale, dénonçant les jugements de Dieu contre les coupables habitants de la capitale, terminoit ses imprécations par les mots : « Oh! que le Seigneur est parand et terrible! > Le désespoir remplissoit toutes les ames. Londres étoit un vaste théâtre de misère et de désolation, de débauche et d'impiété, d'indifférence et de résignation personnelle; il sembloit que la crainte cût détruit tous les liens sociaux, ett anéanti toutes les vertus. On entendoit les hurlements d'une joie détestable dans les 12vernes, dans les lieux de prostitution, pris du lit d'où s'échappoit le cri de la douleur. Des rues entières étoient privées d'habitants, les maisons ouvertes et dévastées ; les amis, les parents, se détournoient pour éviter un contact qui pouvoit donner la mort, et la mort frappoit sans relache, nonobstant l'égoïsme des précautions. Dans une seule semaine, en septembre 1665, plus de dix mille victimes succombérent sous la violence croissante de l'épidémie. La malignité de la contagion céda cependant aux grands vents qui régnèrent, et aux froids de l'hiver. Au mois de février 1666, le roi revint à White-Hall; la cour le suivit, et Londres se repeupla; mais cent mille personnes avoient péri. La maladie s'étoit successivement développée dans le reste du royaume ; elle sévit en plusieurs lieux jusqu'à l'hiver suivant, et l'on assure qu'elle enleva plus de trois cent mille individus.

Des que les ravages de cette peste se furent arrêtés, la guerre avec la Hollande reprit une nouvelle activité. Le roi défendit au duc d'York, héritier présomptif de la couronne, d'exposer désormais ses jours aux

chances fatales d'un combat, et le comte de Sandwich reçut le commandement général de l'escadre. Deux flottes hollandoises, venant l'une de Smyrne, l'autre des grandes Indes, et dont le chargement étoit évalué à plus d'un million de livres sterling, s'étoient réfugiées dans le port neutre de Bergen en Norwége. On séduisit le roi de Danemark. et il consentit à favoriser les Anglois, à condition de recevoir la moitié du profit. Cet infame traité fut déjoué par la probité du gouverneur de Bergen. Il affirma n'avoir pas reçu de Copenhague des instructions suffisantes pour laisser commettre un tel guet-àpens, et lorsque l'amiral anglois Tyddiman voulut passer sous le canon du château pour s'emparer des vaisseaux ennemis, la garnison ouvrit le feu le plus vif sur les assaillans. qui furent forcés de reprendre le large avec de grandes pertes. Sandwich parvint toutefois à rejoindre la flotte hollandoise, lorsqu'elle se dirigea vers le Texel. Il s'empara de huit vaisseaux de guerre, de deux galions des Indes et de vingt navires de diverse grandeur; mais la cupidité de ce général et des amiraux sous ses ordres priva l'état de la valeur des cargaisons qu'ils s'approprièrent honteusement. Sandwich, accusé de dilapidation, perdit son commandement; mais il fut nommé ambassadeur en Espagne. Le plus léger détournement commis par un simple employé eût conduit le malheureux au gibet.

Les persécutions avoient continué même durant la peste. Le parlement qui s'assembla à Oxford (11 octobre 1666) commença par voter libéralement un supplément de deux cent cinquante mille livres sterling pour les frais de la guerre, et un présent de cent vingthuit mille livres pour le duc d'York. Il s'occupa ensuite des exilés qui avoient pris de l'emploi dans les Provinces-Unies, et frappa d'un bill d'attainder tous les Anglois qui resteroient au service des États, après un délai déterminé. Le même bill d'attainder fut lancé contre le colonel Danvers, Rathbone, Tucker, et six autres individus prévenus d'avoir voulu brûler la Cité et s'em-

parer de la Tour. Ils furent exécutés, à l'exception de Danvers, qui parvint à s'échapper. Ce ne fut pas tout. Un grand nombre de ministres orthodoxes avoient abandonné leurs ouailles pendant l'épidémie, et les presbytériens destitués avoient saisi cette occasion pour montrer un noble dévouement et braver la mort en administrant les secours de la religion à leurs frères infortunés. La jalousie de leurs rivaux se prévalut de ce que la loi avoit été violée; elle ne vit qu'une haute trahison dans cette contravention généreuse, et le parlement rendit un acte qui défendoit à tout ministre non conformiste d'approcher dans un rayon de cinq milles d'aucune des villes qui envoyoient des députés à la chambre des communes, sous peine d'une amende de quarante livres sterling et d'un emprisonnement de six mois. Les évêques ajoutèrent de nouvelles rigueurs à « l'acte des cinq milles, » et la plupart des dissidents furent forcés de s'établir avec leurs familles dans des lieux écartés, en proie à la misère, mais plus honorés que jamais par leurs sectateurs.

Les Hollandois, en vertu d'un traité d'alliance conclu avec la France en 1662, réclamèrent l'appui de Louis XIV dont l'ambassadeur notifia au roi Charles que s'il ne faisoit ses efforts pour rendre la paix au continent, la France se verroit dans l'obligation de prendre parti contre lui. Charles, blessé dans son amour-propre par le ton de supériorité qu'avoit pris l'envoyé de Louis XIV, répondit avec hauteur, et la rupture entre les deux puissances fut déclarée. Le roi de Danemark embrassa en même temps la cause des États, et au printemps de 1666 le prince Rupert et le duc d'Albemarle allèrent à la recherche des Hollandois et des François. Monk rencontra la flotte hollandoise. forte de quatre-vingt vaisseaux, à la hauteur de North Foreland (1er juin). Il attaqua l'ennemi avec courage sans doute, mais sans ordre, et l'escadre bleue fut entièrement mise hors de combat avant la nuit. Le lendemain le feu recommença; une partie des vaisseaux de Monk fut brûlée, et il ne lui en

resta que seize, qui, le surlendemain, prirent le parti de la retraite devant Ruyter. Le Prince-Royal, le plus beau vaisseau de la marine angloise, fit naufrage sur un banc de sable, et les autres eussent peut-être éprouvé le même sort si le prince Rupert, avec vingt vaisseaux de premier ordre, ne fût venu à leur secours. Le combat recommenca avec vigueur; mais une brume épaisse vint séparer les ennemis, et les Anglois abandonnèrent le champ de bataille. La conduite de Monk sut sévèrement blàmée. Il remit en mer dès que les escadres furent réparées, et il alla insulter les côtes de la Hollande. Cent cinquante vaisseaux marchands. destinés au commerce de la Baltique, étoient réunis entre Ulie et Schilling. Il dirigea contre eux une division de chaloupes et de brûlots. et les livra aux flammes avec leurs cargaisons; le lendemain il réduisit en cendres la ville de Brandaris, composée de plus de mille maisons.

Dans la nuit du 2 au 3 septembre 1666, un incendie éclata au sein de la Cité, chez un boulanger, dans une ruelle nommée Pudding-Lane, près de Fish Street; les maisons voisines, construites en bois et à toitures goudronnées, remplies de marchandises combustibles, se trouvèrent en flammes dans un instant. Les pompes étoient hors de service; l'eau mangua; le lord maire n'osa prendre aucune mesure décisive sans le consentement des propriétaires, et le vent qui souffloit de l'est avec une violence extrême porta le feu de toit en toit avec la rapidité de l'éclair, aux maisons les plus éloignées. La ville tout entière ne présenta bientôt plus d'autre spectacle que celui d'une immense colonne de flamme de plus d'un mille de diamètre qui, en s'élevant, se repliant et se divisant, remplissoit l'air d'innombrables parcelles de feu, et allumoit de nouveaux incendies.

Dans cet affreux malheur, la population exaspérée ne réva que trahison: vingt mille républicains, étrangers, papistes, François, avoient mis le feu à la ville, avoient pris les armes et massacroient tous les Anglois qu'ils

rencontroient; on avoit vu des hommes qu lançoient des boules de feu dans les maisons, d'autres qui portoient des paquets d'une substance inconnue d'où s'échappoient des flammes à volonté. Le désordre fut bientôt au comble; et parmi les hommes qui essayoient de sauver leurs familles et leurs biens, parmi ceux qui travailloient à éteindre l'incendie, ou ceux qui fuyoient un massacre imaginaire, ou encore ceux qui s'armoient pour combattre les assassins, la populace arrêtoit, maltraitoit, tuoit même les inconnns ou les personnes qu'elle soupçonnoit de papisme.

L'incendie parut se ralentir le 5 septembre. Le roi et le duc d'York, qui s'étoient portés partout où le danger étoit le plus grand, parvinrent, en détruisant des rangées de bâtiments, à sauver l'église du Temple, l'abbaye de Westminster et White-Hall. Le jeudi 6, le vent s'apaisa, et l'espoir rentra dans les cœurs; mais le feu reparut avec fureur dans le Temple, à Cripplegate, et aux environs de la Tour. On fit sauter des maisons avec de la poudre; on pratiqua ainsi de larges ouvertures, et l'on parvint à restreindre l'incendie aux quartiers dejà consumés. Les deux tiers environ de la capitale avoient péri. Treize mille deux cents maisons et quatre-vingt-neuf églises étoient réduites en cendres. Deux cent mille individus, dans le plus absolu dénuement, couchèrent sur la terre entre Highgate et Islington. Le roi, les princes, les grands de l'état, la population du reste du royaume, vinrent à leur secours, et on les répartit dans les villes et villages voisins où le couvert et les subsistances furent charitablement partagés avec eux. On accusa les papistes d'avoir commencé et propagé l'incendie de cette cité protestante, et l'on mit à mort un malheureux fou qui alla se dénoncer lui-même : ce n'étoit pas un catholique.

Le parlement se rassembla; mais on s'aperçut que le désastre récent avoit aigri les esprits, que le roi avoit perdu de sa popularité, et que l'immoralité de la cour faisoit naître d'énergiques censures. Le duc de Buc-

kingham, disgracié par le conseil de ladv Castlemaine, se mit à la tête de l'opposition. Les communes votèrent dix-huit cent mille livres sterling, mais elles obtinrent que tous les prêtres catholiques et les jésuites quittassent le royaume, que toutes les personnes soupconnées de papisme prétassent le serment d'allégeance et de suprématie; que l'importation des moutons, des bêtes à cornes et des porcs venant de l'Irlande fût interdite, et qu'une commission d'enquête fût instituée pour examiner les comptes publics où l'on soupconnoit de graves dilapidations. Charles avoit d'abord refusé son assentiment à ce dernier bill, mais on menaça lady Castlemaine d'un acte d'accusation, et le roi, pour la soustraire aux poursuites, accorda ce qu'on lui demandoit.

Les persécutions religieuses provoquèrent une insurrection en Écosse. Le peuple abandonnoit les églises aux nouveaux ministres nommés par les évêques, et suivoit en foule dans des granges ou dans les landes ses anciens pasteurs attachés au covenant. Les punitions les plus rigoureuses n'amenèrent aucun résultat, et l'on se vit obligé d'envoyer dans les provinces de l'ouest un corps de troupes commandé par sir Jacques Turner. Quelques covenantaires se réunirent, surprirent Turner, et le firent prisonnier. Étonnés de leur succès, ils résolurent, malgré leur petit nombre, de marcher sur Edinbourg; l'armée rovale les força de rétrograder. Posté à Rullion-Green, leur commandant, le colonel Wallace, voulut, avec mille hommes seulement, tenir tête à l'ennemi. Deux de leurs ministres se placèrent dans leurs rangs pour les encourager; deux autres montèrent sur une eminence afin de prier pour eux. Les deux premiers furent tués au premier choc, et les insurgés prirent la fuite, laissant une cinquantaine de morts sur le champ de bataille et cent trente prisonniers. Les évêques, loin de solliciter en leur fayeur une clémence utile, demandérent leur exécution, et tous ces malheureux furent pendus à Dumfries, à Irvine, à Glascow, à Ayr, en protestant de leur attachement au covenant. Avant

d'être mis à mort, ils furent appliqués à la torture, parce que, suivant l'usage, on supposoit une conspiration ourdie par l'étranger. La haute cour de justice fut forcée de reconnoître que la persécution seule avoit causé leur résistance, et le roi ordonna de traiter désormais les whigs avec moins de rigueur.

Un traité secret fut à cette époque condu entre le roi de France et le roi d'Angleterre. Il fut convenu que les deux puissances cesseroient toute hostilité; que l'Angleterre ne donneroit aucun secours à l'Espagne; que la France rendroit les fles qu'elle avoit conquises aux Indes occidentales, stipulations qui plus tard devoient être consignées dans un traité ostensible. Tandis que Charles et Louis déposoient ainsi leurs inimitiés (1667), le grand pensionnaire de Witt et Ruyter sortoient du Texel avec soixante-dix voiles. et se présentoient à l'embouchure de la Tamise dans l'intention de la remonter jusqu'à Gravesend. Une autre division devoit détruire les vaisseaux à l'ancre dans la Medway. Le fort de Sheerness n'opposa aucune résistance aux Hollandois, et leurs brûlots incendièrent les navires disposés par Monk pour défendre la barre. La flotte ennemie remonta la rivière en triomphe: deux vaisseaux de guerre, placés en tête de l'escadre, répondoient par leurs feux à ceux des batteries, et les brûlots, continuant à s'avancer, réduisirent en cendres le Royal Jacques, le London, et le Chêne-Royal, les trois plus beaux vaisseaux de la marine angloise. Satisfaite de cette expédition, la première division bollandoise redescendit la Tamise et vint se rallier à la seconde division qui l'attendoit au Nore. Ruyter balaya ensuite la Manche. combattit avec succès sir Édouard Spragge, et rentra dans les ports de la Hollande. L'Angleterre tout entière s'indigna d'un parcil affront, et il se grava aussi profondément dans le cœur du roi que dans ceux de ses sujets. Mais alors les armées de Louis XIV, dirigées par Turenne, marchoient de victoire en victoire: Douai, Lille, avoient ouvert leurs portes, et les États jugèrent à por-

de traiter avec Charles II, afin de n'avoir à défendre que de l'ambition de Louis XIV.

Anglois conservèrent Albany et Newrk, et confirmèrent à la Hollande la session de l'île de Pulo-Ron. Un second ité de l'Angleterre avec la France rendit ouis l'Acadie, et à Charles, Antigoa,

intserrat, et Saint-Christophe.

La peste, l'incendie de Londres, les calaités de la guerre, l'affront reçu dans la Taise, les dérèglements de Charles, avoient eri l'esprit public, et le roi, pour apaiser s murmures, parut disposé à sacrifier Claudon qui s'étoit fait des ennemis dans utes les classes. Le comte de Bristol l'acusa de haute trahison dans la chambre des ords. Mais quand il fallut spécifier les crimes normes dont le chancelier s'étoit rendu couable, on ne put citer contre lui que quelques propos qui annonçoient trop de présomption t de confiance en lui-même, mais qui n'aoient rien de criminel. Charles donna l'ordre l'arrêter l'accusateur; mais le comte de Brislol se déroba par la fuite à la prison. Buckingham qui avoit offensé Charles en défendant à la duchesse, sa femme, de rendre visite à lady Castlemaine, parvint à faire sa paix avec cette maîtresse en titre, fut rétabli dans ses emplois, et devint un des plus ardents ennemis de Clarendon. On rappela, pour perdre le chancelier, les énormes dépenses faites à son hôtel, le mariage de sa fille avec le duc d'York, et l'introduction dans la couche royale d'une princesse incapable d'avoir des enfants. Charles même parut préter l'oreille à ces insinuations, et fit dire à Clarendon qu'il s'attendoit à recevoir sa démission. Le chancelier se rendit près du roi, lui déclara que donner sa démission seroit s'avouer coupable, et le supplia de ne point prêter sa puissance aux haines et à la colère de lady Castlemaine. Cette prière exaspéra le roi qui lui fit donner l'ordre de remettre le grand sceau de l'état aux mains de sir Orlando Bridgeman. Afin de consommer la ruine de Clarendon, Buckingham et Bristol qui avoit reparu à la cour, engagèrent la chambre des communes à le mettre en accusation. On lui reprocha des actes de corruption, des richesses mal acquises, la vente de Dunkerque aux François, et l'intention d'établir un gouvernement militaire. Les communes, en l'accusant devant la chambre des lords, demandèrent son arrestation provisoire que les pairs néanmoins refusèrent. Le roi commença cependant à trembler sur les suites de cette affaire; elle prenoit la même marche que celle de Strafford. Il fit proposer au comte de quitter secrètement le royaume. Clarendon regarda cette démarche comme indigne de son caractère. Ses ennemis irritèrent le monarque en répandant le bruit que le chancelier avoit traversé les amours du roi avec la belle miss Steward, que le duc de Richmond avoit épousée à l'instigation de Clarendon. Le comte crut devoir se défendre de cette calomnie dans une lettre au garde des sceaux. Charles la lut, la brûla, et dit froidement qu'il ne comprenoit rien à , ces propos, mais qu'il ne concevoit pas que Clarendon restât encore en Angleterre. Le duc d'York enfin, ne pouvant rien obtenir de son frère, en faveur de son ancien favori, porta au comte de Clarendon l'ordre formel de se retirer sur le continent. Peu de jours après son départ, le parlement passa un acte de bannissement perpétuel, et fit brûler, par la main du bourreau, la justification que le comte lui avoit adressée. Clarendon, homme de talent et de caractère, n'étoit pas un ministre sans tache, mais il fut la victime des haines de parti.

Le nouveau cabinet (1668) reçut le-nom de « la cabale du roi; » il se composoit du duc de Buckingham, de sir Henri Bennet lord Arlington, premier secrétaire d'état, du garde des sceaux Bridgeman, et de sir William Coventry, commissaire de la trésorerie. Buckingham et Arlington se détestoient mutuellement. Coventry, homme supérieur par son savoir et ses talents, déplaisoit au roi qui le nommoit le visionnaire. Bridgeman étoit à peu près nul.

Ce ministère envoya sir William Temple à la Haye, et cet ambassadeur conclut avec les États et la Suède, une transaction à la-

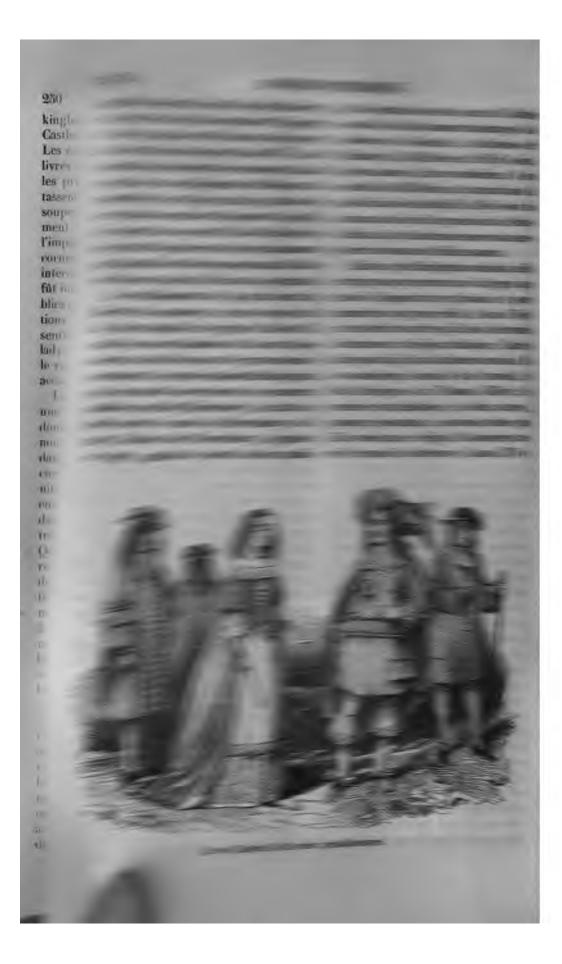

iciter le secours de sa puissance dans irconstance épineuse. Le lord Arunenvoyé à la cour de France. Il offrit la ation de l'Angleterre dans l'invasion e de la Hollande, movennant un subnuel, et pria Louis d'accorder à Charles mme considérable afin qu'il pût réles insurrections que causeroit une sion aussi inattendue. Louis ne fit aubjection au prêt d'argent, mais il reta que les discordes religieuses agisavec la rapidité et la fureur d'un volque la conversion prématurée du roi eterre mettroit sa couronne et sa vie ger. Charles convint que la tentative soit une folie, mais il avoit des motifs roire qu'il lui seroit possible de réussir. ité fut signé quelques mois après. Il que le roi d'Angleterre feroit publint profession de la foi catholique. 'allieroit à Louis pour faire la guerre ollande; que le roi de France lui fourdeux millions tournois et six mille es; qu'en cas de guerre avec la Hol-Charles mettroit six mille hommes et nte vaisseaux à la disposition de la et recevroit annuellement trois milournois. Nonobstant ce traité, le duc fut le seul qui adopta la religion rò-L'Église anglicane reprit une haute ce, et les dissidents parmi lesquels on noit surtout les quakers, intrépides eur fidélité à leurs doctrines, éproude nouveau les rigueurs de la persé-(1670). Charles paya de son assentil'acte contre les conventicules, la sion d'un droit additionnel à l'entrée s étrangers dans le royaume.

eune Crofts, que l'on disoit fils de s et de Lucy Barlow, avoit été appelé res peu après la restauration. Le roi adopter la religion épiscopale, le le de Monmouth, et lui donna en maa plus riche héritière de l'Ecosse, la se de Buccleugh. Buckingham, qui pit l'avénement de Jacques à la couessaya d'amener le roi à reconnoître puth pour son successeur; mais Charles

répondit qu'il aimeroit mieux le voir pendre que d'en faire son fils légitime. Buckingham ne fut pas déconcerté, et les théologiens insinuèrent au monarque que la stérilité d'une épouse étoit, dans certains cas, un motif licite de divorce; le roi parut adopter cette opinion; mais il falloit encore qu'il fût convaincu que des époux divorcés pouvoient légalement se remarier. Le lord Roos se chargea de lui en fournir un exemple. Lady Roos avoit été séparée de son mari, comme adultère, par sentence d'un tribunal ecclésiastique; le lord obtint de la chambre, dans une séance où Charles assistoit, et nonobstant la protestation de Jacques et de vingtsix pairs dont treize ecclésiastiques, un bill qui l'autorisoit à contracter un nouveau mariage. Charles n'osa cependant user de la liberté que lui ouvroit la décision du parlement, et le triomphe de Buckingham n'eut pas le résultat que celui-ci en espéroit. Afin de se distraire, Charles fit venir de France mademoiselle de Keroual, fille d'honneur de la duchesse d'Orléans, Henriette d'Angleterre qui venoit de mourir presque subitement: il la nomma dame de la chambre de la reine et elle devint une de ses maîtresses. Le roi la créa ensuite duchesse de Portsmouth.

La France, déterminée à faire la guerre à la Hollande, demanda les cinquante vaisseaux promis par le traité secret. Il falloit de l'argent pour les équiper, et l'on répandit le bruit qu'ils étoient destinés à garantir de toute insulte les côtes de l'Angleterre. On vota deux millions et demi sterling. Dans la discussion, un député proposa d'établir une taxe sur les théâtres; le ministre répondit que les théâtres contribuoient aux plaisirs de sa majesté. « Ces plaisirs, dit en riant sir John » Coventry, proviennent-ils des acteurs ou des actrices? La cour se trouva grièvement offensée de la plaisanterie, et le duc de Monmouth, afin de punir l'outrage fait au roi, chargea de la vengeance son lieutenant Sandy et O'Byron, fils du lord Inchiquin. Accompagnés de treize soldats, ils surprirent un soir Coventry dans Haymarket,



COMPLY L CHANGE

: australines de la mason.

PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH

equations in the control of participation in the control of the analysis of the compense of the control of the compense of the control of the

rencon. Ava russa le dernier tribut à la name (1971), una Elle avoit eu huit enfants, aus lieux illes seulement lui survécurent, tarre et Anne qui toutes deux furent reines Augieterre. La duchesse avoit embrassé la engion catholique peu de temps avant sa nort : un moine franciscain lui administra le latique en presence de cinq personnes, les eules qui fussent dans le secret de sa conversion : mais ce secret n'en fut pas un long temps pour le public, qui remarqua avec surprise que, depuis deux ans, le duc d'York n'avoit pas reçu le sacrement d'après les formes le l'église anglicane.

Le ministère ou la cabale se composoit, en 1671, de cinq personnes : 1° Arlington, adis sir Henri Bennet, orateur facile et agreable, esprit rusé sous des formes gracieuses, assez adroit pour suggérer toutes les mesures acerbes qui convenoient à Charles, sans les présenter ou les défendre laimème, ce qui lui valut une grande réputa-

tion de modération : il passoit pour l'homme le plus poli de l'Angleterre. Charles, pour montrer l'estime qu'il lui portoit, lui demanda la main de sa fille, agée seulement de cinq ans, pour le lord Harry, duc de Grafton, qu'il avoit eu de lady Castlemaine: 2º Clifford, homme influent dans la chambre des communes, habile, éloquent, ambitieux, mais généreux, constant dans ses amitiés, ferme dans ses ressentiments, prompt et hardi dans l'exécution. La probité de ce commissaire de la trésorerie ne fut jamais mise en doute; 3º l'immoral, le prodigue, le léger Buckingham, dont Charles aimoit les folies, quoiqu'au fond il méprisat leur auteur. Buckingham dissipa en peu d'années une fortune de plus de vingt mille livres sterling de rentes en bonnes terres (cinq cent mille francs); 4º le duc de Lauderdale, soumis à toutes les volontés du souverain, couvrant de ses sarcasmes les craintes et les sinistres prédictions de ses collègues, ami sincère du covenant qu'il ne pouvoit s'empêcher de tourner en ridicule, ennemi des catholiques auxquels il prétoit constamment son appui, partisan déclaré d'une monarchie limitée et constitutionnelle, et faisant exécuter avec rigueur les actes les plus arbitraires du pouvoir royal; 5° enfin sir Antony Ashley Cooper, jadis ami de Cromwell, faisant servir des talents du premier ordre à ses passions et à son intérêt ; il fut partisan de la cause royale tant que souffla pour elle le vent de la prospérité; mais dès que l'adversité menaça de l'atteindre, il se fit le champion des droits populaires, et se démit de toutes les places qu'il occupoit à la cour.

Charles, déterminé à faire la guerre aux Hollandois, éprouvoit le besoin d'une somme plus forte que celle qui avoit été votée. Le subside promis par la France ne lui sembloit pas suffisant, et il adopta, pour compléter son trésor, la mesure financière la plus inique dont on eût parléjusque alors. Diverses branches de revenus publics étoient engagées depnis plusieurs années aux capitalistes qui avoient avancé de l'argent au gouvernement, et l'échiquier acquittoit avec régularité ses

obligations; une proclamation déclara que l'échiquier cesseroit pour une année ses paiements à tous les créanciers en vertu des garanties existantes, et promit en même temps de rattacher au capital les intérêts échus, et de donner six pour cent d'intérêt à ce nouveau fonds. Treize cent mille livres sterling furent ainsi placées à la disposition des ministres; mais plusieurs des capitalistes prêteurs se virent dans la nécessité de déclarer leur faillite; une foule de petits rentiers, de veuves et d'orphelins, tombèrent dans une profonde misère ; le crédit commercial reçut un funeste ébranlement, et le gouvernement perdit le peu qu'il possédoit encore de popularité. Les ministres espéroient que l'enlèvement d'une flotte hollandoise qui revenoit richement chargée des produits du levant, leur rendroit toute leur prépondérance; mais les États, avertis du danger qui les menaçoit, avoient armé en guerre leurs vaisseaux marchands, et lorsque sir Robert Holmes les rejoignit à leur passage dans la Manche, il les trouva disposés à se défendre. Le combat dura deux jours; la flotte hollandoise parvint à gagner des parages hospitaliers, et les Anglois ne s'emparèrent que de quatre navires dont la cargaison ne couvrit pas les frais d'une expédition qui avoit honteusement précédé toute déclaration de guerre.

Les déclarations simultanées de la France. de l'Angleterre et de la Suède, contre la Hollande, parurent enfin (1672) accompagnées de l'énumération des griefs de chaque puissance, et la triple alliance annonçoit n'avoir d'autre but que de faire exécuter, dans leur véritable sens, les clauses du traité d'Aix-la-Chapelle. Une flotte, commandée par le duc d'York, ne tarda pas à se rallier à l'escadre françoise, sous les ordres du comte d'Estrées, dans la baie de Southwold où la flotte hollandoise vint les défier au combat. Ruvter avoit réparti ses soixante-quinze vaisseaux en trois divisions. Jacques, avec l'escadre rouge, attaqua Ruyter; Sandwich tint tête avec l'escadre bleue à Van-Ghent, et le comte d'Estrées se porta contre l'amiral

A CONTROL OF THE CONT

142 11 11 West & inc. BEAUCHT BEET TO THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF Lampa parent progress and assessment l'espect du ren, marchine de la fisse de desergagements, et, pour tenoaguer 2500 milliones an antichetion de leur conduite, il dontés de titre de comte au ford Arlington , éleva Cifford à la pairie sous le titre de lord Clifford de Chudleigh , crea le lord Asblev comte de Shultesbury, et honora Buckingham († Ar lington de Lordre de la Jarretiere, Shaftesbin y remplaça bientôt dans la garde du sceau Lusignihant mais probe Bridgeman , et siè gea indeceniment a la chancellerie avec une vole galonnée d'argent et des pantaloirs garms de cubane. Il magnia même de monter à cheval dans la ceremonie de son instal know et dese tane suivre par les jugecet les assens a cheval commo ling ce qui excita

TAY AN A DESCRIPTION OF SERVICE e man our a ranguille en angeste THE PROPERTY SERVICE AND LONG THE We have the diese of the senses of Conservation age. Lumina gillie World in Lathernal thrill the detector a in the ses ensens. Le con illorian monstres applaudirent à cette vellent de nergie. Charles se plaignit aux lords deserpatiements de la chambre des communs, et sollicita leur avis; les lords se rangèresta l'opinion du roi.

Louis XIV, en apprenant ce qui se passoi, craignit pour Charles les résultats d'une guerre civile, le fit exhorter, par l'intermédiare de Colbert, à céder pour le moment, et lus promit des troupes et de l'argent pour l'ander à recouvrer ses droits en temps opportun. Charles accepta l'argent avec reconnossance, mais il refusa les troupes. Il an-

éclaration et promit que la susomentanée des lois pénales ne tiais à conséquence. Le peuple de en témoigna sa satisfaction par des ie et des illuminations, et les ena religion catholique demandèrent les garanties. Ce fut Arlington, piste, qui le premier suggéra l'idée t. La chambre des communes 1 arrêtant que « tout individu qui it le serment d'allégeance et de ıtie, et de recevoir la communion rite anglican, seroit inhabile à aucun emploi civil ou militaire »; ésenta un hill pour exiger que personnes en place prétassent le rescrit, recussent le sacrement, ent une déclaration contre la transtion. Les dissidents, non cathotrouvèrent placés par ce test dans ion plus fâcheuse que celle où ils ent auparavant. La guerre contie l'Angleterre et la Hollande. Une pixante vaisseaux fut équipée, et manda si le duc d'York prêteroit du test afin d'en obtenir le comit: mais il donna sa démission de nplois, et Clifford abandonna aussi le trésorier. L'ambitieux Arlington 1, mais Clifford parvint à la faire 'une de ses créatures, sir Thomas qui devint pair sous le titre de tymer. Quatre-vingt-dix vaisseaux cés sous les ordres du prince Rucette belle escadre, il devoit ecrales forces maritimes de la Hollande; rien toutefois : après quelques en-3 insignifiants avec Ruyter, la ra dans les ports de l'Angleterre. ersion de Jacques à la foi cathoilla les antipathies religieuses de la i s'exaspérèrent encore en apprele duc venoit d'épouser, par prola sœur du duc de Modène, Marie incesse catholique. Charles, afin au mécontentement populaire le se calmer, résolut de remettre la u parlement après les fêtes de

Noël. Shaftesbury, qui s'étoit réconcilié avec l'opposition, négligea d'ajourner les chambres au moment où elles se réunirent. et les communes eurent le temps de voter une adresse au roi pour le prier de ne pas souffrir la consommation du mariage entre le duc d'York et la princesse de Modène. Charles répondit qu'il ne pouvoit rompre un contrat solennellement arrêté, et, dans la crainte de quelques autres votes dont on le menaçoit, il se hâta de proroger le parlement; mais, dans sa colère contre Shaftesbury, il lui redemanda le grand sceau de l'état. Le ministre, disgracié, acquit par ce fait seul une immense popularité : c'étoit un patriote persécuté, un martyr des libertés nationales, le sauveur de la religion.

L'alarme se répandit parmi les courtisans : mais leurs insinuations et les supplications d'Arlington lui-même ne purent rien changer aux dispositions de Charles, ni à celles du duc d'York. Jacques refusa de se retirer à la campagne, et la duchesse parut à la cour. La session s'ouvrit sous l'influence du renvoi de Shaftesbury (1674) et du mariage catholique de l'héritier de la couronne. Les chambres prièrent le roi d'ordonner un jeûne public, afin d'implorer la protection du Tout-Puissant contre les manœuvres secrètes des papistes. Elles demandèrent contre eux de nouvelles mesures de sévérité, et votèrent la destitution de tous les conseillers enclins au papisme. Elles examinèrent ensuite la conduite de Lauderdale qui, disoit-on, avoit levé une armée en Écosse quand il gouvernoit ce royaume, dans l'intention de rétablir le pouvoir arbitraire en Angleterre, et elles sollicitèrent son renvoi. Buckingham fut attaqué à son tour; il obtint la permission de se défendre à la chambre des communes, rejeta tous les torts sur Arlington, et prétendit qu'on pouvoit bien atteindre un lièvre avec des chiens courants, mais non avec une couple de homards : il désignoit ainsi le roi et son frère. Ce propos peu décent lui valut l'indulgence de la chambre qui ne vota que son expulsion des emplois qu'il tenoit du bon plaisir du roi, et lui laissa la faculté de vendre

les autres. Arlington fut à son tour accusé de haute trahison; il se défendit aussi devant la chambre et avec tant de présence d'esprit que la chambre indécise se borna à nonmer un comité d'enquête sur les points qu'il seroit possible de prouver. Ce comité ne fit jamais son rapport; mais les lords trouvèrent que Buckingham et Arlington avoient blesse la dignité de la pairie en se defendant devaut la chambre des communes, et arrêtèrent qu'à l'avenir aucun pair ne répondroit à aucune accusation devant la chambre basse sons peine d'emprisonnement à la Tour.

Le grand pensionnaire de Witt, ennemi de l'Angleterre, avoit etc massacré dans une revolution qui s'étoit operée en Hollande, et les États proposèrent la paix à Charles II. Comme les chambres lui refusoient un subante, et que Louis XIV se lassoit de ses demandes continuelles d'argent, il écouta les mivertures qui lui furent faites, et conclut un traité qui laissoit aux Anglois les honneurs du pavillon, et déféroit à des arbitres tima les sujets de discussion entre les comingula des Indes des deux nations. Les États congugerent a lui payer en quatre termes la manne de huit cent mille couronnes. Il obtint quant i inquent mille écus de Louis XIV, sous barandation de ne point accéder à la coalition qui as formoit contre la France.

La commut une princesse catholique, le dur d York s'étoit placé dans une fause poanton bes ennemis étoient nombreux; ils emophorent parmi eux de grands talents et pagesment d'une immense influence : leur but annt de l'écarter de la succession au trône. Le counte de Carlisle en fit même la proposupur et fut vivement seconde par Halifax et chattesbury. L'un des pretendants au titre d la citter presomptif etoit le jeune duc de Monmouth que le roi venoit de nommer au ronnomicment genéral des armées, place un ment supprimee à la mort de Monk, par e quelle conferoit trop de pouvoir à un up to Monomenth avoit egalement obtenu le commande ment de l'armée ecossoise, et son melation le bereint de l'espoir de parvenir All John of a communic, quoique sa naissance

fût entachée de plus d'une illégitimité. Il avoit un concurrent redoutable dans le prince d'Orange, Guillaume, devenu stathouder, amiral et capitaine général des États à perpetuité. et celui-ci étoit, après le duc d'York et ses enfants, le plus proche héritier du trône; il professoit d'ailleurs la religion protestante, et se tenoit préparé à profiter de toute revolution qui pouvoit survenir. Shaftesbury s'étoit mis en correspondance avec Guillaume: le roi en fut instruit, le fit avertir qu'il connoissoit ses intrigues, et lui ordonna de se retirer à la campagne. En même temps il conservoit Lauderdale, nonobstant les resolutions de la chambre, renvoyoit Buckingham qui devenoit à l'instant l'utile auxiliaire de Shaftesbury, et forçoit Arlington à vendre sa charge de secretaire d'état à sir Joseph Williamson.

Les ennemis du ministère, peu nombreux dans la chambre des pairs, mais formidables par leur influence, étoient le duc de Buckingham, les comtes de Shaftesbury et de Salisbury, et le lord Wharton; dans la chambre des communes ils formoient la majorité sous des chess expérimentés et actifs. On comptoit parmi eux le lord Cavendish. que distinguoit l'universalité de ses talents. le lord Russell, respecté de tous à raison de la pureté de ses mœurs, sir William Coventry, le colonel Birch, orateur apre et hardi. Powle et Lyttleton, Garroway et Lee, Sacheverell, Vaughan, Meres et plusieurs autres. parleurs infatigables, improvisant avec autant d'adresse que de facilité. Ils avoient formé le projet de mettre en accusation le nouveau lord trésorier récemment crée comte de Danby. Celui-ci pensa qu'il pourroit les écraser en ralliant les cavaliers autour du trônc. et en faisant disparoître les sectaires et dissidents. Dans un conseil tenu à Lambethoù furent appelés plusieurs évêques, un plan d'opération fut combiné, et il en sortit une proclamation qui bannissoit tous les Anglois devenus prêtres catholiques, défendoit aux sujets du roi, dans les trois royaumes, d'assister à aucune messe sous peine d'emprisonnement et d'amende, proscrivoit toute résligieuse, et défendoit à tout papiste, ir, l'entrée des palais de White-2 Saint-James, ou de toute autre haroyale. Cette proclamation qui jeta e parmi les catholiques et les noniistes, ne parut au parti populaire idigne artifice pour tromper la naais Charles, pour faire croire à la de ses intentions, chargea l'évêque res de conférer le sacrement de conn à la princesse Marie, fille de Jacnonobstant les remontrances et la ce du prince. La chambre ne crut la sincérité du roi; elle se constitua d'hostilité contre la cour, et le lord présenta un acte d'accusation en sept contre le comte de Danby; mais ils successivement rejetés. On discuta un nouveau test qui donna lieu à des xtrêmement animés où les deux paryèrent la plus haute éloquence. Ce n fut rédigé en ces termes : « Je déju'il n'est légal sous aucun prétexte endre les armes contre le roi; j'abla maxime criminelle qu'il est perprendre les armes contre sa perou son autorité, ou contre ceux qui nt commission de lui, selon la loi. nps de révolte et de guerre, et qui nt en vertu de cette commission. Je ue je n'essaierai de faire aucun chanit dans la religion protestante mainétablie par la loi dans l'Église d'Anre, ni n'essaierai de faire aucun chanit dans le gouvernement de l'Église 'état, ainsi qu'il est établi par la loi. ut exigé de tous les fonctionnaires énalité d'incapacité, et d'une amende zents livres sterling. Une altercation sujet de peu d'importance entre la des lords et celle des communes a peu après en une telle irritation oi mit fin à la session. Le parlement abla de nouveau en novembre 1674, es sollicita un supplément de subside ent mille livres sterling pour couvrir ces faites à la marine. Cette somme ée en grande partie; mais la bonne

intelligence ne se rétablit point entre les deux chambres. Les chefs du parti populaire demandèrent la dissolution du parlement. Les ministres trouvèrent cette mesure imprudente et dangereuse; une élection nouvelle pouvoit y introduire des hommes nouveaux, ennemis déclarés du trône et de l'Église, et ils se hâtèrent, non de dissoudre, mais de proroger le parlement à quinze mois, délai jusqu'alors inusité.

Le congrès de Nimègue où se traitoit la paix de l'Europe ou une coalition générale contre la France, donna au roi la possibilité d'obtenir de Louis XIV, pour prix de sa neutralité, une pension annuelle égale à celle qu'il en recevoit pour son alliance durant la guerre. Cent mille livres sterling lui furent promis, et le traité, passé sans le concours de ses ministres, fut transcrit de sa propre main; il le signa, y apposa son sceau, et le remit secrètement à l'ambassadeur françois de Ruvigny. Il étoit difficile pour un monarque d'être tombé dans un plus complet état de dégradation. Charles, en recevant cette avilissante rétribution, cessoit d'être l'arbitre de sa propre conduite, et devenoit. pour ainsi dire, l'humble serviteur de l'orgueilleux souverain qui le tenoit à sa solde; mais il trouvoit moins génant de dépendre d'un roi puissant que d'une faction parlementaire qui lui vendoit à de cruelles conditions les fonds dont il éprouvoit le besoin. Il n'ignoroit pas d'ailleurs que Louis XIV avoit acheté des votes influents dans le parti-de l'opposition, afin qu'ils refusassent constaniment au roi des subsides, ce qui le tenoit dans la dépendance du cabinet de Versailles, et il trouvoit plaisant de triompher à son tour des partisans du système françois avec l'argent de la France. Le parlement se rassembla enfin (1677), et l'opposition commença par déclarer que, par sa longue prorogation, il étoit dissous de fait. Les plus adroits proposèrent une adresse pour demander la dissolution, afin de mettre au néant tous les doutes qui s'élevoient sur la légalité de la session. Buckingham prononça un discours éloquent où il soutint que le parlement avoit

cessé d'exister. Les comtes de Shaftesbury et de Salisbury, et le duc de Wharton, appuyèrent fortement la motion de Buckingham; mais après une longue discussion l'ordre du jour fut adopté. Buckingham, Shaftesbury, Salisbury, Wharton, recurent l'ordre de se rétracter et de demander pardon au roi et à la chambre; ils s'y refusèrent et furent envoyés à la Tour. L'opposition, quoique nombreuse, reconnut qu'elle étoit en minorité, et prit la détermination d'entraver, autant que possible, toutes les mesures ministérielles. Ainsi elle accueillit avec indignation un bill qui admettoit la possibilité d'un successeur catholique, en prévoyant la nécessité de placer les enfants du roi sous la tutèle d'un conseil de prélats, et un autre bill qui exemptoit les catholiques de certaines pénalités en payant une taxe annuelle du vinguème de leurs revenus, applicable aux pauvres convertis à la religion protestante. Les deux bills furent rejetés, et le roi trembloit pour ses subsides annuels lorsqu'il recut la première année de sa pension françoise. Il employa toute la somme (2,500,000 fr.) à acheter des votes dans la chambre des communes. Le ministère acquit ainsi une majorité de trente voix, et obtint pour la marine une somme de six cent mille livres sterling, mais dont le parlement se réserva le droit de surveiller l'emploi. La vénalité des membres de la chambre étoit si connue que l'Espagne et l'empire faisoient aussi acheter des votes, afin que l'opinion générale amenát le roi à déclarer la guerre à la France dont les armes étoient victorieuses en Flandre et en Belgique. Charles, craignant de ne pouvoir résister au cri public dont il étoit étourdi, ajourna encore le parlement à un mois. A cette nouvelle session, une adresse réclama positivement la guerre, et des traités avec la Hollande et les autres puissances, pour la conservation du Pays-Bas. Charles affecta de la considérer comme un outrage et une usurpation sur sa prérogative, et il ajourna de nouveau les chambres au mois de juillet, puis au mois de décembre suivant, et enfin au mois de janvier 1678. Sa condescendance aux volontés de Louis XIV lui valut un supplément de pension, et elle fut portée à deux cent mille livres sterling. Trois des quatre pairs détenus à la Tour furent remis en liberté après sept mois d'emprisonnement, et après s'être rétractés et avoir exprimé leur repentir. Shaftesbury seul se luissa condamner par la cour du bancdu roi, et ne put reprendre son siége que sous la condition d'implorer à genoux son pardon.

Guillaume, le prince d'Orange, qui naguère avoit refusé assez cavalièrement à main de la princesse Marie, reconnut son imprudence et sollicita l'union qu'il avoit repoussée. Il demanda la permission de venir en Angleterre pour expliquer les motifs pais sants qui l'avoient dirigé. Le roi montra de l'hésitation, et finit par y consentir, sous codition que le prince retourneroit dans se états avant la réunion du parlement. Guilaume trouva ses oncles à Newmarket. & Charles, nonobstant quelques mécontentements du duc d'York, annonça aux lended conseil le mariage qu'il venoit de cauchre entre son neveu, le prince d'Orange, et # nièce, la princesse Marie. « Mon pessiere-> connoîtra en cela, dit-il, toute ma selici- tude pour la sécurité de la religion. — Et » la fausseté des accusations si souvent diri-» gées contre moi, ajouta le duc d'York. le seul vœu que je forme est d'obtenir un per d'indulgence pour toutes les opinions reli-• gieuses. •

De grandes fêtes donnèrent de l'éclat à œ mariage. Guillaume essaya d'engager le ru à se prononcer contre l'ambition de Lous XIV. Charles, lié par son traité secret, et plus encore par sa pension, voulut cependant se porter pour arbitre entre les puissances belligérantes, et fit proposer au roi de France, par l'ambassadeur Feversham, de restituer à l'Espagne les sept principales places qu'il avoit conquises. Louis XIV repondit qu'il n'avoit lu qu'avec la plus grande surprise une proposition aussi deraisonnable, et ses armées entrèrent à l'instant en campagne. Charles, blessé du mot deraisonnable, conclut avec les états generales.

## DE L'ANGLETERRE.



Château de Windsor.

raux un traité par lequel il s'engageoit à déclarer la guerre à la France, si elle refusoit d'accéder aux conditions de paix que vouloient lui dicter l'Espagne et les Provinces-Unies. Louis XIV dédaigna les vaines démonstrations d'énergie du roi d'Angleterre, se contenta de suspendre le paiement de sa pension, et fit répandre de l'argent parmi les membres vénaux de l'opposition. Aussi lorsque le roi annonça aux chambres qu'il avoit conclu une alliance offensive et défensive avec les États généraux, il ne trouva qu'une grande froideur, même dans les hommes qui avoient le plus désiré la guerre, ce qui lui donna beaucoup à réfléchir sur les difficultés qu'il se préparoit. Toutefois, le ministère obtint un crédit suffisant pour l'équipement de quatre-vingt-dix vaisseaux, et l'entretien de trente mille hommes. Quelques troupes furent envoyées en Hollande; mais de dégoûtantes intrigues occupérent seules la politique de Charles et de ses ministres.

Le roi, se promenant un jour dans son parc, à Windsor (45 août 1678), entendit derrière lui une personne qui lui disoit, à voix basse: « Sire, votre vie est en danger; te- nez-vous au milieu des personnes de votre » suite. » Charles se retourna et reconnut Kirkby, chimiste employé dans son laboratoire. Celui-ci, interrogé sur cet étrange avis, fit connoître un certain Tonge, ministre an-

glican, qui apporta au roi un projet de conspiration papiste divisé en quarante-trois articles, et par lequel on apprenoit que deux hommes, nommés Grove et Pickering, s'étoient engagés à tuer le roi. Ce projet avoit été ramassé dans la rue, près de sa porte. Tonge désigna le jour où les assassins devoient se rendre à Windsor, auprès du château, et donna des renseignements pour que l'on pût les arrêter; mais aucun d'eux ne parut. Le roi défendit à Danby d'occuper le conseil d'une révélation à laquelle il ne donnoit aucune confiance. Tonge cependant revint annoncer qu'un paquet de lettres, écrites par des jésuites, seroit mis la nuit suivante à la poste de Windsor, à l'adresse du père Bedingfield, confesseur du duc d'York. Lorsque Danby voulut faire saisir le paquet, il apprit que Bedingfield l'avoit déjà reçu et remis au duc d'York qui l'avoit communiqué au roi. On examina ces lettres. L'une d'elles étoit écrite de la même main que le projet de conspiration; l'écriture des quatre autres étoit contrefaite, mais elles offroient entre elles de grandes similitudes, bien qu'elles fussent censées écrites par des personnes différentes et datées de Londres et de Saint-Omer.

En faisant des recherches sur Tonge et Kirkby, on découvrit qu'ils donnoient asile à un nommé Titus Oates, fils d'un fabricant de rubans, jadis ministre anabaptiste sous Cromwell, puis prêtre orthodoxe à la restauration. Devenu chapelain à bord d'un vaisscau de ligne, il avoit perdu sa place par mauvaise conduite, et, s'étant adressé à la compassion du ministre Tonge, recteur de Saint-Michel dans Wood-Street, il en avoit été charitablement accueilli. Tonge qui ne révoit que complots de jésuites, imagina, pour connoître les secrets de cette corporation, d'engager Oates à feindre une conversion à la foi catholique. Un prêtre nommé Berry le réconcilia avec l'Église romaine et lui sit obtenir une place dans un collège de jesuites anglois à Valladolid. Oates en fut renvoyé après cinq mois, et parvint encore à se faire recevoir au collége de Saint-Omer.

Il demanda d'être admis au noviciat, n'obtint qu'un ordre d'expulsion, et revint à Londres près de son protecteur. Il lui apprit qu'un conciliabule extraordinaire de jesuites avoit été tenu dans le palais même du dec d'York. Le fait étoit réel. On s'y étoit occupé de la nomination du procureur provincial et des affaires intérieures de la société; mais il dépeignit cette assemblée comme réunie pour une consultation sur les moves d'assassiner le roi et de détruire la religion protestante, et supposa qu'elle avoit encore eu lieu dans une auberge du Strand. Tonge et Kirkby, presses de questions par Danby, engagèrent Oates à faire lui-même sa deposition sur le complot dont il leur avoit donné connoissance. Oates se présenta devant sir Edmundsbury Godfrey, juge de paix, fit a déposition, et indiqua les noms des conspirateurs parmi lesquels étoit nomme Coleman, ami de Godfrey. Celui-ci en parla à Coleman qui révéla au duc d'York ce qui se passoit.

Oates parut enfin devant le conseil privé; il étoit proprement vêtu en ecclésiastique, et il fit son récit avec beaucoup d'assurance. Suivant lui, le pape et les jésuites avoient formé le projet de rétablir la religion catholique par des complots et des révoltes à main armée et même l'assassinat, en Irlande, en Ecosse, en Hollande, et en Angleterre. Les ressources des conspirateurs se composoient de cent mille livres sterling déposées à la banque, de soixante mille livres sterling de rentes, de dix mille livres sterling données par le père Lachaise, confesseur de Louis XIV (il le nommoit Leshi), et d'une pareille somme promise par le provincial de la Nouvelle-Castille. En mars dernier, William Grove et Pickering, frères lais, s'étoient chargés de tuer le roi à Windsor, et, comme ils n'avoient pas réussi, on ne sait par quelle circonstance, le premier avoit été très-sévèrement réprimandé, et le second avoit reçu vingt coups de nerf de bœuf. Le 24 avril, un conciliabule de jésuites s'étoit tenu à la taverne du Cheval-Blanc dans le Strand; trois bandes d'assassins y avoient reçu la mission de tuer le roi : les deux premiers nommés. Coniers et Anderton, bénédictins, et quatre Irlandois inconnus. On avoit offert à Wakeman, médecin de la reine, quinze mille livres sterling pour empoisonner le roi, et Oates croyoit, sans l'affirmer, qu'il y avoit consenti. Oates avoit eu connoissance de cette horrible conspiration par une feinte conversion qui lui avoit acquis la confiance des supérieurs des jésuites; il avoit été chargé de diverses missions et de papiers importants dont les pères lui avoient communiqué le contenu. L'incendie de 1666 étoit un crime des jesuites qui avoient employé sept cents grenades pour nourrir le feu; mais le pillage leur avoit valu mille carats de diamants qui avoient rapporté un bénéfice de quinze mille livres sterling. C'étoient encore eux qui avoient incendié Margaret-Hill et Southwark, et dans ce moment ils formoient le projet de brûler Westminster, Wapping, et les vaisseaux à l'ancre dans la rivière. Enfin une bulle du pape avoit déjà pourvu à la nomination de tous les évêques et dignitaires catholiques de l'Angle-

Ces singuliers détails, et dans la bouche d'un tel homme, ne portoient aucun caractère de probabilité. Oates fut sommé de produire des documents à l'appui de son témoignage. Il n'en possédoit aucun, mais il promit d'en fournir en abondance, si l'on mettoit à sa disposition des mandats et des officiers publics pour arrêter les personnes qu'il avoit accusées, et saisir leurs papiers. Le conseil y consentit.

Oates fut interrogé de nouveau devant le roi. On lui parla des écritures contrefaites, du paquet de lettres de Windsor, et des fautes d'orthographe qui s'y trouvoient. Il répondit que tel étoit l'usage des jésuites pour écarter les soupçons ou élever au besoin un incident de faux. « Mais, dit le roi, » puisque vous avez vu don Juan à Madrid, » quel homme est-ce? — Il est grand, pâle » et maigre, reprit Oates. » Or, don Juan étoit de petite taille, et assez gros. « Et où » avez-vous vu le père Lachaise payer les dix

 mille livres sterling? — Dans la maison • des jésuites, près du Louvre. — Homme, s'écria Charles, les jésuites n'ont pas de » maison à un mille du Louvre! » Oates alloit passer pour un misérable menteur lorsqu'on apporta les papiers du provincial des jésuites, Harcourt, et ceux de Coleman. secrétaire de la duchesse d'York. Dans les premiers on trouva un chiffre et les actes de l'assemblée dénoncée par Oates, mais on ne remarqua aucune tracé de complot. Les seconds présentèrent une correspondance avec le père Lachaise ; il y étoit question de la conversion des trois royaumes. Coleman demandoit trois cent mille livres sterling pour faire dissoudre le parlement et tout obtenir du roi en faveur de la religion catholique. Il avoit reçu lui-même des sommes considérables de l'ambassadeur Barillon, sous prétexte de fortifier le parti françois dans les deux chambres, et parloit d'une grande œuvre à accomplir; il y avoit là indice de conspiration, et Coleman fut envoyé à la Tour.

Le roi partit assez imprudemment pour Newmarket, préférant ses plaisirs au devoir qui lui ordonnoit de rester dans cette grave circonstance. Durant son absence, le juge de paix Godfrey, devant lequel Oates avoit fait sa dénonciation, disparut, et ce ne fut que cinq jours après que l'on retrouva son corps au milieu d'un buisson, dans un fossé, à Primerose-Hill. Il étoit couché sur le ventre, et une courte épée, enfoncée jusqu'à la garde, lui traversoit le cœur. Sa canne et ses gants étoient à terre, près de lui, ses bagues à ses doigts, sa bourse dans sa poche. On remarqua autour du cou une trace profonde et violette; il avoit répandu peu de sang, et l'on en tira la conclusion qu'on l'avoit d'abord étranglé, puis percé de son épée afin de faire croire à un suicide. Après une enquête de deux jours, et sur un rapport de chirurgiens, cette opinion fut adoptée par le jury chargé de prononcer sur la question de felo de se (suicide).

Le bruit se répandit à l'instant que Godfrey avoit été assassiné par les papistes. De toutes parts on vint contempler les restes sanglants du martyr protestant. Il fut inhumé en grande pompe. Les passions populaires s'exaltèrent jusqu'à la frénésie. Ilésiter à reconnoître le complot qui menaçoit l'Angleterre étoit un crime. Royalistes, républicains, anglicans, sectaires, courtisans, patriotes, partagèrent la même illusion. Londres se mit en état de défense, tendit des chaines, et dressa des palissades. Le parlement s'assembla, prit les mesures de sûreté les plus étranges, comme si l'existence de la nation, celle du souverain, la sienne même, étoient menacées, et nomma des comités pour rechercher toutes les ramifications de la conspiration. Shaftesbury s'empara de la direction de l'enquête, et les catholiques ne tardèrent pas à prétendre que les chefs populaires avoient eux-mêmes fait assassiner Godfrey pour rejeter cette noire action sur les papistes.

Oates, dans ses interrogatoires, avoit déclaré que, de l'autorité du pape, le général des jésuites, Oliva, avoit nommé le lord Arundel, lord chambellan, le comte de Powis, lord trésorier, le lord Belasyse, commandant en chef, le lord Petre, lieutenantgénéral, sir William Godolphin, lord du sceau privé, Coleman, secrétaire d'état, et avoit élevé une foule d'autres personnes aux plus hautes fonctions en Angleterre et en Irlande. Oates avoit vu les brevets, et les lords Petre, Arundel, Belasyse, le comte de Powis, le vicomte Stafford, furent arrêtés. En peu de temps les prisons de la capitale renfermèrent plus de deux mille suspects. Trente mille catholiques qui refusèrent le serment d'allégeance et de suprématie, furent forcés de s'eloigner à dix milles de White-Ilall. L'ordre de désarmer les papistes fut donné dans tout le rovaume, et l'on fouilla leurs maisons sous prétexte d'y découvrir des armes. Les deux chambres, à l'instigation des lords Shaftesbury et Russell, présentèrent des adresses tendant à exclure le duc d'York de la présence et des conseils du souverain.

sa laissa d'abord parotire une grande tion, puis engagea son frère à céder xonstances, et Jacques annonça qu'il cessoit d'être membre du conseil. Un bill prononça l'exclusion de tous les pairs catholiques de la chambre des lords, à l'exception toutefois du duc d'York, mesure inique, proscription sans motif, et qui pesa cent cinquante années sur leurs descendants. Oates, logé à White-Hall comme le sauveur de la nation, reçut une pension de douze cents livres sterling.

Afin d'établir la culpabilité des accusés, il falloit au moins le témoignage concordant de deux témoins. Charles avoit promis une récompense à qui découvriroit les assassins de Godfrey. William Bedloe écrivit au secrétaire d'état une lettre datée de Newbury. par laquelle il demandoit qu'on l'arrêtat à Bristol, et qu'on l'amenat prisonnier à Londres. Ce misérable avoit subi plusieurs condamnations pour vol et escroqueries; on lui envoya un mandat d'arrêt qu'il dut mettre à exécution lui-même. Il se fit conduire devant le conseil en grand apparat, et raconta qu'il tenoit d'un jésuite nommé Lefèvre, que ce jésuite avoit lui-même étouffé Godfrey, assisté d'un autre jésuite du nom de Walsh, d'un serviteur du lord Belasyse, et d'un clerc de la chapelle de la reine; qu'on lui, avoit offert deux mille guinées pour aider à transporter le corps, et que le cadavre avoit été enlevé par trois hommes à gage de Somerset-House. La mémoire de Bedloe ne lui revint pas toute dans le même jour; il se rap pela, dans un second interrogatoire, que le corps avoit été porté dans une chambre de Somerset-House qu'il désigna; il y avoit vu les quatre assassins, et Atkins, clerc de master Pepys, de l'amirauté; declaration invraisemblable, car la chambre désignée étoit celle où se tenoient les valets de pied de la reine, de service à toute heure. Écouté avec faveur, Bedloe ajouta le lendemain que, dans ses voyages, des jésuites lui avoient fait part des projets de rétablissement du catholicisme. On devoit reléguer le roi dans un monastère et le tuer ensuite; dix mille hommes venant de Flandre étoient prêts à débarquer à Bridlington; trente mille pèlerins réunis à la Corogne devoient mettre à la voile pour Milford-Haven; les lords Powis, Petre, Belasyse les eussent commandés; Arundel eût été le chef du nouveau gouvernement; des personnes qu'il nomma s'étoient chargées d'assassiner Monmouth, Ormond, Buckingham, Shaftesbury, Ossory; quarante mille hommes, secrètement organisés, avoient juré de massacrer tous les protestants qui refuseroient de se faire papistes; les soldats même devoient être tués à la porte des tavernes. Ces absurdités furent accueillies comme l'avoient été les dépositions d'Oates. Celui-ci ne resta pas en arrière (25 nov.); il obtint une audience du roi, et lui raconta qu'en juillet dernier plusieurs jésuites qu'il accompagnoit avoient été reçus à Somerset-House par la reine, et qu'il avoit entendu, de l'antichambre où il étoit resté, la princesse leur dire : • Je ne puis plus souffrir • les affronts faits à ma couche; je me ré-» jouis de contribuer à sa mort et à la pro-• pagation de la foi catholique. • Conduit à Somerset-House, Oates ne put jamais reconnoitre la chambre ni l'antichambre qu'il avoit désignées. Bedloe vint à son tour appuver Oates; il avoit été témoin à Somerset-House d'une conférence entre la reine, plusieurs jésuites et prêtres, le lord Belasyse, et Coleman. A la proposition de tuer le roi, Catherine avoit beaucoup pleuré, mais elle avoit fini par consentir. Il indiqua la galerie de la chapelle comme le lieu de cette conférence. Le 28 novembre, Oates parut à la barre de la chambre des communes, et s'écria: Moi, Titus Oates, j'accuse Cathe-• rine, reine d'Angleterre, de haute trahison! La chambre des pairs refusa son concours à cette nouvelle infamie, et l'honneur de la reine fut au moins respecté.

On mit enfin les accusés en jugement. Le banquier Stayley, dénoncé par Carstairs, aventurier écossois, comme ayant offert de l'argent pour tuer le roi, fut le premier condamné. Juges, jurés, spectateurs, étoient tellement prévenus, que toute défense devenoit inutile. Stayley finit ses jours à Tyburn. Coleman, dans l'espérance d'obtenir sa grâce, fivra le chiffre de sa correspondance, et

avoua ses transactions pécuniaires et ses intrigues, afin d'obtenir la tolérance du culte catholique, mais il nia toute participation au complot. Déclaré coupable, il périt sur l'échafaud en protestant de son innocence. Withbread, Fenwick, Ireland, Grove et Pickering, étoient accusés tous les cinq par Oates, mais Bedloe ne chargeoit que les trois derniers; les trois premiers furent renvovés à plus ample informé; les trois autres, condannés à mort, protestèrent comme Coleman, jusqu'au dernier moment, qu'ils étoient totalement étrangers à la pensée de trahison qu'on leur imputoit. Bedloe, avant besoin d'un second témoin pour confirmer son témoignage sur l'assassinat de Godfrey, fit arrêter un orfèvre nommé Prance, employé par la reine, et le désigna comme l'un des meurtriers. Prance s'avoua coupable, ct accusa Ilill, Green et Berry, tous trois attachés à Somerset-House. Huit jours après il se rétracta, et l'on attribua son désaveu aux artifices des jésuites. Jeté dans un cachot et chargé de fers, pressé par le doyen de Bangor et par d'autres personnes, il revint sur sa rétractation, et fit des révélations si terribles, que la crédulité du doyen lui-nfême s'en effraya. Hill, Green et Berry furent alors jugés et condamnés. En mourant ils protestèrent encore de leur innocence.

Une inimitié personnelle entre le trésorier Danby et l'ambassadeur en France, Montague, amena, sur ces entrefaites, la dissolution du ministère. Montague, blessé par le refus qui lui fut fait de la permission d'acheter la charge de secrétaire d'état de sir Henri Coventry, revint en Angleterre, se fit nommer député à la chambre des communes, et annonça l'intention de produire, afin de servir de base à une accusation contre Danby. les traités secrets conclus avec Louis XIV. Danby, averti, se rappela que Montague, à Paris, avoit secrètement visité le nonce du pape, et conçut le projet de l'impliquer dans le complot papiste. Il en parla au conseil, qui donna l'ordre de saisir les papiers de Montague. Mais celui-ci fit disparoitre les lettres qui pouvoient l'inculper, et déposa sur le bureau de la chambre une cassette où se trouvoient deux documents portant la signature du trésorier : l'un d'eux étoit la dépêche qui accompagnoit le traité et qui en expliquoit l'esprit. L'orage que leur lecture excita dans la chambre fut terrible. Le roi avoit feint une ardeur guerrière pour arracher des subsides à son peuple; et après avoir obtenu cet argent, il avoit vendu la nation à un souverain étranger! Le lord trésorier fut accusé de haute trahison à une immense majorité. Danby pouvoit facilement renvoyer l'accusation à son ennemi, mais il eût fallu publier des documents qui eussent dévoilé les vues et les négociations secrètes du roi: il se trouva ainsi privé de la plupart de ses movens de défense. Ce fut une grande lecon pour les ministres à venir, et qui dut leur apprendre qu'au-delà du souverain il existe un pouvoir auquel ils ont à répondre de la violation des lois ou des intérêts méconnus de la patrie. Danby nia toutes les charges soulevées contre lui; mais son unique chance de salut étoit la clôture de la session. Charles prorogea le parlement pour cinq semaines (30 déc. 1678), puis en prononça la dissolution (24 janvier 1679).

L'opinion publique s'étoit si vivement prononcée contre le duc d'York que l'on accusoit d'être le moteur réel de la conspiration, et les élections avoient envoyé au parlement une majorité si convaincue de sa culpabilité, que Charles se vit forcé d'engager son frère à passer sur le continent. Jacques demanda un ordre par écrit. Cet acte lui fut expédié, et le duc partit pour Bruxelles après avoir confié sa fille Anne aux soins du roi son oncle. Les chambres reprirent le procès de Danby, qui, nonobstant la protection que lui accordoit Charles, fut arrêté et enfermé à la Tour. Dans l'intention de neutraliscr l'hostilité du parti populaire, le roi consulta le chevalier Temple, qui remplaçoit Coventry. Celui-ci lui proposa de dissoudre le conseil et d'en composer un nouveau, de trente personnes, dans lequel il feroit entrer pour moitié les principaux chess populaires, en prenant le soin que la masse des propriétés

des conseillers pût balancer celle des membres de la chambre des communes, afin de leur donner toute l'influence attachée à la richesse territoriale. Charles adopta cette proposition. Quinze officiers dévoués formèrent le novau du conseil, et l'on y appela les lords Shaftesbury, Halifax, Winchester, Worcester, Bridgewater, Salisbury, Essex, Bath, Falconberg, Hollis, Robartes, Russell, Cavendish, Capel et Powle, dont les quatre derniers étoient membres des communes. Cette mesure, accueillie par le peuple avec des démonstrations de joie, n'eut pas le même succès à la chambre. Mais bientôt les nouveaux conseillers y retrouvèrent leur ancienne influence. Ils éliminèrent des emplois la plupart des personnes soupçonnées de papisme, et préparèrent un bill pour exclure le duc d'York de la succession au trône. En cas de mort du roi régnant, ce bill appeloit à la couronne la personne la plus rapprochée dans la ligne de la succession, pourvu qu'elle eût constamment professe la religion protestante, et déclaroit coupable de haute trahison le duc d'York s'il rentroit dans le royaume, ou toute personne qui voudroit favoriser son retour. Le bill passa à une grande majorité; mais tandis que les chambres songeoient à obtenir du roi des concessions nouvelles, Charles prenoit secrètement une résolution de tout autre nature, et sans demander l'avis de son conseil il prorogea le parlement pour dix semaines.

C'est à ce parlement que les Anglois durent l'immense avantage de ne pouvoir être arbitrairement emprisonnés. L'acte d'habeas corpus assura pour toujours la liberté individuelle, et prononça les peines les plus graves contre les officiers publics qui eseroient y attenter. Les efforts de Shaftesbury contribuèrent puissamment à obtenir ce grand bienfait à la nation angloise (1679).

L'Écosse étoit toujours en proie aux dissensions religieuses. Les covenantaires continuoient à braver l'autorité de la loi, et l'archevêque Sharp n'avoit échappé qu'à grandpeine à une tentative d'assassinat. Ce prélat crut reconnoître son meurtrier dans un nom-

me Mitchell, qui avoua d'abord son crime, puis se rétracta, et finit par être condamné et mis à mort. Cette exécution excita un furieux esprit de vengeance, et les covenantaires redoublerent d'audace. Jacques Russell de Kettle éprouva les inspirations de l'Esprit, et annonça, dans les conciliabules, que Dieu lui-même faisoit un devoir aux saints de tuer l'archevêque de St-André, Sharp, et le commissaire du conseil, Carmichael. Neuf d'entre eux, conduits par Hackston de Rathillet, s'embusquèrent, arrétèrent la voiture du prélat, qui se rendoit à sa campagne, et le massacrèrent en le mutilant d'une manière horrible, malgré les supplications touchantes et les larmes de sa fille Isabelle. Les assassins allèrent ensuite se mettre en prières, et Danziel, l'un d'eux. s'écria qu'il entendoit une voix surnaturelle qui lui disoit : « Vous avez bien agi, bons » et fidèles serviteurs! »

Ces fanatiques se réunirent en grand nombre au bourg de Rutherglen, brûlèrent en public les actes du parlement, et tinrent un conventicule en plein champ à Hairlaw. Graham de Claverhouse les attaqua près de Drumclog avec trois corps de cavalerie ; les covenantaires n'avoient qu'une étroite chaussée à défendre ; ils chargèrent les dragons à coups de fourches, et forcèrent Graham à une retraite précipitée sur Glasgow. Leur multitude augmenta considérablement à la suite de cette victoire; mais, au lieu de se préparer au combat, ils s'enfoncèrent dans d'inutiles controverses. Monmouth arriva avec cinq mille hommes, les combattit à Bothwell-Muir, les mit en déroute, et fit douze cents prisonniers.

Le procès des papistes se poursuivoit en Angleterre avec fureur. Cinq jésuites, Whitbread et Fenwick, renvoyés d'abord à plus ample informé, Harcourt, Gavan et Turner protestèrent vainement de leur innocence; un verdict de culpabilité les envoya à la mort. L'avocat Langhorne subit après eux le châtiment des traîtres. Wirkeman, le médecin de la reine, et les pères Corker, Marshall, et Rumby, bénédictins, le rem-

placèrent sur les banes de la cour; mais les circonstances étoient devenues plus favorables: Oates fut par eux convaincu de mensonge, et le jury les acquitta. Par compensation, vingt-quatre prêtres furent condamnés à mort pour avoir exercé les fonctions de leur ministère. Huit d'entre eux marchèrent immédiatement à l'échafaud.

Le roi, ayant éprouvé un violent accès de fièvre, accorda au duc, son frère, la permission de changer sa résidence, et de se rendre à Edinbourg. Le duc d'York arriva, déguisé, à Windsor, y fut reçu à bras ouverts par le roi, et, après quelque séjour, alla s'établir dans la capitale de l'Écosse, où les honneurs dus à son rang lui furent accordés. Charles, apprenant que les nouvelles élections étoient défavorables à la cour, remplaça Shaftesbury, dans la présidence du conseil, par le lord Robartes, créé comte de Radnor, et prorogea le parlement pour une année. Il redoutoit la réunion de ce corps. parce qu'en ce moment même il négocioit encore pour obtenir de Louis XIV quelque honteuse pension. Montague, Buckingham, Lyttleton, Baber, Powle, Harbord et Sydnev recevoient également des sommes considérables de l'ambassadeur Barillon. Monmouth, que Charles, à l'instigation du duc d'York, qui le regardoit comme son rival, avoit éloigné de l'Angleterre, y revint et fut reçu par le peuple au son des cloches et à la clarté des feux de joie. Le roi, mécontent, lui ordonna de repartir immédiatement, et, comme le duc n'obéissoit pas, il lui ôta toutes ses charges; mais le jeune homme resta, prétendant que sa présence importoit à la vie de son père, et ses partisans profitèrent de son séjour pour vanter ses vertus et préconiser l'équité de ses prétentions.

La crainte d'une nouvelle révolution ramena pourtant au roi la majorité de la nation, et il reçut de telles preuves de l'affection de ses sujets qu'il crut pouvoir rappeler son frère à Londres (janvier 1680), et lui rendre tous ses droits. Une fête somptueuse fut donnée au duc d'York et à Charles par le lord maire.

Ilseroit fastidieux de suivre dans tous ses détours le dédale des intrigues des ministres, de celles de leurs adversaires, et des individus qui faisoient si grand bruit du complot papiste. Dangerfield, jeune homme d'une belle figure et d'une rare instruction, mais chargé de toute l'infamie que les lois humaines déversent sur les coupables de crimes honteux, prétendit avoir découvert un complot presbytérien, et reçut de Jacques quelques encouragements pécuniaires en récompense de ses bonnes intentions. Arrêté pour ses méfaits, il déclara qu'il avoit dévoilé un faux complot, afin d'en cacher un réel tramé par les catholiques. Il annonça des papiers qu'on découvrit dans un tonneau de farine. Il dénonça le lord Powis, Elisabeth Cellier, le lord Peterboroug, le comte de Castlemaine; mais le jury refusa d'ajouter foi à son serment, et les accusés furent acquittés. Toutefois le mystère qui couvrit cette conspiration, dite du Tonneau de farine, n'a jamais été complètement éclairci. Dangerfield chargea si fortement le duc d'York, que Charles, pressé d'ailleurs par la duchesse de Portsmouth, qui s'étoit secrètement ralliée à Shaftesbury et à Russell dans la crainte d'un acte d'accusation dont elle étoit menacce, ordonna de nouveau à son frère de quitter le royaume. Dès que le duc fut parti, le bill d'exclusion subit la troisième lecture, et passa au milieu des cris de triomphe des ennemis de Jacques; mais la chambre des lords le rejeta à une grande majorité.

Le procès des lords catholiques recommença. Le vicomte de Stafford, affligé d'un grand âge, de beaucoup d'infirmités, et d'un esprit assez étroit, fut appelé le premier devant la chambre, et interrogé avec appareil. Dugdale affirma que Stafford l'avoit appelé dans sa chambre vers la fin d'août 1678, et lui avoit offert cinq cents livres sterling pour tuer le roi; Oates jura qu'il avoit vu la commission du général des jésuites qui nommoit Stafford trésorier général de l'armée catholique, et un intrigant nommé Turlærville déclara que l'accusé lui avoit fait diverses ouvertures à Paris pour l'engager à

assassiner Charles II. Stafford prouva qu'il avoit passé tout le mois d'août à Bath, et en conclut que Dugdale n'avoit pu le voir à sa campagne de Tixal à la même époque : il repoussa la dénonciation d'Oates en se fondant sur les parjures de cet homme, qui, avant commis le crime d'idolàtrie pour arriver à ses fins, ne pouvoit être recu à témoignage devant une cour de justice, et déclara solennellement que Turberville lui étoit totalement inconnu de nom et de personne. Il présenta ensuite diverses fins de non-recevoir qui furent combattues par le ministère public. A la septième séance l'infortuné vicomte fut déclaré coupable à une grande majorité, et sa sentence de mort fut prononcée. « Que » le saint nom de Dieu soit loué, s'écria Staf- ford! Je pardonne à tous, et vous supplie de prier pour moi! Permettez-moi seulement de voir ma femme, mes enfants et mes amis. > On lui accorda cette triste et dernière faveur.

Stafford demanda d'être ramené à la barre de la chambre des pairs. On crut qu'il feroit des aveux importants; mais il ne parla que de quelques plans formés pour obtenir un peu de tolérance en faveur des catholiques. et il nia constamment toute participation à un acte de trahison. La peine des traitres, à laquelle il étoit condamné, fut commuée en décapitation. Le vicomte marcha d'un pas ferme à l'échafaud. La saison étoit rigoureuse (29 décembre 1680), et il demanda un manteau : · Si j'allois trembler de froid ditil, • je ne veux pas qu'on dise que je trémble • de peur. • Le peuple se découvrit sur son passage, et l'on entendit de nombreux sanglots; il prononça un long discours d'un ton ferme et animé, et de nombreuses voix, parties de la foule, lui répondirent : « Nous vous croyons, mylord! Que Dieu vous bé-» nisse, mylord! » L'exécuteur leva deux fois sa hache, et deux fois la laissa retomber. • Pourquoi différez-vous? lui demanda • Stafford — J'attends votre signal, répondit le bourreau. - Prenez votre temps, répliqua l'infortuné, je n'en donnerai point. — Et me pardonnez-vous? reprit en» core l'exécuteur? — Je le fais, dit Stafford. » Et sa tête tomba d'un seul coup. Charles ne témoigna aucune douleur de la mort funeste de son vieux serviteur.

Le rejet du bill d'exclusion souleva de nouveau toutes les passions, et provoqua dans la chambre des communes l'adoption d'une série de résolutions violentes. Elle vota la destitution de Jeffreys l'assesseur, la mise en accusation des deux grands juges North et Scroggs, de Jones, juge à la cour du banc du roi, et de Weston, baron de l'échiquier, déclara traîtres à la patrie tous ceux qui conseilloient la prorogation du parlement, invita le roi à rendre au duc de Monmouth les charges et emplois dont il l'avoit privé à l'instigation du duc d'York, et à réprimer les encouragements donnés au papisme. Mais en ce moment l'huissier à la verge noire parut et annonça que le parlement étoit prorogé pour dix jours; le surlendemain la dissolution étoit prononcée, et un nouveau parlement convoqué à Oxford (janvier 1681). Soixante pairs signèrent, contre le choix de cette ville, une adresse qui fut présentée par le lord Essex : les députés et les lords y seroient exposés aux poignards des papistes. tandis que Westminster étoit un lieu sûr. · C'est votre opinion, et non la mienne, répondit le roi. Le monarque se croyoit fort en ce moment, parce que Louis XIV venoit de s'engager à payer à son frère d'Angleterre un subside de deux millions de livres tournois pour l'année courante, et de cinq cent mille écus pour les deux années suivantes.

Le roi se rendit à Oxford, escorté par des garde, à cheval. Shaftesbury, les représentans de Londres, les chefs populaires, le suivirent, accompagnés d'hommes armés portant sur leurs chapeaux l'inscription:

« Point de papisme, point d'esclavage! » Le discours de la couronne fut sévère, et, pour écarter définitivement le bill d'exclusion, le roi proposa de statuer que Jacques fût banni, sa vie durant, à cinq cents milles des côtes de l'Angleterre; qu'il pût prendre le titre de roi à la mort de son frère, mais

que les pouvoirs du gouvernement fussent confiés à un régent, au nom du monarque absent. La régence devoit appartenir d'abord à la princesse d'Orange, puis à lady Anne, et elle ne dureroit que jusqu'à la majorité du fils légitime de Jacques, s'il en avoit un, et qu'il fût élevé dans la foi protestante. Les grands propriétaires catholiques enfin devoient être bannis du royaume, et leurs enfants retenus pour être élevés dans la religion anglicane. Cet expédient, qui laissoit à Jacques le titre de roi, et ne lui enlevoit pas explicitement son droit à l'autorité, fut rejeté par la chambre des communes, qui vota la presentation d'un bill déclaratif de l'incapacité du duc d'York à jamais hériter de la couronne. Par une singulière coïncidence, la chambre s'occupa le même jour (26 mars 1681) de l'affaire d'un certain Fitz Harris. qui, s'étant fait dénonciateur du duc d'York et des catholiques, avoit déclaré que l'assassinat du roi étoit chose convenue dans les conseils papistes; qu'un agent de la princesse de Modène lui avoit offert à lui-même dix mille livres sterling pour se charger de ce crime; que l'armée françoise de Flandre devoit débarquer en Angleterre, et une seconde aux ordres du maréchal faire voile pour l'Irlande, afin de rétablir l'église catholique. L'effervescence produite par la discussion de cette dénonciation fut telle que la chambre fit peu d'attention au mécontentement que témoignoit Charles du rejet de son expédient. Le roi, sans communiquer à personne son projet, monta dans une chaise de poste, se fit suivre des vêtements royaux, et se rendit à la chambre des lords. Un instant après l'huissier à la verge noire parut à la barre de la chambre des communes, et l'invita à se rendre dans le lieu où les pairs étoient réunis. Le roi étoit sur son trône: il reprocha aux deux chambres leur mésintelligence, déclara que le parlement étoit dissous, et partit pour Windsor avec une rapidité qui ressembloit à une fuite. Ce parlement fut le dernier du règne de Charles II. Le roi fit publier et lire dans les églises une déclaration des motifs qui avoient exigé la dissolution, et une récapitulation des torts de la chambre des communes. Il reçut, de toutes les parties du royaume, des adresses qui exprimoient une pleine confiance en son gouvernement. La fraveur qu'inspiroit le républicanisme bannit la crainte du pouvoir arbitraire, et le vent de la popularité parut souffler encore en faveur de la cour. Fitz Harris. jugé comme calomniateur et comme auteur d'un libelle contre le roi, fut condamné à mort et exécuté. Afin de calmer l'irritation excitée par un jugement dans lequel on s'étoit abstenu de l'enonciation des motifs sur lesquels il etoit fondé, le roi abandonna aux fanatiques la vie d'Olivier Plunket, archeveque titulaire d'Armagh, prevenu d'avoir recu les ordres dans l'église de Rome, et d'avoir organise en Irlande une force de soixante dix mille hommes pour massacrer les protestants. Ce prelat passoit pour un des plus vertueux des trois royaumes. On ne lui donna pas le temps nécessaire pour faire venir les documents qui devoient servir à l'absoudre. Le jury le déclara coupable, et les preuves de son innocence arrivèrent trois jours après sa mort. Le comte d'Essex avoit sullicite sa grace en déclarant au roi que l'accusation ne ponvoit être vraie. — c En ce · cas, dit le roi, que son sang retombe sur · vous! Vous pouviez le sauver en parlant · ainsi devant le jury. Moi, je ne puis le par-. donner, parce que je ne l'ose pas! » aveu terrible de la fausse position où l'avoit placé apa orthodoxie ambiguë.

Charles II avoit successivement éliminé de zun conneil les membres du parti populaire que Temple lui avoit indiques, et Temple lucundum chuit destitue. Resolu à ne plus convolume le parlement, il se crut assez fort pour trapper à son tour les hommes dont il that I at limitate, et ses nouveaux conseiliers eurous l'infamie d'adopter contre les parament qu'ils vouloient perdre des mawhereas barralles a calles de avoient emphysique los matigateurs d'Oates. Le lord thunned, Culkyre, Rouse, et le grand agifarent les premiers at-للتخاز تسييها a de leurs accusa-

teurs étoient si mal combinées, et les contradictions si palpables, que le jury refusa de décerner un bill d'assignation contre Howard, et qu'il fallut le mettre en liberté. Shaftesbury, accusé d'avoir suborné trois Irlandois, afin de porter faux témoignage contre la reine et le duc d'York, fut acquitté au milieu des applaudissements de l'auditoire; les cloches sonnèrent, et la ville retentit des cris de : Vive Monmouth, Shaftesbury et Buckingham! Le menuisier College seul fut condamné et mis à mort. comme coupable d'être entré à Oxford avec des armes, dans l'intention de s'emparer de la personne du roi. Il protesta de son innocence jusqu'au gibet. Aucune charge importante ne s'éleva contre Rouse. Les tories toutefois ne se regardèrent pas comme battus, et ils remirent leur vengeance à une époque plus opportune. Elle ne tarda pas à se présenter.

Le duc d'York, chasse de l'Angleterre, s'étoit retiré en Ecosse. Les covenantaires, après la défaite de Bothwell-Bridge, s'étoient réunis sous leurs guides spirituels Cameron et Cargill. Cameron afficha sur la croix, dans le petit bourg de Sangguhar, une déclaration par laquelle Israël renioit Charles et Jacques Stuart. Trois détachements de dragons surprirent leur armée de soixante hommes, en tuèrent plusieurs, et entre autres Cameron. Cargill, incorrigible, rassembla encore ses disciples à Torwood, et excommunia solennellement le roi, son frère, Monmouth, Lauderdale, Rothes, Mackeuzie, et Dalziel de Binns. On fit des recherches sévères contre ces fanatiques. Le duc d'York blâma la peine de mort infligée à plusieurs d'entre eux, et sauva du gibet deux femmes qui montoient à l'échelle en répétant les paroles du Cantique des Cantiques : « Viens » ici, ma seule belle, ma seule bien aimée!» Il étudia ensuite l'administration avec soin. réforma plusieurs abus, et ouvrit un parlement où fut imposé un nouveau test à l'effet d'arrêter la propagation des principes antimonarchiques des Cameroniens, test que refusèrent d'adopter les ducs d'Hamilton et

de Monmouth. Le comte d'Argyle ne prêta ce serment qu'avec une restriction de peu de valeur en elle-même; mais le comte possédoit des juridictions fort étendues et très-enviées par la couronne, et ses richesses étoient immenses. On l'accusa de trahison afin de s'en emparer, et il fut condamné. Argyle parvint à s'échapper sous les habits d'un page de sa belle-fille, et trouva un asile en Ho'lande.

Les services de Jacques plurent au roi; le duc eut aussi la condescendance de promettre à la duchesse de Portsmouth une rente annuelle à prélever sur la dotation parlementaire de la couronne, et Charles prit le parti de le rappeler près de lui. Le retour du duc d'York fut salué par les cris de joie des tories. Sunderland se réconcilia avec le duc, et rentra au conseil comme secrétaire d'état. La nomination du lord maire et des sherifs fut un triomphe pour les royalistes, et quelques fautes de leurs adversaires leur rendirent un pouvoir dont ils ne tardèrent pas à abuser.

Afin d'anéantir les prétentions du duc de Monmouth, on résolut de l'effrayer. Ce seigneur, qui vouloit se former un grand parti, parcouroit le nord de l'Angleterre, précédé et suivi de cent domestiques à cheval, accueillant les whigs avec une grâce parfaite, touchant les écrouelles comme le roi, dinant avec appareil à un couvert de deux cents personnes autour duquel le peuple étoit admis à circuler, et approuvant que l'on sonnât les cloches sur son passage, et que l'on criat : • Monmouth! Monmouth! Point d'York! > Le roi donna l'ordre de l'arrêter, à l'instigation du duc d'York; mais il offrit caution, et, conformément à la loi d'habeas corpus, il fut mis en liberté. Shaftesbury, instruit qu'on recherchoit encore contre lui des preuves de culpabilité, et certain que toute réconciliation avec le duc d'York lui étoit impossible, prit la résolution de se mettre à l'abri de son ressentiment en passant sur le continent. Il s'embarqua à Wapping, avec Ferguson et Walcot, ses intimes amis, et se rendit à Amsterdam, où les rejoignirent Oates et Waller. Les inquiétudes, les chagrins, détruisirent en peu de mois la santé de ce célèbre homme d'état, et il rendit le dernier soupir sur la terre étrangère le 21 janvier 4685.

L'heure de la réaction et des vengeances avoit sonné. Les tories remplissoient toutes les fonctions publiques, et les whigs apprirent à leur tour à trembler devant leurs jurés. Les derniers sherifs, Pilkington, Ward, Shute, Bethel, Ford, Cornish, le lord Grey, furent condamnés à d'énormes amendes comme coupables de tentative de sédition à la dernière élection du lord maire. La cité de Londres fut mise en cause pardevant les juges du banc du roi, sous l'accusation d'avoir fait circuler une pétition contre les sages intentions du monarque, et d'avoir imposé une taxe arbitraire sur des marchandises; l'avocat-général, Sawyer, requit en conséquence que les libertés et franchises de la cité fussent confisquées et remises aux mains du roi. Cette injuste et impolitique spoliation fut consommée, nonobstant les vives réclamations et les humbles soumissions du conseil commun.

Le gouvernement reçut alors l'avis qu'une grande conspiration se tramoit, et que les lords Grey et Russell envoyoient de l'argent en Hollande, au comte d'Argyle, qui devoit en échange leur faire passer des armes et des munitions. Jones Keeling, se disant l'un des conspirateurs, offrit au lord Darmouth. membre du conseil privé, de lui révéler les projets de ses associés. West et Rumsey, alléchés par l'appât des récompenses promises aux délateurs, se constituèrent prisonniers, et découvrirent ce qu'ils savoient, sous les coulcurs propres aux dénonciateurs. Shepherd, propriétaire d'une ferme appelée Rye-llouse, sur la route de Newmarket à Londres, déclara que l'assemblée des whigs se tenoit dans sa maison. Sur ces renseignements, on emprisonna Russell, Algernon, Sydney, et Wildman, et l'on promit des récompenses de cinq cents livres sterling pour l'arrestation de Monmouth, du lord Grey, de Ford, d'Armstrong, et de Robert Ferguson. Ils parvinrent à se cacher; mais le



Statue de Charles II, à Chelsea.

comte d'Essex, et le lord Howard d'Escrick, furent pris et enfermés à la Tour.

On proceda contre eux et contre les conspirateurs en sous-ordre, avec une extrême célérité. Walcot, Rouse, et Hone, furent jugés les premiers et déclarés coupables; mais le procès du lord William Russell excita surtout l'intérêt général au plus haut degré. Rumsey assura l'avoir vu au conciliabule tenu à Rye-House; Shepherd fit une déposition semblable le jour même où l'on conduisit Russell au tribunal. Le comte d'Essex s'enferma, dit-on, dans son cabinet; et, quand on y pénétra, on trouva sa tête presque séparée du tronc. On déclara qu'il s'étoit donné la mort de ses propres mains. Les jurés regardèrent cet événement comme une preuve de la culpabilité de cet infortuné, et ils en conclurent que Russell, son ami, étoit nécessairement son complice. Le lâche lord Howard, mu par une promesse de grâce, détailla tous les plans et projets du lord Shaftesbury et de ses adhérents; il vouloit épargner William Russell, et il parut avouer à regret que ce lord s'étoit deux fois réuni à Monmouth, Essex, Sydney, Hampden, et Grey, soit pour déterminer le lieu où commenceroit l'insurrection, soit afin de pourvoir aux moyens de se former un parti en Ecosse. Le lord Russell reconnut qu'il étoit entré chcz Shepherd, mais par accident, afin d'y prendre un peu de vin; il avoit assisté aux réunions dont parloit le lord Howard, mais il n'y avoit été question que des nouvelles du jour. Howard, interrogé une seconde fois, affirma sous serment que Russell étoit innocent de tous projets d'assassinat de la personne de Charles II. Nonobstant ce témoignage favorable, Russell fut déclaré coupable d'avoir fait partie d'une conspiration tendant à détruire, restreindre, ou contrôler l'autorité du roi, et condamné à mort. Durant les derniers jours qui lui furent comptés, il chercha des consolations dans la miséricorde divine, et dans sa propre conscience. Elle justifioit, suivant lui, tous les principes qui avoient dirigé sa vie, et il s'estimoit beaucoup plus heureux

que le méprisable lord Howard qui, pour de misérables intérêts, s'étoit abaissé jusqu'à trahir ses amis. Quand il se fut séparé de lady Russell, femme admirable et digne de toute sa tendresse, il s'écria : « Maintenant » l'amertume de la mort est passée! » Conduit à Lincoln's inn-Fields, où l'échafaud étoit dressé, il ne témoigna aucune foiblesse à l'aspect des préparatifs de sa mort; il prononça quelques paroles, remit un discours écrit aux shérifs, et livra sa tête au glaive de l'exécuteur (21 janvier 1685).

Le jour même où périssoit ce martyr de la doctrine de la légalité de la résistance au pouvoir arbitraire, l'université d'Oxford publioit une déclaration en faveur de l'obéissance passive, en l'honneur et au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Ce fut aussi à cette époque que sir Georges Jeffreys, d'infame mémoire, fut élevé aux fonctions de grand juge.

Après le lord Russell, sir Algernon Sydney, fils du comte de Leicester, parut devant la cour du banc du roi. Cet homme courageux, nourri des grandes leçons de l'antiquité, déploya dans sa défense une énergie, une éloquence qui excitèrent l'admiration. Le lord Howard fut encore le témoin entendu contre lui; Sydney pulvérisa ses déclarations, et le couvrit de honte. On produisit contre l'accusé un manuscrit de sa main, trouvé dans ses papiers, et qui sembloit destiné à exciter le peuple à la sédition. Sydney déclara que ce manuscrit, composé depuis plusieurs années, n'étoit que la réfutation d'un ouvrage de Filmer sur le gouvernement. Jeffreys répondit que l'action d'écrire un papier criminel, quoiqu'on n'en fit pas usage, étoit un acte de trahison, et que scribere étoit agere. En conséquence Sydney fut condamné.

Lorsqu'il entendit prononcer sa sentence, il s'ecria: Alors, mon Dieu, ô mon Dieu! sanctifie mes souffrances, et n'impute mon sang, ni au pays, ni à la ville! Mais si ce sang innocent doit être vengé, qu'il retombe sur ceux-là seuls dont la malice me persécute pour ma droiture! Jeffreys,

furieux, se leva et dit: « Et moi, je prie Dieu de vous donner les dispositions convenables pour paroître dans l'autre monde, « car je vois que vous n'y êtes pas préparé. » — Mylord, reprit Sydney, en avançant ses » bras, voilà mon pouls; voyez, il ne bat pas » plus fort qu'à l'ordinaire. Grâce à Dieu, » jamais je ne fus plus calme qu'en ce mo-» ment. »

Le lendemain de la condamnation du noble et généreux Sydney, le duc de Monmouth reçut sa grâce pleine et entière, sous condition de dévoiler tout ce qu'il savoit du complot et des conspirateurs. Il s'abaissa au rôle de délateur, et prétendit ensuite persuader à ses amis qu'il n'avoit rien révélé qui pût compromettre les accusés en jugement. Le roi eut connoissance de cette sorte de rétractation, et il exigea que le duc mît par écrit tout ce qu'il avoit avoué, c'est-à-dire l'existence d'un complot, non contre la vie de sa majesté, mais dans l'intention d'opérer une révolution. Chargé d'infamie, le duc reçut ensuite l'ordre de ne jamais paroître devant le roi.

La conduite de Monmouth détermina la mort de Sydney. Charles refusa obstinément une grâce qui lui fut demandée, avec larmes, par les plus sages de la cour, et Sydney fut conduit à l'échafaud. Il témoigna le désir de n'être accompagné d'aucun ami; et quand on lui demanda s'il vouloit parler aux spectateurs, il répondit : « J'ai fait ma paix avec » Dieu, je n'ai rien à dire aux hommes! »

La conduite privée d'Algernon Sydney fut constamment honorable et vertueuse; si sa conduite politique fut diversement jugée par les partis, son exécution passa aux yeux de tous pour une des plus grandes taches du règne de Charles II. Sa mémoire est aujourd'hui vénérée en Angleterre par tous les amis de la patrie.

Hampden fut condamné à une amende de quarante mille livres sterling; Holloway et Armstrong furent punis de mort. Le premier avoit été arrêté aux Indes orientales, le second livré par les autorités de Leyde. Armstrong réclama le bénéfice du sixième statut d'Édouard VI, qui lui donnoit un an pour purger sa contumace. Jeffreys répondit : « Tu auras le bénéfice de la loi, à la » grâce de Dieu. Que tout soit prêt vendredi » pour l'exécution! »

Charles avoit fini par se méfier de tout le monde, et il se méloit à toutes les intrigues qui s'accroissoient dans sa cour. Il promettoit à son ministre Halifax le rappel du duc de Monmouth et l'exil du duc d'York, et au duc la destitution de Halifax. Enfin le 2 février 1685, il éprouva une attaque d'apoplexie; une saignée lui rendit la connoissance; il languit encore pendant trois jours, et expira le 6. L'archevêque de Canterbury, les évêques de Londres, de Durham, d'Elv. de Bath et Wells, l'assistèrent durant ces quatre jours; mais lorsqu'on lui proposa l'administration du sacrement, selon le rite de l'église anglicane, il répondit simplement: « J'y penserai. » Leduc d'York lui demanda alors à l'oreille s'il vouloit un prêtre catholique. « Faites-en venir un pour l'amour de Dieu, dit le roi, mais pourvu que cela ne vous expose à aucun danger. L'ecclesiastique Huddleston fut introduit en présence du lord chambellan, comte de Bath, et du capitaine des gardes, comte de Feversham. Huddleston recut la confession du roi, lui administra l'eucharistie et l'extrême-onction et se retira; mais la nouvelle en fut bientôt connue dans tout le palais.

Charles recommanda tous ses fils illégitimes à son frère, à l'exception du duc de Monmouth, le pria d'accorder sa protection à la duchesse de Cleveland, lui parla vivement en faveur de laduchesse de Portsmouth, et le supplia de ne pas laisser mourir de faim la pauvre Nelly Gwin. « Quant à ma femme, » ajouta-t-il, elle m'a fait demander pardon! » C'est bien moi qui dois le lui demander du » fond du cœur; vous le lui direz. »

Telle fut la fin de l'avant-dernier des Stuart, l'homme le plus dissimulé, le plus faux par principe et par caractère, qui ait occupé le trône. « Il étoit nécessaire, disoit-il, » qu'un roi trompât ses conseillers, ses amis, » ses parents, et le peuple, afin de n'être pas » trompé lui-même. » Il en arriva qu'il fut bientôt deviné, qu'aucune de ses paroles n'eut de valeur par la méfiance qu'elles inspirerent, et qu'en déguisant constamment sa pensée il ne trompa en réalité que lui-même. Esclave des femmes, soumis à leurs intrigues, il exerça, par l'ostentation de son immoralité, la plus pernicieuse influence sur les classes élevées de ses sujets, et sa cour devint une école de vices où l'onn'attacha de honte qu'à l'observation des lois de la décence. Pensionnaire de l'étranger, il perdit, comme souverain, toute puissance indépendante, et, par ses extorsions, par les jugements iniques de ses tribunaux, par les interprétations forcées des lois, et les arrestations arbitraires qui déshonorèrent son règne, il

prépara la chute définitive de sa dynastie. On a remarqué de ce prince qu'il n'avoit jamais dit une chose folle, et qu'il n'en avoit jamais fait une sage. Le savant évêque Burnet a comparé son caractère à celui de Tibère.

Charles ne laissa point d'enfants légitimes, mais il avoit reconnu neuf enfants naturels : le duc de Monmouth, fils de Lucie Walters; la comtesse d'Yarmouth, fille de lady Shannon; le duc de Southampton, le duc de Grafton, le duc de Northumberland, la comtesse de Lichfield, nés de lady Castlemaine, duchesse de Cleveland; le duc de St-Alban, fils de Nelly Gwin; le duc de Richmond, fils de la duchesse de Portsmouth; et la comtesse de Derventwater, fille de Marie Davies.



Église de Pontefract.

## 

## JACQUES II.

que la conduite antécédente de Jacques eût fait pressentir aux Anglois ce qu'ils devoient attendre de son gouvernement, son avenement au

trône n'en fut pas moins considéré comme un honheur pour la nation. Son premier moin fut de prier les membres du conseil de conserver les charges qu'ils exerçoient. · On a affecté de publier, leur dit-il, que, nourri de principes arbitraires, j'étois • l'homme du ponvoir absolu. Ce n'est pas le seul mensonge dont j'aie à me · plaindre; je sais que les lois de l'Angle-· terre suffisent pour me donner toute la · grandeur qu'un roi peut désirer. Je n'en-· vahirai jamais les propriétés d'aucun · homme. J'ai souvent hasarde ma vie pour • la défense de la nation ; je suis prêt à m'ex- poser encore pour lui conserver ses justes • droits et ses libertes. • Ce discours, que le conscil publia sur-le-champ, fut reçu avec de grandsapplaudissements. On oublia le passé; on ne parla que de la loyauté du nouveau monarque, et de son caractère chevaleresque. Nous avons donc enfin, disoit-on, • la parole d'un roi, une parole qui n'a ja- mais été violee! • De serviles adresses arrivèrent de toutes parts; les évêques se distinguèrent par le ton d'adulation de celle

qu'ils présentèrent. Jamais prince ne monta plus paisiblement sur le trône; jamais aussi nobles et généreuses espérances de tout un peuple ne furent si promptement déçues.

Le comte de Rochester, fils du chancelier Hyde, et frère de la première duchesse d'York, fut nommé lord grand-trésorier. Le lord Godolphin devint chambellan de la reine; Halifax, lord président; le comte de Clarendon, frère de Rochester, garde du sceau privé ; Sunderland conserva l'office de secrétaire d'état, et s'empara bientôt de la confiance du souverain, en flattant ses opinions religieuses. Du consentement du roi, il établit un conseil secret qui se tenoit dans les appartements de Chiffinch, page de la garderobe, et se composoit des lords Arundel et Belasyse, de Jermyn qui reçut le titre de lord Dover, de l'Irlandois Talbot, du père Petre, et des comtes de Powis et de Castlemaine. Il fut résolu dans ce conseil que le roi feroit acte public de sa religion, et Jacques ordonna d'ouvrir les portes de la chapelle de la reine, afin qu'il fût constaté qu'il avoit assisté à la messe. A cette nouvelle, le clergé de Londres tonna, du haut de la chaire, contre l'invasion du papisme. Jacques manda les évêques, et leur déclara qu'il se considéreroit comme dégagé de sa promesse de protéger l'église anglicane, si l'église renouveloit de semblables attaques contre sa personne. Les évêques promirent d'étouffer les murmures, et ils y parvinrent en effet; mais Jacques, satisfait de leur soumission, prit la détermination de se rendre à la chapelle avec les insignes de sa dignité, suivi des ministres et officiers de sa maison. Sunderland et Godolphin l'accompagnèrent sans difficulté; Rochester seul refusa d'obéir. Le Jeudi-Saint, le roi reçut les sacrements, et le dimanche de Pâques il se fit entourer des chevaliers de la Jarretière, décorés du collier de l'Ordre. Dans la même semaine il enjoignit aux juges de cesser toutes poursuites en matière de religion, et ordonna de rendre à la liberté les personnes enfermées pour refus des serments d'allégeance et de suprématie. Ces actions imprudentes et ces mesures excitèrent de sourdes tempêtes qui n'attendoient qu'un moment favorable pour eclater; toutefois le couronnement du roi et celui de la reine, qui eurent lieu conformément au rituel protestant, ce qui satisfit les partisans de l'église établie, en arrêtèrent, pour un temps, la terrible explosion.

L'avénement de Jacques avoit dû porter l'effroi dans l'ame de Titus Oates, et l'on ne conçoit pas comment il eut l'imprudence de rester en Angleterre. On ne tarda pas à l'accuser de parjure. Il fut arrêté et jugé. Des témoins, presque tous catholiques, élevés au collége de Saint-Omer, et affiliés à la compagnie de Jésus, déclarèrent que Oates n'avoit pu assister à un conseil de jésuites tenu à Londres le 24 avril 1678, puisqu'il se trouvoit alors dans la ville de Saint-Omer. Déclaré coupable, Oates fut condamné à payer une amende de deux mille marcs, à subir le fouet depuis Oldgate jusqu'à Newgate, et de Newgate à Tyburn, à garder perpétuellement la prison, et à être exposé au pilori cinq fois par an. Il montra un grand courage au milieu du châtiment, quoique fouetté avec une telle rigueur qu'on jugea que l'ordre avoit été donné de le faire expirer sous les coups, et il en appela solennellement à la justice du ciel. Après la chute de Jacques II, Guillaume III le fit mettre en liberté, et lui accorda une pension de quatre cents livres sterling.

Le parlement, convoqué par Jacques, lui accorda toutes les sommes qu'il demanda, et même des taxes additionnelles sur les vins.

les denrées coloniales, et les toiles étrangères. Sa complaisance fut sans doute excitée par la nouvelle d'une descente opérée par le duc de Monmouth sur les côtes du Dorsetshire. et d'un autre débarquement en Écosse, sous la conduite du comte d'Argyle. La chambre des communes mit à prix la tête de Monmouth, et vota un nouveau subside de quatre cent mille livres sterling. La chambre des lords prononça l'acquittement définitif des lords Arundel et Belasyse, ainsi que des comtes de Danby, de Powis, et de Tyrone, et révoqua la condamnation du lord vicomte de Stafford, attendu que le parjure reconnu d'Oates ne permettoit plus de douter de l'innocence du vicomte. Le parlement fut ensuite prorogé.

Monmouth vivoit à La Haye dans l'intimité du prince et de la princesse d'Orange, et il s'attendoit à être rappelé en Angleterre, lorsqu'il apprit la mort de Charles et l'avénement du duc d'York. Ses espérances s'étant ainsi évanouies, il se retira à Bruxelles sous prétexte de se livrer, près de sa maîtresse Henriette Wentworth, aux jouissances paisibles de la vie privée, mais en réalité pour s'entendre avec les nombreux exilés qui révoient un retour à main armée dans leur patrie. Le comte d'Argyle avoit déjà préparé, pour son propre compte, une expédition à Rotterdam. Il eut un entretien secret avec Monmouth, et ils convinrent de former deux divisions : l'une d'Écossois, sous les ordres du comte, l'autre d'Anglois, commandée par le duc. Les exilés des deux nations exigèrent de Monmouth la promesse de ne prendre le titre de roi que dans le cas où cela seroit nécessaire au succès de leurs efforts, et de le résigner ensuite. Argyle fit partie d'un conseil de douze membres, et en reçut la charge de généralissime. De part et d'autre on prépara des manifestes.

Les Écossois, au nombre de trois cents hommes, sortirent du Texel avec trois vaisseaux, et atteignirent le port de Caviston aux îles Orkneys, d'où Argyle partit pour Lorn et Cantyre. Il y publia les déclarations apportées de la Hollande, et appela ses anciens vassaux à la défense de leur seigneur naturel, sous l'étendard de la religion et de la liberté. Les caméroniens, si cruellement persécutés, accoururent d'abord, mais reconnurent bientôt qu'ils ne combattoient pas pour les mêmes intérêts. Des dissensions funestes s'élevèrent entre les hommes des montagnes, ceux des basses terres, le conseil des douze, et le comte lui-même. Argyle prit la route de Glasgow, en laissant ses approvisionnements dans le château d'Ellengreg, sous la garde d'une garnison de cent cinquante hommes; mais les vaisseaux du roi, commandés par sir Thomas Hamilton, s'emparèrent de ceux d'Argyle, de toutes les munitions qu'ils portoient, et du château. Argyle, ayant traversé le Leven, se vit entouré de forces imposantes. Ses soldats désertèrent, et lui-même fut obligé de prendre la fuite. Le 17 juin il fut fait prisonnier au passage de la Clyde, et conduit à Édinbourg. On se contenta de constater l'identité de sa personne, et on l'envoya à l'échafaud. Comme on l'accusoit d'avoir coopéré trentecinq ans auparavant à la mort de Montrose. on lui infligea les mêmes tortures qu'à ce malheureux chef, et on l'accabla des mêmes outrages. Ainsi que Montrose, il montra les plus nobles sentiments et une fermeté d'ame que ses ennemis mêmes admirèrent. Ayloffe de Runbold, l'un de ses compagnons, fut condamné et exécuté le même jour.

Monmouth ne partit du Texel qu'un mois après Argyle, et ne fut suivi que d'environ quatre-vingts exilés; mais il emporta des armes et des équipements pour cinq mille hommes, persuadé qu'il lui suffisoit de paroître pour que les mécontents vinssent en foule se ranger sous son étendard. Il se présenta au petit port de Lyme dans le Dorsetsbire, et prit possession de cette ville où il publia la déclaration qu'il avoit préparée en llollande. Il venoit défendre et venger la religion protestante, les lois, les droits, et les priviléges de l'Angleterre, contre un assassin, un traitre et un tyran. En quatre jours il eut une armée de trois mille hommes. Il marcha sur Taunton où il fut reçu comme le sauveur de la patrie; il y prit le titre de roi, sous le nom de Jacques II, toucha des enfants malades, mit à prix la tête de Jacques, duc d'York, et déclara les deux chambres seditieuses, si elles ne se séparoient immédiatement.

Le roi cependant fit arrêter deux cents personnes dans la ville de Londres où l'on supposoit que Monmouth avoit un parti puissant, et investit le lord Feversham du commandement des troupes actives, avec ordre de surveiller les mouvements de l'ennemi. et de le fatiguer plutôt que de l'attaquer sans être assuré du succès. Cet ordre fut parfaitement exécuté. Des escadrons de cavalerie harcelèrent sans relâche les bandes de Monmouth. Bath et Bristol refusèrent de lui ouvrir leurs portes. La nouvelle du triste sort d'Argyle vint abattre sa confiance. Il étoit au moment de s'abandonner au désespoir lorsqu'il apprit que l'armée du roi arrivoit à Somerton; il forma sur-le-champ le projet de surprendre le camp ennemi durant la nuit, et quitta Bridgewater par des chemins détournés; mais sa marche fut découverte. et le combat s'engagea par une charge de cavalerie. Un fossé dont Monmouth ignoroit l'existence, rompit ses escadrons; son infanterie accourut, fit de courageux efforts qui ne furent pas couronnés de succès, et la fuite devint bientôt l'unique moyen de salut des insurgés. Monmouth abandonna le champ de bataille de Sedge Moor, suividu lord Grev; mais les deux fugitifs, poursuivis comme des bêtes féroces, furent bientôt découverts cachés dans un fossé, sous un amas de fougère, et conduits à Kingwood d'où on les transféra dans la capitale.

Monmouth devoit peu s'attendre à trouver grâce devant un roi qu'il avoit tant outragé. Il écrivit cependant à Jacques une lettre suppliante, et lui promit des révélations qui assureroient au monarque un règne long et heureux. Il s'adressa aussi à Rochester et à la reine douairière. Introduit avec Grey dans l'appartement de Chiffinch, à White-Hall, les bras liés derrière le dos, il fut présente à Jacques, en présence de Sunderland et de

Middleton. Il se précipita aux pieds du roi, et implora son pardon en termes touchants; mais rien ne transpira des révélations qu'il avoit promises et que peut-être il ne fit pas. Avant de quitter le roi, il se jeta encore une fois à ses genoux, demandant merci; Jacques lui répondit simplement qu'il s'étoit rendu indigne de pardon, et, joignant le sarcasme à la cruauté, lui proposa un prêtre catholique pour l'assister à ses derniers moments. Dans la voiture qui le ramena à la Tour, il recut l'avis de se préparer à la mort dans les quarante-huit heures. Le lord Grey, interrogé par Jacques, répondit avec modestie et fermeté, et ne demanda aucune faveur. Il fut renvoyé devant les tribunaux.

L'infortuné Monmouth ne pouvoit se résoudre à mourir. Il forma mille projets pour toucher le cœur du roi, et lui écrivit lettres sur lettres, ainsi qu'aux deux reines, et aux lords Arundel, Annandale, Dover, et Tyrconnel. Il sollicita une seconde entrevue, offrit de se faire catholique, et demanda un sursis de quelques jours. Les heures s'écoulèrent, et les évêques d'Ély, et de Bath et Wells, vinrent l'engager à se préparer à la mort. A cette annonce, il éprouva une crise terrible, mais, de ce moment, il parut envisager son sort avec indifférence, et discuta longuement avec eux sur l'orthodoxie de leurs principes. L'exécution du duc sembla le prélude de l'horrible boucherie dans laquelle périrent ses partisans. Un colonel Kirke fit pendre dix-neuf habitants de Bridgewater sans aucune procédure, et l'implacable Jeffreys (ou Jefferies), armé du glaive de Thémis et du glaive de Mars, commença une tournée de vengeance que l'on nomma la campagne de Jeffreys. A Dorchester, Jeffreys fit conduire au supplice vingt-neuf individus, immédiatement après leur condamnation, parce qu'ils avoient refusé de s'ayouer coupables; quatre-vingts autres personnes y furent exécutées dans les vingtquatre heures, et plus de deux cents furent déportées, comme esclaves, en Amérique, après avoir subi le châtiment ignominieux du fouet. Le massacre juridique recommença à Exeter, puis à Salisbury, à Taunton, et à Wells. La terreur marchoit devant Jeffrevs et ses acolytes militaires; les routes étoient jalonnées des têtes et des membres des victimes; pas un village où l'on ne vit exposé un cadavre; pas une ville où l'on ne rencontrât à chaque pas les hideux trophées de la cruauté du grand juge. Une joie sauvage se manifestoit dans tous les traits du monstre, à l'aspect de cette abondante moisson de mort et de douleurs, et jamais aucune expression de clémence ou de pitié ne vint tempérer les arrêts qu'il prononçoit avec une hâte indécente, avec un mélange hideux de sarcasmes et d'outrages. Jacques recevoit journellement le rapport des opérations de Jeffreys, et sa joie n'éclatoit jamais plus vivement que lorsqu'il apprenoit que des torrents de sang avoient coulé. « Voilà, disoit-» il , comme on règne , voilà comme on conserve un trône attaqué! Jeffreys, à son lit de mort, déclara que des ordres exprès avoient constamment réglé ses actions, et que cette horrible boucherie n'avoit pas encore satisfait le prince qui la lui avoit commandée. Plus de huit cents accusés subirent la justice expéditive, comme traîtres et felons. Un nombre de victimes plus considérable encore alla mourir esclave dans les défrichements de l'Amérique, et l'on ne sauroit compter tous les malheureux condamnés à la prison et à l'amende. La fortune de Jeffreys devint immense en peu de temps.

Afin d'affermir pour toujours sa puissance, Jacques conçut le projet de conserver une armée permanente, d'y placer des officiers catholiques, nonobstant l'incapacité dont ils étoient frappés par la loi du Test, et de modifier l'acte d'habeas corpus dont les dispositions lui enlevoient une partie des victimes qu'il avoit marquées. Le lord président du conseil, Halifax, exprima une opinion contraire à ces vues, et ne tarda pas à être disgràcié; Rochester perdit également une partie de sa faveur, et Sunderland s'éleva sur les ruines de ces deux favoris. Les motifs qui éloignoient Halifax et Rochester de la confiance du roi ne tardèrent pas à être connus du public, et le bruit courut que Jacques nourrissoit des projets contre les libertés nationales. En ce moment l'Angleterre étoit devenue l'asile des protestants chassés de France par suite de l'impolitique révocation de l'édit de Nantes. De toutes parts on se récria contre l'esprit d'intolérance du papisme, et le parlement se réunit sous l'influence des craintes qu'inspiroit la fausseté reconnue des protestations du roi en faveur de la religion établie 9 novembre 1685.

La chambre des communes, dans son adresse au roi, lui promit un subside; mais, an hen d'armee permanente, elle demanda l'organisation des milices, et sollicita le renvoi des officiers catholiques, en leur promettant un bill d'indemnité; elle vota ensuite un subside de sept cent mille livres sterling. Le ministère en avoit demandé douze cent mille. Jacques n'avoit pas un pressant besoin de cet argent; il avoit mis de l'ordre dans ses finances, et il résolut de perdre plutot la somme offerte que de consentir au renvoi des officiers. Il manda les députés, et leur déclara, d'un ton de colère, que leur conduite lui donnoit lieu de se repentir des promesses qu'il leur avoit faites dans son discours d'ouverture. Le lendemain, Coke, député de Derby, faisant allusion aux paroles royales, s'ecria : Mais ne sommesnous pas Anglois, et de grands mots nous • feront-ils oublier nos devoirs? • La chambre, surprise de cette hardiesse, envoya l'orateur courageux à la Tour, et cependant prit la resolution de maintenir son opposithur. Les fords vincent au secours des communes. Jacques s'aperçut que la mesure qu'il avoit prise, relativement aux officiers catholapas, etoit generalement desapprouvée; mats son obstination ne lui permit pas de esder, et il prorogea le parlement.

Jeffrey a devint lord chancelier, et Sunderland, préadent du conseil. Des intrigues honteures occupérent tous les moments de ce ministère, et Sunderland accepta de Long XIV une pension annuelle de soixante mille tranca. Le devot Jacques, très-peu dispose à sacrifler les plaisirs terrestres aux ri-

gides préceptes qu'il avoit sans cesse à la bouche, créa Catherine Soldey, l'une de ses maitresses, comtesse de Dorchester, reconnut deux des enfants de cette favorite dont la renommée cependant ne lui attribuoit pas la paternité, et lui constitua un revenu de quatre mile livres sterling. Il envoya au pape le lord Castlemaine, en qualité d'ambassadeur, nonobstant le ridicule qui, dans une telle mission, pouvoit s'attacher au choix de l'époux de la duchesse de Cleveland, et donna aux officiers catholiques de l'armée des brevets de garantie de leur commission « nonobstant toutes clauses con- traires de tous actes du parlement. de donner une valeur légale à ce veto royal qui renversoit le principe sur lequel reposoit l'autorité législative, on demanda en secret leur opinion aux juges du banc du roi, et l'on destitua ceux qui ne reconnoissoient pas au monarque le pouvoir dispensatif. Lorsqu'on fut assuré de l'avis particulier des juges, Godden, cocher du colonel Hales, reçut les instructions nécessaires pour intenter une action à son maître, comme contrevenant à la loi du Test, en conservant sa commission quoique catholique. Hales montra la dispense revêtue du sceau royal, et la cour. présidée par le lord grand juge Herbert. décida que la dispense des lois pénales faisoit de tout temps partie de la prérogative du souverain. Ce coup d'autorité accrut tellement le mécontentement de l'Angleterre que, de ce moment, on put prévoir la chute d'un prince assez imprudent pour braver l'opinion religieuse de ses peuples. Il fallut bientôt qu'il étayat la faveur croissante qu'il accordoit aux catholiques, par des actes directs d'agression contre l'église établie; et comme les prédicateurs exhortoient leurs auditeurs à se maintenir dans la foi de l'église anglicane, il intima aux évêques l'ordre de leur prescrire de se renfermer dans les sujets de théologie et de sainteté, sous peine d'être suspendus de leurs fonctions. Sharp, doyen de Norwich et recteur de St-Gilles, osa désobéir, et l'évêque de Londres se contenta de l'inviter à garder désormais le silence. Jacques, mécontent du prélat, et n'osant toutefois user de sa suprématie, ce qui eût été absurde à un membre de l'église romaine, crea une commission composée de l'archevêque de Canterbury. de deux évêques, de Jeffreys, de Sunderland, et de Rochester, les investit du pouvoir de connoître des délits ecclésiastiques. et de les punir, et leur déféra la conduite de l'évêque de Londres. La commission vouloit traiter le prélat avec indulgence, mais Jacques décida qu'il seroit privé de toute autorité dans l'église, et le suspendit indéfiniment. Le peuple, en retour, lui décerna les honneurs dus à un martyr de la foi. Jacques, déterminé à tout tenter en saveur de la religion de Rome, encouragea la conversion de plusieurs ministres protestants, toléra l'ouverture des églises catholiques, et protégea l'établissement de couvents de Carmes, de bénédictins, et de franciscains, ainsi que d'une école de jésuites. Une armée bien disciplinée de douze bataillons d'infanterie et de trente-cing escadrons de cavalerie campés à Hounstow-Heath, retint dans le devoir tous ceux qui pouvoient être disposés à montrer du mécontentement, et le docteur Samuel Johnson, jadis chapelain du lord Russell, fut dégradé de l'ordre de prêtrise, trois sois exposé au pilori, fouetté de Tyburn à Newgate, et condamné en outre à une amende considérable pour avoir publié quelques écrits où étoient examinées et critiquées les mesures prises par le roi. Jacques se crut bientôt assez fort pour appeler à son conseil privé les lords catholiques Belasyse, Arundel. Dover et Powis, en les dispensant de la formalité du test, et il y fit entrer également le père Petre, surintendant de sa chapelle, auquel il donna les appartements qu'il occupoit lui-même à White-Hall lorsqu'il n'étoit encore que duc d'York. Il résolut ensuite de provoquer la révocation de l'acte du test; mais il craignoit l'opposition de Rochester dont l'influence étoit immense, et il le fit engager à se convertir. Rochester consentit à écouter des docteurs; sa foi ne fut point ébranlée par leurs discours, et Jacques, afin de se délivrer d'un tel adversaire dans son ministère, supprima la charge de grand-trésorier dont il confia les fonctions à une commission. Comme le nombre des catholiques étoit peu considérable en Ecosse, le roi pensa qu'il lui seroit facile d'obtenir du parlement l'abolition de l'acte du test, ce qui seroit un avantageux antécédent pour arriver au même but en Angleterre. Les Écossois toutefois répondirent que leurs pères ayant encouru le reproche d'avoir vendu leur roi, ils ne vouloient pas mériter celui d'avoir vendu leur Dieu. Pour toute grâce, ils accordèrent aux catholiques la liberté d'exercer leur culte dans l'intérieur de leurs maisons. Le roi donna l'ordre à son commissaire de proroger le parlement, et, persuadé qu'il avoit tort de solliciter comme faveur ce qu'il pouvoit décider de sa propre autorité, il accorda, par une proclamation, liberté entière de conscience aux quakers, aux presbytériens, et aux catholiques, permettant l'exercice des cultes dans les maisons et chapelles, et suspendant toutes les lois pénales qui frappoient les dissidents. Cette proclamation fut reçue avec horreur, même par les presbytériens qui rougissoient de partager une tolérance accordée aux catholiques. Les volontés de Jacques sembloient moins difficiles à faire prévaloir en Irlande dont la population étoit en majeure partie attachée à l'Eglise romaine. Mais l'Irlande étoit considérée comme un pays conquis; les colons anglois professoient seuls la religion protestante, et il étoit à craindre, qu'en favorisant les catholiques. on ne portât un coup funeste à la prépondérance de la race venue de l'Angleterre. Jacques y envoya Clarendon, en qualité de lord lieutenant, avec des instructions relatives au maintien de la prééminence angloise, et de l'acte d'établissement; il vouloit en outre que toutes les incapacités motivées sur des opinions religieuses fussent abolies, que les catholiques fussent admissibles aux emplois publics, et que les individus soupconnés de nourrir des principes dangereux fussent écartés des rangs de l'armée. Clarendon qui blamoit au fond du cœur les vues de son

souverain, s'y conforma cependant avec zèle. Des catholiques entrèrent au conseil privé, au banc des juges, dans les charges de shérifs, et dans toutes les magistratures, et douze prélats du rite romain reçurent des traitements annuels. Mais ce fut au comte de Tyrconnel, Richard Talbot, lieutenant-général, homme orgueilleux, emporté, violent, que le roi confia la réforme de l'armée. Tout officier soupçonné, à tort ou à raison, d'attachement aux doctrines révolutionnaires, fut renvoyé dans ses foyers. La plupart de ces hommes disgraciés allèrent offrir leurs services au prince d'Orange, Guillaume, et composèrent plus tard une partie de l'armée qu'il conduisit en Angleterre. Les autres répandirent l'alarme dans toute l'Irlande; on craignit la formation d'une armée de catholiques. Les Anglois protestants se crurent à la veille d'un massacre général, et nombre de familles vendirent leurs biens à vil prix, et vinrent chercher un refuge en Angleterre. La conduite de Tyrconnel fut approuvée par le roi; il fut nommé lord député, et Clarendon, plus sage, plus modéré dans ses mesures, fut rappelé et disgracié comme son frère Rochester.

Le but de Tyrconnel étoit de ménager à Jacques un parti catholique formidable, afin que l'Irlande pût lui servir d'asile, si, dans une circonstance qu'il n'étoit pas impossible de prévoir, ce monarque étoit renversé du trône. Mais il nourrissoit encore un autre projet, c'étoit celui de rendre sa patrie indépendante de l'Angleterre, si le roi mouroit sans enfant male, et que la princesse d'Orange héritat de la couronne. Le ministère françois lui accordoit secrétement son appui, et lui avoit promis des secours en temps opportun. Tyrconnel parvint à évincer les protestants de toutes les fonctions publiques, et, par des menaces ou des promesses, à retirer les chartes de priviléges jadis accordées aux villes et bourgs. Il les remplaça par d'autres actes qui devoient assurer la nomination au parlement de sujets dévoués à la cour, et, quand il se crut assez puissant pour defier toute opposition, il sollicita la permission de

convoquer le parlement dont il se proposoit d'obtenir la restitution des biens enlevés aux catholiques et aux émigrés, sous la république. Jacques étoit fort disposé à entrer dans les vues de Tyrconnel, mais ses conseillers, et Sunderland lui-même, lui montrèrent qu'en adoptant cette mesure il alloit prononcer la séparation de l'Irlande de la couronne d'Angleterre. « Cet homme, s'écria le lord » Belasyse, est assez insensé pour causer la » ruine de dix royaumes! » Le roi refusa son consentement.

Jacques n'ignoroit pas que la popularité dont il avoit joui durant les premiers mois de son règne n'existoit plus; mais ce changement sembloit lui communiquer plus d'ardeur à la poursuite de ses desseins. Il fit présenter à chaque fonctionnaire public l'alternative, ou de mettre son vote à la disposition des ministres, pour la nomination des députés à la chambre des communes, ou de recevoir sa démission. Le but du monarque fut loin d'être atteint. Il avoit pensé que la crainte de perdre leurs hauts émoluments lui livreroit les titulaires d'emplois. Mais la destitution leur apparut au contraire comme une sorte de gloire. Les lords Lumley, Shrewsbury, Newport, le vice amiral Herbert, et beaucoup d'autres, remirent leurs charges aux mains du roi, et furent imités par les employés inférieurs.

Une tempête furieuse s'amassoit sur la tête du monarque infatué qui sembloit prendre à tâche d'en combiner lui-même les éléments destructeurs. C'est ainsi qu'il intima aux évêques l'ordre de faire lire dans toutes les églises une proclamation sur la liberté de conscience, dans laquelle il déclaroit que le mérite seul, et non le serment, seroit à ses veux un titre aux emplois ecclésiastiques. L'archevêque de Canterbury réunit dans un conseil sept évêques : Compton de Londres, Turner d'Ély, White de Peterborough, Lloyd de St-Asaph, Ken de Bath et Wells, Lake de Chichester, et Trelawney de Bristol; ils signèrent une pétition pour supplier le roi de les dispenser de lire la proclamation dans les temples, parce que leur

conscience ne leur permettoit pas d'admettre le principe du pouvoir de dispenser, dont le parlement avoit décrété l'illégalité. Quand ils la présentèrent, Jacques leur répondit avec aigreur, les traita d'adorateurs de Baal, et cependant ne prit pas de résolution spontanée, dans la conviction qu'on ne pouvoit lui désobéir. Il apprit bientôt que sa proclamation n'avoit été lue que dans un très-petit nombre d'églises, et que les évêques avoient publié leur pétition, et il imagina alors de traduire les évêques, non devant une commission ecclésiastique, mais devant une cour de justice criminelle. On leur demanda caution pour leur épargner la honte de l'emprisonnement; ils répliquèrent que leur parole suffisoit, comme pairs du royaume, et l'ordre de les envoyer à la Tour fut immédiatement expédié.

Sur ces entrefaites, la reine mit un fils au monde (10 juin 1688). Le roi témoigna la joie la plus vive à l'apparition de cet héritier du trône si ardemment désiré, et qui délivroit ses amis de la crainte que leur inspiroit l'avénement jusqu'alors probable de la princesse d'Orange. Mais à l'instant même on publia sur cette naissance une foule de récits contradictoires. Jamais, disoient les uns, la reine n'avoit paru en état de grossesse, et l'on avoit éloigné, durant sa délivrance, la princesse de Danemark, l'une des filles de Jacques. Suivant les autres elle avoit fait une fausse couche au troisième mois, et l'enfant avoit été introduit au moyen d'une bassinoire entre les draps, d'où l'avoit tiré la sage-femme pour le montrer aux assistants. Selon d'autres encore, le prince royal étoit mort au bout de quelques heures, et l'on avoit opéré une substitution. Ces propos produisirent une telle impression sur l'esprit du peuple que la majorité de la nation considéra comme une imposture la naissance d'un héritier de la couronne, et que les gens sages euxmêmes la regardèrent comme douteuse.

Le procès des évêques commença; on les conduisit à Westminster-Hall, à travers la foule immense qui se jetoit à leurs pieds, et sollicitoit leur bénédiction. Ils résolurent de plaider non compables, et furent renvoyés à quinzaine sous la simple caution de leur parole. Le peuple alluma des seux de joie dans tous les carresours, et la ville sut illuminée.

Le procès s'ouvrit le 29 juin 1688. La salle de Westminster étoit remplie de spectateurs de la plus haute distinction, qui encourageoient les avocats des prisonniers et les témoins à décharge, par leurs applaudissements réitérés, et une foule immense de la ville et des campagnes attendoit à l'extérieur le résultat du jugement. Le triomphe des évêques fut complet : ils avoient usé du droit de pétition; leur pétition n'avoit rien de séditieux; elle n'était ni fausse ni perfide; ils furent acquittés sur tous les points d'accusation. Cette sentence fut accueillie par les acclamations les plus bruyantes; l'enthousiasme passa de l'intérieur de la salle aux places et rues voisines, arriva en peu d'instants aux extrémités de la capitale, se propagea dans les villages limitrophes, et gagna le camp de Honslow's-Heath où les cris de joie des soldats et leurs applaudissements allèrent frapper l'oreille du roi qui dinoit avec le lord général Feversham. Jacques se vengea en destituant les juges.

Depuis long-temps des personnes du premier rang dans l'état avoient porté leurs vues sur le prince d'Orange, Guillaume, et, par mille moyens secrets, le prince s'étoit assuré l'assentiment des classes inférieures. On ne lui demandoit que de foibles secours en hommes, vaisseaux et argent, pour commencer une révolution et lui frayer au trône une voie facile. Il lui étoit impossible de faire de tels préparatifs sans l'aveu des états; mais de vives discussions qui s'élevèrent entre l'Angleterre et la Hollande, relativement à la rivalité des compagnies des Indes, fournirent aux états un prétexte pour voter une levée de marins et l'équipement de vingt vaisseaux de guerre. Le prince fit réparer a ses propres frais vingt autres navires, obtint des états l'autorisation de les rallier dans le port de Flessingue qui lui appartenoit, et, par des traités secrets, acheta de quelques petits souverains de l'Allemagne des régisouverain, s'y conforma cependant avec zèle. | convoquer lo Des catholiques entrèrent au conseil privé, au banc des juges, dans les charges de shérifs, et dans toutes les magistratures, et douze prélats du rite romain recurent des traitements annuels. Mais ce fut au comte de Tyrconnel, Richard Talliot, lieutenant-g néral, homme orgueilleux, emporté, lent, que le roi confia la réforme de l'e Tout officier soupconné, à tort ou ? d'attachement aux doctrines révolufut renvoyé dans ses fovers. L: ces hommes disgraciés allère services au prince d'Orange composèrent plus tard unqu'il conduisit en Angle: pandirent l'alarme dans craignit la formation liques. Les Anglois la veille d'un made familles ven et vinrent cher-La conduite de le roi; il fut i. don, plus . sures, for frère Roc-Le b Jacqueaue l'I une 🤃 de p trò pr, Þ Si ŧ.

n d'élection des · d'olanes qui le possénais le peuple et les ... concessions accorarvitroient avec la cause . nonarque. Jacques auginces de terre et de mer. - accomte de Darmouth, et re--versham le commandement us s'elevoit à quarante mille -miaume, de son côté, publia un --- - wient énumérées toutes les inun nises par le despotisme de avers les libertés nationales, et x man a naissance du prince de Galles une imposture. Il écrivit au a.. Esragae et à l'empereur d'Allemagne 🛥 e myage en Angleterre qu'il préparoit and les qu'à la requête de la noblesse कः इन्हर स que son seul but étoit d'opérer me ranche reconciliation entre le roi et ses us les clais généraux donnèrent leur sancula a son entreprise, et soixante vais-\* ax is guerre escortant sept cents batinenes de transport chargés de onze mille minues d'infanterie, de quatre mille cina zus avaliers, et d'un immense approvisionremest en armes et équipements militaires, ser resi d'Helvoetsluvs le 19 octobre 4688. sas trois divisions. L'escadre étoit comno some var le vice-amiral Herbert. Avec ini aume se trouvoient le comte de Nassau. e natività de Schomberg, le comte de Sada da Seneral Ginckle, puis le comte . Na traszelli, le comte de Shrewsbury. . . . . W. . . ire, et son frère, fils du mar-18.8 M Wighester: le lord Eland, fils du ra la sue italifax : le lord Dunblain . fils ... and he Purby, les lords Lorn et Morun en emiral Russell, le célèbre doc-. . . . . . . . . . . . toule d'Anglois parmi lesra s 1: - 1: nombre de proscrits, tels · Wildman, Peyton, et huit ..... ras ras cois. Les états avoient or- reres publiques pour obtenir un · :::: un jour de jeune fut cele-: Have avec une selennité extraordi-. Serves divin dura depuis dix heures



Cathédrale de Bath.

ments dont il cacha la véritable destination. Ainsi préparé, Guillaume attendit les événements.

Le comte de Shrewsbury, de Devonshire et de Danby, Sydney, comte de Romney, l'amiral Russell, le lord Lumley, et l'évêque de Londres, écrivirent au prince que la presque totalité du peuple étoit disposée à un changement de dynastie; que la noblesse partageoit ce sentiment; que si Guillaume se présentoit avec une force suffisante pour offrir un premier appui à ses partisans, il auroit en peu de jours une armée plus nombreuse que celle du roi, dont la plupart des officiers et même des soldats viendroient se ranger sous l'étendard de la religion et de la liberté; et que jamais occasion n'avoit été plus propice. Guillaume répondit favorablement; il laissa publier un écrit où Jacques étoit traité d'usurpateur, parce que la volonté nationale repoussoit du trône les catholiques, et dans lequel on déclaroit souveraine légitime la princesse d'Orange, héritière légale de son oncie Charles II. Il ordonna même d'omettre le nom du jeune fils de Jacques dans les prières pour la famille royale, et, par ses paroles, accrédita le bruit que cet enfant étoit supposé.

Jacques ne voulut pas d'abord croire que sa propre fille conspirât le renversement du trône de son père ; il fallut cependant ouvrir les yeux; des indices trop certains arrivèrent de toutes parts, et une lumière soudaine frappa le monarque épouvanté. Il écrivit à Guillaume, et n'en reçut qu'une réponse illusoire et outrageante. La réflexion se fit jour; Jacques reconnut l'impolitique de ses actes passés, et se berça de l'espoir de reconquérir la confiance de ses sujets en réparant ses erreurs. Il réintégra dans leurs fonctions les magistrats et les officiers qu'il en avoit écartés, rendit l'évêque de Londres à sa juridiction épiscopale, remit la cité en jouissance de sa charte, fit réinstaller le docteur Hough et les agrégés au collége de la Madeleine, restitua leurs priviléges aux vil es et hourgs, consulta les prélats qu'il avoit persécutés, publia une amnistic générale, et reconnut de nouveau le droit d'élection des représentants aux personnes qui le possédoient antérieurement; mais le neuple et les grands pensèrent que ces concessions accordées à la crainte dispa roîtroient avec la cause qui les arrachoit au monarque. Jacques augmenta aussi ses sorces de terre et de mer, confia sa flotte au comte de Darmouth, et remit au lord Feversham le commandement de l'armée qui s'élevoit à quarante mille hommes. Guillaume, de son côté, publia un mémoire où étoient énumérées toutes les infractions commises par le despotisme de Jacques envers les libertés nationales, et par lequel la naissance du prince de Galles étoit déclarée une imposture. Il écrivit au roi d'Espagne et à l'empereur d'Allemagne que le voyage en Angleterre qu'il préparoit n'avoit lieu qu'à la requête de la noblesse angloise, et que son seul but étoit d'opérer une franche reconciliation entre le roi et ses sujets. Les états généraux donnèrent leir sanction à son entreprise, et soixante vaisseaux de guerre escortant sept cents bitiments de transport chargés de onne mile hommes d'infanterie, de quatre mille ciac cents cavaliers, et d'un immense approvini nement en armes et équipements militaires sortirent d'Helvoetsluys le 19 octobre: 1988 à sous trois divisions. L'escudre était come mandée par le vice-amiral Herbert. Ains Guillaume se trouvoient le comte de Name le marcchal de Schomberg, le comte di Solme, le général Ginckle, puis le con de Macclesfield, le comte de Shrewabery. le lord Wiltshire, et son frère, fils du m quis de Winchester; le lord Eland. Alexa marquis de Halifax; le lord Dunblais du comte de Danby, les lords Lorn et Mi daunt, le lord amiral Russell, le célèbre teur Burnet, une foule d'Anglois permit quels un grand nombre de proscrite; que Ferguson, Wildman, Peyton. et 1 cents réfugiés françois. Les états avoient ordonné des prières publiques pour obtenir un vent favorable; un jour de jeune fut célébré à La Haye avec une solennité extraordinaire; le service divin dura depuis dix heures



Cathédrale de Bath.

in mann noon a sept heures du soir, et la princesse Marce, qui prioit pour le renversement la trèse de son pere, en priant pour le sacces des armes de son époux, mêla e-movamment sa voix au chant des cantiques et des homnes sacrés.

A la nouvelle de ce départ, Jacques commença enfin a prendre quelques mesures défensives. Il vouloit faire arrêter toutes les personnes qui lui inspiroient des soupçons; mais Sunderland l'en dissuada, en lui donnant à entendre que ces rigueurs accroitroient le mécontentement public sans aucun avantage probable. L'orgueil du roi s'abaissa alors à prouver la fausseté des accusations portées contre la naissance de son fils. Il convoqua à White-Hall les pairs, le conseil privé, les juges, le lord maire et les aldermen, les avocats et procureur-généraux de la couronne, et fit exposer devant eux, par vingt-deux femmes de toutes les classes, et dix-neuf lords, gentilshommes et médecins, tous les détails de l'accouchement de la reine.

Pendant ce temps, Guillaume passoit sans opposition devant la flotte royale, retenue aux Dunes par des vents contraires, et se dirigea sur Torbay où les bâtiments de transport furent mis promptement en sûreté (5 nov. 1688). Le lord Darmouth, qui commandoit les vaisseaux du roi, n'osa le lendemain attaquer les Hollandois dont l'escadre étoit plus forte et plus nombreuse que la sienne, et Jacques se vit réduit à combattre pas terre ses ennemis. Il réunit une armée à Salisbury, et, au lieu de présenter la bataille aux envahisseurs au milieu du tumulte et du désordre d'un débarquement, il suivit les conseils des comtes de Roye et de Feversham, et vint prendre position à peu de distance de la ville de Londres. Toutefois il envova en avant vingt bataillons d'infanterie et trente escadrons de cavalerie. Le prince d'Orange et ses troupes avoient mis pied à terre sans obstacle; mais, dans leur marche, ils ne furent pas accueillis comme ils l'avoient es-Leveque et le doven d'Exeter quitnaent la ville a leur approche; le clergé, la correction communale, la portion hono-

rable de la population, ne prirent aucune part aux acclamations du petit nombre des habitants des basses classes, qui accueilloient les nouveaux venus avec des cris de joie; car ils n'avoient pas encore oublié la terrible campagne de Jeffreys. Il fut reçu avec froideur à Bath, et les chanoines et les chantres disparurent quand on leur ordonna de chanter un *Te Deum* , et Guillaume se plaignoit déjà d'avoir été trompé ou trahi quand il fut rejoint par le lord Cornbury, fils du comte de Clarendon, qui avoit tente de lui conduire trois régiments de cavalerie, mais qui ne put cependant lui amener que des officiers et environ deux cents soldats. Cet exemple encouragea la révolte. Le doute et la méfiance se répandirent dans l'armée royale, la renommée grossit le nombre des déserteurs. Les partisans de Guillaume se remirent de leur première terreur. Le comte de Devonshire se déclara en sa faveur, et fut imité par le lord Brandon dans le Cheshire: le comte de Danby et le lord Lumley dans le Yorkshire.

La ruine totale du trône des Stuart se préparoit, et Jacques refusoit encore de se rendre à l'évidence du danger. On l'engagea vainement à traiter avec son neveu, afin d'arrêter, à quelque prix que ce fût, un torrent qui menaçoit de l'engloutir. Il crovoit encore à la fidélité des troupes, et dans m conseil de guerre à White Hall, il déclara que tous ceux qui éprouvoient quelque répagnance à le servir étoient libres de quitter immédiatement l'armée, et d'éviter, par me noble retraite, l'infamie d'une désertion. On lui répondit par les plus vives assurances de dévouement, et l'on remarqua surtout h chaleur des protestations du duc de Grafice et du lord Churchill, qui méditoient en ce moment de se rendre auprès de Guillaume. Le lendemain, 17 novembre, une petition signée des ducs d'Ormond et de Grafter. des comtes de Clare, de Dorset, de Rocheter, de Clarendon, de Burlington, d'Arglesev, du vicomte de Newport, des kes Chandos, Paget et Ossulton, fut present au roi par les archevéques d'York et de 🖼



Vue de la cathédrale de Norwich.

terbury, et les évêques de Rochester et d'Ely. Ils sollicitoient instamment la convocation d'un parlement indépendant et légal, seul moyen propre à sauver la nation des malheurs qui la menaçoient. « Je le promets, » s'écria Jacques, je le promets sur l'honneur d'un roi; je le convoquerai dès que » le prince d'Orange aura quitté l'Angle» terre. Vous ne pouvez avoir un parlement » libre tant qu'un prince étranger, à la tête » d'une armée envahissante, aura la possibilité de forcer au moins l'élection d'une » centaine de membres. » Les prélats se retirèrent en gémissant.

Jacques, déterminé par de nouvelles désertions à exécuter sa retraite, s'arrêta le
premier soir à Andover et invita son gendre,
le prince de Danemark, à souper. En quittant la table du roi, le prince trouva des
chevaux préparés, et partit à minuit pour
l'armée d'invasion avec le duc d'Ormond, le
lord Drumlanring et sir John Boyle. En apprenant cette nouvelle, Jacques s'écria d'un
ton de mépris: « Comment! est-il possible,
» il est parti! J'aurois plus de regret à un
» simple soldat! » Mais la princesse Anne
disposoit tout en ce moment pour opérer

également sa fuite. L'évêque de Londres et le comte de Dorset parvinrent à la dérober à la surveillance dont elle étoit l'objet; elle partit dans la voiture du prélat, et atteignit promptement Northampton. Le roi versa des larmes quand il en fut instruit: « Mes » enfants aussi m'abandonnent, s'écria-t-il, » grand Dieu ayez pitié de moi! »

Le roi comptoit encore sur la fidélité de la garde écossoise, mais elle se refusa nettement à combattre des hommes qu'elle nommoit ses frères. L'amiral Darmouth annonca qu'il ne pouvoit répondre des marins de sa flotte. York, Plymouth, Hull, Newcastle, ouvrirent leurs portes aux partisans de Guillaume. Des assemblées réunies à Nottingham, à York, à Derby, à Norwich, déclarèrent qu'un roi qui met sa volonté à la place de la loi n'est qu'un tyran, et que la résistance dans ce cas constitue une légitime défense. Jacques effrayé, consulta ses amis pour savoir s'il devoit s'éloigner. Les lords Belasyse, Halifax et Godolphin, le conjurèrent de rester au poste que le Ciel lui avoit confié; le comte de Melfort et d'autres conseillers catholiques l'engagèrent à mettre sa personne en sûreté hors du royaume. Le roi pensa qu'il falloit more sanver son lils dont les jours étoient nemaces. « il l'envoya à Portsmouth sous a mrue in ord Powis et de sa femme, en connant un iord Darmouth des instructions nour avoriser son évacion. Darmouth refusa lemer, et Jacques fit revenir son fils sous lescorte de trois régiments de cavalerie.

Les creis Nortingham, Halifax et Godolmm. commissures delegués par le roi près u prime Guillaume, ne purent en obtenir me audience, et le prince continua à s'avanrer vers la capitale.

Le nevaleresque comte de Lausun s'étoit rendu a Londres afin d'offrir ses services à la reque: il fit preparer un vacht sur la Taiuse, procura un vêtement de femme itaitenne a Marie d'Est, la conduisit au bord de l'eau par un escalier dérobé, suivie de la nourrice qui portoit l'enfant royal, et, favorise par une nuit sombre et orageuse, traversa le fleuve et la debarqua à Lambeth. La reine fut forcée d'attendre sous des torrents de pluie la voiture qui devoit la transporter, au grand danger d'être découverte par les cris de son enfant. Elle partit enfin, atteignit (iravesend, où elle trouva le lord et bedy Powis. Le yacht la recut et la transporta maino et suuve à Calais.

Jacques apprit l'heureux départ de la rome par un gentilhomme françois nommé Saint-Victor, et le soir même il recut un meswher que lui envoyoient ses commissaires ment l'instruire que Guillaume avoit consoutt, après six jours, à les admettre en sa nguence; qu'il ne vouloit entendre parler l'aucune annistie ou pardon pour ses adhémuta, parre que le pardon supposoit un dé-M, et qu'il avoit nommé pour conférer avec our le marechal Schomberg et les comtes d Oxford et de Clarendon, La conference n'unt aucun résultat avantageux pour le 14d. Guillanne sembla constamment dicter la lot, et ue se departit pas des conditions automor - One leadenx armées resteroient enimpres a quarante milles de la capitale. que toutes les proclamations du roi contre le follow of the partisans servient annulees, inn ma les pupletes servient destitues de

leurs emplois, que l'armée d'invasion seroit entretenue aux frais de l'état, que le roi et le prince résideroient à Londres avec une garde composée d'un même nombre d'hommes, que la tour et la forteresse de Tilbury seroient confiées à la garde des milices de la ville, et que Portsmouth recevroit un gouverneur adopté par les deux parties contractantes.

Ces conditions outrageantes pour l'autorité royale, le découragement qui percoit dans les dépêches des commissaires, la crainte d'être déposé par un parlement légal qu'il auroit convoqué lui-même, déterminèrent Jacques à suivre sans délai le sort de la reine. Il écrivit au lord Feversham pour le remercier, ainsi que ses officiers et ses soldats de leur fidélité passée, et les engager à ne pas entreprendre une résistance inutile contre une nation corrompue. Il se fit remettre les ordonnances de convocation du parlement et les brûls. Accompagné de sir Edouard Hales, qu'il créa comte de Tenterden, il descendit à minuit par un escalier dérobé sous le déguisement d'un habitant de la campagne, monta dans une voiture de louage qu'on lui avoit préparde, et traversa la rivière dans une petite barque. On a remarqué que dans ce trajet Jacques avoit jeté dans l'eau le sceau de l'état. Des chevaux placés à Wauxhall le conduisirent au hac d'Emley, près l'aversham, et vers dix heures du matin il s'y embarqua sur un bateau douanier frété pour transporter deux étrangers en France; mais ce bateau, mal lesté, s'échoua près de Sheerness. A onze heures du soir, trois barques de la croisière s'en approchèrent, le remirent à flot, et l'amenèrent à Faversham avec la marée. Le roise rendit à la principale auberge du lieu; mais une personne qui le reconnut, se précipita à ses pieds en versant des larmes. Il n'étoit plus possible de se taire, Jacques se fit reconnoître, manda près de lui le lord Winchelsea, le nomma lord lieutenant du comté, et prit pour résidence la maison du maire, où il fut gardé par les milices et un corps de marios.



Château de Rochester.

La nouvelle de la fuite du roi avoit répandu la consternation dans la ville de Londres. Le lord maire, les aldermens, trente pairs ecclésiastiques et laïques, se réunirent en conseil à Guild-Hall, convinrent d'exercer provisoirement l'autorité suprême, et députèrent au prince Guillaume pour lui déclarer qu'ils approuvoient ses efforts en faveur de la religion et des libertés nationales, en réclamant un parlement libre. Ils transférèrent le gou-

vernement de la Tour au lord Lucas, expédièrent divers ordres aux armées de terre et de mer, pour le maintien de la discipline, et s'occupérent d'assurer la tranquillité de Londres où de nombreux rassemblements s'étoient formes, et se livroient aux plus grands excès. Les maisons des catholiques furent d'abord pillees et détruites; l'imprimerie royale fut ensuite livrée aux flammes; on démolit les chapelles du rite romain, et l'on insulta les ambassadeurs des puissances catholiques. L'argenterie de la chapelle royale et celle de plusieurs personnes attachées à la cour avoient eté déposées chez l'ambassadeur espagnol, partisan hautement déclaré de Guillaume, et, comme tel, devenu le favori du public; mais sa popularité ne le sauva ni du pillage, ni de l'incendie; on enfonça ses portes, et l'on brùla sa magnifique bibliothèque et ses manuscrits. L'envoyé de Florence cut le même sort. Les ministres de France et de Venise parvinrent à se défendre dans leurs palais, et à repousser les assauts de la populace. Dans la nuit du 15 décembre (1688), des cris effrayants retentirent dans les rues de la capitale : « Les Irlandois sont levés; ils égorgent le peuple! . Cent mille hommes sortirent à l'instant de leurs maisons; on illumina dans tous les quartiers; des détachements de troupes se dirigèrent sur divers points; mais on ne rencontra aucun ennemi, et les rayons du soleil vinrent dissiper les terreurs de la nuit. On pensa que le but réel de cette singulière alarme avoit été de déterminer le massacre des catholiques; et bientôt les routes furent couvertes de fugitifs qui se dirigeoient vers la mer. Le père Petre avoit traversé le détroit dix jours avant le départ de son maître, et le lord Melford avoit suivi cet exemple. On arrêta dans leur fuite les vicaires apostoliques Giffard et Leyburn, les procureurs du roi Burton et Graham, le nonce du pape qui s'étoit placé en laquais derrière le carrosse de l'envoyé de Savoie. A Wapping, la populace découvrit l'infame lord chancelier Jeffreys sous le déguisement d'une femme du port, et le poursuivit jusqu'à Londres en l'accablant d'outrages, et le frappant avec des fouets et des cordes. Le lord maire parvint à l'arracher des mains de ses bourreaux, et l'envoya à la Tour, où il mourut quelques mois après des suites des mauvais traitements qu'il avoit subis.

Le conseil provisoire ne tarda pas à apprendre l'arrestation du roi, et chargea le lord Feversham de se rendre près de Jacques avec deux cents gardes du corps, afin de le préserver de toute insulte. La présence de Feversham et sa fidélité rendoient au monarque la faculté d'exécuter encore son prejet de fuite : mais il prit tout-à-coup une determination contraire, et annonca l'intention de retourner dans sa capitale. Il alla s'etablir à Rochester-Castle, d'où il expédia Feversham à Windsor où se trouvoit Guillaume. avec une lettre pour ce prince, par laquelle il lui proposoit une conférence personnelle. Guillaume fut surpris; il s'étoit déjà saisi de l'autorité souveraine, avoit donné des ordres à l'armée et aux fonctionnaires civils, comme l'eût fait un roi ou un conquérant, et partagé les premiers emplois de l'état entre ses principaux adhérents. Dans sa perplexité, il ne vit rien de mieux que de commander l'airestation de Feversham, sous le frivole pretexte qu'il s'étoit présenté sans passepon Cette mesure excita de nombreux mecunitentements; l'incarcération d'un pair du royaume, sans observer les formes légales. étoit une première atteinte à ces libertés que le prince s'étoit chargé de protéger.

Le monarque, à demi détrôné, s'avancet cependant vers la métropole; il traversa la Cité, en se rendant à White-Hall, dans tout l'appareil de la royauté, précédé d'un corps de gentilshommes, la tête nue, au son des cloches qui ébranloient les airs, et accueilli par de bruyantes acclamations et des feux de joie. Le malheureux Jacques sentit renaitre tout son espoir. Mais un message de Guillaume, porté par Zuylestein, et tardivement parvenu, lui apprit que le prince lui faisoit défense de venir à Londres, et lui ordonnoit de rester à Rochester. Jacques reclama vainement une conférence; Guillaume

ne lui répondit pas; il délibéroit en ce moment avec ses affidés sur la question délicate des mesures à prendre à l'égard de la personne du roi. Les uns proposoient de l'enfermer dans une forteresse en Angleterre, d'autres de l'envoyer en Hollande; mais le prince ne vouloit ni le garder comme prisonnier, ni paroître l'avoir forcé à une abdication. Il désiroit que toute la conduite de Jacques semblàt le résultat de ses propres déterminations, et que sa fuite pût être considérée comme un acte volontaire. Il ne s'agissoit pour cela que d'accroître les inquiétudes d'un monarque déjà effrayé, et Guil-Laume fit partir quatre bataillons des gardes hollandoises et un escadron de cavalerie, avec l'ordre d'entrer dans Westminster, et d'en convoquer tous les postes. Le comte de Solens exécuta ce mandat, tambours battants et mèches allumées. Le vieux lord Craven, qui commandoit la garde angloise (il avoit alors quatre-vingts ans), déclara qu'il faudroit passer sur son cadavre pour poser des factionnaires étrangers dans le palais de son souverain. Jacques hésita un moment, puis il obligea le vieillard à céder afin d'éviter un carnage inutile. Au milieu de la nuit le lord Middleton éveilla le roi, et introduisit dans sa chambre les lords Shrewsbury, Ilalifax, ct Delamere, envoyés de Guillaume. Ils lui annoncèrent que la tranquillité publique et sa propre sûreté exigeoient qu'il quittât immédiatement White-Hall, et prît sa residence au château de llam, dans le comté de Surrey, chez la comtesse de Lauderdale, où sa garde pourroit le rejoindre. Le motif de ce déplacement précipité étoit l'entrée solennelle du prince dans la capitale. Jacques se rappela la douloureuse captivité de son père, et refusa de se rendre au château de Ham; mais il demanda qu'on lui permît de retourner à Rochester. Cette permission lui fut accordée. Vers midi, ses équipages se trouvèrent préparés; il reçut les adieux d'un grand nombre de lords et de gentilshommes, ct ceux des ministres étrangers qui crurent lui devoir cette dernière marque de respect. Les lords Dunbarton, Aylesbury, Arran,

Dundee, Lichfield, et quelques autres, l'accompagnèrent dans sa course captive le long du fleuve.

Jacques étoit depuis quatre jours à Rochester-Castle, sans avoir recu aucune communication de Guillaume, quand il apprit par quelques-uns de ses serviteurs que le prince avoit pris possession de Saint-James; que toute la noblesse de Londres l'avoit visité; que, sur son invitation, soixante-dix pairs s'étoient réunis à Westminster, et s'étoient adjoints, pour conseillers légaux, cinq avocats dévoués. Le monarque, abandonné, s'apercut enfin que son règne n'étoit plus, et que l'intention du prince, à son égard, avoit cessé d'être équivoque. Middleton lui représenta vainement que s'il alloit mendier un usile à l'étranger, il s'interdiroit à jamais le retour sur le sol de sa patrie. Jacques lui répondit que pour un roi détrôné il n'y avoit qu'un pas de la prison à la tombe, et qu'il ne vouloit pas rester à la merci d'un rival ambitieux. Il écrivit une déclaration des motifs qui l'engageoient à passer la mer, chargen le comte de Middleton de la rendre publique, distribua quelques gratifications, soupa tranquillement, et se coucha à l'heure accoutamée. Il se leva peu de temps après. sortit à petit bruit par une porte de jardin, ct se rendit au bord de la rivière. Deux capitaines de vaisseau, Macdonald et Trevannion, l'accompagnoient avec le duc de Berwick, son fils naturel, et son valet de chambre Biddulph. Un violent orage qui s'éleva l'empêcha d'atteindre le bateau pêcheur qu'il avoit frété; mais il fut reçu à bord de l'Aigle, brûlot de la marine royale. L'équipage lui rendit tous les honneurs dus au souverain, et ne fit le lendemain aucun effort pour le retenir. Jacques s'embarqua sur son petit navire, suivi de vingt personnes bien armées. Il échappa heureusement aux vaisseaux de guerre qui croisoient dans le détroit, et le 25 décembre 1688 il mit pied à terre à Ambleteuse, sur la côte de Normandie. Trois jours après, Louis XIV le recut en roi, au château de Saint-Germain, où il retrouva la reine et son fils.

Ce fut ainsi que le dévouement aveugle de Jacques aux rites religieux qui avoient valu un trône à Henri IV, ravit à jamais à ce prince la couronne de ses pères, et en priva sans retour ses descendants directs. Nous le suivrons

bientôt en Irlande, où les mêmes principes exagérés, les mêmes rigueurs, les mêmes fautes, entraînèrent les mêmes résultats, et ne servirent qu'à multiplier le victimes parmi ses plus fidèles serviteurs.



Portroit de l'Iyde, comte de Clarendon, père de la première femme de Jacques.

# 

## GUILLAUME III ET MARIE.

avorisé dans ses projets

par la fuite de Jacques,

et devenu maître de

l'Angleterre sans effu-

sion de sang, Guillaume ne possédoit cepen-💹 dant pas encore la couronne tombée du front de son beau-père. Il auroit pu, selon l'avis de quelques jurisconsultes, la réclamer comme le prix de sa conquête; mais, certain de la volonté générale, il voulut en apparence laisser à la nation la liberté de se prononcer ellemême. Les pairs et les évêques, au nombre d'environ quatre-vingt-dix, le supplièrent, par une adresse, de convoquer une assemblée générale, de prendre provisoirement la direction des affaires publiques, et de pourvoir à la sûreté de l'Écosse et de l'Irlande. Leur assentiment ne suffisoit pas au prince. Il vouloit le consentement d'une réunion plus populaire; et comme les parlements, sous Charles II, avoient été élus assez librement, il fit convoquer tous les membres de la chambre des communes qui avoient fait partie de ce corps, leur adjoignit le lord maire de Londres, les aldermens, et cinquante membres du conseil commun, et en composa une Convention qui lui conféra d'abord les pouvoirs qu'avoient voulu lui remettre seuls les pairs et les évêques. Une assemblée des principaux Écossois présents à Londres, présidée par le duc de Ha-

milton, lui offrit également la direction de

l'administration du royaume d'Écosse, qu'il

s'empressa d'accepter. Peu de jours après son installation (22 janvier 1689), la chambre des communes déclara que Jacques II s'étant efforcé de renverser la constitution du royaume en bfisant le contrat originel entre le peuple et le roi, ayant violé les lois fondamentales de l'état par le conseil des jésuites, et, s'étant évadé du royaume, avoit abdiqué; et qu'ainsi le trône étoit vacant. La chambre des pairs examina, comme étant en question, les points posés en fait par les communes; elle admit que le contrat originel avoit été brisé par Jacques, et qu'il avoit abandonné le gouvernement, et non abdiqué: mais que le trône n'étoit pas vacant. Afin de mettre d'accord les deux portions du pouvoir législatif, une conférence libre s'établit entre les chambres, et, dans ce grand débat national, les plus habiles orateurs furent entendus de part et d'autre, et déployèrent autant d'arguments frivoles que de solides raisonnements. Quelques torys s'y prétendant éclairés par les discours profonds de leurs adversaires, ils passèrent du côté des whigs, et la déclaration de la chambre des communes fut adoptée sans amendements, à la chambre des pairs, par une majorité de quinze voix. La Convention alors statua par un bill que la couronne étoit donnée au prince et à la princesse d'Orange, et que l'administration étoit réservée au prince seul. La princesse Anne étoit admise à leur succéder, à défaut d'héritiers; sa postérité appelée après elle au trône; et si elle mouroit sans enfants, celle du prince d'Orange, par une

seconde épouse. Une déclaration des droits de la nation angloise, jointe à cet acte important, fixa pour le présent et l'avenir tous les points contestés entre les rois et le peuple, et réduisit à de justes bornes la prérogative royale.

Guillaume confirma dans leurs emplois tous les protestants qui exerçoient au 1er décembre 1688. L'archevêque de Canterbury et le comte de Nottingham devinrent membres du conseil, quoique peu dévoués aux untérêts du nouveau roi; mais ils passoient pour les chefs du parti de l'église, et il étoit important de les ménager. Nottingham fut momo créé secrétaire d'état en même temps que Shrewsbury. Le marquis de Halifax obunt le sceau privé, et le comte de Danby la présidence du conseil. Bentinck, membre de la chambre des communes, devint conseiller privé, maître de la garde-robe, et trésorier de la cassette du roi. Schomberg fut fait maître de l'artillerie, et Overkerke, grand ecuyer. On confia à des commissaires l'amirauté, la trésorerie, et la chancellerie; et le docteur Burnet, si long-temps exilé, et l'un des principaux artisans de la révolution, recut en récompense l'évêché de Salisbury. Les dignités furent prodiguées aux whigs ainsi que les emplois; Mordaunt devint duc de Monmonth; le chancelier de l'échiquier Delamere, comte de Warrington; Bentinck, comte de Portland, le spirituel Sydney, comte de Romney. Les torys, en remarquant cette profusion de faveurs, ne manquèrent pas de répandre contre le nouveau gouvernement les bruits les plus préjudiciables aux doctrines dont il s'étoit paré.

Le couronnement du roi eut lieu le 11 avril. Ce ne fut pas le métropolitain qui officia; il étoit déjà au nombre des mécontents. L'évêque de Londres le remplaça. Les communes se présentèrent en corps à White-Itali afin de féliciter le monarque; et Guillaume, par un message solennel, leur fit connoître qu'il désiroit que la taxe des feux, si onéreuse au peuple, fût complètement supprimée. Cette ouverture accrut l'enthousiasme de ses partisans; une adresse de re-

merciments lui promit un dévouement sans bornes; la taxe fut abolie; et les Communes, dans la chaleur de leur reconnoissance, votèrent au nouveau roi, en attendant que son revenu annuel fût fixé, un subside de quatre cent vingt mille livres sterling. Elles accordèrent en même temps six cent mille livres pour acquitter la dette contractée par Guillaume envers la Hollande, et votèrent encore d'autres fonds pour équiper une flotte nombreuse, et lever une armée de vingt-deux mille hommes.

Guillaume étoit calviniste, et la malveillance que lui avoit témoigné le clergé anglican l'avoit fortement indisposé contre lui. Il résolut d'élever ses amis et d'abaisser l'église; et pour cela il fit présenter aux chambres, qu'un acte de sa propre autorité avoit transformées de convention en parlement, plusieurs bills tendant à délivrer les nonconformistes des obstacles qui leur étoient opposés. Ces bills furent presque tous rejetés, et ce ne fut qu'après de violents débats que l'acte de tolérance qui exemptoit tous les non-conformistes des peines portées par les lois antérieures, fut adopté par les chambres. Les communes où les whigs dominoient ne se montrèrent pas moins jalouses de leur autorité, lors de la fixation du revenu royal. Elles séparèrent entièrement les fonds nécessaires au soutien du gouvernement, de ceux attribués à la couronne, et fixèrent un revenu annuel déterminé, pour chacun des services publics, avec injonction au ministère de venir rendre compte, à chaque session, de l'emploi de ces fonds. La liste civile, qui comprenoit tout le service public, fut fixée à 600,000 livres sterling; et le revenu de la couronne à 200,000. Mais, pour maintenir le roi dans leur dépendance, les communes ne votèrent ces fonds que pour une année seulement.

En Écosse, une convention semblable à celle d'Angleterre s'étoit réunie le 14 mars. Les jacobites avoient eu le dessous dans les élections, et le duc de Hamilton, partisan du nouveau roi, fut élu président. Après de violents débats, la convention prononça la

déchéance de Jacques, la vacance du trône d'Écosse, et reconnut pour souverains Guillaume et Marie : ces deux actes furent solennellement publiés à Edimbourg, et des commissaires envoyés au roi pour les lui no:ifier, et lui demander en même temps le redressement de plusieurs griefs. Le roi les accueillit gracieusement, nomma le duc de Hamilton, commissaire à la convention; lord Melvil, secrétaire d'état, et choisit luimême les lords de session; il consentit en outre à l'abolition de l'épiscopat, réclamée par la majorité de la convention, et transforma celle-ci en parlement; le 17 juin, le duc de Hamilton en fit l'ouverture. La nomination des juges par le roi excita un tel mécontentement dans l'assemblée, qu'elle adopta immédiatement, et malgré l'opposition des ministres, un bill qui, laissant au roi la nomination des juges, exigeoit cependant qu'elle fût approuvée par le parlement. Nonobstant cette décision, les ministres maintinrent dans leurs siéges les juges nommés par le roi, et le lord commissaire fut forcé d'ajourner le parlement.

Cependant le château d'Édimbourg étoit encore occupé par le duc de Gordon, partisan du dernier roi; on résolut d'en pousser vivement le siége, et bientôt le duc se rendit à discrétion. Gordon étoit avec le vicomte de Dundée, le seul espoir de Jacques; celui-ci, après quelques succès, fut tué au combat de Killicrankie où il défit les troupes de Guillaume; et ses soldats, découragés par la perte de leur chef, se soumirent au nouveau souverain.

L'Irlande étoit loin d'être soumise. Tyrconnel y commandoit toujours, et le duc de Hamilton, envoyé pour le réduire, s'étoit au contraire laissé gagner par lui. Le 6 mars 1689, Jacques, auquel Louis XIV avoit fourni des secours de toute espèce, partit de Brest sur une flotte composée de quatorze vaisseaux de ligne, sept frégates, et de bâtiments de transport montés par douze cents Anglois, et un grand nombre de gentilshommes françois. Allez, lui dit Louis en l'embrassant, le vœu le plus favorable que

je puisse saire pour vous, c'est de ne vous revoir jamais. Débarqué le 22 à Kinsale, Jacques fit son entrée solennelle à Dublin. aux acclamations du peuple, et après s'être emparé de Colcraine et de Killmore, il alla mettre le siége devant Londonderry; mais la résistance opiniatre des habitants et de la garnison le forcèrent de le lever, après avoir perdu neuf mille soldats. Jacques assembla ensuite le parlement d'Irlande. Les droits du monarque y furent pleinement reconnus, et un bill fut adopté qui dépouilloit les protestants de tous leurs biens en faveur des héritiers des catholiques qui les possédoient avant la première rébellion, et qui proscrivoit tous ceux qui avoient quitté le royaume d'Irlande, ou avoient entretenu des relations avec les rebelles.

Au retour de la flotte qui avoit amené Jacques en Irlande , Louis XIV lui envoya . sous la protection d'une escadre commandée par Château-Renaut, des secours considérables en armes, munitions et argent. Château-Renaut rencontra la flotte angloise qui voulut s'opposer à son passage, la défit, et débarqua triomphant à Bantry. Il devenoit donc urgent de s'opposer aux progrès de Jacques, et le roi se décida enfin à envoyer le duc de Schomberg en Irlande (13 août 1689) avec une armée de dix mille hommes. Le duc s'empara de Belfast et de quelques autres villes; mais les maladies faisoient de tels ravages dans son armée qu'il ne put rien entreprendre d'important. Cette inaction excita le mécontentement des communes, et le ministère et la cour essuyèrent de si vifs reproches, éprouvèrent, au sujet de diverses propositions, tant de résistance des deux partis whigs et torys, que le roi également pressé par l'un et par l'autre, et fatigué de leurs continuelles obsessions, prit le parti d'abandonner le gouvernement à la reine, et de se retirer en Hollande; ce ne fut qu'à grande peine qu'on put lui faire abandonner cette détermination (1690). Il résolut alors de terminer en personne la guerre d'Irlande malgré l'opposition des chambres, et pour prévenir leurs remontrances, le parlement

### **PETTORESOUE**



Vue du château de Kilmore.

the district (6 février), et un nouveau conwave your le 20 mars. Pendant cet interwith the tumps, les deux partis, whigs et tored milest test en couvre pour s'emparer des unctiona: les torvs l'emportèrent. Sir John trour, ancieu garde des archives du roi Jacquet, fut choisi pour orateur par les communen; et (inillaume favorisa les intrigues de co parti cu fouruissant lui-même les fonds novamiera pour corrompre et rattacher au parti de la cour un grand nombre de membren the communes. Le bill d'amnistie, préwate a mouvent par le roi au parlement auggalent, bill qui delivroit de la crainte de toute recherche aur leurs actes passes les partenna du voi Jacques, passa enfin dans ha deux chambres. Guillaume ajourna alors le parlement, et laissant à la reine l'adminisnamm du myanme, se rendit en Irlande. Il tui joint à Rellast par le duc de Schomberg. le prince de Wirtemberg et le major-géneral kirke, et, apris un repos de quekjues poura, ao dirigiou vera la Royne où, decidé a heror lutathe. Jacques cicit campé dans Avantagewar. Aprile plusieurs

jours passés de part et d'autre en préparatifs, le combat commença, et la victoire penchoit pour les Anglois lorsque, par une méprise fatale, le duc de Schomberg fut tué par une décharge de ses propres soldats. Cette mort mit la confusion dans leurs rangs. et les Irlandois reprenoient l'avantage, quand Guillaume accourt, les charge avec fureur. et les rejette dans le plus grand désordre. Le duc de Hamilton, qui les commandoit, est fait prisonnier, amené devant Guillaume, et interrogé sur les forces des Irlandois : « Sur mon honneur, dit-il, je crois qu'ils résisteront long-temps, car il leur reste un gros corps de cavalerie qui n'est point entamé. -Votre honneur! votre honneur! » s'écria Guillaume avec mépris. Ce furent les seuls reproches qu'il lui fit de sa désertion. Les Irlandois prirent bientôt la fuite, et les François, auxiliaires de Jacques, voyant tout espoir perdu, se retirèrent en bon ordre. Jacques regagna Dublin en toute hâte, accusa les Irlandois d'avoir manqué de courage, et partit aussitôt pour la France. Peu de jours après, Guillaume fit son entrée à Dublin, où

il fit publier une proclamation qui garantissoit le pardon à tous ceux qui, ayant combattu contre lui, rendroient leurs armes, et rentreroient dans leurs foyers. Ces promesses produisirent peu d'effet; les Irlandois étoient conduits par le clergé, entièrement dévoué au roi Jacques, et la nouvelle d'une victoire remportée par une escadre françoise sur les flottes angloise et hollandoise commandées par Torrington, écarta toute idée de soumission. La guerre continua. Le roi s'empara de Waterford, de Cork, de Kinsale, et de plusieurs autres villes et châteaux, et les troupes françoises que commandoit le comte de Lauzun furent forcées de se rembarquer pour la France. Guillaume retourna en Angleterre, laissant le commandement au général Ginckle avec les pouvoirs les plus étendus pour terminer la guerre et soumettre le pays. Ginckle, assisté des lords justiciers, s'occupoit avec activité et succès de faire rentrer les Irlandois catholiques dans le devoir, en promettant à tous pardon, protection et oubli du passé, et en maintenant la plus sévère discipline parmi ses troupes, lorsque l'arrivée de secours considérables et de M. de Saint-Ruth. général françois, accompagné d'un grand nombre de soldats et d'officiers, vint donner un chef à la rébellion. Tyrconnel étoit avec lui. Les bandes dispersées de toutes parts se réunirent à Saint-Ruth; en peu de temps il eut une armée formidable, et il résolut de livrer une action décisive. Ginckle, qui venoit d'emporter d'assaut, avec la plus rare intrépidité, la ville d'Athlone, et dont les troupes étoient enflammées par le succès, passa le Shannon, petite rivière près de cette ville, et marcha à sa rencontre. Saint-Ruth étoit dans une position avantageuse, fortifiée par toute l'habileté d'un général consommé. Il n'avoit rien négligé pour exciter le courage de ses soldats; leurs prêtres promirent le ciel à ceux qui succomberoient, et tous jurèrent sur l'eucharistie de vaincre ou de mourir. Le dimanche 12 juillet la bataille s'engagea; on se battit avec un acharnement tel, que le soir à six heures la victoire étoit indécise, et que Ginckle fut sur le point de faire sonner la retraite pour reprendre l'attaque le lendemain. Il voulut cependant tenter un dernier effort; mais ses soldats ne purent entamer le corps d'armée ennemi, et furent si vivement repoussés que Saint-Ruth, à la tête des Irlandois, s'écria: « Courage, mes amis, nous pousserons ces Anglois jusqu'aux portes de Dublin; et, les chargeant avec fureur à la tête de sa réserve, il décidoit la victoire, lorsqu'un boulet . l'emporta. Ses troupes firent aussitôt halte; la confusion se mit dans leurs rangs, et, poussés alors de toutes parts par les Anglois, ne sachant plus à quel chef obeir, elles jetèrent leurs armes et s'enfuirent, laissant sur la place quatre mille des leurs, l'artillerie, tous les bagages et les munitions. Le général Ginckle, profitant de sa victoire, s'empara de Portumny, Moorcastle, Galway, et vint assiéger Limerick, seule ville importante qui restat au pouvoir de Jacques. Après un mois de siége, des négociations s'ouvrirent, les hostilités cessèrent, et l'on s'occupa de la capitulation qui fut signée le 4 octobre 1691. Elle stipuloit : que tout citoven, sans distinction, jouiroit de la protection des lois, et seroit réintégré dans ses biens, sous la condition de prêter serment de fidelité au roi Guillaume et à la reine Marie; que les catholiques romains auroient. pour l'exercice de leur religion, toute la liberté que comportoient les lois qui régiesoient l'Irlande sous Charles II; que personne ne seroit attaqué en justice pour aucun délit antérieur, et ne seroit comptable pour aucune maison, terre, rente, dont il auroit joui depuis le commencement de la guerre; que chaque individu auroit le droit de quitter l'Irlande et de se retirer où il voudroit avec sa famille et ses effets, l'Angleterre et l'Écosse exceptées, sans pouvoir être retenu pour dettes ni pour aucun autre prétexte; que les soldats et officiers qui voudroient passer sur le continent étoient autorisés à s'embarquer en corps; que toutes les garnisons sortiroient de leurs places et forteresses avec les honneurs de la guerre; et enin the first of the following the first of t

attente dil temise al perent l'ente, e transe dile transion asserbat el France inter die te peren erment i laillanne, esculer parti per attente de a terre de France inter our enter i sea trattoues de terma el moment mai entendre asserbat outes es families i terrat pour es Francia entendre archenera in most le milleme et le chicale l'archeneme de Reims fiscit le qui foi, est in ion tomme un sacréa remanarance pour une noise.

I reconner doit more, ha et menerse de ous l'Arrande soumise, fonciale revint en angleterre ou es mambres mi roterent le soenneix remerciments, fondlaume l'avoit rese comte l'Aintone, nores a prise le cette oile.

Les evenements : le antien troient pastieourse l'attention de l'authaume les affaires du continent : peu de l'emos aures son muconnement. Laron concluiaved lembereur. Infortune de Beindebaurg et existais generains, and lighte offensive of defensive matte a figure et un amer, et e 7 mai a fuerre and etc declared a wife sussains. Lind Churchill, con renoit d'estre ares avonte de Martiagrough, fut envir e sur le continent à la lete de onze mille. Anglois, et le seince de Walderk commanda Larmee hollandoise. Louis XIV cependant della les effects des princes affice, et les armes furent preside touguers victorieuses. Ces succes determinerent Coulaume, apres son retour d'Irlande, a passer sur le continent pour se mettre lu-moine à la tête de ses troupes.

Le parlement fut convoque 2 oct. 1600. Le roi expesa aux chambres ce qu'il avoit fut pour la reduction de l'Irlande, declara que les subsides accordés jusqu'alors n'etoent pas en rapport avec les depenses necessitées par les guerres d'Irlande et du continent qu'il falloit pousser avec la plus grande vigueur, et leur annonça l'intention ou il etoit

le se resure sur le continent. Les inmies roierent maire milions sterring, et a sur une somme consulerante cour la consulton le touveux missenux. Pris electrent nournes, fanilanme carrix le 16 anver cour la Hollande in environment les departions, et ciellement son entree à la fave car une mes et les rejouissances.

Canilaume ussista i un congres les prints ulies, ou l'on arrein le pian l'operation, ous . 10 commencement de mars, il entreprit le i 1000eser i a prise le Mons, in assegiot Louis L.V. as afforts for an inquired in tile zonina. A a zimpagne se passa sais pil out remourer aucum avantage sur les framas minimandes par le duc de Luxembourg. il revint en Angieterre: ses armes n'avoent pas ete pius beureuses sur mer: l'amiral Russer, a la tete a une nombreuse dotte anrioise et notlandoise, ne par forcer à me action. Fourville cont l'escacire etoit ben inferieure en nombre : des tempetes disperseren: ses vaisseaux, en detruisirent un grand nombre, et reduisirent les autres a un eut der in Cable.

Cas avenements causerent un grand mevuteniement lans la nation. Un ne vovoit pis sans inquietude et sans ressentiment. Guihame sacrider le sang et les tresors de l'Anpeterre a son ambition, a son amour pour la Hodande, et a sa haine contre la France: et quel profit devoit retirer l'Angleterre de o's guerres interminables? Aucun. Les whigs, qui avoient porte Guillaume sur le trône, etaient depouilles de leurs emplois, le comte de Mariborough disgracie. Les nouveaux conseillers Rochester, Ranelagh, sir Edouard Seymour, n'étoient-ils pas des lacobites? Ou s'arrêteroit ce penchant du roi pour les torys? vouloit-il donc marcher sur les traces du dernier roi? Les communes elles-memes partageoient ces plaintes, et. en votant trois millions einq cent mille livres sterling pour les services publics, elles differerent avec intention de determiner sur quels fonds seroient imputées ces dépenses. Les affaires d'Écosse vincent porter au com-

ble ce mécontentement : les montagnards n'étoient pas entièrement soumis ; on résolut de gagner leurs chefs par de fortes sommes d'argent, et à cet effet on envoya au comte de Breadalbane, qui garantissoit le succès de cette démarche, seize mille livres sterling. Mais le but de Breadalbane n'étoit nullement de soumettre les montagnards. Un de leurs chefs, Macdonald de Glencoe avoit, dans le cours des hostilités, pillé les terres du comte, et celui-ci vouloit, sur la somme qui seroit accordée à Macdonald, être indemnisé des pertes qu'il avoit éprouvées. Macdonald refusa de se soumettre, et, à sa sollicitation, les autres tribus montagnardes rejetèrent les offres du comte, qui jura de s'en venger. Il représenta Macdonald à la cour comme un ennemi acharné du gouvernement. Il n'avoit pas, disoit-il faussement, obéi à la proclamation du roi qui menaçoit de l'exécution militaire tous ceux qui ne se soumettroient pas dans un délai déterminé, et il étoit urgent de faire en lui un exemple qui en imposat à tout le royaume. Il demandoit en conséquence qu'il fût passé par les armes avec toute sa tribu. Guillaume signa l'ordre de cette affreuse exécution. Le capitaine Campbell se rendit dans la vallée de Glencoe (février 1692), surprit les Macdonald pendant la nuit, égorgea les habitants males, et, mettant le feu à toutes les maisons. se retira avec les effets, les meubles, et les bestiaux, laissant les femmes et les enfants sans vêtements, sans nourriture et sans abri, au milieu des neiges, où tous ces infortunés périrent de froid et de douleur.

Cet atroce massacre fut accueilli par l'horreur universelle, couvrit le nom du roi d'une ineffaçable flétrissure, et n'eut d'autre résultat que de rendre encore plus vive la haine que lui portoient les montagnards.

Guillaume partit le 5 mars pour la Hollande, et Louis profita de son absence pour entreprendre une descente en Angleterre. Les émissaires de Jacques travaillèrent activement à favoriser son retour; lui-même publia un long manifeste, où il comparoit Guillaume à Néron, et prenoit l'engagement de protéger et maintenir l'Église d'Angleterre que ce prince ne cherchoit qu'à abaisser. Il se rendit ensuite à La Hogue, n'attendant qu'une occasion favorable pour s'embarquer.

A ces nouvelles, la reine convoqua les chambres (24 mai 1692), ordonna l'arrestation d'un grand nombre d'individus suspects, fit armer et passa en revue la bourgeoisie de Londres et de Westminster, et l'amiral Russel mit en mer sans perdre un instant, avec ordre de se joindre à l'amiral Carter, et aux escadres hollandoises. Les flottes réunies, fortes de plus de cent vaisseaux, attaquèrent Tourville qui n'en avoit que soixante-trois, et qui eût évité le combat, s'il n'eût reçu des ordres positifs. Les François, vaincus et poursuivis pendant deux jours, perdirent quinze de leurs vaisseaux. Jacques retourna à Saint-Germain.

Louis XIV prit bientôt une éclatante revanche. Il investit lui-même, à la vue de Guillaume, Namur, la plus forte ville de la Flandre, défendue par le fameux ingénieur Cohorn et une garnison de neuf mille hommes. Le roi d'Angleterre, à la tête de cent mille soldats, entreprit, mais inutilement, de faire lever le siège; la ville fut emportée d'assaut, sous ses yeux, et Louis XIV retourna triomphant à Versailles (20 mai). La victoire de Steinkerque que remporta bientôt après Luxembourg, mit le comble à sa gloire. En Allemagne, où un nouvel électorat, celui de Hanovre, venoit d'être créé en faveur d'Ernest Auguste, les armes des alliés ne furent pas plus heureuses, et à la fin de la campagne, Guillaume revint à Windsor. Le mécontentement grossissoit chaque jour. La loi de l'habeas corpus étoit à peine observée, et un nombre considérable de personnes de distinction avoient été emprisonnés. Les pairs revendiquèrent avec force leurs priviléges violés par l'arrestation du comte de Marlborough et d'autres seigneurs, et le roi fut obligé de les faire élargir. Plusieurs membres proposèrent ensuite de faire des remontrances au souverain; la cour parvint à faire rejeter cette

motion, mais seulement à une majorité de deux voix. Les communes adoptèrent un bill qui interdisoit aux membres du parlement l'exercice de tout emploi de confiance, ou auquel seroient attachés des émoluments. Les intrigues du ministère le firent rejeter par les pairs à une majorité de deux voix. Les deux chambres passèrent ensuite un bill qui limitoit à trois ans la durée de chaque parlement, et qui enjoignoit au lord chancelier, sous des peines très-sévères, d'expédier les lettres de convocation aux électeurs, si, à l'expiration des trois années, la couronne ne les avoit pas déjà envoyées. Guillaume refusa sa sanction à ce bill qui ne reçut force de loi qu'après les deux sessions suivantes.

Le roi qui, dans le choix de ses ministres, n'avoit d'autre but que celui d'obtenir des chambres les subsides qu'il demandoit, voyant que le parti whig reprenoit le dessus aux communes, éleva à la dignité de chancelier et de secrétaires d'état les lords Somers, et John Trenchard, qui tous deux favorisoient ce parti; puis il partit pour le continent, et la campagne commença. (1693.) Luxembourg s'empara de Huy, dans les Pays-Bas, et présenta le combat aux confédérés près de la ville de Nerwinde; il remporta une victoire complète; les alliés perdirent dix mille hommes et soixante pièces de canon; Guillaume avoit déployé la plus grande valeur dans le combat, mais ses dispositions stratégiques furent généralement blàmées; je vois bien à présent que le prince de Waldeck est réellement mort, avoit dit Luxembourg, en examinant la situation de l'armée alliée avant le combat, et en faisant ainsi allusion à l'habileté bien connue de ce général dans le choix du terrain. Les alliés ne furent pas plus heureux en Piémont où ils perdirent contre Catinat la bataille de la Marsaille dans laquelle périt le duc de Schomberg.

Sur mer, sir Georges Rooke, qui escortoit une flotte marchande considérable, fut attaqué par Tourville et d'Estrées; plus de quatre-vingts vaisseaux marchands furent pris et détruits, et sept vaisseaux de guerre

ċ

coulés bas. Le chef d'escadre Benbow essaya, mais en vain, d'incendier la ville de Saint-Malo. Le brûlot, l'Insernal, au moyen duquel on devoit exécuter ce dessein, ne put parvenir à sa destination, et l'entreprise fut manquée. Irritées de ces désastres, les communes mandèrent à leur barre l'amiral Rooke pour qu'il eût à se justifier, et il s'engagea de vifs débats qui se terminèrent par son acquittement. Les chambress'occupèrent ensuite d'un projet d'établissement d'une banque nationale à l'instar de celles d'Amsterdam et de Gênes (1694). Après de longs débats, la proposition fut adoptée, la banque créée; mais le parlement se réserva la faculté de dissoudre la compagnie au bout de onze ans, si le compte rendu de ses opérations n'étoit pas satisfaisant.

La campagne de 1694 n'offrit rien de remarquable sur mer ni sur terre. Le peu d'engagements qui eut lieu fut tout à l'avantage des François qui, en Flandre, s'étoient cependant tenus constamment sur la défensive. Le 28 décembre de cette année, la reine Marie mourut de la petite vérole à l'Age de 53 ans. Marie étoit d'un caractère extrêmement froid, dont aucune passion n'avoit jamais troublé le calme, et toute son ambition parut se borner à l'accomplissement des désirs et des desseins que formoit son époux. Cette mort le plongea dans la plus amère douleur. Pendant quelques semaines il ne s'occupa d'aucune affaire d'état, et ne voulut voir d'autre personne que la princesse Anne, sœur de Marie, que la jalousie de la reine avoit depuis long-temps éloignée de la cour; Anne fut très-bien accueillie par le roi qui lui assigna le palais de Saint-James pour résidence.

Ce fut à cette époque qu'un comité nommé par la chambre des communes découvrit que des sommes considérables avoient été avancées à sir John Trevor, orateur de la chambre, et à M. Hungerford, un de ses membres, afin de gagner au ministère un grand nombre de voix : ils furent tous deux honteusement expulsés de la chambre. Ces découvertes firent penser que les mêmes moyens



Portrait de la reine Marie.

avoient été employés par les agents de la compagnie des Indes orientales qui, malgré le sentiment bien prononcé de la nation, et l'opinion connue des chambres, étoient parvenus à obtenir la concession d'une nouvelle charte. Le duc de Leeds, sir Thomas Cooke, et un si grand nombre de personnes de marque, la plupart membres du parlement, s'y trouvoient compromis, que l'on n'osa pousser l'examen plus loin; l'enquête fut étouffée. Mais bien des noms furent flétris par l'opinion publique.

Guillaume, en passant en Hollande, nomma une commission de régence pour le gouvernement du royaume, en son absence; et, malgré la mort de la reine, sa défiance l'empêcha de donner à la princesse Anne et à son époux le prince Georges de Danemarck, aucune part à l'administration.

Les armées alliécs, fortes de plus de cent cinquante bataillons et escadrons, ouvrirent la campagne dans les Pays-Bas par le siége de Namur. Luxembourg étoit mort; le maréchal de Villeroy qui le remplaçoit, jeta le maréchal de Boufflers dans cette place. Aussi la résistance fut-elle opiniâtre. Le siège dura deux mois, et la garnison, sans espoir d'être secourue, capitula.

Ce fut la seule action de la campagne qui cut quelque importance. Une nouvelle entreprise que fit la flotte angloise, pour incendier Saint-Malo, n'eut pas plus de succès que les précédentes, et elle éprouva même des pertes assez fortes.

Jacques n'avoit pas entièrement perdu l'espoir de recouvrer son royaume. Une nouvelle descente fut projetée: le comte de Salisbury passa en France pour concerter un plan d'invasion; des régiments furent secrètement levés en Angleterre. Jean-Bart réunit une escadre à Calais où se rendit le roi Jacques; mais Guillaume, averti de ses projets, fit surveiller les côtes de France par l'amiral Russel et cinquante vaisseaux de ligne. L'expédition fut alors jugée impraticable, et Jacques retourna à Saint-Germain.

Une tentative formée pour assassiner le roi, tandis qu'il étoit à la chasse, n'eut pas plus de succès. Le complot fut révélé par trois des conspirateurs; et plusieurs de leurs complices furent arrêtés et punis du dernier supplice. A ces nouvelles les membres des communes rédigèrent et présentèrent un acte d'association par lequel ils s'engageoient mutuellement à défendre le roi et le gouvernement, de leurs vies et de leurs biens. Tous les membres furent tenus de le signer sous peine d'être exclus de la chambre. Cet exemple fut imité par les lords, et on passa de plus un bill qui rendoit incapable de tout emploi public quiconque refuseroit d'entrer dans l'association.

La république de Venise envoya cette année (1686) une ambassade extraordinaire au roi Guillaume, et Louis XIV fut alors le seul souverain de l'Europe qui n'eût point encore voulu reconnoître le prince d'Orange pour roi d'Angleterre. Mais l'épuisement de la France, autant que celui des alliés, devoit bientôt amener cette reconnoissance et la cessation des hostilités. Le duc de Savoie avoit quitté la confedération et signé la paix avec Louis XIV; une suspension d'armes avoit été conclue avec ce prince et l'Espagne, jusqu'à la signature de la paix. Louis XIV

alors envoya Callières en Hollande pour y poser et régler les préléminaires d'un traité : ces offres furent bien accueillies, et l'on négocia en continuant cependant de se battre. La médiation de la Suède fut acceptée, et les ministres plénipotentiaires se réunirent au château de Newbourg-House, appartenant à Guillaume, et situé dans le village de Ryswick, qui donna son nom au traité. La paix fut signée le 20 septembre 1697. En ce qui concernoit l'Angleterre et la France, ce traité stipuloit : 1° que la France reconnoissoit le roi Guillaume III sans restriction ni réserve : 2º que la liberté de commerce entre les deux nations étoit rétablie; 3° que des commissaires se réuniroient à Londres pour régler diverses prétentions des deux couronnes sur des parties de territoire situées en Amérique; 4° que Guillaume paieroit à Marie d'Este, femme de Jacques, une pension de 50,000 livres sterling.

La France rendoit presque toutes ses conquêtes; la Lorraine rentroit sous la puissance du duc Léopold. Cette paix sembloit toute au désavantage de la France: les immenses concessions qu'elle venoit de faire étonnoient l'Europe, et ce ne fut que plus tard qu'elle vit que ce traité étoit l'œuvre de la politique la plus haute et la plus prévoyante.

Guillaume revint à Windsor. 11 fut accueilli en Angleterre par les acclamations universelles du peuple, transporté de joie d'être enfin délivré d'une guerre qui le réduisoit à la misère. En ouvrant la session du parlement, il demanda aux chambres d'acquitter toutes les dettes qu'il avoit été obligé de contracter pour soutenir et terminer la guerre, recommanda l'entretien de grandes forces maritimes, et parla de la nécessité où l'on étoit de maintenir toujours une armée sur pied. Le ministère étoit alors composé de lord Somers, chancelier; Russel, premier lord de l'amirauté. Le chancelier de l'échiquier étoit Montague, grand poëte d'abord, puis politique hardi, profond et entreprenant; Sunderland étoit conseiller d'état. Dès le commencement de la session ce ministère fut





Château de Windsor. - Cour intérieure.

violemment attaqué au sujet de la motion d'une armée permanente. La fermentation étoit universelle au-dedans comme au-dehors des chambres; on sembloit craindre que Guillaume n'eût l'intention de se servir de ses soldats pour asservir la nation. Sunderland, aux conseils duquel on attribuoit cette proposition, fut obligé de donner sa démission, et le nombre des troupes réduit à 10,000 hommes. Les communes votèrent ensuite la liste civile du roi, puis le parlement fut dissous. Mais Guillaume, loin de réduire à dix mille hommes les troupes permanentes, avoit en outre gardé à son service les régiments de Hollandois et de François réfugiés, auxquels il tenoit beaucoup, et cela sous le prétexte que les graves événements qui se préparoient sur le continent, rendoient ce maintien nécessaire. Le nouveau parlement, composé en grande partie d'hommes voués aux principes de la révolution, mais peu attachés au roi, fut tellement irrité de voir qu'il n'avoit pas tenu compte du vote précédent sur la réduction des troupes, qu'ils s'abstint de le complimenter par l'adresse d'usage, décida immédiatement que le nombre des troupes seroit réduit à sept mille hommes, et qu'elles ne pourroient être composées que d'Anglois. Guillaume fut vivement indigné de cette résolution, et refusa d'abord de sanctionner le bill. Ramené par ses conseillers à de meil-

### HISTOIRE PITTORESQUE



Costumes de 1698.

heurs sentiments, il se détermina à renvoyer sen troupen hollandoises et françoises, non saus tenter cependant un nouvel effort en heur faveur. Les communes restèrent fermes dans leur décision, et témoignèrent même par une adresse l'étonnement et le mécontentement que leur avoit fait éprouver cette demarche. Une autre discussion vint encore augmenter l'animosité qui existoit déjà entre le nouverain et les chambres.

Guillaume avoit distribué entre les hommes qui lui étoient attachés les biens confisqués sur les catholiques d'Irlande. Les communes nonmérent un comite charge de faire connuttre exactement quelle avoit été la distri-

to que bleur, et de quels services ils la récompense. Le comité procéda

avec sévérité, fit remarquer que des étrangers avoient été presque seuls admis à ces libéralités, et insista surtout sur un don considérable fait par Guillaume à la comtesse d'Orkney, sa favorite. Il déclara en outre que l'on pouvoit tirer un million et demi de la vente de ces biens. Les communes alors présentèrent au roi une adresse où elles disoient : que les concessions de ces biens, causes de taxes onéreuses dont le peuple eût été déchargé, avoient laissé augmenter les dettes de l'état, et que l'honner même du roi avoit sousfert de ces libéralités. Guillaume répondit qu'en agissant ainsi il avoit obéi à ses inclinations et à sa justice, et que les mesures efficaces que prendroient les communes pour diminuer sa dette et re-



Guillaume III, d'après Visscher.

lever le crédit public, contribueroient plus que leurs démarches actuelles à l'honneur et à la prospérité du royaume. Cette réponse indigna tellement les communes qu'elles votèrent aussitôt un bill qui décidoit que ces biens seroient vendus au plus offrant, et le produit de la vente appliqué au paiement des arrérages de l'armée. Le roi ne put dissimuler son ressentiment, et il prorogea le parlement. (25 mai 1698.)

Cette conduite des communes avoit tellement irrité Guillaume qu'il prêta volontiers l'oreille aux intrigues des torys, et les appela au pouvoir. Les sceaux retirés à lord Somers furent donnés à Nathan Wright; lord Godolphin fut fait premier commissaire de la trésorerie; lord Tankerville, garde du sceau privé; le comte de Rochester fut nommé vice-roi d'Irlande, puis le parlement fut dissous.

Cependant de graves événements menacoient de rompre la courte paix dont avoit joui l'Europe. Le roi d'Espagne, Charles II, alloit mourir sans héritier direct. Les principaux prétendants à sa succession étoient Louis XIV et l'empereur Léopold, qui tous deux descendoient de Philippe III, par les femmes. Mais l'héritier le plus proche étoit le dauphin, fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse, et petit-fils de Philippe IV. Charles cependant désigna pour son successeur le fils de l'électeur de Bavière, Maximilien Marie. En apprenant cette décision, Louis XIV concut et communiqua à Guillaume, qui y donna son approbation, le projet d'un partage de la monarchic espagnole. Dans ce partage, on ne laissoit au jeune prince de Bavière que l'Espagne et les Indes-Orientales; le dauphin, fils de Louis XIV, devoit posséder Naples, la Sicile, la province de Guipuscoa, et plusieurs autres villes; l'archiduc Charles, second fils de l'empereur, obtenoit le Milanois. Le prince de Bavière étant mort avant Charles II, le traité de partage fut modifié. On ajouta à la part de l'archiduc Charles celle du prince qui venoit de mourir. Ce traité fut aussi signé par les Provinces-Unies.

Charles II, obligé de nommer un nouveau successeur, penchoit d'abord en faveur de l'empereur. Mais les intrigues publiques de sa femme, belle-sœur de ce prince, la dureté et l'insolence de l'ambassadeur impérial, le détournèrent de ce projet, et il se décida secrètement en faveur du duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV. Il mourut le 1<sup>et</sup> novembre 1700. Le duc d'Anjou fut proclamé sous le nom de Philippe V. Louis XIV accepta le testament.

Guillaume, en apprenant l'acceptation de Louis XIV et sa renonciation au traité de partage, réunit les chambres, leur donna connoissance du traité, exposa sous le jour le plus défavorable la conduite du roi de France, et promit de tenir le parlement au courant des négociations qui avoient lieu avec les Provinces-Unies et Louis XIV. Les communes désapprouvèrent hautement le traité de partage, et les débats en vinrent à un tel point de violence que l'on compara cet acte à un vol de grand chemin, et qu'il fut qualifié de félonie. Mais ce qui, pardessus tout, irritales deux chambres, ce fut que le traité n'eût été communiqué ni au conseil privé, ni au ministère, et que le roi l'ent conclu de son autorité privée : les lords presentèrent même à sa majesté une adresse, où ils se plaignoient vivement de ce que le traite n'avoit pas été mis sous les veux du connoil; ils supplicient en outre le roi de wahoir bien dorénavant requérir et admettre

ĺ

l'avis de ceux qui, étant ses sujets par naissance, inspiroient la confiance par une probité reconnue, et auxquels l'amour de la patrie conseilleroit certainement toutes les mesures propres à concilier à la fois l'intérêt et l'honneur du pays. Les chambres engagèrent ensuite le roi à continuer les négociations, et lui promirent qu'en cas de guerre forcée elles lui fourniroient les moyens de remplir les engagements qui le lioient aux Provinces-Unies. Guillaume espéroit que les communes, irritées de la conduite de Louis XIV, l'engageroient à déclarer la guerre à ce prince; mais, trompé dans cet espoir, et voyant combien elles désiroient la paix, il se détermina à imiter les Provinces-Unies et à reconnoître Philippe V. Malgré cette reconnoissance, il ne négligeoit rien pour susciter des ennemis à la France; et Louis XIV, ayant refusé de retirer ses troupes des Pays-Bas espagnols, et de donner en garantie aux Provinces-Unies les plus fortes places des Pays-Bas, une alliance offensive et défensive fut signée à La Have entre les deux pays. et, le 7 mai 1701, un traité secret concluentre ces puissances et l'empereur, qui avoit, de son côté, fait proclamer l'archiduc Charles roi des Espagnes, et envoyé le prince Eugène s'emparer du Milanois.

Sur ces entrefaites, le roi Jacques mourut à Saint-Germain. Depuis sa dernière tentative pour recouvrer son trône, ce prince avoit rompu avec le monde pour tourner toute son attention vers le salut de son ame; il quitta la vie en recommandant à son fils de préférer sa religion à tous les autres avantages terrestres, et de renoncer au trône plutôt qu'à sa foi.

Louis XIV n'ignoroit pas les intrigues de ses ennemis; il savoit que l'acceptation de la couronne d'Espagne pour son petit-fils armeroit contre lui toutes les puissances maritimes; il connoissoit la haine que lui portoit Guillaume, et il lui suscita un nouvel ennemi en reconnoissant le fils de Jacques, roi d'Angleterre. Cette résolution changea imméditement les dispositions qu'une grande partie de la nation angloise témoignoit de conser-

ver la paix : l'ambassadeur françois recut l'ordre de quitter le royaume; la ville de Londres présenta aux lords justiciers une adresse où elle assuroit le roi de son zèle à défendre sa personne et ses droits à la couronne. Le roi de France, disoit-elle, se • donne un vice-roi en conférant le titre de » notre souverain à un prétendu prince de Galles; notre condition seroit bien malheureuse si nous devions être gouvernés au • gré d'un roi qui a employé le fer, le feu et les galères pour détruire les protestants de » ses états; auroit-il plus d'humanité pour • nous que pour ses propres sujets? • Guillaume s'expliqua dans le parlement avec la même force: Jacques III fut déclaré coupable de haute trahison; un bill d'atteinder fut porté contre lui; on vota les subsides à l'unanimité, et un serment d'abjuration fut imposé à toute personne possédant un emploi dans l'église ou dans l'état.

Une grave indisposition dont le roi fut saisi, et qui augmenta encore sa foiblesse naturelle, lui fit sentir que sa fin ne pouvoit être éloignée. Il s'occupa cependant avec une activité étonnante de consolider la confédération et de régler le plan des opérations. Le contingent de l'empereur fut fixé à quatrevingt-dix mille hommes qui devoient agir contre la France seulement; celui des états généraux à cent deux mille, et celui de l'Angleterre à quarante mille. Mais Guillaume ne devoit pas voir le résultat de tous ses efforts. Une chute de cheval qu'il fit le 21 février 1702 acheva de déranger ses organes affoiblis; une petite fièvre l'emporta le 8 mars 1702 dans la cinquante-deuxième année de son âge, après en avoir régné treize. Il fut enseveli dans la chapelle de Henri VII à Westminster.

Guillaume laissa en mourant la réputation d'un des plus grands, mais aussi d'un des plus malheureux capitaines du siècle. Son génie, fécond en ressources de toute espèce

---

lorsqu'il étoit vaincu, sembloit l'abandonner pendant le combat; il n'avoit plus alors que le courage d'un soldat. Malgré ses nombreuses défaites, sa persévérance et son activitéle rendirent toujours redoutable, et le mirent toujours en état de tenir la campagne, et sa haine pour Louis XIV sut toujours lui susciter des ennemis. Son affection se porta sur le pays qui lui avoit donné le jour, de préférence à celui qui l'avoit choisi pour roi, et les guerres qu'il soutint avec tant d'acharnement, toutes à l'avantage des Provinces-Unies, ne firent qu'épuiser l'Angleterre d'hommes et d'argent. Les Anglois ne purent jamais s'habituer à ses manières sèches, dures et rebutantes, et il disoit d'eux que c'étoit une nation méchante et ingrate; aussi passa-t-il une grande partie de son règne en Hollande où, disoit-il, il étoit roi, tandis qu'il n'étoit que stathouder en Angleterre. Obtenir du parlement le moyen de continuer la guerre, tel fut le but constant de son règne; et, pour y parvenir, il se mit tour à tour entre les mains des whigs et des torys, et ne rougit pas d'employer lui-même les moyens de corruption, pour gagner ceux qui étoient opposés à son ambition guerrière. Cet exemple fut bientôt imité de tous, et la vénalité du parlement gagna bientôt la nation entière.

Les chambres cependant ne négligèrent sous ce règne aucune occasion de faire valoir et maintenir leurs droits, et le peu d'affection qu'elles portoient à Guillaume sauva les libertés nationales, qu'un prince aimé du peuple eût peut-être pu anéantir. Si, comme Louis XIV, Guillaume aima trop la guerre, comme lui, il ne sut pas protéger et faire fleurir les lettres et les beaux-arts en son royaume, et Dryden, Newton et Locke furent à peu près les seuls hommes que l'Angleterre put opposer aux innombrables génies que la France avoit enfantés pendant ce siècle.

### 

#### ANNE.



ous les partis virent avec satisfaction la princesse Annemonter sur le trône:
les jacobites,
parce qu'elle
étoit du sang
des Stuarts; les
torys, parce
qu'elle avoit été

élevée dans leurs principes; les whigs, parce qu'elle étoit dévouée à l'église anglicane; tous surtout, parce qu'elle étoit Angloise. Son premier soin fut de déclarer aux chambres réunies quelle étoit résolue à maintenir la religion et la succession protestante, les lois établics, à poursuivre les préparatifs de la guerre contre la France, et à remplir tous les engagements pris par son prédécesseur envers les alliés. Comme je me sens, ajouta-Lelle, un cœur tout anglois, soy z sûrs qu'il H'H a rien de ce qui peut contribuer au bonheur et à la gloire de l'Angleterre que vous ne di pirà attendre de moi, et vous me trouverez tompours religicuse observatrice de ma pa-Ante. Le penchant de la reine pour les to-114 an munifesta dans la nomination de son ministere. Sans oser le choisir dans les homuna uniferement dévoués à ce parti, presque Hima and tempeillers avoient une tendance mo-Merro vera le torysme; c'étoit un premier the haster demeura vice-roi d'Irlande; to minimile Naturigham et sir Hedges furent wohlles detat; le comte d'Abingdon.

les lords Weymouth, Dartmouth, sir Christophe Mulgrave, Howe, Harcourt, Grenville, conseillers privés. Le marquis de Normanby eut les sceaux; Mariborough ne voulut accepter le commandement des troupes qu'à la condition que lord Godolphin, dont le fils avoit épousé sa fille, auroit la trésorerie. Le prince Georges de Danemarck, époux de la reine, fut nommé généralissime et grandamiral.

L'arrivée de Marlborough à la Haye, et les assurances de la reine, tirèrent les États de la consternation où les avoit plongés la mort de Guillaume. Les opérations de la première campagne furent activement concertées, et la guerre fut à la fois déclarée à la France par l'Angleterre, l'Allemagne et la Hollande (4 mai 1702). Malgré cette triple alliance, Louis XIV sembloit devoir conserver dans cette guerre toute sa supériorité; il avoit alors pour alliés une partie des puissances qu'il avoit combattues dans les guerres précédentes: il étoit assuré de l'électeur de Bavière; le duc de Savoie, beau-père du duc de Bourgogne, alloit encore l'être du roi d'Espagne. Le Milanois avoit reconnu Philippe V; l'Espagne presque tout entière étoit soumise à son nouveau monarque, et l'infatigable Guillaume étoit mort; mais Luxembourg, Louvois et Colbert l'étoient aussi; l'intrigue et la faveur de madame de Maintenon suffisoient seuls alors pour faire parvenir aux emplois qui n'étoient auparavant donnés qu'au mérite; le désordre étoit dans les finances, toute émulation s'éteignoil



Lord Churchill, due de Marlborough.

dans l'armée; la France devoit nécessairement succomber dans la lutte.

Marlborough fut nommé généralissime des troupes alliées qui agissoient contre la France, et ouvrit de suite la campagne. En peu de temps, il s'empara de Venloo, Ruremonde, Liége, soumit toute la Gueldre espagnole, et repoussa les François presque sur leur territoire. Les alliés furent moins heureux en Allemagne et en Italie, où les François combattoient sous Villars et Vendôme, et leurs flottes combinées furent obligées de rentrer dans les ports d'Angleterre; mais elles prirent bientôt leur revan-

che: l'amiral Rooke, ayant en avis que les galions des Indes occidentales se trouvoient à Vigo, protégés par une escadre françoise, fit voile vers ce port, débarqua le duc d'Ormond, qui, à la tête de trois mille hommes, s'empara d'un fort dominant l'entrée du port, et, après une action très-vive, se rendit maître de dix vaisseaux de guerre et de onze galions. Sept millions tombèrent entre les mains des vainqueurs, quatorze furent engloutie. La reine, en apprenant ces nouvelles, se transporta à Saint-Paul, où elle rendit au ciel de solennelles actions de grâce pour les succès obtenus par le comte de

Marlborough, le duc d'Ormond et sir Georges Rooke. Marlborough, de retour en Angleterre, fut créé duc ; et les communes lui votèrent des remerciements pour ses services; elles accordèrent ensuite onze cent dix-sept mille livres sterling de subsides pour l'entretien des troupes de terre. Quoique la reine, à son avénement, eût promis sa protection aux non-conformistes, les torys résolurent de les expulser de tous les emplois. Ils proposèrent donc un bill portant que tous ceux qui, ayant prêté le serment du test, fréquenteroient encore des assemblées de non-conformistes, ne pourroient plus occuper aucune place, et seroient passibles d'une amende. Ce bill fut adopté par les communes, où les torys avoient la majorité. La chambre des lords, où le parti whig conservoit encore un grand pouvoir introduisit des amendements que les communes s'obstinèrent à repousser, et le bill resta provisoirement suspendu. De nouvelles animosités éclatèrent entre les chambres, au sujet de l'enquête sur les comptes publics; et la reine, pour maintenir son ministère dans la chambre haute, fut obligée de créer pairs quatre des plus fougueux torys de la chambre basse.

La campagne de 1704 fut fatale à la France. Le prince de Bade, le prince Eugène et Marlborough, après avoir réuni leurs forces en Allemagne, remporté plusieurs avantages et ravagé la Bavière, livrèrent bataille, près du village de Blenheim, aux François, commandés par le maréchal de Tallart et l'électeur de Bavière. Leur victoire fut complète: dix mille hommes François et Bavarois, restèrent sur le champ de bataille; treize mille furent faits prisonniers, et la ville de Landau se rendit à la suite de cette victoire.

L'amiral sir Georges Rooke avoit débarqué à Lisbonne l'archiduc Charles. Avant de passer en Portugal, ce prince s'étoit rendu à la cour d'Angleterre, pour remercier la reine Anne de ce qu'elle faisoit pour lui. L'archiduc fut reçu en roi à Lisbonne par le roi de Portugal, et tous deux commencèrent les

hostilités; mais le duc de Berwick, général des troupes espagnoles et françoises pour Philippe, les obligea de rentrer sur le territoire portugais. Pendant ce temps, l'amiral Rooke, qui avoit à bord le prince de Hesse avec des troupes de débarquement, résolut de faire une tentative sur Gibraltar. La garnison étoit peu nombreuse, mais bien suffisante pour défendre cette place, qu'elle croyoit inexpugnable. Cette confiance la perdit. Le service se faisoit avec la plus grande négligence; les Anglois en profitèrent : ils s'emparèrent du môle, dont l'artillerie, qui devoit les foudroyer, ne joua point, et la ville fut obligée de se rendre. En récompense de cette importante conquête, qui donnoit aux Anglois la clef de la Méditerranée, Rooke perdit bientôt son commandement, tandis que Marlborough, reçu en triomphe par la nation, étoit comblé d'honneurs et de richesses! La campagne suivante n'offrit rien de remarquable; les succès comme les revers furent foibles et partagés.

L'attention de toute la nation étoit alors tournée sur le projet de réunion des deux royaumes d'Angleterre et d'Écosse. La reine, avec l'autorisation du parlement, avoit choisi dans les deux nations des commissaires chargés de rédiger les clauses de ce traité. Après de longues discussions, il fut enfin signé et présenté aux parlements de chaque pays. En voici les points principaux:

L'Écosse et l'Angleterre ne devoient plus former qu'un seul royaume, sous le nom de royaume uni de la Grande-Bretagne. La succession au trône étoit dévolue à la princesse palatine Sophie, petite-fille de Jacques ler, et épouse de Ernest-Auguste le, électeur de Hanovre, la seule descendante des Stuarts qui n'eût poi**nt abandonné la** religion protestante. L'Écosse étoit représentée dans le parlement britannique par seize pairs et quarante-cinq membres de la chambre des communes, qui seroient élus suivant la manière que détermineroit le présent parlement d'Écosse. A dater de la réunion, tous les pairs d'Écosse et ceux qui leur succéderoient dans cette dignité étoient Angleterre, et prenoient rang imnent après les pairs d'Angleterre de egré antérieurs à la réunion, et ix créés postérieurement, sans avoir it le droit de siéger au parlement. sujets de la Grande-Bretagne jouises mêmes droits et priviléges, et jouvernés par les mêmes lois; la session et les autres cours de jurestoient constituées telles qu'elles avant la réunion et avec la même ; enfin les lois et statuts de l'un e pays, incompatibles avec les tertraité, étoient nuls et abrogés.

ecture de ce traité au parlement d'Eplus violente effervescence se malans toute la nation. Les puritains t aux jacobites contre la réunion. bytériens les plus rigides, connus nom de caméroniens, prirent les ormèrent des régiments, et le prélimbourg, qui avoit été l'un des aires, fut assiégé dans sa maison pulace, qui vouloit le mettre en pièis les chambres, l'opposition ne fut s ardente. Presque toute la noblesse s'exclue du droit de siéger au paret condamnée à marcher après les Angleterre, l'Écosse enfin perdoit g de nation. « Quoi! s'écria le duc ilton, abandonnerons-nous ainsi ce os ancêtres ont maintenu tant de au prix de leurs vies et de leurs for-' N'y a-t-il donc ici aucun descene ces généreux citoyens qui défenenvers et contre tous la liberté de itrie, et qui aidèrent si puissamment id Robert Bruce à rétablir la consti-, à tirer vengeance des fourberies ngleterre et de l'usurpation de Ba-Vallace, Douglas, Campbell, boule: le la nation écossoise, où êtes-vous? reuses protestations suivirent ce disnais l'habileté du ministère parvint r cette opposition. Des sommes cons furent répandues parmi les memparlement; de grands honneurs fumis, et le traité fut enfin approuvé par les deux chambres, qui adoptèrent ensuite un acte pour régler l'élection des seize pairs et des quarante-cinq députés. Au parlement d'Angleterre, le bill n'éprouva qu'une foible opposition, et bientôt il reçut la sanction royale (4707).

Pendant que l'on s'occupoit de ce traité, les armées alliées obtenoient de nombreux et brillants succès. Le roi de France avoit fait de grands efforts. Villeroi étoit opposé à Marlborough, avec une armée nombreuse. et il résolut de réparer contre le duc l'échec que lui avoit fait éprouver le prince Eugène en Italie. Les deux armées se rencontrèrent près du village de Ramillies (25 mai 1706) : Villeroi fut vaincu, et perdit avec la victoire huit mille hommes, tués ou blessés, six mille prisonniers, et toute son artillerie et ses bagages. La victoire de Ramillies fut suivie de la conquête de toute la Flandre espagnole. De son côté, le prince Eugène gagnoit la bataille de Turin, qui détermina l'évacuation du Piémont; et ce ne fut qu'en Espagne, où commandoit Vendôme, que les armes françoises obtinrent quelques succès. Ces batailles perdues déterminèrent Louis XIV à demander la paix. Il fit écrire en son nom au duc de Marlborough et au grand-pensionnaire de Hollande Heinsius. Ces lettres furent soumises à la reine Anne: mais cette princesse étoit depuis son enfance gouvernée entièrement par Sarah Jennings. femme du duc de Marlborough, qui par son moyen gouvernoit l'état. Quelques discussions s'étant élevées entre le duc et les torvs. qui désiroient la fin de la guerre, le crédit de la duchesse avoit, malgré le penchant de la reine, fait éloigner du ministère ceux des membres qui favorisoient ce parti, et les avoit fait remplacer par des membres dévoués au parti whig et au duc de Marlborough. En cette circonstance, elle obtint facilement le rejet des propositions de Louis XIV, et la guerre fut continuée. La campagne de 1707 fut moins heureuse pour les alliés : en Espagne , le duc deBerwick remporta à Almanza une victoire complète sur l'archiduc Charles, qui commandoit les troupes



Sarrah Jennings, duchesse de Marlborough.

alliées, et soumit à Philippe toute l'Espagne, à l'exception de la Catalogne. Le duc de Savo'e et le prince Eugène furent aussi obligés de lever le siége de Toulon qu'ils avoient entrepris de concert avec les flottes allices commandées par l'amiral Cloudeslei Showel; et, en retournant en Angleterre, une partie de la flotte se brisa sur des récifs; l'amiral périt dans les flots. Duguay-Trouin et le comte de Forbin firent éprouver aussi de grandes pertes à la marine et au commerce anglois. Villars, en Allemagne, et Vendôme, en Flandre, remportèrent plusieurs avantages; mais, obligés de dégarnir leurs armées pour secourir la Provence at-

taquée, ils ne purent rien entreprendre d'important.

Au printemps suivant, Louis XIV, voulant faire une puissante diversion à la guerre des Pays-Bas, résolut d'envoyer le fils de Jacques en Écosse, avec une armée. Jamais occasion ne parut plus favorable; l'Écosse entière murmuroit contre le traité de réunion, de nombreux soulèvements avoient lieu; une escadre fut promptement rassemblée à Dunkerque, et le prétendant, qui se faisoit appeler le chevalier de Saint-Georges, s'y embarqua. Forbin, qui la commandoit, croyoit trouver les côtes de la Grande-Bretagne dégarnies de vaisseaux, lorsqu'arrivé au golfe d'É-

, il rencontra une forte escadre, mmandement de Georges Byng. Il s assez fort pour tenter un engaet il remit à la voile, se dirigeant ness, mais les mauvais temps l'oà rentrer à Dunkerque.

nbat d'Oudenarde, perdu par les , ouvrit la campagne dans les Paysfut suivi de la prise de Lille, dont dura quatre mois (10 novembre a Espagne, les alliés s'emparoient que et de la Sardaigne. Ces grandes ointes aux desastres et à la misère ir un hiver d'une rigueur inaccoulécidèrent Louis XIV à rouvrir les ons pour la paix. Mais les ministres , que le succès avoit rendus diffirrogants, exigèrent que Louis leur Flandre, Strasbourg, toute l'Alse joignit à eux pour chasser d'Esn petit-fils. Lorsqu'on rapporta ces ons au roi de France : « Puisqu'il e la guerre, dit-il, j'arme mieux la nes ennemis qu'à mes ensants. > La ontinua donc. Le maréchal de Vilappelé en Flandre; c'étoit l'espoir ance. Sous lui servoit le maréchal lers; les François s'avancèrent pour : à l'investissement de Mons, me-· Eugène et Marlborough, et ces néraux vincent l'attaquer près du e Malplaquet (1er septembre 1709). 'étoit retranché à la hâte: il fut atrec fureur, mais la résistance fut e les alliés perdirent plus de vingt mmes, et peut-être les François ls remporté la victoire si Villars é dangereusement blessé dans le Les retranchements furent forcés: ; fit une admirable retraite, et les perdirent à peine huit mille soldats. rent cependant empêcher les allies arer de Mons. Les événements d'Esréritèrent seuls l'attention dans la le suivante. Après une victoire remrès de Sarragosse, l'archiduc Chara entrée triomphante dans Madrid; use de Philippe V paroissoit perduc. Mais les affaires changèrent bientôt de face. Vendôme venoit d'arriver en Espagne; telle étoit sa réputation qu'il eut bientôt une armée. A son arrivée, un esprit d'enthousiasme saisit la nation; Vendôme profite de ces dispositions, ramène le roi à Madrid, pousse l'ennemi vers le Portugal, fait prisonnier le général Stanhope avec cinq mille Anglois, remporte à Villa-Viciosa contre le général allemand Staremberg une victoire complète, et, par cette rapide et admirable campagne, affermit pour toujours la couronne sur la tête de Philippe V.

De graves événements se passoient alors en Angleterre. La reine commençoit à se fatiguer du joug qu'appesantissoit sur elle la duchesse de Mariborough, et sa faveur commençoit à se reporter sur Lucy Masham, cousine de la duchesse, que celle ci avoit placée auprès de la reine. La nouvelle confidente, aidée par M. Harley, secrétaire d'état, et Henri Saint-John, depuis lord Bolingbroke, sut se plier habilement à toutes les volontés de la reine, et flatter surtout son penchant pour les torys, penchant que la duchesse avoit toujours combattu. La reine alors craignit moins de le laisser paroître. Elle redoutoit cependant encore l'amour que le peuple portoit aux whigs, lorsqu'une circonstance vint changer les esprits.

Un docteur Sacheverel avoit prêché et publié deux sermons, où il déclamoit avec la plus grande violence contre la tolérance et les non-conformistes. Il y attaquoit la révolution, et proclamoit l'Église en péril. Les communes l'accusèrent à la chambre des lords, et son procès commenca le 27 février 1710. Sacheverel étoit protégé dans la chambre par tous les torys, et au dehors par le peuple entier, qui croyoit toujours voir l'Eglise en danger. Le procès dura trois semaines, et chaque jour, lorsque le docteur sortoit de Westminster, la multitude l'entouroit, le portoit en triomphe, aux cris de Vive l'Eglise! vive Sacheverel! à bas les non-conformistes. Dans son exaltation, elle pilla et brûla les maisons de plusieurs nonconformistes, et l'on fut obligé d'employer

les troupes contre elle. Sacheverel fut déclaré coupable; défense lui fut faite de précher pendant trois ans; ses sermons furent brûlés par la main du bourreau. Le docteur avoit été accusé par les whigs, et la faveur du peuple qui, jusque-là, s'étoit constamment portée sur ce parti, se tourna tout à coup sur les torys. A son retour en Angleterre. Marlborough, au lieu d'être solennellement remercié par les chambres, et triomphalement accueilli par le peuple, fut in. sulté par de nombreux libelles où il n'étoit question que de son avarice, de son ambition, et où ses talents militaires et son courage étoient même révoqués en doute. La reine vovoit avec plaisir ce changement des esprits, et la conduite altière de la duchessé de Marlborough envers elle et sa favorite, l'eloignèrent plus que jamais du duc et du parti whig; bientôt elle ne garda plus de mesure. La trésorerie, retirée des mains de Godolphin, sut donnée à M. Harley; le secrétaire d'état Sunderland, gendre de Marlborough, fut remplacé par lord Darmouth; Henri Saint-John fut secrétaire d'état, Simon Harcourt, lord chancelier; enfin, il ne resta pas un whig dans les grands emplois de l'état, à l'exception de Marlborough. Avec la guerre, le duc étoit indispensable. On résolut de faire la paix. La chose étoit grave; c'étoit trahir la cause commune, les alliés et l'intéret du pays, car une campagne heureuse auroit suffi pour abattre entièrement la puissance de la France. Harley et Saint-John n'hésitèrent pas : une négociation secrète fut entamée avec le marquis de Torcy, ministre des affaires étrangères de Louis XIV, et bientôt un évenement important vint leur permettre de la continuer ouvertement. L'empereur Joseph ler mourut, laissant à son frère, l'archiduc Charles, qui fut empereur peu de temps après, ses états d'Autriche, l'empire d'Allemagne et ses prétentions sur la succession espagnole. Les ministres anglois profitèrent habilement de cette mort : ils firent sentir au parlement, où de nouvelles élections avoient d'ailleurs porté les

torys en majorité, combien il seroit encore plus dangereux, pour l'équilibre européen. de permettre à la maison d'Autriche de résnir à sa puissance d'aussi vastes possessions, que de laisser la couronne sur la tête de Philippe V, qui renonçoit formellement à celle de France; et les chambres les autorisèrent à signer les preliminaires d'un traité de paix : de plus, elles accusèrent Mariborough de malversation, et la reine le dépouilla de tous ses emplois. Cependant l'empereur et les états-généraux ne vouloient entendre aucune proposition de paix, et le prince Eugène passa même en Angleterre pour seconder la faction de Marlborough, reprocher au ministère d'abandonner ainsi les alliés, et proposer à la reine un nouveau plan de campagne; mais ses propositions ne furent pas acceptées, et le prince retourna seul pour continuer la guerre.

Les négociations avançaient entre la France et l'Angleterrer Une suspension d'armes fut conclue entire its deux puissances; mais la guerre étoit poussée avec une vigueur extraordinaire par le prince Eugène, lorsque la victoire de Denain, gagnée par Villars, sauva la France, et hâta la paix, qui fut signée à Utrecht, entre l'Angleterre, la Hollande et la France. L'empereur n'acceda à ce traité qu'un an après, et lorsqu'il y fut forcé par les succès du maréchal de Villars. Par ce traité, le roi de France abandonnoit le prétendant, et reconnoissoit la reine et h succession protestante; il rasoit les fortifications de Dunkerque; Minorque, Gibraltar, Terre-Neuve, la baie d'Hudson, restoient à l'Angleterre; Philippe V renonçoit à ses droits sur la couronne de France, et les autres princes françois à celle d'Espagne. On donnoit la Sicile au duc de Savoie, et aux Hollandois une barrière de places fortes dans les Pays-Bas. L'empereur obtenoit buit provinces de la Flandre espagnole; les électeurs de Bavière et de Cologne étoient retablis dans leurs états. Tel fut le traite d'Utrecht, qui donna la paix à l'Europe après douze ans des plus sanglantes guerres.

En récompense de leurs services, Harlev et

Saint-John avoient été nommés, l'un comte d'Oxford , l'autre vicomte Bolingbroke ; etroitement unis tant que le pouvoir avoit été entre les mains des whigs, ils devinrent rivaux des qu'il fut tombé dans leurs mains, et de continuelles divisions, de violentes altercations éclatoient chaque jour dans le conseil privé. Anne, influencéepar lady Masham, se déclara en faveur de lord Bolingbroke. D'ailleurs ce ministre, qui connoissoit l'aversion de la reine pour la maison de Hanovre, favorisoit son penchant pour le prétendant. On a même prétendu que la reine avoit, par ses soins, fait venir secrètement son frère, l'avoit embrassé, et que s'il avoit voulu renoncer à la religion romaine, elle l'eût fait déclarer son successeur.

Anne voyoit sa santé décliner sensiblement, et chaque parti s'empressa de prendre ses mesures pour s'emparer du pouvoir; ces intrigues l'affligèrent tellement que son

town of the basis of the same and the same

mal en augmenta avec une effrayante rapidité. Elle tomba bientôt dans un état d'insensibilité dont rien ne put la tirer, et, le 1er août 1714, elle expira, dans la cinquantième année de son âge, après treize ans de règne. Son époux, le prince Georges de Danemarck, l'avoit précédée de quelques années au tombeau. Elle en avoit eu dix-neuf enfants dont pas un ne lui survécut. Anne étoit une femme de talents médiocres, et que sa faiblesse mit sans cesse dans la dépendance de ses flatteurs et de ses favoris. Cependant son glorieux règne est pour l'Angleterre ce que celui de Louis XIV est pour la France; et Newton, Locke, Pope, Swift, Addison, Prior, Bolingbroke, Congrève, et beaucoup d'autres hommes celèbres le firent briller du plus vif éclat. La bonté et la douceur de son administration méritèrent à la reine Anne le nom de Bonne, épithète que la postérité a confirmée.



Maison où naquit Locke, à Wrington, près de Bristol.

## 

## GEORGES 1".



une telle activité et une telle prudence pour assurer la couronne au prince Georges, fils de la princesse Sophie et de Ernest-Auguste ler, électeur de Hanovre, que les torys et les jacobites, déconcertés dans tous leurs plans, n'eurent d'autre parti à prendre que de se soumettre en silence au nouveau souverain. Le prince fut proclamé roi de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, sous le nom de Georges ler, et une régence, composée des principaux whigs, fut chargée de gouverner le royaume jusqu'à l'arrivée du roi en Angleterre.

Georgesarriva le 17 novembre 1714 à Londres; et ses premières mesures furent d'exclure les torys de toute l'administration. Le due de Marlborough reprit le commandement des troupes; le comte de Sunderland eut le gouvernement de l'Irlande; le comte de Warton, le sceau privé; lord Cowper, le sceau de l'état; lord Townshend et M. Stanhope furent secrétaires d'état; Walpole fut nommé trésorier général de l'armée. On établit un nouveau conseil privé, et, le prince royal, de claré prince de Galles, y prit place. Le roi fut couronné à Westminster, le 20 octobre, avec les cérémonies accontumées.

Cette exclusion des torys devoit neces-

sairement faire un grand nombre de mé contents : ils commencerent à s'agiter; de grands troubles eurent lieu à Birmingham, a Bristol, à Chippenhan; on cria: à bas les whigs! Sacheverel pour toujours! Des scenes de désordre eurent lieu dans la cathédrale de Peterborough. Les prédicateurs, dans Jeurs sermons, ne parloient plus que du danger qu'alloit courir l'Église sous le gouvernement des whigs: une ordonnance du roi vint leur défendre de rien traiter dans leurs discours qui eut rapport à la politique. Un nouveau parlement fut convoqué; le roi, dans une prochamation, recommanda fortement aux électeurs de ne choisir que des hommes dévoués à la religion et à la succession protestante; aussi les whigs l'emportèrent-i s partout sur leurs adversaires. A peine constituées, les communes demandèrent qu'on leur communiquât tous les actes relatifs à la paix d'Utrecht. Un comité de vingt membres fut chargé du dépouillement de ces pièces, et de faire ensuite son rapport à la chambre. Le comité, présidé par sir Robert Walpole, mit tant de partialité et d'animosité dans l'examen de tous les actes du dernier ministère, que Bolingbroke et le duc d'Ormond. prévoyant bien que la fureur de leurs enocmis et l'esprit de parti les priveroient d'un jugement équitable, se retirèrent tous deux sur le continent. Le rapport du comité étant prêt, M. Walpole vint l'annoncer à la chambre, et demanda en même temps l'arrestation de M. Prior; il fut immédiatement con-



duit à la Tour. M. Walpole fit ensuite la lecture du rapport. Le vicomte Bolingbroke étoit accusé de haute trahison; lord Coningsby se leva alors: . M. Walpole, dit-il, vient d'accuser la main; moi, j'accuse la tête; il accuse l'écolier, moi, le maître. J'accuse Robert Harley, comte d'Oxford et de Mortimer, de haute trahison. > Ce fut en vain que l'on représenta à la chambre que les ministres n'avoient rien fait que par l'ordre de la reine, et que deux parlements avoient approuvé la paix d'Utrecht. Les communes n'écoutèrent aucune raison, et l'acte d'accusation fut porté à la chambre des lords. Il étoit divisé en plusieurs chefs, dont voici les principaux : Mesures extraordinaires employees par les ministres pour former le congrès d'Utrecht; suspension d'armes et ses funestes effets; intelligences du duc d'Ormond avec le maréchal de Villars; voyage de lord Bolingbroke et de Prior en France; conclusion précipitée du traité d'Utrecht. Le comte d'Oxford fut conduit à la Tour, accompagné d'une multitude innombrable, et aux cris de : Vive l'Église! Oxford, Ormond, pour toujours! Des attroupements nombreux se formèrent à Londres; le peuple insulta ceux qui célébrérent l'anniversaire de la naissance du roi, et le lendemain, anniversaire de la restauration, la ville entière fut illuminee. A Smithfield, on brûla l'effigie du roi Guillaume, et des soulèvements eurent lieu dans les provinces; dans plusieurs villes, le peuple cria, à bas les Hanovriens! vive le Pretendant! Des mesures sévères furent prises pour réprimer ces désordres. Les chambres votèrent un bill portant que, si douze personnes assemblees refusoient de se sepaver après l'injonction qui leur en auroit eté taite, elles seraient declarées coupables de telonie. Un maître d'école, avant dit que Georges n'avoit aucun droit à la couronne, fut fouette si cruellement qu'il en mourut. Le roi se rendit au parlement, et demanda que les chambres adoptassent les mesures necessaires pour retablir la tranquillite. La lor de Uhabens cerptos fut saspendue; cent culle livres sterling promises a qui s'empareroit du prétendant, mort ou vif; on leva treize régiments de dragons et huit d'infanterie, et une loi accorda au tenancier resté fidèle les terres qu'il tenoit à rente de son seigneur, si celui-ci se soulevoit contre le gouvernement. Cette mesure avoit principalement pour but de faire au roi des partisans en Ecosse, où, fomentée par les intrigues du prétendant, la rébellion prenoit un caractère plus alarmant.

Aussitôt après la mort de la reine Anne, le chevalier de Saint-Georges s'étoit rendu à Versailles pour solliciter la protection de Louis XIV, mais ce prince lui ordonna de retourner en Lorraine, et le prétendant se borna à publier un manifeste où il rappeloit au peuple anglois les bonnes intentions de la reine à son égard, intentions que la mort l'avoit empêchée de mettre à exécution, et où il protestoit contre l'usurpation de la maison de Hanovre. Le mécontentement qui régnoit dans tout le royaume lui rendit l'espoir. Louis XIV étoit mieux disposé à son égard; un armateur françois fournit au prétendant quelques navires de transport, du canon et des armes; le roi lui donna 400,000 écus. Pendant ce temps, les partisans du prétendant s'étoient ouvertement déclarés. Le comte de Mar, auquel s'étoient joints les généraux Hamilton et Gordon et les chess des clans jacobites, assembla ses vassaux, proclama le prétendant à Castletown, sous le nom de Jacques III, et publia un manifeste où il promettoit le redressement de tous les griefs dont l'Écosse avoit à se plaindre (septembre 1715). Au mois d'octobre, le comte de Derwentwater, et quelques gentilshommes écossois, proclamèrent aussi le prétendant, à Alnwick, Morpeth, Warkworth, et joignirent à Kelso le comte de Mar, qui étoit à la tête de dix mille hommes. Il fut décidé qu'on entreroit en Angleterre. et Forster, membre de la chambres des communes, nomme géneral en vertu d'une commission delivree par le pretendant, prit le commandement des troupes d'invasion. Son approche mit en fuite douze mille hommes de milice du pays, et il s'empara de Kendal,



Ruines du chiteau de Kendal.

puis se dirigea sur la ville de Preston, qui tomba aussi en son pouvoir. Mais il y fut bientot assiégépar le général Willisqui, avecneuf régiments, investit la place et somma les insurgés de se rendre à discrétion, sous peine d'être passés au fil de l'épée. Il mirent bas les armes. Plusieurs chefs furent immédiatement fusillés; d'autres envoyés à Londres où ils furent jetés en prison. Le même jour, le comte de Mar livroit bataille au duc d'Argyle, près de Dumblaine. Le combat fut long, sanglant et indécis, et chacun des partis s'attribua la victoire. Le prétendant arriva enfin en Ecosse. Il fit son entrée publique à Dundee le 5 janvier 1716; publia plusieurs proclamations et forma son conseil, où il réunit tous les chefs de son parti. Mais le roi Georges avoit eu le temps de faire

passer des renforts considérables au duc d'Argyle, et celui-ci poursuivit le prétendant avec tant d'activité qu'il l'obligea à se rembarquer avec la plupart des chefs de la révolte. Son départ mit fin à la rébellion.

Pendant ce temps, le parlement d'Angleterre avoit continué ses poursuites contre les anciens ministres: le duc d'Ormond et lord Bolingbroke furent cités devant la chambre des lords; n'ayant pas comparu, ils furent condamnés à mort par contumace, et le grand maréchal d'Angleterre effaça leurs noms et leurs armoiries du registre des pairs. L'expédition du prétendant vint fournir à la fureur du parlement de nouvelles victimes. Forster fut exclu de la chambre basse, qui porta à la chambre des lords un acte d'accusation contre les comtes de Derwent-

water, Nithsdale, Carnwath, Wintoun et les lords Widdrington, Kenmuir et Nairn. Ils furent condamnés à mort. Les épouses de ces infortunés vinrent en vain se jeter aux pieds du roi pour obtenir leur grâce, Georges fut inflexible. Le duc de Richmond et le comte de Derby remirent à la chambre haute une pétition en faveur du comte de Derwentwater et du lord Nairn, et plusieurs membres parlèrent vivement pour eux. Le comte de Nottingham, président du conseil, pensa que la chambre devoit se montrer indulgente, et l'on présenta au roi une adresse où il étoit supplié de faire surseoir à l'exécution des lords qu'il trouveroit dignes de cette grace. Georges répondit qu'en cette circoustance, comme en toute autre, il feroit ce qui lui paroîtroit convenable à sa dignité et à la sûreté de ses sujets; et en même temps il donna l'ordre d'exécuter les comtes de Derwentwater, de Nithsdale et le vicomte de Kenmuir. Nithsdale parvint à s'échapper. Derwentwater voulut que son fils encore enfant montat avec lui sur l'échafaud : « Soyez couvert de mon sang, lui dit-il, et apprenez par mon exemple à mourir pour vos rois. > Le comte de Nottingham, qui avoit sollicité la c'émence rovale en faveur de ces malheureux, fut ainsi que ses parents dépouillé de tous les emplois qu'il occupoit. Les exécutions continuèrent; des échafauds furent dressés à Liverpool, à Preston, à Manchester, et ceux des coupables qui ne furent pas décapités ou pendus, furent déportés aux colonies. Cette sévérité excessive porta au comble le mécontentement de la nation; le parlement seul et surtout les communes encourageoient le pouvoir dans toutes ses mesures. Le ministère en profita pour consolider son pouvoir en faisant annuler l'acte qui ne donnoit aux parlements qu'une durée triennale, et en faisant porter ce terme à sept années.

Le comte d'Oxford, qui étoit depuis deux années à la Tour, demanda que son procès fût jugé. Les lords accédèrent à sa demande, et, le 24 juin 1717, il comparut à la barre de la chambre haute, réunie à Westminster.

Après la lecture de l'acte d'accusation, knl Harcourt demanda qu'au lieu de s'etendre sur tous les points de l'accusation, ce qui demanderoit un temps extrêmement considérable, les communes se bornassent d'abord à prouver les crimes de haute trabison. parce que, la condamnation à mort du comte et la confiscation de tous ses biens étant la suite de ces preuves, il deviendroit inutile après cela de continuer les débats. La proposition fut adoptée, mais les communes réclamèrent vivement contre cette décision, et déclarèrent qu'elles ne pouvoient y accéder. Les lords, sans tenir comte de cette déclaratio**n , leur firent notifier pa**r un message que leur intention étoit de proceder sans aucun délai au jugement du comte. En réponse à cette notification, les communes s'ajournèrent. Au jour fixé, les pairs se rendirent à Westminster, firent traduire Oxfonl à la barre, et sommèrent ses accusateurs de comparoître. Après un quart d'heure d'attente inutile. le comte d'Oxford fut alsous et mis en liberté.

Louis XIV étoit mort, et le duc d'Orkens avoit été déclaré régent pendant la minorité de Louis XV. Persuade que si le jeune roi. qui étoit d'une santé très-foible, venoit a mourir, Philippe V, roi d'Espagne, malgre sa renonciation, lui disputeroit la couronne de France, il sentit le besoin de se fortifier par une alliance avec l'Angleterre et la Hollande. Un traité offensif et défensif fut signe entre ces trois puissances; une des clauses stipuloit que le régent ne donneroit mile à aucun des sujets rebelles du roi d'Angleterre, et le prétendant fut obligé de se réfnéier et Italie. Cette année, la mort du roi de Suède. Charles XII, permit à Georges d'augmenter ses possessions d'Allemagne des duchés de Brême et de Verden, qu'il avoit pris sur le monarque suedois; mais comme il n'avoit pas encore reçu de l'empereur l'investiture de ces duchés, il lui importoit de le ménager. L'ambition du roi d'Espagne vint lui fournir le moyen d'épouser les intérêts de l'empereur. Philippe s'étoit emparé de la Sardaigne, et Georges, qui ne voyoit pas sans jalousie et sans crainte le développement que prenoit la marine espagnole, détermina l'empereur à entrer dans l'alliance qu'il venoit de conclure avec la France et la Hollande, pour terminer son différend avec Philippe V. Les cours alliées décidèrent que l'empereur renonceroit à toute prétention sur la couronne d'Espagne, que la Sardaigne seroit échangée contre la Sicile, et que la succession des duchés de Parme, Toscane et Plaisance, réclamée par la reine d'Espagne, seroit dévolue à son fils aine. Philippe V n'ayant pas voulu accéder à ce traité fit envahir la Sicile par ses troupes. L'amiral anglois Byng fut alors envoyé avec une escadre pour determiner le roi d'Espagne à se soumettre au traité; les représentations avant été inutiles, la guerre fut déclarée, et Byng attaqua la flotte espagnole qu'il détruisit entièrement. Philippe essaya vainement de résister; la France et la Hollande avoient joint leurs armes à celles de Georges et de l'empereur. Une autre entreprise que forma le roi d'Espagne, en faveur du prétendant, n'eut aucun succès, et ce prince fut obligé d'accéder au traité de la quadruple alliance (1719).

L'habileté que le roi Georges avoit montrée dans ses diverses négociations, les succès de ses armes au dedans et au dehors, et l'acte de grâce qu'il publia, en faveur de ceux des rebelles qui étoient encore dans les fers, avoient rétabli la tranquillité en Angleterre, le commerce prenoit de rapides développements, lorsqu'un désastreux événement vint lui porter un coup terrible. La compagnie de la mer du Sud obtint du gouvernement un acte qui lui permettoit d'acquérir, par achat ou par souscription, toutes



Greenwich, hôpital des invalides de la marine, bâti sors Georges Ict.



Georges Ie.

les dettes non-rachetables de la nation fixées à 16,546,482 livres sterling; même autorisation lui fut accordée pour acquérir toutes les dettes rachetables qui montoient à la même somme. Bientôt les actions de la compagnie, qui étoient à cent trente livres, montèrent à quatre cents; les directeurs ne trouvant pas cette progression assez rapide, firent courir le bruit que Gibraltar et Port-Mahon alloient être échangés contre une partie du Pérou, et que le commerce de la compagnie alloit ainsi recevoir un immense accroissement; cette nouvelle, répandue habilement, produisit un tel effet que les actions montèrent bientôt à mille livres; un incroyable esprit d'agiotage infecta la nation entière. Chaque jour se formoient de

nouvelles compagnies. La plus grossière crédulité pouvoit seule leur trouver des partisans, car aucune ne portoit en ellemême les garanties du succès. La bourse étoit encombrée de personnes de toutes les classes et de toutes les professions; hommes d'état, torvs et whigs, anglicans et nonconformistes, prêtres et jurisconsultes, tous s'y précipitoient pour agioter avec fureur. Mais bientôt tout changea de face : les actions de la compagnie du Sud tombèrent à cent cinquante livres, et ensuite beaucoup plus bas. Les banqueroutes se multiplièrent, et les paiements de la banque elle-même furent embarrassés. La fermentation devint universelle; enfin la punition des plus coupables agioteurs, et les mesures sages et

vigoureuses du parlement rendirent un peu de sécurité à la nation, et le crédit finit par se rétablir (1722).

Le roi d'Espagne Philippe, avoit abdiqué, et laissé la couronne à son fils Louis; mais ce prince étant mort peu de temps après, Philippe remonta sur le trône. Un traité fut conclu entre lui et l'empereur qui s'étoit détaché de l'alliance de l'Angleterre. Par quelques articles secrets, les deux souverains s'engageoient à replacer le prétendant et à reprendre Gibraltar. Les ministres du roi d'Espagne et de l'empereur à Londres, recurent ordre de quitter l'Angleterre, et les Espagnols entreprirent le siége de Gibraltar (1727). Mais bientôt la France interposa

sa médiation, et les hostilités furent suspendues. Le roi partit pour le continent, afin d'assister lui-même à la signature des préliminaires du traité de paix; mais il fut subitement attaqué d'une paralysie, à Osnabruck, et il y mourut à l'àge de soixante-huit ans, après treize ans de règne.

Georges étoit un prince simple et sans faste; sévère et même cruel dans les actes de son gouvernement, il étoit doux et affable dans la vie privée, et il sut goûter sur le trône toutes les douceurs de l'amitié. Il déploya dans toutes les négociations la plus grande habileté, et sa prudence sut, au milieu des partis, consolider son trône et son pouvoir.



Maison où mourut Newton en 1727.

## 

## GEORGES II.



ment, reçut de lui queiques declarations fondamentales sur la conduite de son regne, et le lendemain Georges II fut proclame roi de la Grande-Bretagne.

Le pouvoir etait alors aux mains de sir Robert Walpole. Son influence dans le parlement et son zele pour la maison de Hanovre l'avoient place à la tête de la tresorerie. Le dernier motif qui lui valut la confiance du feu roi, lui attira celle de son successeur, et ses talents politiques, sa science du crédit public sembloient en quelque sorte la justifier. C'etoit d'ailleurs un homme habile à manier et diriger les esprits d'une assemblée, eloquent, plein d'art en ses discours, il savoit se voiler des debors de la simplicité la plus négligée. Dans ses projets, il marchoit droit au but sans aucun scrupule sur les movens. La corruption étoit le premier agent de son systeme; par elle, il s'étoit ménagé dans le parlement une aveugle majorité devant qui se brisa long-temps la violente, mais impuissante opposition de ses adversaires. Ce ministre demeurant, l'administration n'éprouva que de légers changements et le système politique resta le même. Le 11 octobre, Georges II et la reine son épouse, Wilhelmine-Charlotte-Caroline

d'Anspach, furent couronnés dans l'abbaye de Westminster avec les cérémonies accoutumees.

Sous le régne précédent les inquiétules que donnoit le prétendant sur la traiquilite interieure, avoient éloigné le gouvernement de toute guerre extérieure : les traités succedoient aux traités, et cette marche hier que n'entretenant qu'un état de paix fort précaire, avait prevenu toute rupture importante. Les démèlés avec l'Espague avoient occasionne une entreprise du contre-amiral Hosier dans les Indes, piraterie colorée du nom de représailles, et motivé un congrès à Soissons sous la médiation de la France. Mais la lutte des intérêts contraires prolongeoit les négociations et laissoit le sort de la paix en suspens. Une petite guerre, sourde et ruineuse régnoit toujours dans les mers de l'Amerique du Sud, et ruinoit le comincree anglois.

Comme le congrès de Soissons ne décidoit rien, il fut dissous; et des plénipotentiaires de France, d'Angleterre et d'Espagne assembles à Séville signèrent une convention, base d'un traité à venir. Cette convention fut blamée dans les chambres; une clause portoit que les marchands anglois auroient à justifier de leurs pertes pour en recevoir l'indemnité, condition oncreuse, disoit-on, et illusoire, car personne n'iroit entreprendre un voyage long et coûteux dans l'espoir d'une réparation incertaine. Cependant les choses demeurèrent en cet état près de deux ans. Une autre clause de



Costumes de 1725 à 1750.

cette convention portoit que pour garantir à don Carlos la succession aux duchés de Toscane, Parme et Plaisance, on y feroit entrer des troupes espagnoles. C'etoit un outrage gratuit envers l'empereur Charles VI, puisque la quadruple alliance avoit assuré à don Carlos la succession éventuelle de ces duchés, l'empereur exigeant seulement qu'il en reçut l'investiture comme fief de l'empire. Ce prince en fut tellement irrité qu'il défendit à tous les sujets de la Grande-Bretagne de commercer dans ses états. Il ordonna des préparatifs de guerre et se hâta de faire passer ses troupes en Italie; on négocia de nouveau et le résultat fut un traité signé à Vienne entre l'empereur et le roi de la Grande-Bretagne, pour assurer l'exécution de celui de Séville. Un second traité confirmatif du premier fut échangé entre l'empereur, l'Espagne et l'Angleterre. Peu après sa majesté lia le Hanovre à la Saxe par un traité d'union et d'alliance défensive signé à Dresde; dès lors, la tranquillité générale étant rétablie, toute perspective de guerre s'éloigna. Don Carlos, à la mort du duc de Parme, fut mis paisiblement en possession de ses duchés par une flotte angloise, et le duché de Toscane reçut six mille Espagnols pour lui en assurer le retour.

Tandis que le calme se rétablissoit au dehors, au dedans les partis s'agitoient, et chaque demande du ministère pour le service public soulevoit des plaintes de la part de l'opposition. Aux bills d'administration se metrient for little four metre in then i findly-see the season four there's farest les despositions et juis montantes centruit la regime les prisons pour le 18former jon defendat dix membres des cominnnes de mesercar les sessions in mayernement : ons attacha . Hormer la venalite et la corruption lans es elections les parmetnes. L'import in se un abort, et a charte le la compagnie des lintes prestates protongée usqu'il anner ! 766. La los matre es lebordements des mes publics e succesionent. mais la miserectes uns. la richesse des antres s'accroissant en tenit i eles, les desortres devenoient tous les jours pius nombreux : l'Angleterre se vit meme infestee de brigands dont l'amiace inome et la barbarie sempioient la reculer vers le siècle passe. Un offrit les recompenses a qui les decouvriroit : mais le mal venoit de haut, la source n'en fut point tarie.

Dès que le traite de Vienne eut rendu la paix à l'Europe le roi en profita pour visiter son electorat; la reine fut déclarée régente pendant son absence. Le ministère obtint cette année (1757) des chambres, une importante concession : ce fut un bill qui limita le nombre des salles de spectacles, soumit les pieces de théâtre à la censure du lord chambellan, et obligea les auteurs à se pourvoir d'une permission pour chaque piece, avant de la faire représenter. Cela certes étoit un grand pas.

Deux objets remarquables d'ordre public occupérent ensuite les communes; en 1707, une compagnie s'étoit formée sous le nom de corporation charitable. Son but étoit de prêter aux pauvres à un intérêt légal sur de toibles gages, aux riches contre des sûretés. Son capital de trente mille livres s'étoit élevé successivement par des souscriptions à six rent mille en l'espace de vingt ans. Tout à emp, le même jour, les deux principaux emsies disporurent et l'assemblée des proselezires, réunie sur cet incident, reconnut me déficit de plus de cinq cent mille livres en stigges dont on se put trouver l'emploi. La te affaire par une péti-Sandry car

tion, nomina un comité d'enquête et l'on trauta namère de personnages de haut rang commenais dans cette ignoble hanqueroute. Six tequies furent chasses de la chambre; trois cour fraudes dans la corporation charitaire, deux pour vols commis dans la vente des biens du comte de Derwentwater, et le sixieme entin comme faussaire.

L'autre sujet de délibération avoit trait à une sention dont Édinbourg fut le théâtre. John Parteurs, commandant de la garde municicale, bomme brutal et mésestimé, fut insulte au supplice d'un contrebandier que la populace protégeoit, et sur-le-champ, sans formalises, il fit faire feu sur la foule. Traduit en justice, convaince de meurtre et contamne, la reine lui accorda un sursis; cette grace mécontenta le peuple, et le jour où la sentence auroit du recevoir exécution, à dix heures de soir, il se rassemble, ferme les nortes de la ville pour en défendre l'entrée aux troupes en quartier dans les faubourgs, surprend et désarme la garde, enfonce la prison, traine Porteous sur le lieu des exécutions et le pend anx perches d'un teinturier. Après cet acte de vengeance chacun se retira paisiblement chez soi. Tout cela fut fait avec un ensemble parfait comme un acte de justice ordinaire : les lords en usèrent séverement à l'égard de la ville d'Édimbourg; mais le bill porté aux communes reçut, grâces aux défenses des députés de cette ville, quelques adoucissements que les lords approuvèrent.

L'attention des communes ne tarda point à se reporter sur les affaires extérieures. Les Espagnols, depuis le traité de Séville n'avoient point cessé d'inquiéter et de troubler le commerce de la Grande-Bretagne en Amérique. Des réclamations long-temps étoufiès parvinrent au gouvernement qui fit des représentations et n'obtint qu'une promesse d'enquête sans résultat. L'éloignement qu'il faisoit paroître pour la guerre enhardissoit l'Espagne dans ses dilatoires et les saisies se multiplioient sur la côte du Mexique. Enfin les plaintes du commerce anglois deviarent si vives qu'elles fixèrent les regards des

es. Le ministère promit de négocier, til envoya le contre-amiral Haddock vation dans la Méditerranée, avec escadre pour donner du poids aux ions du ministère britannique à Male convention fut signée dans cette e fixoit le montant des dommages à part et d'autre, et limitoit à huit lélai dans lequel on devoit s'accorles prétentions respectives des deux es. Le parlement ne cessoit de s ministres de leur condescendance, i soutenoient avec fermeté leur syspaix. Mais ce n'étoit qu'une démon-, car ils s'étoient convaincus qu'on droit rien de l'Espagne que par la et malgré la crainte que leur inspiiance de la France avec cette coucommencèrent sous mains les préde guerre et délivrèrent des lettres ne et de représailles. Le ministre frana Haye déclara que son maître étoit ligation de secourir le roi d'Espagne et par mer, s'il étoit attaqué. Mais anglois aspiroit à la guerre, et, sans r de cette menace, il fut content r s'approcher, et le ministère, la juminente, s'en occupa avec vigueur. tobre 1759 elle fut déclarée, et le it se calma.

oit augmenté l'armée de terre et fait s de marins. Au mois de septembre e petite escadre, sous les ordres du ore Anson, se dirigea vers la mer où elle devoit se réunir à celle de l'aernon, pour agir de concert sur de Darien; des délais inutiles et des imprévus empêchèrent ce plan de La saison étoit déjà avancée, quand odore partit; à la hauteur du cap ouragan sépara ses vaisseaux, deux rcés de regagner l'Angleterre, un sur une île déserte, et le commorès mille fatigues, se trouva à l'île uan-Fernandez. avec deux vaisseaux nque chargée de provisions; c'étoit le son escadre. Pour la reformer, il i de quelques vaisseaux espagnols,

et gagna Panama. De là, il fit voile vers les îles Philippines pour surprendre les galions d'Espagne, mais dans la traversée, le Glocester, son second vaisseau, périt; l'amiral fut forcé de détruire tous les bâtiments espagnols, appauvris d'hommes par le scorbut, de sorte qu'il se trouva réduit à son propre navire. Le scorbut le força encore de s'arrêter à Tinian. Là, il résolut d'attaquer le riche bâtiment qui fait voile tous les ans entre Acapulco, dans le Mexique, et Manille, une des Philippines, et se dirigeant vers les détroits de Manille, il rencontra le bâtiment et s'en empara. Ce vaisseau portoit quarante canons et six cents hommes de mer; la prise fut de trois cent trente mille livres sterling. Anson reprit la route de Canton avec sa conquête; il vint ensuite au cap de Bonne-Espérance, et fit voile pour l'Angleterre où il arriva au mois de juin 1744. Il avoit fait le tour du globe pendant une absence de trois ans et neuf mois.

Après le départ d'Anson, une flotte de plus de soixante-dix voiles avoit été envoyée sous la conduite de sir Cha'oner Ogle pour rejoindre l'amiral Vernon à la Jamaique. Elle avoit à bord des troupes de terre, sous les ordres de lord Cathcart; mais cet officier mourut dans la traversée, et fut remplacé par le général Wentworth, bien inférieur en talents militaires. Malgré une violente tempète, sir Chaloner parvint à joindre l'amiral Vernon, et celui-ci se trouva à la tête de la flotte et de l'armée la plus formidable qu'on eût envoyée dans ces mers, avec plein pouvoir d'agir à son gré.

Les escadres combinées, fortes de vingtneuf vaisseaux de ligne, d'autant de frégates, de galiotes à bombes, de brûlots,
étoient abondamment approvisionnées; on
y comptoit quinze mille hommes de mer et
douze mille soldats, en y comprenant un
régiment américain et quelques compagnies
de nègres enrôlés à la Jamaïque. Cet armement, en état d'agir dans la saison convenable, sous des chefs prudents, unis, zélés,
eût pu réduire la Havane et l'île entière de
Cuba, enlever tous les trésors des colonies

espagnoles, et faire repentir l'Espagne de la guerre: c'étoit l'espérance de la nation, mais elle fut trompée. Le ministère avoit retenu sir Chaloner Ogle trop long-temps en Angleterre, et le moment d'agir étoit passé, et ce ne fut qu'en pleine mauvaise saison que l'on débarqua à Carthagène. Le siége de cette place fut aussitôt formé, et l'on s'empara du port et de la ville. Mais la division qui régnoit entre l'amiral et le commandant des troupes de débarquement, empêcha de s'emparer du château, et les pluies qui survinrent forcèrent les soldats à se rembarquer, et à reprendre la route de la Jamaique.

Aussitôt que ces mauvaises nouvelles se furent répandues dans la Grande-Bretagne. le mécontentement et les murmures éclatèrent de tous côtés. Le peuple, déchu des plus hautes espérances, parut singulièrement humilié d'un pareil dénoûment. Les communes prirent feu, et toute leur colère tomba sur Walpole qui, pour la première fois, se vit attaqué personnellement dans la chambre. Le ressentiment du peuple avoit été porté contre lui à un point d'extravagance extrême. et les meneurs le flattoient d'obtenir une justice éclatante de celui qu'on lui avoit appris à nommer son oppresseur. C'étoit l'époque des nouvelles élections; l'opposition se donna un tel mouvement qu'elle obtint la majorité. Le prince de Galles l'appuvoit, et ne craignoit point de se déclarer pour les ennemis du ministre. Ce prince, disgracié et banni de la cour de son père, refusa son rappel par l'entremise de sir Robert, et mit pour condition à tout rapprochement le renvoi du trésorier. Celui-ci essaya encore ses forces au nouveau parlement; mais deux épreuves décisives lui prouvèrent que son influence étoit nulle; des lors il déclara qu'il ne paroîtroit plus à la chambre des communes, et le parlement fut ajourné. Durant l'intervalle, sir Robert Walpole fut créé comte d'Oxford, et résigna tous ses emplois.

Jamais ce ministre ne se montra plus adroit que dans sa disgrâce. Il parvint à séparer les partis qui formoient l'opposition, et même à reporter la haine que le public avoit pour lui sur ceux qui l'avoient le plus vivement poursuivi. Lord Carteret et M. Sandys accédèrent les premiers aux offres de la cour, sans l'assentiment d'aucun des chefs de l'opposition hors M. Pulteney. M. Sandys fut nommé chancelier et lord de la trésorerie; lord Carteret secrétaire d'état. M. Pulteney, qui fut ensuite créé comte de Bath. entra dans le conseil privé. On nomma M. Wilmington premier commissaire de la trésorerie; le comte Winchelsea-Nottingham fut placé par le roi à la tête de l'amirauté. et lord Harrington, qui reçut letitre de comte, fut déclaré président du conscil. Ce changement opéré, le prince de Galles, accompagne de tous ses officiers, se rendit auprès du roi, qui lui fit un gracieux accueil; on lui rendit ses gardes.

Le nouveau cabinet promit d'être fidèle aux intérêts de la patrie, de rechercher les mesures de la précédente administration et de mettre la constitution à l'abri de la corruption et de la vénalité. Ces assurances furent jugées sincères, et l'on fit des réjouissances publiques pour célébrer la réconciliation de la famille royale et le changement de ministère. Mais cette harmonie ne se soutint pas : on reconnut bientôt que ces declamateurs, si zélés pour les libertés de leur pays, avoient déguisé leurs motifs sous de nobles apparences et que leur patriotisme n'étoit qu'un calcul. Ils inspirèrent la défiance, le dédain et la jalousie; le peuple ne vit que des apostats dans ces nouveaux convertis, et sa haine pour eux affoiblit celle qu'il portoit à M. Walpole.

Pendant ces luttes intérieures et ces révolutions du pouvoir, l'unique soin du roi de la Grande-Bretagne étoit de régner dans l'électorat de Hanovre. Ses regards ne se détachoient point du continent, qu'un événement récent menaçoit de changer de face. Charles VI, empereur d'Allemagne et le dernier prince de la maison d'Autriche, étoit mort à Vienne, le 20 octobre 1740, laissant pour lui succéder dans ses états héréditaires sa fille aînce, l'archiduchesse Marie The-

rèse, épouse du grand duc de Toscane. Quoique la pragmatique sanction, garantie par toutes les puissances de l'Europe, appelât cette princesse à l'héritage paternel, cette succession alluma la guerre dans tout l'empire. Le jeune roi de Prusse Frédéric II n'eut pas plus tôt appris la mort de l'empereur, qu'il fit entrer vingt mille hommes en Silésie, s'empara de plusieurs fiefs qu'il prétendoit démembrés du domaine de sa famille, et déclara, par un manifeste, qu'il n'entendoit pas contrevenir à la pragmatique sanction. L'electeur de Bavière refusa de reconnoître l'archiduchesse comme reine de Hongrie, se proposant de faire valoir ses propres droits à titre de descendant de Ferdinand ler, chef de la branche allemande de la maison d'Autriche.

Les succès du roi de Prusse alarmèrent l'électeur de Hanovre; il craignit que ce prince ne devînt un voisin trop formidable. Les troupes de Hanovre furent augmentées ; les auxiliaires danois et hessois, à la solde de la Grande-Bretagne, reçurent l'ordre de se tenir prêts à marcher : plusieurs régiments britanniques furent destinés à s'embarquer; on remit à la reine de Hongrie un subside de trois cent mille livres obtenu du parlement, et tout sembloit annoncer une puissante intervention de la part du roi d'Angleterre. Mais peu après l'arrivée de sa majesté dans ses états d'Allemagne, ce grand mouvement se ralentit, quoique la ruine de Marie-Thérèse semblat alors inévitable. La France saisissoit cette occasion de renverser la maison d'Autriche; une armée nombreuse, sous les ordres du maréchal de Maillebois, parut en Westphalie pour intimider l'électeur de Hanovre et produisit l'effet qu'on en attendoit. Un traité de neutralité fut conclu, et le roi d'Angleterre promit de voter pour l'électeur de Bavière, à la prochaine élection d'un empereur. Le désir de la France étoit de mettre la couronne impériale sur la tête de ce prince et de lui fournir des secours pour dépouiller la reine de Hongrie de ses états héréditaires; une augmentation de territoire du côté des Pays-Bas étoit le fruit qu'elle s'en promettoit.

Sur les mers la guerre se bornoit aux déprédations des corsaires espagnols sur la marine britannique, tandis que l'amiral Haddock dans la Méditerranée et sir John Norris vers les côtes d'Espagne se tenoient dans l'inaction comme pour observer.

Ces événements avoient précédé la chute de Walpole. Le 4 janvier 1742, l'électeur de Bavière fut élu empereur à Francfort sous le nom de Charles VII; la guerre continuoit; les alliés réduisoient la Bohème; les Autrichiens de leurs côtés dévastoient la Bavière. Marie-Thérèse acheta la neutralité du roi de Prusse par la cession de la haute et basse Silésie. On comprit dans la neutralité le Hanovre, la Russie, le Danemarck, la Hollande. Wolfenbuttel et le roi de Pologne électeur de Saxe, et un traité particulier unit contre les François les armes de Georges et celles de la reine.

Les opérations de l'armée autrichienne simplifiées par ce traité commencèrent a changer de fortune. La campagne de 1742, presque toute d'observation, sans engagement considérable, se termina par la reprise de Prague sur les François; par là, toute la Bohéme rentra sous le pouvoir de l'Autriche. La Bavière étoit un champ de bataille.

Le roi de la Grande-Bretagne, résolu de faire une puissante diversion du côté des Pays-Bas, avoit fait embarquer seize mille hommes pour cette province. Quelques différends avec le roi de Prusse au sujet de l'électorat de Hanovre, étant terminés, seize mille Hanovriens et six mille Hessois allèrent rejoindre l'armée des Pays-Bas. Ainsi l'Angleterre alloit s'engager dans la guerre continentale avec la France, à la suite dé l'électorat de Hanovre. Mais déjà cette puissance. lasse de la guerre, faisoit à la reine de Hongrie des propositions de paix, qu'on repoussoit, tandis que l'Espagne, peu inquiétée de sa guerre avec l'Angleterre. tournoit toutes ses vues vers l'Italie, où le roi de Sardaigne lui étoit opposé. La seule intervention angloise dans cette partie de l'Europe fut de contraindre don Carlos, roi de Naples, à garder la neutralité en le

menaçant de bombarder sa capitale; car la guerre contre l'Espagne, au grand mécontentement du peuple et des chambres, n'étoit regardée par le ministère que comme un objet secondaire. Lord Carteret, qui possédoit toute la confiance du roi, accordoit bien plus d'attention à la sûreté du Hanovre, qui intéressoit ce prince. Aussi la politique du continent étoit-elle l'unique objet de ses soins, et ne craignoit-il point de répandre les subsides de l'Angleterre pour acheter des alliés et soudoyer des soldats étrangers. Le roi, résolu de prendre part en personne à la guerre, partit peu après pour le continent; le 9 juin, il arriva à son armée, forte de quarante mille hommes, et commandée, en son absence, par le comte de Stair. Pour rouvrir les communications que les François avoient interceptées, Georges se porta vers Dettingen, où il trouva les François rangés en bataille pour lui disputer le passage. Le roi se trouvoit alors enfermé dans une plaine étroite entourée à droite de bois et de hauteurs, resserrée sur la gauche contre le Mein dont l'approche étoit défendue par des batteries. Devant lui se tenoit l'armée françoise, ayant à sa droite le village de Dettingen, à sa gauche un bois, à son centre un marais. Ainsi enveloppé il n'avoit plus que l'alternative de combattre avec tout le désavantage du terrain ou de se rendre prisonnier; mais la precipitation du duc de Grammont rendit cette sage disposition inutile. A la tête de sa cavalerie, il franchit un ravin qu'il devait se borner à défendre, repoussa la cavalerie alliée sur son infanterie; mais, reçu avec vigueur par celle-ci, repoussé, mis en désordre, il prit la fuite. Les François repassèrent le Mein après avoir perdu cinq mille hommes tant tués que blessés ou prisonniers. Les allics n'en perdirent que deux mille; le roi d'Angleterre dans cette journée paya de sa personne. Après cette victoire, le roi conclut à Worms, un traité définitif d'alliance entre l'Angleterre, le roi de Sardaigne et Marie-Thérèse, et reprit la route de Hanovre. En Italie les succès et les revers de la campagne s'étoient balancés; cependant les

Espagnols avoient conservé leurs conquêtes en Savoie.

Cependant les ennemis du ministère ne cessoient de se déchaîner contre la marche des affaires du continent. Les officiers revenus de l'armée se plaignoient de la hauteur et de l'insolence que la faveur du roi inspiroit aux officiers hanovriens; les chambres accueillirent ces clameurs, des membres s'en rendirent les échos et les discussions se succédoient avec une violence toujours croissante. Ces agitations firent concevoir à la France l'espoir d'en tirer profit. L'intervention britannique dans la guerre de la succession d'Autriche contrarioit ses vues: elle voulut faire une puissante diversion; une descente en Angleterre fut résolue; on arma dans tous les ports de l'Océan voisins de l'Angleterre; on donna quinze mille hommes au comte de Saxe, et M. de Roquefeuille fut chargé de les débarquer dans la province de Kent. Le fils du prétendant, Charles Édouard, quitta Rome déguisé en courrier espagnol, se rendit à Paris, vit le roi de France et partit incognito pour la Picardie. Son arrivée révéla le mystère de ces armements. Le ministre à Paris fit des représentations, on refusa d'y répondre, et, au mois de janvier 1744. M. de Roquefeuille sortit de Brest et se dirigea sur le canal. A cette nouvelle les débats parlementaires sont interrompus, l'Angleterre entière se lève, les milices de Kent s'assemblent pour la défense de leurs côtes. de toutes parts des adresses au roi protestent de la haine pour l'invasion étrangère. Les chambres, les villes, les universités, le clergé, toutes les corporations et communautés envoient au pied du trône l'assurer de leur concours. Grands, petits, amis ou ennemis de la cour, s'empressent à offrir leur aide; on suspend l'habeas corpus; une proclamation recommande la stricte exécution des lois contre les papistes et les non-jurants, enfin on s'assure de six mille auxiliaires hollandois et sir John Norris est envoyé dans le canal à la rencontre de l'escadre françoise.

Mais la fortune se chargea du repos de l'Angleterre; l'escadre françoise étoit arrivée près de Dungeness promontoire sur la côte de Kent; sir John Norris se disposoit à l'attaquer, quand le vent de nord-est et la marée saisit les deux adversaires: l'une força l'amiral anglois à jeter l'ancre à deux lieues de là, et l'autre poussa les François hors du canal avec une rapidité incroyable, le jeta sur la côte de France et détruisit tous leurs préparatifs. Ce désastre rendit les Anglois maîtres de la mer et recula les espérances du prétendant.

Dès lors le roi de France ne garda plus de ménagements avec la cour de Londres, et, le 20 mars, la guerre fut publiée. Une pareille déclaration eut lieu presque en même temps à Londres au milieu des acclanations populaires; et la guerre embrasa tout l'occident de l'Europe.

Avant qu'elle eût été formellement déclarée, un combat naval avoit été livré déià. mais sans succès dans la Méditerranée par la flotte de l'amiral Matthews, contre les escadres combinées de France et d'Espagne. Matthews fut remplacé par l'amiral Rowley; celui-ci bombarda Savone, Gênes, San-Remo et Bastia pour punir les Génois de s'être joints à la France, et prit plusieurs vaisseaux espagnols. Mais l'événement le plus important fut la prise de Louisbourg au cap Breton, sur la côte de l'Amérique septentrionale. Le projet en étoit dû à un habitant de Boston , M. Auchmuty, juge de la cour de l'amirauté de la nouvelle Angleterre. L'île du cap Breton étoit une acquisition d'un grand prix : elle troubloit la navigation et les péclieries françoises. garantissoit les pêcheurs anglois de rivalités dangereuses, affranchissoit la nouvelle Angleterre d'un voisinage inquiétant, tenoit les Indiens en respect, et assuroit à la Grande-Bretagne la possession de la Nouvelle Écosse.

L'année qui suivit, la France prépara à Brest deux escadres, l'une pour le cap Breton, sous M. de la Jonquière; l'autre pour les Indes, sous M. de Saint-Georges. Le ministère instruit de cet armement envoya l'amiral Anson et le contre-amiral Warren pour l'attendre avec une flotte considérable; les

deux flottes ne tardèrent point à se rencontrer, et, après un combat opiniâtre, les François accablés par le nombre baissèrent pavillon. Tout ce que la nuit ne put sauver fut pris. On trouva sur les vaisseaux françois quantité d'or et d'argent en lingots. Vingt chariots les transportèrent à la banque; l'amiral Anson fut anobli et Warren créé chevalier du Bain. Presque en même temps le commodore Fox s'emparoit de quarante bâtiments de Saint-Domingue richement chargés.

Si la Grande-Bretagne étoit heureuse dans ses entreprises maritimes, il n'en étoit pas de même sur le continent. Contre cent mille François qui envahissoient les Pays-Bas, les alliés anglois hanovriens et autrichiens, n'opposoient que soixante-dix mille hommes, commandés par Wade, élève de Marlborough, et le comte d'Aremberg, élève d'Eugène. Les Hollandois devoient se joindre à eux et s'étoient déjà avancés dans les plaines de Lille; mais la promptitude de l'invasion déconcerta leurs desseins; le roi de France arriva à Lille le 12 mai, et le 10 juillet, Menin, Ypres, Knocke et Furne étoient déjà en son pouvoir. Il menaçoit le reste des Pays-Bas; le prince Charles l'interrompit; ce prince passa le Rhin à Spire le 1er juillet, força les lignes de Weissembourg et repoussa au-delà de Saverne le maréchal de Coigny, chargé de défendre l'Alsace et trop foible pour lui résister. Trente mille hommes furent détachés sur-le-champet envoyés en Alsace; on laissa le maréchal de Saxe en Flandre avec quarante-cing mille hommes, et le maréchal de Noailles avec le reste des forces se dirigea sur le Rhin. Le roi de France, qui l'y suivoit, fut arrêté à Metz par une maladie dangereuse; ces mouvements n'eurent cependant point de suites, les affaires d'Allemagne prenoient une nouvelle face et nécessitoient la présence du général autrichien.

Malgré les pressantes et nombreuses sollicitations de l'empereur Charles VII près de la reine de Hongrie, malgré l'offre de renvoyer les auxiliaires françois, ce prince

.: 1-\_. :De----i.ūis . I-.... .-nette -- 4 .---- ----- : ibisuccess ifeninanie-\_asie - 5 ... Mu come a defit adm. or →carm a نىنىلەن ن \_\_\_\_\_ ae - au-. : 045 5175 T1755 err Laker aknes, de initia . inemi. were a natur - :: Te . nas Li - "CIBBALIBE. TABLE TAGE .... e rimte . ..... ar aruilerie ":Buace et ים יחודי פוניוב: ... if he's amei-.....re ..mpéche -- e orte seule 😘 😁 Jaiteries - .. ar:. Alors, · · · resserre ....ane dont Autilia rerase 🛫 - Dans sa arie line espece 11 . A genes in a freet plus ्र प्रवेशक स is an eres, elle

Telegraphy and a Antoin.



Château de Newcastle.

nis les pertes qu'elle ne cessoit de faire dinuoient sa consistance et le moment apochoit qui devoit la ruiner tout à-fait. natre canons pointés sur le front même de colonne, éclaircissent encore les rangs, s'opposent aux efforts des soldats qui se pressent, un vide énorme se creuse; aussitôt le signal est donné, une cavalerie d'élite fond comme l'éclair sur cette masse imposante, y pénètre de toutes parts et la dissipe en moins d'un quart d'heure comme par enchantement. Ce qui échappe à un massacre affreux fait retraite sous le seu meurtrier des redoutes de Bari et laisse douze mille hommes sur le champ de bataille. Le duc de Cumberland se reposa du sort des blessés sur l'humanité des vainqueurs; il alla camper à Lessines dans une position avantageuse, et le 21 juin Tournay fut rendue et démantelée. Quatre mille hommes envoyés au secours de Gand tombent dans une embuscade et presque tous sont tués ou pris. La nuit même, Gand est emporté. Ostende, Dendermonde, Ath, Oudenarde et Nieuport tombent au pouvoir de l'ennemi, tandis que l'armée alliée demeure retranchée derrière le canal d'Anvers; et, au cœur de l'hiver, la capitale du Brabant, Bruxelles reconnoît la loi du vainqueur.

Pendant cette funeste campagne la guerre civile éclatoit dans la Grande-Bretagne. La France en avoit éveillé le germe en appelant le prince Charles-Édouard si près de la patrie de ses pères. Bien aise d'occuper chez lui l'électeur de Hanovre, elle jeta le prince en enfant perdu sur les côtes occidentales de l'Ecosse, avec de soibles ressources et en lui promettant des secours, et Charles-Edouard étonna l'Europe par l'étrange entreprise de débarquer dans un pays ou rien n'étoit disposé, personne prévenu pour le recevoir. Les circonstances, il est vrai, sembloient favorables ; le roi d'Angleterre étoit en Allemagne, l'Écosse étoit dégarnie de troupes, et les montagnards, en fort grande partie, disposés à la révolte, grâce à un malheureux essai d'enrôlement forcé exécuté sur cux; une tentative avoit même été faite, par les partisans du prétendant, pour s'emparer du château de Newcastle.

Le 14 juillet, Charles-Édouard fit voile des côtes de France. A la hauteur de Belle-Isle il fut joint par un vaisseau françois, l'Étisabeth de soixante-six canons, qui devoit l'escorter. Un hasard leur fit rencontrer le Lion, vaisseau anglois. Après un combat ter-tible, l'Etisabeth, hors d'état de tenir la mer, regagna Brest, et le Lion, aussi maltraité,

gagna le premier port. Le vaisseau du prince eut le bonheur d'échapper et de le déposer en Écosse. Mais, privé des munitions que portoit l'Élisabeth, ce prince ne put rien entreprendre sur le fort William, situé au centre des clans attachés à la maison de Stuart. Cependant il fut bientôt joint par un grand nombre de montagnards, et, le 19, le marquis de Tullibardine déploya le drapeau da prétendant à Glensinnan.

Les lords de la régence s'alarmèrent alors d'un mal qu'ils avoient laissé croître: la tête du prince fut mise à prix; il y répondit en defendant à aucun de ses partisans d'attenter à la vie d'aucun membre de la famille de l'electeur de Hanovre. Un courrier fut dépêché au roi, qui revint aussitôt; l'Angleterre entière protesta, comme à l'époque de l'expédition de M. de Roquefeuille, de son dévouement au prince régnant; les mêmes offres et la mêmes dispositions eurent lieu. Mais le prétendant avait déjà fait des progrès rapides. Sir John Cope, commandant des troupes en Ecosse, instruit que le prince occupoit m poste avantageux, se porta sur Inverness avec le peu de forces qu'il avait pu rassenbler, laissant la capitale et tout le midi exposé à l'ennemi. Les montagnards entrèrent aussitôt à Perth; là le chevalier de Saint-Georges fut proclamé roi de la Grande-Bretagne. Plusieurs seigneurs se rendirent au camp d'Édouard avec une suite nombreuse; et k marquis de Tullibardine, reprenant possession d'Athol, dont jouissoit son jeune frère. à cause du bill d'attainder porté contre lui, arma ses vassaux et les associa à sa cause.

Alors les rebelles, déjà nombreux quoique mal armés, traversèrent le Forth près de Stirling et s'emparèrent d'Édinbourg. Le château qui exigeoit un siége servit de retraite aux fonds des deux banques du pays qui par là leur échappèrent.

Cependant sir John Cope étoit descende d'Aberdeen à Dunbar. Là il porta ses forces à trois mille hommes et marcha sur Édinhourg, pour livrer bataille. Le 20, il s'arrêta à Preston-Pans, laissant la mer derrière lui et faisant face au village de Trancat. Tout à coup, le lendemain matin, trois mille montagnards, le sabre à la main, fondent sur lui, et, en moins de dix minutes, ses trois mille hommes sont en pleine déroute. Les officiers, après de vains efforts pour les rallier, se retirèrent précipitamment à Coldstream sur la Tweed. Toute l'infanterie fut prise ou tuée; canons, drapeaux, tentes, caisse, tout resta au vainqueur, qui rentra triomphant dans Édinbourg. Jamais victoire complète ne coûta aussi peu : les rebelles ne perdirent que cent hommes et les troupes du roi y laissèrent cinq cents des leurs. Dans la victoire le prince Charles-Edouard se montra humain, modéré et sans faste; les officiers prisonniers furent envoyés dans les provinces de Fife et d'Angus, et libres sur leur parol; la plupart y manquèrent.

Le prince leva de nouvelles troupes, et, aidé des secours que ses succès lui avoient fait envoyer de France, voyant que la meilleure partie de l'Écosse n'étoit point pour lui, il résolut de faire une invasion dans le Northumberland à la tête de cinq mille hommes. Le général Wade, avec les troupes revenues de Flandre et six mille auxiliaires hollandois, campoit près de Newcastle; néanmoins le prétendant investit et prend Carlisle le 6 novembre. A cette nouvelle, Wade, qui s'étoit porté sur Hexham, se replie sur Newcastle, et une nouvelle armée se forme en Staffordshire, sous le commandement de sir John Ligonier. Mais le prince comptoit sur une diversion de la France dans le midi; il s'avance donc par Lancaster et Preston jusqu'à Manchester, occupe cette ville et y forme un corps de deux cents Anglois sous le colonel Townley. De là, ne pouvant prendre la route de Chester et du pays de Galles faute de ponts, il prend la route de Steckford, passe la rivière, traverse Macclesfield, Congleton, et, le 4 décembre, entre dans Derby, à pied, sous le costume des montagnards écossois. La terreur et la consternation régnoient à Londres; le prince n'en étoit qu'à cent milles (30 lieues). Wade ne quittoit point le Yorkshire, mais le duc de Cumberland revenu de Flandre s'étoit mis à la tête des

troupes rassemblées à Lichtfield : de Stafford il s'étoit porté sur Stone, de sorte que les rebelles, en tournant par Athborne et, Derby gagnoient une marche entre Londres et lui. En avançant avec rapidité, Édouard se rendoit maître de la capitale où son parti l'attendoit; mais ce ne pouvoit être qu'au prix d'une bataille, et tout la faisoit redouter au pretendant. Un camp avoit été formé à Finchley-Common. Dans la terreur qu'inspiroit la prévision d'une entreprise de la France au midi, on avoit armé tout ce qui pouvoit porter les armes ; le comte de Stair avoit été envoyé dans le comté de Kent et le roi luimême se mettoit en campagne. Dailleurs Édouard commençoit à voir que les effets ne répondoient point à son attente. La masse du peuple étoit indifférente, les jacobites se cachoient; le pays de Galles ne remuoit point et les François n'avoient pas paru. Isolé, en hiver, au centre d'un pays douteux, il ne pouvoit demeurer sans agir; pour comble de malheur. la discorde se mit dans sa petite armée. Alors, après un conseil tenu à Derby , il résolut de rétrograder vers l'Écosse. Sa retraite précipitée ressembloit à une fuite : parti le 6 decembre de Derby, il étoit le 12 à Preston; le duc de Cumberland l'apprend et envoie des dragons à sa poursuite; Wade se porte vers Ferrybride en Lancashire pour l'enlever sur la route, mais le prince avait dejà gagne Wigan: Wade se contenta de détacher le général Olgethorpe avec sa cavalerie pour se joindre au duc qui poursuivoit Édouard. et il reprit son poste à Newcastle. Les milices de Northumberland et de Westmoreland harceloient le prétendant sur tous les points: les communications avoient été coupées. Cependant il atteignit Carlisle sans être entamé. Après avoir renforcé la garnison, il repassa les rivières Eden et Solway dans un ordre étonnant après les misères d'un pénible trajet. Dès qu'ils eut quitté Carlisle, le duc de Cumberland la prit à discrétion, distribua les prisonniers dans les cachots de l'Angleterre et retourna à Londres.

Cependant Édouard gagna Glascow par la route de Dumfries, mit la ville à contri-

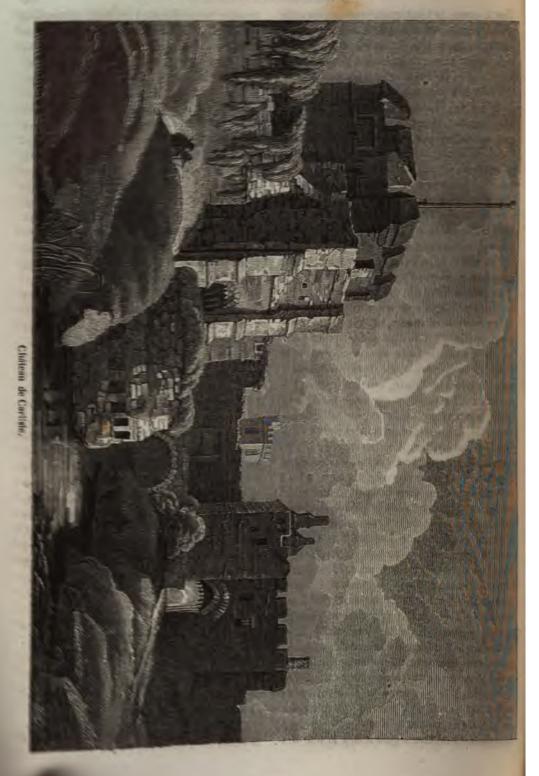



Costumes de 1740 à 1750. — Gentilshommes.

bution, et delà se porta sur Stirling où il fut joint par un renfort de François et d'Irlandois. Puis, avec quelques canons pris à l'ennemi, il s'empara de Dundée, de Dumblain, de Downcastle et rançonna le Fifeshire.

Détachés par le comte de Loudon qui se tenoit près d'Inverness avec deux mille montagnards royaux, le Laird de Macleod, et M. Monroe de Culcairn furent défaits près d'Inverary par lord Lewis Gordon, et le prince investit le fort de Stirling. Le géneral Hawley sortit d'Edinbourg pour le défendre et s'arrêta aux marais de Falkirk, le 14 janvier 1747, observant les rebelles campés à Torwood. Le 17, ceux-ci s'avançant à l'attaque, Hawley les prévient et les force à gagner une hauteur à droite. Deux régiments de dragons sont envoyés pour les débusquer et sont rompus à la première décharge, au même instant les rebelles tombent sur l'infanterie, favorisés par la

pluie qu'un vent violent chassoit dans le visage des Anglois, et, malgré les efforts d'une portion d'infanterie qui n'avoit point donné, le prétendant à la tête de son corps de réserve, acheva leur déroute. Deux officiers rassemblèrent les débris de ces troupes et. leur bonne contenance couvrit la retraite de l'armée qui se réfugia sous les murs d'Édinbourg, laissant ses tentes, ses canons et trois cents hommes tués. Alors on jugea nécessaire d'envoyer le duc de Cumberland en Écosse. La présence d'un prince du sang devoit produire une impression favorable. La France s'étant plaint de ce que les six mille auxiliaires hollandois, ayant fait partie de la garnison de Tournay, prenoient les armes contre la capitulation, ils furent remplacés par six mille Hessois; les états-généraux ne vouloient point se brouiller avec la France.

Le duc de Cumberland avec quatorze ba-

taillons d'infanterie, deux régiments de dragons et douze cents montagnards du comté d'Argyle, commandés par le colonel Campbell, se dirigea sur Linlithgow le dernier jour de janvier. A cette nouvelle, les rebelles lèvent le siège de Stirling et repassent le Forth. Édouard vivoit avec peine dans un pays épuisé, mais, se flattant d'être secouru par la France ou l'Espagne qui lui avoit déjà envoyé de l'argent, il alla se poster à Badenoch près d'Inverness, que le comte de Loudon fut forcé d'évacuer. Le fort se rendit et ce fut là que le prince établit son quartier général.

Cependant le duc de Cumberland s'étant assuré des postes importants de Perth et de Stirling en y laissant ses bataillons hessois, s'approcha d'Aberdeen, où il fut rejoint par une foule de seigneurs écossois, et là il fit rafraîchir ses troupes et préparer ses magasins. Pendant cette inaction un parti de rebelles surprit à Keith un détachement de cavalerie de Kingstone et soixante-dix montagnards d'Argyle, tout fut tué ou pris. Le prétendant entreprit le siège du fort William, mais le fort étoit bien défendu par le capitaine Scot, et le prince fut forcé d'y renoncer. Le duc de Perth enleva les quartiers du comte de Loudon à Dornoch en Sutherland, prit un major et soixante hommes, et força le comte à se réfugier dans l'île de Skye; quelques avantages du duc de Cumberland balancèrent ces légers échecs.

Enfin, le 12 avril, le duc de Cumberland passa la Spey, sans opposition de la part de l'ennemi, qui auroit pu défendre les approches de la rivière. A Nairn, le duc apprit que les révoltés s'étoient avancés d'Inverness à Culloden, à neuf milles de l'armée royale, dans le desse in de lui livrer bataille. Le prétendant devoit quitter Culloden pendant la nuit, et surprendre le duc au point du jour; son armée marchoit sur deux colonnes dont la longueur embarrassa et ralentit la marche; à cela se joignoient la faim, la fatigue et la privation de sommeil. Aussi le prétendant ne put-il atteindre l'armée royale avant le point du jour et son projet fut manqué: ce fut

avec peine qu'on le décida à retourner à Culloden. Là son armée se dispersa pour chercher des vivres; les plus foibles succombèrent à la lassitude et s'endormirent. Un long repos ne leur fut pas permis; le duc s'étoit porté en avant à leur rencontre; dès qu'il aperçut les montagnards, il disposa son armée sur trois lignes; à une heure après midi la canonnade commença. Les rebelles, mal secondés par leur artillerie, foudrovés par celle de l'ennemi, impatients d'un feu continuel et terrible, firent avancer leur première ligne pour attaquer de plus près. Cinq cents montagnards chargèrent impétueusement la gauche du duc et mirent un régiment en désordre; mais deux bataillons soutinrent les fuyards et rétablirent la supériorité. Au même moment les dragons du général Hawley et la milice du comté d'Argyle, renversant les murs d'un parc, accourarent le sabre à la main. Cette charge rompit et culbuta les rebelles; en moins d'une demi-heure leur armée fut détruite et la campagne couverte de morts. L'impitoyable vainqueur explora le champ de bataille pour massacrer tous les malhenreux qui respiroient encore.

Édouard, entraîné par les fuyards, passa la Ness à Nairn, et se réfugia chez un Écossois fidèle, à Strutharrick, où le vieux lord Lovat l'attendoit. Là il renvoya tous ceux qui l'avoient suivi : tout espoir étoit éanoui. Il erra pendant quatre mois d'asile en asile, au milieu de ses ennemis, sans cesse menacé de tomber entre leurs mains. Souvent travesti et reconnu presque aussitét. il fut force mille fois de confier ses jours à des hommes indigents qui savoient que sa tête était mise à prix, et qu'ils s'enrichiroient en le trahissant. Aucun d'eux ne voulut de cet or infâme; partout il rencontra du dévouement. Enfin il fut recueilli le 17 septembre, par un corsaire de Saint-Malo. abordé à la côte de Lochnannach. Il avoit des vêtements en lambeaux, le visage pâle et have, l'œil creux, et tout portoit en lui la trace des maladies suites de ses souffrances. Sheridan, Sullivan, Cameron de Lochiel

et son frère l'accompagnoient; on aborda à Roseau près de Morlaix le 10 octobre, après avoir heureusement évité la poursuite de deux vaisseaux anglois. Quoique le prince n'eût échappé qu'avec beaucoup de périls et de difficultés, peut-être en eût-il éprouvé davantage, si le bruit de sa mort n'eût ralenti les poursuites.

Aussitôt après l'action de Culloden, le vainqueur prit possession d'Inverness, ordonna l'exécution de trente-six déserteurs et fit ravager le pays par des régiments de cavalerie. Au mois de mai, il conduisit son armée vers les montagnes jusqu'au fort Auguste, et de là envoya encore à la recherche des fugitifs, portant partout le fer et la flamme. On fit ensuite le procès aux rebelles. Toutes les prisons d'Angleterre, depuis la capitale jusqu'aux provinces septentrionales, étoient remplies de ces infortunés. La plupart y périssoient misérablement; enfin des cours de justice s'ouvrirent et les exécutions commencèrent. On exécuta d'abord dix-sept officiers jacobites, à Kennington-Common près de Londres, après d'horribles tortures. Neuf à Carlisle, six à Brumpton, sept à Penrith, onze à York périrent du même supplice. La foule sut déportée aux plantations d'Amérique; les principaux chefs se réfugièrent en France et en Suède. Ceux qui étoient tombés aux mains du gouvernement furent condamnés à mort par leurs pairs et exécutés. Kilmarnoch, Balmerino, Derwentwater et le vieux lord Lovat eurent le même sort; Cromatie seul obtint sa gràce.

Pendant que les troubles civils expiroient en Écosse, le roi de France ouvroit la campagne dans les Pays-Bas, avec une armée de cent vingt mille hommes commandée par le maréchal de Saxe. Les alliés n'en avoient que quarante-quatre mille sous le général Bathiani qui venoit de chasser les François de la Bavière. Au mois de juillet, le roi de France étoit maître de la Flandre, du Brabant et du Hainaut.

Une convention entre les rois de Prusse et d'Angleterre garantissoit au premier la Si-

lésie, sous la condition de donner son suffrage au grand duc de Toscane : c'étoit un acheminement à des traités définitifs. Mais Frédéric alarmé, disoit-il, par un projet d'invasion du roi de Pologne et de la reine de Hongrie, qu'il prétendoit avoir découvert. et peut-être pour pousser ses avantages, fit irruption dans la Lusace, s'empara de Gorlitz et poussa le prince Charles jusqu'en Boliême; puis il rentra dans Leipsick et mit la Saxe à contribution. Epouvanté, le roi de Pologne s'enfuit à Prague, et Frédéric, après avoir, le 15 septembre, défait l'armée austro-polonoise à Pyrna, s'empara de Dresde. Là un traité se conclut sous la médiation de l'Angleterre. Le suffrage du roi de Prusse fut assuré au grand-duc ainsi que celui de l'électeur palatin. Après la ratification, les troupes prussiennes évacuèrent la Saxe, et la paix rétablie en Allemagne permit au prince Charles de regagner les Pays-Bas.

Sir John Ligonier amena un renfort de soldats anglois et bavarois sous Maëstricht. et le prince Charles résolut de livrer bataille. Il passa la Meuse; mais la position des François le fit renoncer à son dessein. Le maréchal de Saxe le poursuivit à son tour, passa le Jaar. et le 50 septembre l'attaqua. Les alliés étoient maîtres des villages de Liers, Warem et Raucoux. Le lendemain les François s'avancent sur trois colonnes; après la canonnade. vers deux heures, la gauche du prince de Waldeck plie, les villages sont emportés, et les alliés, chassés de tous leurs postes, rétrogradent sur Maëstricht avec une perte de cinq mille hommes et de trente pièces de canon; mais la victoire coûta cher aux François. Après cette affaire on prit ses quartiers de part et d'autre.

Sur la fin de cette campagne, quelques vaisseaux que la saisonavancée empéchoit de partir pour l'Amérique, firent sur les côtes de Bretagne une tentative sans résultat. Leur but étoit de surprendre Lorient, dépôt de la compagnie des Indes françoises. Seize vaisseaux, huit frégates et d'autres bâtiments commandés par Richard Lestock, portant six bataillons de troupes de terre,

des canonniers, des bombardiers sous le général Sinclair, débarquèrent dans la baie de Quimperlé à dix milles de Lorient. Mais le général négligea de profiter du premier moment d'effroi pour surprendre cette ville; d'ailleurs, sans munitions pour entreprendre un siège, et rappelé par l'amiral qui craignoit de demeurer sur une côte découverte, il se borna à quelques ravages et se rembarqua après avoir encloué ses canons et ses mortiers. Rien n'étoit plus imprudent ct plus irréfléchi que cette tentative; cependant la France la regarda comme une insulte des plus graves, et fit connoître l'utilité d'une pareille entreprise avec d'autres moyens et dans une autre saison.

Dans les Pays-Bas, le duc de Cumberland, de retour, ouvrit la campagne au mois de mars. Il avoit concerté, pendant l'hiver, le plan de la campagne avec les étatsgénéraux que la Franceavoit déterminés à se jeter dans la guerre, en déclarant qu'elle alloit occuper leur territoire, pour ôter cette ressource aux alliés. Ceux-ci se divisèrent en trois corps; les Anglois à Tilberg, les Hollandois à Breda et les Austro-Bavarois à Venloo. Le duc de Cumberland, posté entre les deux Nèthes, couvroit les villes de Maëstricht et Berg-op-Zoom. Le maréchal résolut d'assiéger la première et s'avança vers Louvain. Les alliés se placèrent entre la ville et l'ennemi : et le 20 juin ils parurent en bataille. appuyés à droite sur Bilsen, à gauche sur Wirle. Au front de la gauche étoit le village de Lawfeld où se portèrent les troupes britanniques. La déroute des alliés eût été complète si le général Ligonier, par une diversion courageuse, n'eût facilité la retraite du duc de Cumberland. Il enfonça les lignes de la cavalerie françoise; mais ce dévouement lui coûta la liberté, et son corps fut détruit. Les allies se retirèrent à Maëstricht avec une perte de six mille hommes et de belle pieres de canon. Les François avoient pardu beaucoup de monde. Après cette bataille le marce hal envoya Lowendahl assieger Bern on Zoom, place réputée inexpugnable. Ce mape ce emps l'Europe entière, et jamais

lutte en effet ne fut plus meurtrière. La ville étoit un monceau de ruines, le sang couloit en ruisseaux dans les tranchées. Déjà l'on pensoit que Lowendahl alloit être forcé delever le siége, quand un heureux assaut, grâce à la profonde sécurité des assiégés, le fit entrer dans la place. Le vainqueur, par cette conquête, devint maître de toute la navigation de l'Escaut. Le duc de Cumberland dégoûté quitta l'armée et s'embarqua pour l'Angleterre.

Cependant la France commencoit à sentir que le moment de la paix étoit venu; ses succès dans le midi avoient été suivis de revers, ses frontières étoient menacées en Provence. De l'autre côté les alliés étoient épouvantés de ses rapides conquêtes dans les Pays-Bas. Sur la demande de la France un congrès s'assembla à Aix-la-Chapelle. L'Angleterre v fut représentée par sir Thomas Robinson et le comte de Sandwich. La négociation menaçoit de tirer en longueur par l'ardeur des parties belligérantes; mais Maëstricht, investie par le maréchal de Saxe, vint hâter leur determination, et la paix fut signée au mois d'octobre 1748. Mais ce traité, œuvre d'une précipitation et d'une incurie impardonnables, fit naître, d'un moven d'accommodement, la cause d'une nouvelle guerre. Lesbases furent la restitution des conquêtes faites pendant la guerre. L'Espagne ne perdit rien. elle consentit seulement à accorder à l'Angleterre la continuation de l'Assiento des Nègres pour quatre ans. Les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla furent cédés à don Philippe, héritier de la couronne d'Espagne, avec réversion à la maison d'Autriche en cas d'avenement de ce prince au trône. Le roi de Prusse fut maintenu dans la possession du comté de Glatz et de la Silesie; l'impératrice, reine de Hongrie et de Bohême, fut reconnue dans ses états héréditaires conformément à la pragmatique sanction. La France dut détruire les fortifications du port de Dunkerque; il fut stipulé en outre que l'Angleterre, après la ratification du traité, enverroit deux personnes de marque en otage jusqu'à la restitution du



Cathédrale de Lincoln , façade ouest.

cap Breton. Les limites de la Nouvelle-Écosse demeurèrent indécises. Cet article et plusieurs autres avec l'Espagne furent abandonnés à la discussion de commissaires réunis à Paris.

Les premières hostilités contre la France avoient été comme le signal de la chute de lord Carteret. Le duc de Newcastle et son frère, jaloux de la confiance que lui accordoit le roi, se liguèrent contre lui avec la foible opposition des chambres, et, sous les apparences du bien public, leur cabale parvint à lui faire quitter le ministère. Deux ans après une tentative de lord Carteret pour ressaisir le pouvoir échoua devant la violente opposition que son nom souleva; au bout de trois jours, forcé de se démettre de nouveau, il abandonna la place à ses adversaires. Le duc de Newcastle et M. Pelham envahirent donc paisiblement toute l'administration, et l'opposition, dont leur fortune étoit l'ouvrage, se trouvant intéressée au succès de leurs actes, le gouvernement ne vit plus d'entraves à la marche de ses desseins politiques.

Absorbé dans les affaires du continent. le parlement ne s'assembloit guère que pour voter les impôts et des bills contre les partisans des Stuarts. Un seul de ces bills mérite l'attention : il avoit pour but de détruire ces juridictions héréditaires et ces servitudes désignées en Écosse sous le nom de Wardholdings, cause présumée des fréquents soulevements dont ce pays étoit le théâtre. Elles assujettissoient la dernière classe des montagnards à ses chefs et la rendoient un instrument passif de leurs volontés. Ils furent émancipés; les siefs dont ils étoient tenanciers leur furent donnés à ferme, et les seigneurs qui n'avoient point encouru la confiscation, en servant le prétendant, recurent des indemnités.

Mais l'opposition, nulle depuis quelques années, fut réveillée par le traité d'Aix-la-Chapelle. Un nouveau désaccord survenu entre le roi et le prince de Galles, en jetant ce prince dans son sein, lui donna de la consistance, et M. Pelham, malgré la majorité dévouée qui lui assuroit la supériorité, eut de violents combats à soutenir pour la défense de cet acte.

Les sept années qui suivirent, peu occupées par les soins du continent, se passèrent en discussions de police intérieure et commerciale, où chaque parti combattoit les propositions du parti contraire. Un incident financier remarquable à cette époque, fut la réduction de l'intérêt de la dette publique de quatre pour cent à trois. Malgré l'énorme arriéré qui pesoit sur la Grande-Bretagne, le crédit étoit si solide qu'on put offrir le remboursement immédiat aux créanciers qui ne souscriroient pas à cette réduction et que presque tous y souscrivirent.

Cette même année une suite de phénomènes épouvanta Londres. Une aurore boréale éclatante se montra au nord-est, semblable à la lueur d'un vaste incendie; les villes de Bristol, de Norwich, et plusieurs autres, furent désolées par d'horribles ouragans, qui renversèrent plusieurs monuments publics, la cathédrale de Lincoln fut en partie consumée par la foudre, et la capitale éprouva la secousse d'un tremblement de terre qui se fit ressentir sur les deux rives de la Tamise. Il fut précéde d'éclairs et d'un bruit semblable à un char qui roule sous une voûte retentissante. La secousse se répéta plus violemment encore au milieu de la nuit suivante et mit la ville dans la confision. Mais un fait ridicule, honteux pour le temps, ce fut la frayeur que répandirent partout les réveries prophétiques d'un soldat illuminé, qui prècha en pleine place la destruction de Londres au mois d'avril suivant, par un tremblement de terre; le jour même étoit précisé. Chacun mit ordre à sa conscience et à ses affaires, et la ville fut le théatre d'une pénitence générale. La veille du jour prédit, toute la campagne de Londres étoit couverte de carrosses, de chaises et d'une foule innombrable attendant l'accomplissement de la prophétie. On pense ce qui arriva : le jour suivant chacun rentra chez soi, et recommença de plus belle sa vie passéc.

Un sujet de deuil plus réel frappa l'An-

gleterre l'année suivante; le prince de Galles mourut d'une pleurésie. Le roi avançoit en âge, et la tendre jeunesse du nouveau prince de Galles fit craindre une minorité; on s'empressa de tout disposer, pour en prévenir les troubles inséparables. La mort de M. Pelham arriva peu de temps après. Le dernier acte de son administration avoit été un traité avec l'Espagne, qui accorda cent mille livres sterling pour dédommagements relatifs à l'Assiento, et mit l'Angleterre sur le pied des nations les plus favorisées, dans leurs relations avec les colonies espagnoles. Le duc de Newcastle remplaça son frère à la trésorerie, nomma sir Thomas Robinson secrétaire d'état en sa place, et M. Legge, chancelier de l'échiquier. L'Irlande s'agitoit pour les prérogatives de son parlement, mais les affaires du continent commençoient à exiger une sérieuse attention. Le ministère se hâta de calmer l'orage intérieur par des faveurs habilement distribuées, et fixa ses regards sur le continent.

La paix, mal établie par le traité d'Aix-la-Chapelle, menacoit de se troubler. Dans les deux Indes elle n'avoit jamais interrompu la guerre; la France, l'Angleterre s'animant peu à peu, la lutte devint haute, avouée, sans cependant que la guerre fût déclarée. Les François avoient lié la Louisiane et le Canada par une chaîne de forts échelonnés dans les déserts qui séparoient ces deux colonies. Les Anglois se plaignirent de ce que ces forts occupoient un pays indépendant des colonies françoises et, pour soutenir leurs plaintes, en établirent quelques-uns dans le voisinage, entre autres celui de la Nécessité près du fort françois Duquesne, sur l'Ohio. Un officier nommé Jumonville, fut envoyé avec une escorte de cinquante hommes pour réclamer contre cette entreprise; mais sans parlementer on reçut Jumonville et son escorte avec la monsqueterie. Les François, irrités de cette violation du droit des gens, se portèrent sur le fort, le prirent à composition et le ruinèrent. Cet échec fit réfléchir le ministère : il résolut d'envoyer protéger ces colonies qui ne pouvoient se défendre elles-mêmes; quatre

expéditions furent ordonnées sur quatre points. La principale sur le fort Duquesne. fut confiée à Braddock, officier recommandé par le duc de Cumberland; mais sa tactique européenne se trouva en défaut au sein de ces déserts inconnus; et enfin il trouva dans un bois, sous les coups de mille invisibles ennemis, la destruction de sa petite armée et le terme de sa vie. On trouva sur lui le plan de l'invasion du Canada qui devoit concorder avec les opérations maritimes; en effet presque en même temps, sur la côte de Terre-Neuve, l'escadre de l'amiral Boscawen capturoit trois vaisseaux de guerre françois; et trois cents bâtiments marchands de la même nation, naviguant sur la foi des traités, furent enlevés par la marine angloise. Des trois autres expéditions, celle du général Monckton sur la chaîne de forts qui cernoit la Nouvelle-Écosse, réussit ainsi que celle de Johnston sur le fort Frédéric. La troisième, celle de Shirley sur le Niagara, perdit le temps en délais inutiles et n'exécuta rien.

Le coup qui venoit de frapper la marine françoise étoit terrible, il devoit rallumer la guerre; mais cette puissance n'étoit pas prête, elle se contenta de demander des réparations et poussa ses armements avec la dernière vigueur. Pour tenir les flottes angloises en échec, une démonstration de descente fut préparée sur les côtes de Normandie, une flotte toute armée à Brest sembloit attendre le moment de la soutenir, tandis qu'à Toulon on en armoit une autre dont la destination inconnue fut bientôt révélée par le débarquement de douze mille hommes à Minorque. L'amiral Byng, détaché au secours de la place avec dix vaisseaux, rencontra l'escadre françoise dans la Méditerranée; un combat s'engagea, qui força l'amiral anglois à regagner Gibraltar. Sa conduite exaspéra la nation, et, sans égard pour ses services passés, il fut condamné à mort et exécuté. Le fort Saint-Philippe ne tarda point à se rendre. Bientôt après, la guerre fut solennellement déclarée, quoique depuis longtemps elle existât de fait; car, outre les entroprises en Amérique. l'Inde étoit le théatre d'une lutte acharnée.

Avant la paix, les François avoient pris Madras, et deux escadres envoyees d'Angleterre avoient réu-si a mettre les autres établissements anglois : couvert, mais avoient échoué dans une tentative sur Pocchelery; les tempétes avoient achevé de les disperser. Tout fut rétabli sur l'ancien pied par le traité d'Aix-la-Chapelle. Dupleix, commandant pour la compagnie française, se rejeta sur les nabahs du pays, parmi lesquels il sema des divisions pour s'agrandir à leurs depens. L'un d'eux, Mahamed-Ali-Khan, chasse de la province d'Arcate par Chauda-Saib que soutenoient les François, se jeta dans les bras de la compagnie angloise. M. Clive commandoit pour elle ; il entra aussitôt dans la province, s'empara de la capitale, defit le fils de Chauda-Saib qui vint l'v assièger, prit trois des principaux forts et rejoignit Saint-David après avoir retabli Mahamed. L'année suivante, les François eux-mêmes pénétrèrent dans la province ; Clive marcha a leur rencontre, les defit, les poursuivit, et reçut à composition un corps de leurs troupes en même temps que Chauda-Saib étoit pris et mis à mort par le nabab de Taniaour. Les François proclamèrent son fils nabab d'Arcate et continuèrent les hostilités. Le major Laurence arrivé pour prendre le commandement des forces de la compagnie, s'avanca vers l'ile de Syrinham dont il s'empara, tandis que Clive réduisit les deux forts Covelong et Chengalput. Ce dernier point ctoit important : place au sud de Madras, il servoit à l'enuemi de barrière pour tenir cette place en échec. On convint enfin de cesser les hostilités, d'en référer aux gouvernements respectifs des deux compaunies, et chacun garda ses conquêtes. Mais bientôt un autre ennemi s'eleva contre la compagnie; le soubab ou vice-roi du Mogol mourut. Son petit fils Sourah y-Donlah, qui lui succèdoit, debuta par le siège de Calcutta tort de la compagnie angloise. Le fort capitula , et, contre la capitulation, le soubab fit l'aprisonniers dans un cachot brû-

bet de prester loss penirent dees d'hart. les souffrances. L'établissement fut detruit et le fort regut garnison indicane. Persiant or disastre. Clive, allie aux Marates, etc. occupe a resigire Tu lagge Angria, puissare pirate qui dession la marine Lintannique : 🔅 brabit la flotte de ce l'artare et occupoit le port de Geriah principal depôt de ses richesses et de sa marine. Libre de ce soin. il remonta vers le Gange, gagna Busl ndga sur ce fleuve, altaqua ce fort par terre et par mer, de concert avec l'amiral Watson et le reduisit. C'etoit le boulevart de Calcutta. La guerre alors éclatoit entre la France et l'Angleterre : Clive se hata donc de sommettre le soubab pour tourner ses efforts contre les François. Calcutta fut emporté en deux heures. Quelques jours après, Hugley, ville importante, tomba en son pouvoir, et le souhab fut forcé de signer un traité avantageux a la compagnie. Aussitôt Clive se rejette sur les François, attaque et prend Chandernagor: mais peu sur du soubab, il revient à lui, achète la défection des officiers mécontents du joug de ce vice-roi, l'attaque, le dépose, et le remplace par Ali-Khan, sa créature. La mort de l'amiral Watson, victime du climat, et la prise de Wizagapatam par les François. mela quelque deuil a ces succès : ce comptoir mettoit au pouvoir des François toute la côte de Coromandel, depuis Ganjam jusqu'à Mazulipatan.

Pendant que ces événements se passoient. l'Europe preludoit à cette guerre terrible connue sous le nom de guerre de sept ans. Depuis les derniers traités les intérêts étoient bien changés. L'Autriche regrettoit la Silesie, et voulant la ressaisir sur le roi de Prusse, elle avoit entraîné dans ses vues et dans son alliance la France, la Saxe, la Suède et la Russie. De l'autre côté, Frédéric avoit pour appui l'Angleterre et ses alliés Hesse-Cassel et Brunswick. Marie-Thérèse formoit déjà deux armées en Bohême et en Moravie. quand tout à coup Frédéric se jette sur la Saxe, entre à Dresde, bloque le camp saxon de Pirna, reçoit l'armée saxonne à discretion, l'incorpore dans ses troupes, puis can-



tonne son armée en Saxe et sur les frontières du comté de Glatz.

L'année suivante les alliés de l'Autriche se mirent en mouvement. La France envoya en Allemagne deux armées; l'une; sous le maréchal d'Estrées en Westphalie, pour envahir les états du roi de Prusse, mais dans le but réel de s'emparer du Hanovre pour servir de compensation aux pertes de la marine; l'autre, sous le prince de Soubise, devoit se joindre aux Impériaux. La czarine mit en campagne plus de cent mille hommes pour envahir la Prusse et bloqua les ports de la Baltique avec sa flotte; enfin les Suédois entrèrent en Poméranie. Frédéric faillit succomber sous tant d'ennemis; les commencements de la campagne furent désastreux

pour lui : après avoir gagné contre le prince Charles la bataille meurtrière mais peu décisive de Prague, il est défait par le général autrichien Daun; sa capitale même est prise et mise à contribution, et il sembloit devoir être enveloppé dans ce réseau d'ennemis tendu autour de lui, sans pouvoir tirer de secours de l'armée hanovrienne. En effet, le duc de Cumberland, qui la commandoit, s'étoit vu forcé de n'opposer à l'invasion des François qu'une retraite nécessaire. Battu à Hastenbeck, il fut cerné et acculé par eux aux environs de Stade. Il falloit se rendre ou périr de faim : le duc sollicita la médiation du roi de Danemarck et obtint la fameuse capitulation de Closter-Seven, qui licencia une partie de l'armée hano-

treprises en A d'une lutte a-Avant la Madras, et gleterre av établisseme: échoué danles tempète Tout fut re d'Aix-la-C pour la con nababs du divisions L'un d'eu province tenoient de la comandoit province fils de prit tre Saint-I: L'anne pénéti a leu et retrouj étoit jaou nal-Le con ន ំពៈ pa Cc

ci Si (



Georges II.

camper près de la chute de la rivière de Montmorency. Après bien des essais infructueux, il parvint à jeter un corps de troupes sur des hauteurs qui commandoient la ville. Ce mouvement força le commandant françois à un combat qui devoit fixer le sort de la place. Wolf y fut vainqueur, mais il y périt; néanmoins six jours après le 10 septembre Quebec se rendit. De ce moment le Canada fut soumis à l'Angleterre; l'année suivante, les François firent encore une tentative infructueuse sur la capitale, et à la fin de la campagne de 1760, cernés à Montréal et sans espoir de secours, ils capitulèrent pour toute la colonie.

Dans l'Inde, la Grande-Bretagne n'étoit pas moins heureuse. M. de Lally étoit venu renforcer les troupes qui agissoient de concert avec M. d'Apché, commandant de la flotte françoise. Ses premières opérations furent heureuses; deux frégates angloises furent brûlées à Gondelour et le fort Saint-David emporté, et après une invasion dans les nababies d'Arcate et de Tanjaour, Madras fut assiégée. Mais l'année suivante le général françois fut forcé de lever le siége

pour marcher contre le rajah de Vizanapour qui s'étoit emparé de Vizagapatam. Le cotonel Forbes accourut à l'aide du rajah, attaqun les François, les défit et reprit quelques places. Bientôt Mazulipatam et Surate tombèrent au pouvoir du vainqueur. L'amiral Pockoke défit M. d'Apché, et le colonel Coote s'empara de Wanderwash. La campagne suivante, les François toujours repoussés abandonnèrent Convejeram et tentèrent de reprendre Wanderwash; mais le colonel Coote arrivó au secours de la place leur livra bataille, les défit, et les força à se retirer dans Pondichéry où il les assiégea soutenu par la flotte de l'amiral Stevens. Après une vigoureuse défense, Lally se vit forcé de rendre la place; la garnison fut prisonnière et le commerce de la France sur la côte de Coromandel anéanti. Ainsi, sous le règne de Georges II, les François perdirent leurs principaux établissements dans les deux Indes.

En Europe, les campagnes de 1759 et 1760 ne furent pas heureuses pour les armes prussiennes et hanovriennes, mais les ennemis tirèrent peu d'avantages de leurs succès.

La fortune ctoit plus constante sur mer. Les corsaires britanniques plus nombreux que ceux de France se prétoient sur toute l'étendue des mers un utile appui, et presque toujours la victoire etoit de leur côté. La même cause produisoit des effets semblables dans une foule d'engagements partiels d'escadre a escadre. Maîtresse de la mer, la marine angloise attaquoit la France dans toutes ses possessions. La troisième année de la guerre une petite escadre, commandee par un capitaine, s'empara du fort Louis au Senegal et de tout l'établissement françois am cette côte de l'Afrique. L'année suivante, sur le bruit d'une prochaine descente des François en Angleterre , le contreannual Rodney fut envoye pour bombarder le Havre de taráce. Des preparatifs se faiamont en etter dans ee but. M. de la Clue se smont à Loudon, pret à rejoindre M. de Con-"how a linest, pour proteger ta descente. Les sugary Hanks of linearen furent aus-

t

sitôt détachés pour bloquer les flottes françoises dans ces deux ports. Un coup de vent força Hawke de gagner Gibraltar; M. de la Clue en profita, mais trop tard. pour sortir; atteint sur les côtes de Portugal, il fut mis en déroute. La même cause et les mêmes événements firent succomber M. de Conflans sous les efforts de Boscawen, et sa defaite fut encore plus facile. Cependant les escadres angloises, dans les Antilles, dévastoient et bombardoient la Martinique, la Guadeloupe, la Dominique, Marie-Galande: tandis que d'un autre côté l'on détruisoit les restes de l'escadre de M. Dubois de la Mothe, venu au secours du Canada, qu'on démolissoit Louisbourg, et que devant Saint-Domingue un combat opiniâtre entre les escadres françoise et angloise écrasoit la première. Ce combat fut le dernier de la campagne de 1760.

Au moment où la guerre étoit dans toute sa vigueur, où le commerce anglois s'enrichissoit du trouble général, un coup imprévu frappa la Grande-Bretagne. Le roi Georges II mourut subitement d'un épanchement sanguin au cœur. Il jouissoit d'une santé parfaite en apparence; en un instant son état fut désespéré et tous les secours de l'art inutiles: il suffoqua. Ce prince etoit âgé de soixante-dix-sept ans et en avoit régne trente-trois. Sur la fin de sa vie, occupé de la guerre continentale, il laissa les intérêts du pays à la décision des chambres; ce fut alors que s'établit l'institution de la milice, sollicitée long-temps, et fondée avec peine, malgre les bills nombreux qui vinrent l'appuver. Les comtés du nord, entre autres Lincoln et Durham, se montrèrent les plus zèles partisans de cette institution. Les chambres s'occupérent aussi de régler le commerce des grains et des objets de consommation, que leur cherté rendit à cette époque la source de plus d'un soulèvement. Des lois nouvelles modifièrent l'ordre observé dans l'administration des troupes de terre et de mer. Les importations et les exportations du revanme, la police des corsaires, la repression de la piraterie et des crimes qui

sembloient croître en nombre et en audace chaque jour, furent soumises à des réglements plus éclairés et plus sévères. La plus importante de toutes ces dispositions fut celle qui améliora le système d'élection et détermina de nouveau les conditions pour l'électorat et l'éligibilité. Cependant la richesse publique croissant avec la puissance maritime de la nation, Londres, capitale de cet empire, se vit embellir et devint digne de la grande Bretagne.

Ce temps fut le règne de la philosophie : cependant la nation trop préoccupée des intérêts matériels se livra moins que le continent à la direction nouvelle donnée aux esprits. Cependant la couronne poétique de la Grande-Bretagne est riche sous ce règne, et plus d'un nom de poëte a triomphé de l'oubli. Swift, Pope, Young vivoient encore : et sous ce règne on goûta les écrits de Thompson, Gray, Akenside, Armstrong, Glover, Wilkie, Mallet, Home, Cibber, Hoadley, Mason, des deux Whitehead, des deux Wharton, de Lyttleton et de William Collins. King n'eut point de rival pour l'éloquence. Fielding et Richardson illustrèrent le roman, et l'histoire mit au jour les noms de Guthrie, Ralph, Robertson et Hume. Les arts mêmes, dont l'Angleterre semble céder l'empire au midi, ne manquèrent point, pendant le règne de Georges II, d'un certain éclat.



Église de Stocke, village où demeuroit le poète Gray,

## *₲₲₿₲₲₲₲₲₲₲₲₲₲₲₲₲₲₲₲₲₲₲₲₲₲₲₲₲₲₲₺₺₠₠₲₲₺*

## GEORGES III.



LEVÉ avec le plus grand soin, et constamment sous les yeux de sa mère, Georges III, petitfils de Georges II, et fils du prince de Galles Frédéric et de la princesse

Auguste de Saxe-Gotha, monta sur le trône au milieu de la joie générale, âgé seulement de vingt-deux ans. Son aïeul avoit laissé en mourant le pouvoir aux mains du duc de Newcastle, de William Pitt, des lords Temple et Grenville; plein d'estime et de reconnaissance pour leur zèle et leur habileté, Georges les continua dans leurs emplois; son frère, le duc d'York, et lord Bute, auguel il étoit particulièrement attaché, furent nommés membres du conseil privé. Dans son discours d'ouverture, le roi recommanda aux chambres d'aviser aux moyens de rendre stables et indépendantes les fonctions des juges, qui jusqu'alors avoient dû, à l'expiration de chaque règne, faire renouveler leurs commissions. Le parlement passa avec empressement un acte qui réalisoit cette importante amélioration.

Georges avoit assuré les chambres de son vif désir de conclure la paix; mais M. Pitt, qui dirigeoit le ministère, y étoit entièrement opposé. Il fit voir que cette paix désirée ne pouvoit s'acheter qu'avec de nouveaux succès, et obtint, outre 19,000,119 livres sterling pour les dépenses de l'année, la continuation du traité qui assuroit au roi de Prusse un subside de 650,000 livres. Ce der-

nier acte lui suscita de violentes attaques, même de la part de plusieurs de ses collègues, et l'entrée de lord Bute au ministère comme sécrétaire d'état, vint fortifier encore le parti qui s'opposoit à la continuation de la guerre; tout portoit à croire qu'elle seroit bientôt terminée. La France étoit épuisée; avec Pondichéry, forcé de se rendre au colonel Coote, tomboit toute sa puissance dans l'Inde. Sans désirer la paix, elle avoit besoin d'une suspension d'hostilités pour recréer sa marine et ses armées et pour se faire de nouveaux alliés. Le duc de Choiseul, principal ministre de Louis XV, ouvrit alors des négociations (mars 1761), et en même temps il soumettoit au roi d'Espagne, Charles Ill, les bases d'un traité d'alliance offensive et défensive entre les princes de la maison de Bourbon; cet acte, connu plus tard sous le nom de « pacte de famille », ne devoit, du reste, avoir d'application que lorsque la paix auroit terminé la guerre actuellement subsistante entre la France et l'Angleterre. Charles III, effrayé de l'accroissement prodigieux de la puissance angloise, entra dans les vues du ministre françois, et le traité fut secrètement signé le 15 août 1761.

M. Pitt, qui avoit, dit-on, connoissance de quelques articles de cet acte, eut encore assez de crédit pour faire rejeter les demandes de la France; mais il échoua, lorsque, suspectant la conduite de l'Espagne, il proposa de rappeler l'ambassadeur anglois à Madrid et de s'emparer immédiatement de la flotte espagnole. Ces mesures furent vivement com-

battues par les autres membres du conseil, et M. Pitt quitta le ministère qu'il ne dirigeoit plus; lord Egremont lui succéda, mais lord Bute fut dès ce moment regardé comme le chef du cabinet. Malgré son désir de conclure la paix, ce ministre ne pouvoit le faire sans connoître les dispositions du traité qui lioit les cours de France et d'Espagne. Il fit demander par lord Bristol, ambassadeur à Madrid, qu'on lui en donnât connaissance. Le roi Charles, irrité de cette démarche, qu'il regarda comme injurieuse, refusa hautement; lord Bristol fut rappelé, et la guerre déclarée à l'Espagne (janvier 1762). Elle ne dura qu'une année, mais ce fut pour cette puissance une année de désastres. Secondée des troupes françoises, elle avoit d'abord obtenu quelques succès contre le roi de Portugal dont elle avoit envahi le royaume, sur son refus de s'allier avec elle contre l'Angleterre; une armée angloise la força bientôt de rétrograder. Ses pertes sur mer furent plus graves. La Grande-Bretagne, à laquelle l'état d'épuisement de la France et la perte de ses colonies laissoit la mer libre, s'empara bientôt des iles de Cuba et de Luçon. Douze vaisseaux de ligne et plus de cent millions tombèrent en son pouvoir. La France n'étoit pas plus heureuse; la Dominique et la Martinique venoient de lui être enlevées; elle se joignit à l'Espagne pour demander la cessation des hostilités. Les ambassadeurs des trois puissances se réunirent à Fontainebleau, où les preliminaires furent bientôt signés, L'Angleterre donnoit la paix, elle en dicta les conditions. La France rendoit Minorque, et tout ce qu'elle possédoit dans le Hanovre; Dunkerque devoit être démoli; elle reprenoit Belle-Ile. En Amérique, elle cédoit l'Acadie, la Nouvelle-Écosse, le Canada et ses dépendances, l'île du Cap-Breton et toutes celles du golfe et du fleuve Saint-Laurent. On lui laissoit la liberté de la pêche dans le golfe à trois lieues des îles, et hors du golfe, à quinze lieues du Cap-Breton ; les pécheurs pouvoient barraquer et sécher leurs poissons dans les îles de Saint-Pierre et de Miquelon, mais sans pouvoir y élever de forti-

fications; la Guadeloupe, Marie-Galante, la Désirade, la Dominique étoient restituées à la France; la Grenade et les Grenadins à l'Angleterre, à laquelle étoit accordée la possession entière des îles Caraïbes de Saint-Vincent, de la Dominique et de Tabago, dont la jouissance étoit auparavant commune aux deux nations. En Afrique, l'Angleterre gardoit le Sénégal, et la France seulement l'île de Gorée, île stérile, sans eau, éloignée du commerce de la poudre d'or, de l'ivoire et des autres richesses africaines ; enfin les possessions angloises et françoises sur les côtes de Coromandel, de Malabar, du Bengale et dans toutes les Indes-Orientales étoient remises à ceux qui les possédoient avant la guerre « à condition que les François n'y enverroient pas de troupes». La paix avec l'Espagne se fit encore aux dépens de la France, qui accorda à cette puissance la Louisiane en échange de la Floride et de la baie de Pensacola, qu'elle abandonnoit aux Anglois.

L'Angleterre étoit parvenue au plus haut point de puissance. Elle qui, à la paix de Westphalie, en 1648, ne possédoit que les îles de Jersey et de Guernesey, étoit en outre maîtresse maintenant de Minorque et de Gibraltar, en Europe; de Sainte-Hélène, du Sénégal, d'une partie de la Guinée, en Afrique. En Asie, elle possédoit Bombay, l'île de Salcette, le fort Saint-David, Gondelour, Madras, tout le Bengale et plusieurs autres villes; en Amérique, Saint-Vincent, l'Anguille, la Barbade, Antigoa, Saint-Christophe, Mont-Ferrat, la Dominique, la Grenade et les Grenadins, la Jamaïque, les Bermudes, Bahama, le Canada, la Nouvelle-Écosse, et toutes les côtes du continent septentrional, garnies de villes opulentes. Un siècle avoit suffi à l'habile politique de son gouvernement pour doubler ainsi sa puissance, et la rendre souveraine des mers.

La paix entre la Grande-Bretagne, la France et l'Espagne fut bientôt suivie de celle entre Marie-Thérèse et le roi de Prusse. Depuis la retraite de M. Pitt, le paiement du subside accordé à Frédéric avoit été suspendu. La France refusa tout secours à l'im-

## 15.参考至高度适当 1 . .



Au; au de m c:

inème uniquement pour leur la se soumettre aux visites l'accise. Le bill passa malgre de tels obstacles, et soulevantentement dans le royaument le man sa démission; lord Grendau. Comme le gouvernement la même ligne de conduit le alement que lord Bute le messecretement.

resse. Une multitude innoar phlets fut publice; le plade eux étoit un recueil perla le North Briton John Wilks Ayiesbury, le rédigeoit. Le disse au parlement fut attaque dans de assayectant d'insolence qu'un wa



Cathédrale de Durham.

45

ou mandat d'amener collectif fut décrété par le ministre contre Wilkes, et ceux qui imprimoient et vendoient son recueil; Wilkes se retrancha en vain dans son privilége de membre des communes, il fut conduit à la Tour, et bientôt après traduit devant la cour des plaids communs, qui le fit relâcher en déclarant que le privilége de membre des communes s'étendoit même au cas de publication d'un libelle. La chambre fut d'une opinion différente : elle jugea l'écrit de Wilkes faux, séditieux et outrageant pour le roi et la morale, déclara que le privilége de membre des communes ne pouvoit protéger l'auteur d'un pareil pamphlet et l'assigna à sa barre pour le mois de janvier. (1763) Wilkes s'étoit retiré en France : il ne comparut pas, et fut banni de la chambre. Cependant le warrant en vertu duquel il avoit été emprisonné, fut déclaré illégal, et M. Wood, sous-secrétaire d'État qui l'avoit décerné, fut condamné envers lui, à mille livres sterling de dommages et intérêts.

L'esprit de parti étoit alors porté au plus haut point de violence; lord Bute étant toujours regardé par le peuple comme le chef secret du cabinet, une impopularité marquée et à laquelle ne manquoient point les démonstrations, enveloppoit chaque ministère à son arrivée au pouvoir: lord Grenville fut bientôt remplacé par le marquis de Rockingham, qui lui-même, peu de temps après, céda ses emplois au duc de Grafton. Pour donner plus de force à cette administration, le roi se soumit à plusieurs des conditions libérales que William Pitt mettoit à son rappel au ministère; il accepta alors la place de garde du sceau privé et fut créé comte de Chatam.

Le terme de la durée du parlement approchoit, il fut dissous (1768). Les nouvelles élections se firent sans trop de désordre; à Durham seulement, le candidat ministériel fut insulté par le peuple, et l'intervention de la force armée fut nécessaire. Wilkes revint alors en Angleterre; quoiqu'il fût encore sous le coup d'une condamnation par contumace, il fut porté à la chambre par la grande majorité des électeurs de Midlesex.

Mais craignant lui-même, avec raison, de ne pouvoir siéger avant d'avoir purgé sa contumace, il se présenta devant la cour du banc du roi, qui le condamna à un emprisonnement de deux années et à une amende de 1,000 livres. Une souscription fut aussitôt ouverte parmiles marchands et les bourgeois de Londres, afin de lui fournir les moyens d'acquitter cette amende et de payer ses dettes, qui s'élevoient à plus de 20,000 livres sterling; elle fut remplie en moins d'un an.

Lorsque le parlement s'assembla, le peuple croyoit que, malgré sa détention, Wilkes iroit prendre place parmi les autres membres. Son attente ayant été trompée. une foule immense se rassembla tumultueusement près de la prison où il étoit détenu, dans le but de le délivrer et de le conduire à la chambre. Les officiers de justice accoururent, suivis d'une force armée imposante. La loi sur les attroupemens «riot act» fut lue à haute voix, et sur le refus de la populace de se retirer, les troupes recurent ordre de faire feu, et plusieurs personnes furent tuées ou blessées. Les communes déclarèrent que Wilkes, auteur d'un libelle séditieux et impie, étoit banni de la chambre. Les électeurs de Middlesex ne cédèrent point; trois fois ils portérent Wilkes au parlement, mais trois fois les communes annulèrent l'élection.

Lord Chatam avoit hautement blamé les mesures de ses collègues à l'égard de Wilkes, il donna bientôt sa démission, et, de membre du ministère, il devint son plus ardent adversaire. Il fit remarquer l'inconstitutionnalité de sa conduite à l'intérieur, et au dehors. son peu de soin des intérêts de la Grande-Bretagne, sa foiblesse et son imprudence; ses récriminations n'étoient point sans fondement; car la France venoit de s'emparer de la Corse sans que l'Angleterre s'en fût sculement émue, et la conduite du ministère envers les colonies d'Amérique n'étoit qu'une suite de fautes qui bientôt devinrent irréparables. Le duc de Grafton avoit suivi l'exemple de lord Chatam, et ce sut sous la présisidence de lord North, qui lui succéda, que se forma ce ministère qui, après avoir si imprudemment commencé et dirigé avec si peu d'habileté la guerre contre les Américains, devoit la terminer avec tant de désavantage et de déshonneur.

Pour ne pas morceler les événemens, nous n'avons point parlé jusqu'ici des dissensions qui commençoient à éclater entre la Grande-Bretagne et ses colonies d'Amérique. La guerre qui s'ensuivit étant l'évènement le plus remarquable du règne de Georges III, nous allons, afin que l'on puisse l'embrasser d'un coup d'œil, l'exposer dans un seul tableau, sans nous arrêter pendant notre récit sur les événements qui lui sont étrangers, événements d'ailleurs peu marquants, car les veux de toute la nation étoient alors uniquement fixés sur une lutte à laquelle se rattachoient tant d'intérêts divers; et comme pour donner la connoissance des causes qui ont amené cette révolution, il est indispensable de remonter jusqu'à la formation des premiers établissements anglois dans le continent américain, nous tracerons un exposé rapide de leur histoire et de leur prodigieux développement.

Le Vénitien Cabot, au service de Henri VII, découvrit le premier les côtes orientales de l'Amérique du nord; mais à la reine Élisabeth, ou plutôt à l'esprit audacieux et entreprenant d'un de ses sujets, étoit réservé l'honneur de les coloniser. Nous avons vu, à ce règne, que Walter Raleigh donna à la partie sur laquelle il avoit formé un établissement le nom de Virginie, en l'honneur de la Reine-Vierge. Cet essai réussit foiblement jusqu'au moment où Jacques 1er vint au secours de la colonie naissante. Deux associations composées, l'une de négociants de Londres, l'autre de marchands de Plymouth et d'autres villes maritimes, se formèrent sous les auspices du roi, pour coloniser tout ce qui étoit connu dans l'Amérique septentrionale. Ce territoire, qui comprenoit la partie située entre le 34° et le 35° degrés de latitude fut divisé en deux portions égales. L'une, qui conserva le nom de Virginie, échut à la compagnie de Londres; l'autre prit le nom de Nouvelle-Angleterre (1606).

La Virginie prospéra bientôt tellement, qu'en 1619 beaucoup d'établissements s'étoient déjà formés, et même étendus à une grande distance du chef-lieu, James-Town. A cette époque, une assemblée générale des habitants fut convoquée; onze bourgs envoyèrent des députés chargés de les représenter. Le système représentatif se trouva ainsi transplanté dans la colonie; le gouverneur fut investi du pouvoir exécutif; un conseil nommé par la compagnie tenoit lieu de chambre haute, et la réunion des burgesses ou députés des bourgs, formoit la chambre basse.

En 1624, Jacques, de son autorité privée, annula la charte qu'il avoit accordée à la compagnie, et confisqua tous ses droits et priviléges au profit de la couronne. Il respecta cependant la forme du gouvernement de la colonie, dont la population s'accrut bientôt d'un nombre considérable de citoyens anglois qui fuyoient les dissensions politiques et religieuses sous lesquelles l'Angleterre gémissoit.

Sous le règne suivant, les émigrations augmentèrent tellement que de nouvelles colonies se formèrent de toutes parts; la Nouvelle-Angleterre se peupla de puritains rigides. Ces hommes, qui abandonnoient leur patrie pour fuir les persécutions religieuses, devinrent persécuteurs à leur tour, et bannirent du milieu d'eux tous les pasteurs dont la croyance n'étoit pas entièrement conforme à la leur. Ceux-ci, suivis de leurs partisans, se retirèrent dans les contrées voisines où ils commencèrent de nouveaux établissements. Le Connecticut, le Maine, le New-Hampshire, et d'autres états furent ainsi fondés. Toutes ces colonies se constituèrent en démocratie pure, et la tolérance, en matière de religion, fut un des premiers statuts de leur gouvernement. Cette conduite leur valut une prompte prospérité. La mère-patrie étoit alors déchirée par les guerres civiles, et ce ne fut que long-temps après que le gouvernement métropolitain régularisa ces établissements par des chartres qui sanctionnèrent ce qui existoit.



Aucun événement important n'arriva dans les colonies pendant la révolution d'Angleterre. Elles profitèrent de l'espèce d'oubli où on les laissa pour perfectionner leur administration intérieure et s'unir entre elles par des pactes fédératifs; aussi, lorsque la restauration vint leur faire craindre que Charles II n'eût l'intention d'attenter à leurs libertés, l'assemblée générale de Massachussetts fut convoquée, et, tout en reconnaissant l'autorité du roi, elle adopta les résolutions suivantes: 1º Que les citoyens avoient le droit de choisir annuellement leur gouverneur, les représentants et tous les magistrats; 🛫 que le gouvernement ainsi constitué étoit investi de tout pouvoir législatif et exécutif sur les habitants de la colonie; 5° que tout impôt ou taxe, préjudiciable au pays ou contraire à ses lois, seroit une violation de ses droits.

La Nouvelle-Angleterre employa ensuite tous ses efforts à éluder l'acte de navigation. Cetacte que l'on a long-temps regardé comme un des statuts commerciaux les plus habiles et les plus politiques, fut cependant reconnu par la suite plus nuisible qu'utile à la mère patrie, et ce fut une des causes principales qui amenèrent la séparation de l'Amérique, l'ar cet acte, les productions coloniales ne pouvoient être exportées que pour l'An-Hlotorre, et soulement sur des vaisseaux auglola; toute importation dans les colonies Muit egalement interdite à moins d'avoir lieu par des valsseaux angleis et chargés en An-Motorro, Con monuren excitèrent les plaintes el les reclamations les plus vives de la part des miline. L'insemblée du Massachussetts déclara qua de pareda statuta étoient une viola-Hun des droits, libertes et priviléges des sujets ilu tot than la colonie, puisqu'ils n'étoient 144 teprésentés dans le parlement qui avoit tille the telles restrictions a leur commerce. l'acts continus expandant à être exécuté than toute an eigneur, et les libertés des cohalles comment de grands périls jusqu'au manient in langues II fut renverse du trône val (authanna d'Oranga. Ca prince ména-We are sujets the Nouvenu-Monde et ceux-ci

le secondèrent dans ses guerres contre la France.

Aidés de quelques vaisseaux anglois, les Américains, sous son règne et celui de la reine Anne, attaquèrent les possessions francoises et espagnoles dans le Canada, l'Acadie et les Florides, et s'emparèrent de plusieurs villes. Anne, toutefois, ne se montra pas reconnoissante. Le lord Cornbury, nommé par elle gouverneur de la province de New-York, voulut imposer les habitants de sa propre autorité. L'assemblée législative défendit de lui obéir et déclara, « qu'imposer les sujets de sa majesté, dans la colonie, sans le consentement de leurs représentants, étoit une violation de la propriété du peuple. Le gouvernement anglois, forcé de rappeler lord Cornbury, ne fit point alors assez d'attention à cette déclaration de principes sur la quelle se fonda depuis la révolution de l'Amérique. Anne ne fut pas mieux conseillée dans une autre tentative. Chaque colonie avoit jusqu'alors accordé à ses gouverneurs une somme considérable à titre de présent. Le ministère, pensant que cet usage placoit les gouverneurs dans la dépendance de leurs administrés, ordonna que dorénavant le salaire de chacun d'eux seroit fixé pour toute la durée de ses fonctions. Le Massachusseus et le New-York se refusèrent à cette mesure. bien convaincus qu'en cédant ses droits dans des affaires de peu d'importance, on s'expose à des concessions plus grandes. Trois fois leurs assemblées furent dissoutes, trois fois les mêmes citoyens furent réélus. Le gouvernement prodigua en vain les promesses et les menaces. « Il vaut mieux, répondirent les représentants, que les libertés du peuple lui soient enlevées de force que lâchement cédées par lui-même. > Tel étoit l'esprit de liberté qui animoit les colonies d'Amérique. La guerre de sept ans, dans laquelle leurs armes furent d'un puissant secours à l'Angleterre pour la conquête de la Louisiane et du Canada, aguerrit et disciplina leurs milices, forma leur généraux, et les mit en état de soutenir une lutte que ne tardèrent pas à faire naître la conduite inhabile

et les prétentions dominatrices du gouvernement anglois.

Pendant la guerre de 1756, le ministère qui avoit besoin des secours de l'Amérique, parut avoir abandonné ses projets de taxation; il voulut les reproduire après la paix. En 1765, le lord Grenville présenta au parlement un bill tendant à introduire l'impôt du timbre en Amérique. Cette mesure fut vivement combattue par le lord Chatam, dans la chambre des lords; aux communes, M. Townsend parlant en faveur du bill, termina ainsi son discours:

« Ces enfants établis par nos soins, nour-• ris par notre bonté, protégés par nos • armes, se refuseront-ils, maintenant qu'il ont acquis plus de forces et de richesses, à nous aider à supporter nos charges écra-> santes? >

A ces mots le colonel Barre se leva :

« Des enfants établis par vos soins! s'é-• cria-t-il avec indignation; non, car c'est » votre oppression qui les a forcés de fuir en · Amérique et de chercher un refuge dans des pays incultes, ou, après avoir sup-» porté tous les maux qui peuvent accabler · l'humanité, ils ont prospéré malgré vous. » Eux, nourris par votre bonté! non, car · c'est parce que vous les avez abandonnés » qu'ils ont grandi. Lorsque vous avez com-» mencé à vous occuper d'eux, vous n'avez • eu d'autre soin que de leur envoyer des » agents chargés de comploter contre leurs li-» bertés, d'envenimer leurs actions, de piller » leurs biens.... Eux, protégés par vos armes! non, car ce sont eux au contraire par viennent de prendre les armes pour » votre défense : ce sont eux qui, laissant » de côté les travaux d'une active industrie. ont arrosé de leur sang les frontières du pays, tandis que, dans l'intérieur, les » épargnes des familles étoient consacrées à » votre soulagement. Soyez-en bien persua-» dés, le même esprit de liberté qui animoit » ce peuple dès son origine l'animera tou-• jours. Je connois l'Amérique; j'ai vécu • dans ce pays; le peuple est jaloux de ses a libertés, il saura les défendre; mais la

» prudence me défend de m'expliquer da-» vantage, je me tais. »

Malgré la vive impression produite par ce discours, l'acte du timbre passa à une grande majorité.

L'assemblée de la Virginie étoit en session lorsque cette mesure fut annoncée en Amérique. Elle déclara aussitôt, dans une protestation énergique, qu'à elle seule appartenoit le droit d'imposer les habitants de sa colonie, que l'acte du timbre étoit injuste. inconstitutionnel, illégal, et avoit pour but manifeste d'anéantir ses libertés. La chambre du Massachussetts alla plus loin; elle invita les assemblées de toutes les autres provinces à envoyer chacune un député à New-York, afin d'aviser en commun à la conduite que devoit tenir l'Amérique. De toutes parts on se rendit à cet appel, et le premier congrès se trouva formé. Ainsi furent jetées les bases de la fédération américaine. Des associations se formèrent en même temps en grand nombre pour défendre les libertés du pays, et les officiers du timbre ne purent nulle part exercer leurs fonctions. Le gouvernement Anglois retira son acte, mais il en produisit bientôt un autre qui établissoit un impôt sur le thé. Il fut accueilli de la même manière. Ce n'étoit pas contre la nature des impôts que se révoltoient les Américains, mais contre le principe qui les avoit votés. Partout il fut interdit aux vaisseaux Anglois de débarquer leur cargaison. A Boston, le peuple s'empara d'un bâtiment chargé de thé et en jeta les caisses à la mer. A cette nouvelle, le parlement anglois ordonna la fermeture du port de Boston et détruisit son ancienne chartre. Mais les autres colonies, qu'on avoit cru intimider ainsi, déclarèrent que le jour de la fermeture du port de Boston seroit pour toutes un jour de jeûne et de prière, et qu'une attaque envers une d'elles seroit considérée comme une attaque générale. Un nouveau congrès fut convoqué à Philadelphie.

Le 4 septembre 1774, les députés de onze provinces se réunirent au nombre de cinquante-cinq et commencèrent cette mémorable session qui ne finit qu'avec la guerre,

et qui assura l'indépendance de la patrie. Il fut d'abord établi que chaque colonie n'auroit qu'un vote, et que les délibérations seroient secrètes. Une déclaration de droits trèsétendue fut ensuite publiée : l'autorité du roi y étoit encore reconnue et une pétition fut même adressée à ce prince par le congrès. Des secours étoient en même temps votés aux habitants de Boston et toutes relations de commerce interdites avec la Grande-Bretagne. Le congrès adopta ensuite les mesures qu'exigeoient les circonstances. Partout les citoyens reçurent ses décrets avec empressement, et partout aussi se formèrent des compagnies de volontaires prêts à résister à l'oppression. L'assemblée de Massachussetts, réunie malgré la défense du gouvernement, institua un corps de milice et des compagnies prêtes à marcher au premier signal. On les appeloit, « les hommes à la minute. » A cette province étoit réservé l'honneur d'engager la lutte. Le général Gage, gouverneur de la colonie, ayant appris qu'un magasin d'armes avoit été formé à Concord, près de Boston, résolut de le détruire. Il y réussit, mais à son retour il fut attaqué, près de Lexington, par les hommes à la minute. Un renfort de deux mille Anglois vint de Boston à son secours, mais il ne rentra dans cette ville, qu'en laissant trois cents des siens sur le champ de bataille, tandis que les miliciens ne perdirent que quatre-vingts hommes. La guerre étoit commencée; le succès que venoient d'obtenir les Américains accrut leur enthousiasme, et leur donna la confiance et le courage nécessaires pour entreprendre une aussi terrible lutte.

A la nouvelle du combat de Lexington, l'autorité de la Grande-Bretagne fut anéantie dans toutes les anciennes provinces. Le congrès décréta aussitôt la levée par colonie d'un corps de mille hommes à la solde de l'Union, et l'émission de trois millions de dollards de papier-monnoie. « Nous avons » compté les frais de la lutte, disoit-il dans » le manifeste qui accompagnoit cet acte, et » nous avons trouvé que rien n'est aussi rui-

» neux que l'esclavage. » Le Massachusseus réunit en peu de jours treize mille homme de milice, et cette armée, augmentée des secours des autres provinces, compta bientôt trente mille soldats qui entreprirent amsitôt le blocus de Boston. L'arrivée en cette ville des généraux Howe, Burgoyne a Clinton, avec un renfort de troupes, n'empécha pas les miliciens de s'emparer d'une hauteur qui la dominoit. Le général Gage ne parvint à les en déloger qu'après plasieurs attaques meurtrières où il perdit plus de onze cents hommes et dix-huit officiers. Le blocus n'en continua pas moins. Georges Washington, de la Virginie, qui avoit servi avec distinction dans la guerre contre les François, au Canada, fut alors appelé au commandement général par le congrès. Washington n'ignoroit pas la triste situation des armées coloniales; il savoit qu'une partie des soldats engagés seulement pour un temps déterminé demanderoit bientôt à quitter les drapeaux, que les armes manquoient, et qu'un seul combat eût épuisé toutes les munitions; il connoissoit enfin toute la responsabilité qu'il assumoit sur sa tête. Son patriotisme n'hésita point; et il vint se mettre à la tête des troupes qui assiégeoient Boston. Son habileté sut cacher aux Anglois l'état de dénûment de son armée, et bientôt il les força à évacuer cette ville. Une expédition sur Québec, dirigée par les généraux Arnold et Montgommery, n'eut pas le même succès. Après d'héroïques efforts que les éléments rendirent infructueux, Montgommery fut tué, Arnold blessé, et une partie de leurs troupes obligée de se rendre. La prise de Boston, termina la première campagne.

Le ministère anglois fit les plus grands efforts pour rendre décisive celle de 1776. Dix-sept mille soldats furent achetés à la Hesse et au Brunswick, et l'armée fut portée à cinquante mille hommes, que secondèrent encore des flottes formidables. Les premières opérations ne furent cependant pas heureuses. L'armée, commandée par les généraux Clinton et Cornwallis, entreprit le siége de

Charlestown et la flotte leur prêta le secours de ses canons. Mais la ville se défendit avec tant de vigueur, que la flotte, fortement endommagée, fut obligée de se retirer et le siége fut levé.

L'autorité du roi étoit méconnue dans l'Amérique, mais la séparation des deux pays n'étoit pas encore prononcée, et une administration habile et prévoyante, en faisant droit en partie aux justes demandes que le congrès ne cessa d'adresser à Georges jusqu'en l'année 1776, eût pu arrêter la révolte et rétablir le pouvoir du prince; mais, confiant dans ses forces et dans la foiblesse des Américains, le ministère rejeta avec dédain toutes les pétitions du congrès, et celui-ci prit alors la résolution de proclamer l'indépendance de l'Amérique. Le 4 juillet 1776, il publia sa déclaration.

· Lorsque dans le cours des événements, v étoit-il dit, il devient indispensable pour • un peuple de rompre les liens politiques » qui l'attachoient à un autre peuple, afin • de prendre parmi les nations le rang que » lui ont assigné Dieu et les lois de la na-• ture, il doit hautement proclamer les cau-» ses qui le forcent à cette séparation. »

Après ce préambule, le congrès rappeloit tous les griefs qui avoient contraint ses compatriotes à prendre les armes; son manifeste se terminoit ainsi:

« En nous déclarant la guerre, le roi d'Angleterre a abdiqué la royauté de notre » pays; il a pillé nos vaisseaux, ravagé nos côtes, brûlé nos villes et massacré nos ci-· toyens, et maintenant il envoie de gran-· des armées de mercenaires étrangers pour accomplir l'œuvre de mort, de désolation » et de tyrannie, déjà commencée avec des · circonstances de cruauté et de perfidie dont • on auroit peine à trouver des exemples dans les siècles les plus barbares, et qui sont indignes du chef d'une nation civilisée; · il a forcé nos citoyens faits prisonniers sur · mer à porter les armes contre leur pays, à · devenir les bourreaux de leurs amis et de · leurs frères, ou à tomber eux-mêmes sous les coups de leurs concitoyens; il a excité

» parmi nous des troubles domestiques, et il a cherché à détruire les habitants de nos » frontières en excitant contre cux les In- diens, ces sauvages sans pitié, dont la ma-» nière connue de faire la guerre est de tout massacrer sans distinction d'age, de sexe et de condition. A chaque époque de cette » série d'oppressions, nous avons demandé » justice dans les termes les plus humbles; » nos pétitions réitérées n'ont reçu pour réponse qu'injustices répétées. Un prince, dont le caractère est ainsi marqué par tou-» tes les actions qui peuvent désigner un tyran, devient incapable de gouverner un » peuple libre. Et nous n'avons pas manqué » d'égards pour nos frères de la Grande- Bretagne; nous les avons souvent avertis • des tentatives faites par leur gouverne-» ment pour étendre sur nous une injuste juridiction ; nous leur avons rappelé les cir-» constances de notre émigration et de notre · établissement dans ces contrées: nous en » avons appelé à leur justice et à leur ma- gnanimité naturelles, et nous les avons con-» jurés, par les liens de notre origine com-» mune, de désavouer ces usurpations qui » devoient inévitablement amener l'interruption de nos liaisons et de notre com- merce mutuel. Eux aussi ont été sourds à • la voix de la justice et de la parenté. Nous devons donc nous conformer à la nécessité » qui ordonne notre séparation, à les regar-. der ainsi que nous regardons le reste du genre humain, comme ennemis pendant la » guerre et comme amis pendant la paix. » · En conséquence, nous, les représen- tants des État-Unis, assemblés en congrès général, attestant le juge suprême de la droiture de nos intentions, nous publions » et déclarons solennellement, au nom et » sous l'autorité du bon peuple de ces colonies, que ces colonies sont et ont droit d'être des États libres et indépendants; qu'elles sont dégagées de toute obéissance envers la couronne de la Grande-Bretagne; » que tout lien politique entre elle et la • Grande-Bretagne est et doit être entière-

ment rompu, et que, comme états libres :

de faire la guerre, de conclure la paix,
de contracter des alliances, de régler leur
commerce et de faire tous les actes que les
états indépendants ont droit de faire. Pleins

· ET INDÉPENDANTS, elles ont pleine autorité

- d'une ferme confiance dans la protection
   divine, nous engageons mutuellement au
- soutien de cette déclaration nos vies , nos
   fortunes et l'honneur . notre bien le plus
- fortunes et l'honneur, notre bien le plus
   sacré.

Le gouvernement national se constitua immédiatement en une république fédérative formée des treize colonies, qui prit le nom de République des États-Unis.

La déclaration du congrès produisit un enthousiasme universel. Lue à la tête des régiments, elle enflamma encore davantage le courage des soldat qui ne combattoient plus seulement pour la défense de quekques libertés, mais pour l'entière indépendance de leur nation. Les premières opérations militaires furent cependant malheureuses. Les Anglois, voulant s'emparer de New-York, attaquèrent une île appelée Long-Island qui en étoit le boulevard. Washington s'y porta avec son armée; mais elle fut défaite. Long-Island fut prise, et Washington force d'évacuer New-York. Après cet echec, le général américain se vit abandonné des miliciens et d'une partie des soldats dont le temps de service étoit expiré. Il lui fallut avec moins de quinze mille soldats, decouragés par une defaite récente, sans artillerie et sans munitions, tenir tête à une armée de trente mille hommes, pourvue de toutes les ressources militaires et accoudee par une flotte nombreuse. Telle fut cependant son habileté qu'avant la fin do la campagne, il reprit l'offensive, battit les Anglors près de la Delaware, et sauva la ville de Philadelphie.

La campagne de 1777 fut plus favorable à la cause de l'Amerique. Deux vaisseaux artiverent de France charges d'armes, et futent blentôt suivis d'un troisième. Il portoit le marquis de l'a Favette, qui venoit, suivi de plustemes officiers françois, dévouer aux Americaus son épèc, sa fortune et sa vie. Le congrés lui donna aussitôt le grade de

major-général, mais il le refusa modestement, et demanda à servir comme volontaire sous les ordres de Washington. Ce général n'avoit encore que sept mille soldats à opposer aux trente mille hommes du général Howe. Forcé d'accepter le combat près d'une rivière appelée Brandywine. il fut battu et laissa treize cents hommes sur le champ de bataille. L'armée angloise s'empara de Philadelphie. Mais les revers du général en chef furent compensés dans le nord par d'éclatants succès. Une armée américaine sous les ordres du général Gates. força dix mille Anglois commandés par Burgovne à mettre has les armes et à se rendre prisonniers de guerre. Cet événement relea le courage abattu des Américains: l'armee du nord vint rejoindre celle de Washington et lui permit d'espérer pour l'année suivante une campagne plus heureuse.

Il se préparoit des événements plus importants encore pour la cause de l'Anirique. Le 6 février un traité d'amitié et de commerce fut conclu entre les États-Unis et la France. Cet acte qui devoit avoir de si sunestes conséquences pour l'Angleterre, rallia cependant tous les esprits que mécontentoit la continuation de la guerre avec l'Amérique. Tous furent unanimes pour demander qu'on déclarat la guerre à la France. Le ministère hésitoit cependant; le lord Chatam venoit d'être atteint d'une maladie mortelle, qui l'empéchait depuis quelque temps de se rendre au parlement. Toutefois il surmonta la douleur et se rendit à la chambre des lords. Le malheur des temps, le noble caractère politique qu'il avoit toujours déployé, tout ajoutoit à l'intérêt de sa présence. Il entra dans la chambre couvert de ses habits de malade, et tous les pairs, en témoignage de leur respect et de leur vénération, se tinrent debout pendant qu'on le portoit à sa place. Il se leva alors lentement et avec peine de son siège, s'appuyant sur une canne et soutenu par ses enfants. Je remercie Dieu, dit-il, de m'avoir rendu capable de venir aujourd'hui m'acquitter de mon devoir et parler d'un sujet qui affecte si profondément mon cœur. Je



Costumes militaires. Infanterie.

suis vieux et mortellement malade; la tombe s'ouvre pour me recevoir, peut-être est-ce la dernière fois que vous m'entendrez dans cette enceinte; mais tant que je me sentirai animer par un souffle de vie, je ne souffrirai pas que ce puissant royaume soit humilié devant la maison de Bourbon. La nation at-elle donc perdu son courage? ce peuple, il ya dix-sept ans, la terreur du monde entier, est-il donc aujourd'hui si dégénéré qu'il doive dire à son ancien, à son implacable ennemi de tout prendre et de lui laisser seulement la paix? Non, je me refuse encore à le croire. Je ne suis pas l'ennemi personnel des ministres, mais je ne puis comprendre des hommes qui flottent sans cesse entre deux partis opposés quand ils devroient suivre avec vigueur une marche déterminée. Au nom de Dieu! si la paix et l'honneur ne peuvent étre à la fois conservés, qu'attend-on pour déclarer la guerre? Je ne suis pas, il est vrai, bien informé des ressources de l'état; mais. mylords, tout parti est préférable au déshonneur, et s'il faut succomber, succombons du moins en hommes. Le duc de Richmond, partisan de la paix, répliqua au lord Chatam; avant la fin de son discours, celui-ci, animé d'indignation, se leva seul de son siège pour lui répliquer; mais bientôt il retomba et perdit connoissance. Le trouble et l'alarme se répandirent dans toute la salle et les débats furent interrompus.

Le lord Chatam, transporté à Hayes, y mourut quelques jours après, à l'âge de soixante-dix ans. Il fut enseveli à Westminster aux frais de l'état, et une pension de quatre mille liv. st. de rente fut accordée à ses descendants.

L'enthousiasme avoit été général dans les colonies lorsque l'on y avoit reçu la nouvelle de la signature du traité d'alliance. Les États-Unis prenoient définitivement place parmi les nations. Quoique la France n'eût pas encore ouvertement aidé leur cause de sa marine et de ses armées, il étoit aisé de prévoirq u'une rupture étoit imminente entre elle et l'Angleterre. En effet, avant que la guerre fût déclarée, une escadre angloise, commandée par l'amiral Keppel, s'étoit emparée, dans la baie de Biscaye, d'une frégate françoise. Ces hostilités avoient été bientôt suivies de la déclaration solennelle, et le 17 juillet la flotte de Keppel attaqua la flotte françoise dans les parages d'Ouessant. Là, après un combat opiniatre et meurtrier, les deux escadres furent forcées de se retirer dans leurs ports respectifs. Un nouveau traité de confédération fut signé entre les Etats-Unis et la France.

Le commodore Byron avoit remplacé Howe; rien d'important n'eut lieu toutefois pendant cette campagne ni pendant celle de 1779. L'événement le plus remarquable fut la reconnoissance des Eta's-Unis par l'Espagne, qui joignit ses vaisseaux à ceux de la France. Le ministère, effrayé, voulut tenter une dernière fois les négociations, et envoya des commissaires en Amérique. Ils promettoient aux Américains amnistie complète, la liberté de s'imposer eux-mémes, et celle de choisir leurs gouverneurs. Le congrès, sans daigner répondre à ces propositions, les fit publier dans les journaux du pays. Les intrigues et les efforts des commissaires anglois pour seduire quelques membres du congres n'eurent pas un plus heureux succès. Le general américain Reed, auquel un d'eux avoit offert une somme de 10,000 livres st. et une place importante, a'il vouloit employer son influence pour parvenir à un accommodement, lui répondit avec mepris: Le ne merite pasqu'on venille m'acheter, monsieur; mais tel que je suis. le rot de la Grande-Bretagne lui-même ne anvolt par asser relie pour le faire. »

C'oton la France qui devoit fournir à un

Anglois le moyen de relever par de brillants succès l'honneur du pavillon britannique. Georges Rodney, retenu en France pour ses dettes, y avoit passé les premières années de la guerre. Un jour qu'il dinoit chez le maréchal de Biron, il critiqua vivement la conduite des Anglois et celle de leurs ennemis. « Si j'eusse été libre, dit-il, j'aurois voulu déjà détruire successivement les forces des deux alliés. — Qu'à cela ne tienne, lui répondit le maréchal, vos dettes seront payées; partez, monsieur, essayez de remplir vos promesses; les François ne veulent pas se prévaloir des obstacles qui vous empêchent de les accomplir... Rodney fit bientôt connoître qu'il étoit libre. Chargé de ravitailler Gibraltar assiégé par les Espagnols, il défit la flotte de l'amiral espagnol don Juan de Langara, et s'acquitta glorieusement de sa mission. Il se dirigea ensuite vers les Indes occidentales, où le comte de Guichen avoit remplacé d'Estaing. Trois combats signalèrent bientôt son arrivée; mais son adversaire ne lui cédoit ni en habileté ni en courage, et ces trois engagements n'eurent d'autre résultat que d'empêcher les deux amiraux de tenir momentanément la mer.

Malgré les secours que fournissoit aux États-Unis la marine françoise, ces états avoient éprouvé dans les dernières campagnes une suite de revers, qui décourageoient l'esprit du soldat quoiqu'ils fussent sans grande importance, et empêchoient Washington de rien entreprendre de décisif. L'arrivce du comte de Rochambeau avec six mille François et une escadre de dix vaisseaux vint relever leurs affaires. Le cabinet de Versailles plaçoit les troupes de terre sous le commandement de Washington, Rochambeau devoit agir sous ses ordres. Le général americain put alors reprendre l'offensive; mais bientôt son plan d'opérations fut dérangé par la defection du général Arnold. Cet officier occupoit le fort de West-Point, poste qui pouvoit seul assurer les communications des colonies du nord avec celles du centre, et qui servoit de base aux mouvements de Washington. Mécontent du congrès

qui venoit de rejeter la demande qu'il lui avoit faite d'une somme d'argent nécessaire à ses prodigalités, Arnold résolut de trahir la cause de son pays, et ouvrit une négociation avec le général anglois sir Henri Clinton, pour lui livrer le poste qu'il commandoit. Clinton lui envoya son aide-de-camp, le major André, pour concerter avec lui les dispositions nécessaires à l'exécution du projet; mais André fut arrêté dans les lignes américaines, déguisé en bourgeois, et l'on trouva dans ses bottes les preuves du complot. Il fut condamné au gibet, supplice des espions. Ce fut en vain que Clinton employa tous les movens qui étoient en son pouvoir pour essayer de le sauver; plusieurs officiers américains avoient déjà éprouvé le même traitement de la part des Anglois, et Washington resta inflexible. Arnold étoit parvenu à s'échapper; il reçut dans l'armée angloise le rang de brigadier-général, mais les officiers témoignèrent hautement leur répugnance à servir sous lui. Il faillit bientôt recevoir le prix de sa trahison; les Américains attaquèrent le corps qu'il commandoit, et peu s'en fallut qu'il ne tombat entre leurs mains. Qu'eussiez-vous fait de moi, demanda-t-il alors à l'un d'eux, si j'avois été pris? » « Nous aurions, répondit celui-ci, séparé de ton corps la jambe qui fut blessée au service de la patrie, et nous aurions pendu le reste. > La défection d'Arnold changea les plans de Washington, et il se borna à envoyer des renforts à l'armée du sud que commandoit le général Greene, auquel étoit opposé le lord Cornwallis, avec douze mille hommes.

Au commencement de l'année 1781, l'Angleterre comptoit encore un ennemi de plus; la Hollande lui avoit déclaré la guerre; mais ce n'étoit plus le temps où, seule, cette puissance disputoit aux Anglois l'empire de la mer; maintenant, divisée par les factions, elle ne pouvoit même défendre ses colonies contre les entreprises de la Grande-Bretagne, et son adhésion à la ligue contre l'Angleterre ne servit qu'à fournir à cette dernière des compensations pour conclure la paix.

La guerre continua avec vigueur dans les colonies du sud. Un des lieutenants de Greene, le général Morgan, à la tête de troupes légères, défit près des Cowpens un corps de onze cents hommes commandés par le colonel Tarleton (17 janvier 1781), les Anglois y perdirent huit cents hommes tués ou prisonniers, leur canon et leur bagage. Cette bataille détermina les habitants des colonies du sud, qui jusqu'àlors avoient penché en faveur de la cause royale, à embrasser le parti américain, et fit sentir au lord Cornwallis la nécessité de rétablir son autorité par une victoire. Un nouvel engagement eut lieu entre ses troupes et celles du général Greene, près de Guilford-House; après un combat opiniâtre, les Américains furent obligés de quitter leurs positions, mais le lendemain, Cornwallis encore plus affoibli se vit forcé de rétrograder, et pour échapper à la poursuite de Greene, il se jeta dans la Virginie. Ce fut alors qu'il reçut l'ordre de fortifier dans cette province un port capable de servir de place d'armes dans le sud. York-Town, ville située à l'extrémité de la presqu'île formée, dans la baie de Chesapeack, par les rivières de York et de James, lui parut propre à cette destination. Il y étoit en communication avec sir Henri Clinton qui occupoit New-York, et qui devoit venir à son secours dans le cas où il seroit assiégé. La flotte de lord Arbuthnot occupoit la baie de Chesapeak et le protégeoit du côté de la mer.

Washington étoit alors à Rhode-Island, et Rochambeau près de New-York. Lorsque le général américain connut la position du lord Cornwallis, il conçut aussitôt la pensée de l'enfermer dans York-Town. L'amiral de Grasse fut appelé à concourir au succès de cette expédition, en bloquant Cornwallis du côté de la mer. Il se dirigea aussitôt vers la baie de Chesapeack, et, après un vif combat, força la flotte angloise à quitter la baie et en ferma l'entrée avec ses vaisseaux. Les communications de Cornwallis étoient donc rompues de ce côté; bientôt elles alloient l'être aussi par terre. Un mou-

vement prononcé de Washington et de Rochambeau sur New-Yorck fit craindre à Clinton d'être attaqué par les forces réunies de ces deux généraux, et il rappela promptement à lui les renforts qu'il envoyoit à Cornwallis, et les troupes qui assuroient ses communications avec lui. Les généraux alliés, profitant de son erreur, se dirigèrent rapidement sur York-Town avec une partie de leurs troupes; en quinze jours, après une marche de près de trois cents lieues, ils arrivèrent à Baltimore, à l'autre extrémité de la baie de Chesapeack, où ils trouvèrent, les attendant seulement depuis une heure, l'officier chargé de leur annoncer que M. de Grasse venoit aussi de remplir sa mission. Peu de jours après, l'armée américaine arriva devant York-Town, où Lafayette avoit déjà pris position, et le siège fut immédiatement commencé. Cornwallis n'avoit d'autre parti à prendre que d'essayer le passage de York-River; il le tenta vainement et fut bientôt forcé de capituler; son corps d'armée déposa les armes. D'après les conventions faites entre les alliés, tout ce qui appartenoit à l'armée angloise fut remis en re les mains des Américains: la flotte appartint aux François.

La reddition du lord Cornwallis décida du sort de la guerre. Tout espoir de reconquérir l'Amérique fut désormais regardé comme une chimère: et le ministère dut se retirer: le marquis de Rockingham, le lord John Cavendish, le lord Shelburne, le duc de Richmond, le général Conway, Fox et Burke, tous opposés à la guerre américaine, furent les membres du nouveau cabinet; la paix étoit le désir général, et si les hostilités continuèrent encore pendant quelque temps, ce fut uniquement pour rétablir l'honneur des armes angloises, et permettre au gouvernement de traiter de la paix sans craindre des conditions trop désavantageuses. Une partie de cet honneur étoit réservé à Rodney. Il se devoit en outre de faire oublier la négligence qui avoit permis aux François de reprendre l'île de Saint-Eustache. La fortune lui en fournit bientôt l'occasion; il atteignit M. de Grasse près de la Dominique, et engagea avec lui un combat long et sanglant, qui se termina par l'entière défaite des François (12 avril 1782). La Ville de Paris, vaisseau de cent-dix canons que montoit l'amiral, fut forcé, ainsi que plusieurs autres bâtiments, d'ameuer son pavillon. Après cette éclatante victoire, Rodney retourna en Angleterre où l'avo't devancé son prisonnier, M. de Grasse. Il y reçut les remerciements des chambres, et fut élevé à la pairie.

Pendant ce temps, le siége de Gibraltar étoit poussé avec vigueur par les troupes françoises et espagnoles; le duc de Crillon, qui le commandoit, s'étoit, au mois de février, emparé de Minorque, et faisoit les plus grands efforts pour faire subir le même sort à Gibraltar. A l'arrivée des flottes alliées, il résolut de commencer l'attaque du fort, du côté de la mer. On attendoit le plus grand effet de dix batteries flottantes qu'un officier d'artillerie venoit d'imaginer: c'étoient des vaisseaux rasés, doublés dans une profondeur de cinq pieds par de grosses planches revêtues de liége, et recelant les moyens d'entretenir dans leur bordage une humidité constante, nécessaire pour les préserver de l'effet des boulets rouges. Auchées les unes aux autres, ces batteries présentoient au môle un front de cent cinquante bouches à feu. Le général Elliot, gouverneur de Gibraltar, ne s'épouvanta pas de leurs terribles attaques. Toute sa garnison fut employée au service des boulets rouges: long-temps ils ne produisirent aucun effet, mais enfin après plus de six mille coups tires, un boulet, engagé dans un des bordages, parvint à l'enflammer; la garnison redoubla ses efforts, et deux autres batteries prirent feu de la même manière; l'incendie se communiqua avec une telle rapidité que toutes en furent bientôt atteintes : ceux qui les montoient se précipitèrent alors dans les flots, et tous y auroient péri si le capitaine Curtis qui conduisoit le corps de marine anglois n'étoit venu au secours de ces pauvres gens. Malgré ses efforts, les François perdirent dans cette journée environ douze cents hommes tués ou faits prisonniers, tan-

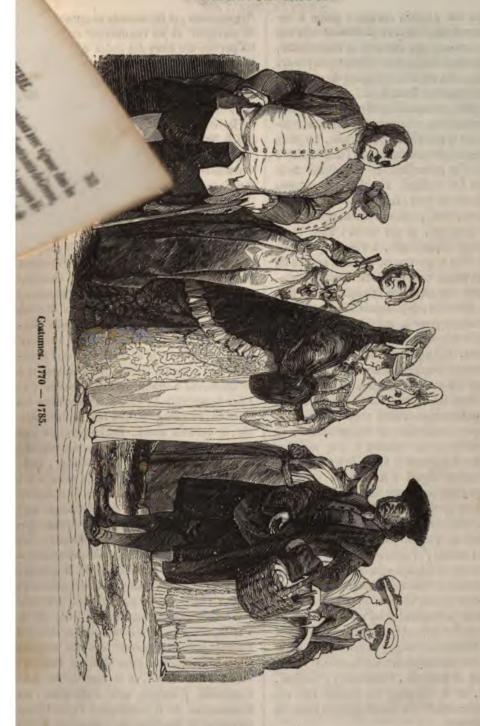

dis que les Anglois eurent à peine à regretter cent des leurs. Le parlement vota des remerciements aux officiers et aux soldats, et le général Elliot, créé chevalier de l'ordre du Bain, fut élevé à la dignité de pair avec le titre de baron Heatsfield.

Les allies reconnoissant alors l'impossibilité de s'emparer de vive force de Gibraltar, résolurent de le prendre par la famine. La place fut bloquée etroitement; mais l'amiral Howe parvint à la ravitailler, et tout espoir de la reduire fut aneanti. Les François étoient plus heureux dans l'Inde; le bailli de Suffren remporta plusieurs avantages sur la flotte angloise, et sur terre, avec l'aide du nabab Tippo-Saib, il s'empara de plusieurs villes importantes. Il faisoit encore de rapides progres, lorsqu'une frégate parlementaire vint annoncer la cessation des hostilités. En effet, dejà depuis long-temps des négociations pour la paix étoient commencées à Paris entre toutes les puissances belligerantes. L'Angleterre ne vouloit d'abord reconnoître l'indépendance de l'Amérique que par un article du traité de paix générale : mais les États-Unis exigèrent que la Grande-Bretagne traitat avec eux comme puissance souveraine et indépendante, et cette difficulté se termina à leur satisfaction. Le 3 septembre 1783, le traité fut définitivement signé. L'Angleterre y reconnoissoit l'indépendance des États-Unis; les limites du territoire de la République étoient fixees; elle conservoit le droit de pêche sur les cites de Terre-Neuve, et dans le golfe Saint-Laurent; l'armée angloise évacuoit New-York, L'Espagne gardoit les deux Florales et l'île de Minorque. Quant à la France, elle retira de ses succès moins de fruit que aca allies. L'Angleterre lui restitua : en Afrique, l'île de Gorce et quelques établissements aur là revière du Senegal; dans les Indes orientahw, sew etablissements sur la côte d'Orissa. et dans le Bengale, Pondichery, Carical, Mahe, et le comptoir de Surate. Elle remanyait en outre à la demolition des murs de Dunkerque.

La Heitande ceda à la Grande-Bretagne

Negapatnam, et lui accorda en outre le droit de naviguer et de commercer dans toutes les parties des mers des Indes dont elle s'étoit jusqu'alors exclusivement réservé l'entrée. Tel fut le résultat de la guerre d'Amérique; elle avoit duré sept ans, quarante-deux mille soldats anglois y avoient péri, et la dette publique s'étoit augmentée de 2,656,000,000 francs.

La cessation de la guerre permit au gouvernement de s'occuper d'une affaire importante. Depuis long-temps on reprochoit à la Compagnie des Indes de graves abus dans la gestion de ses affaires, et tous les esprits sentoient la nécessité d'une réforme dans son administration. M. Fox avoit déjà proposé un bill à ce sujet; mais il étoit tellement compliqué, et son exécution eût entraîné tant de difficultés, que malgré plusieurs dispositions bonnes en elles-mêmes, il avoit été rejeté. William Pitt, fils du lord Chatam, qui venoit d'être nommé premier lord de la trésorerie et chancelier de l'Échiquier, en présenta bientôt trois autres, qui se bornoient à établir d'une manière durable le contrôle du gouvernement dans les actes de la compagnie. Ces bills furent adoptés, et aussitôt après, Burke présenta une motion ayant pour but de provoquer une enquête sur la conduite de M. Hastings, gouverneur-général du Bengale. La motion fut adoptée, l'enquête eut lieu; et la chambre des communes rédigea la résolution suivante : « Waren Hastings, gouverneur-général du Bengale, ayant en plusieurs circonstances agi d'une manière contraire à l'honneur et à la politique de la nation, ayant en outre causé de grandes calamités dans l'Inde, et occasionné des dépenses , énormes à la compagnie des Indes orien-, tales, il est du devoir du directeur de cette compagnie d'employer tous les movens , légaux et efficaces pour éloigner Hastings de ses fonctions, et le rappeler en An-, gleterre. , Malgré cette déclaration, les actionnaires de la Compagnie s'opposèrent au rappel de Hastings, qui néanmoins revint en Angleterre. Burke avoit annoncé l'intention de l'accuser devant la chambre des lords. Le 4 avril 1786, il commença la lecture de l'acte d'accusation. Les principaux chefs étoient : qu'abusant de l'autorité qui lui étoit confiée, Hastings avoit exercé des cruautés sans nombre envers Cham-Aalem. empereur de l'Hindoustan; qu'il lui avoit enlevé une étendue considérable de territoire, et l'avoit frustré du tribut que la Compagnie s'étoit obligée à lui payer; qu'il s'étoit rendu coupable d'exactions envers le raiah de Bénarès: qu'il avoit opprimé d'une manière barbare le nabab d'Aoude, ruiné la province de Farruckabad, et dépeuplé et changé en désert le pays d'Aoude, l'un des plus beaux et des plus riches de l'Inde. On l'accusoit encore de s'être arbitrairement servi de ses pouvoirs en détruisant, sans autorisation, d'anciens établissements, en faisant des transactions frauduleuses, et en se faisant payer des sommes qui ne lui étoient pas dues; d'avoir employé à des choses injustes et nuisibles les fonds qui lui étoient confiés; d'avoir mis en usage pour conserver son emploi des moyens détournés; d'avoir comblé de richesses toutes ses créatures, et d'avoir fait des dépenses énormes et extravagantes. La chambre écarta plusieurs chefs, et de violents débats eurent lieu sur les divers articles. L'affaire fut cependant menée avec tant de lenteur, que l'acte d'accusation ne fut voté qu'un an après, au mois d'avril 1787. Un comité fut nommé pour le soutenir devant la chambre des pairs : Burke, Fox et Shéridan en étoient les principaux membres. Burke se rendit immédiatement à la chambre des lords, auxquels il donna lecture de la décision de la chambre des Communes, et demanda l'arrestation de Warren Hastings, que l'on relâcha peu après sous double caution, en lui enjoignant de préparer ses réponses pour la prochaine session du parlement. Le procès commença en effet le 43 février 1788; il dura sept années, et ce ne fut que le 13 février 1795, que la chambre des pairs prononça son jugement, et déclara l'accusé non coupable sur tous les points. Tout le monde avoit, du reste, prévu

un tel résultat; Waren Hastings ne pouvoit être puni pour des actes que les directeurs et les membres de la compagnie avoient tous approuvés, sinon recommandés, et qui avoient donné une si grande extension à la puissance angloise dans l'Inde. Les frais de ce procès furent énormes; le gouvernement v depensa plus de 100,000 liv. sterling, et Hastings 60,000. La compagnie le regardant comme victime de son zèle, lui accorda une pension annuelle de 4,000 livres sterling (environ 100,000 fr.); et afin de récompenser ses longs services, elle lui paya, à titre d'arrérages qu'elle fit remonter à vingthuit ans, la somme de 114,000 liv. (près de 3 millions.)

La conduite du prince de Galles causoit déjà depuis long-temps de graves mécontentements au roi et à la nation, lorsque tout à coup on remarqua un changement notable dans sa manière de vivre; il sembloit vouloir renoncer à ses habitudes de plaisir et de débauche, et on le voyoit avec étonnement réduire la dépense de sa maison. On découvrit promptement que ses dettes seules le contraignoient à cette réforme, et bientôt en effet M. Newnham fit aux communes une motion tendant à augmenter le revenu du prince. Lors de la discussion de cette proposition, M. Rose déclara que la conduite de l'héritier présomptif de la couronne intéressoit les lois civiles et religieuses, et qu'avant tout il importoit de l'approfondir. Il faisoit alors allusion au mariage que l'on disoit avoir été contracté entre le prince de Galles et madame Fitz-Herbert, catholique romaine. mariage qui, s'il eût été prouvé, l'auroit, selon les lois de l'état, exclu de la succession au trône. M. Fox, ami du prince, traita ces bruits de calomnieux, et il affirma que ce mariage n'étoit qu'une fable ridicule. M. Newnham cependant retira sa motion, et les communes votèrent alors une adresse au roi, pour le prier de faire payer à son fils une somme de 781,000 liv., qu'elles s'engagèrent à lui rembourser. Le roi augmenta en outre le revenu du prince de 10,000 liv. sterling.

Ce fut peu de temps après cette affaire que Georges fut attaqué des premiers accès de la maladie mentale qui devoit bientôt affliger le reste de ses jours. Cet événement produisit une grande fermentation dans la nation et dans le parlement. M. Fox y soutint que la régence appartenoit de droit à l'héritier présomptif de la couronne, et que le pouvoir exécutif lui revenoit de même que si le roi n'existoit plus. M. Pitt répliqua que jusqu'au moment où le prince de Galles seroit investi du pouvoir par les chambres, il n'avoit pas plus de droit au gouvernement que tout autre sujet du royaume, et qu'au parlement seul il appartenoit de suppléer à la vacance du trône. Après de longues discussions, la régence fut offerte au prince aux conditions suivantes : qu'il ne créeroit aucun nouveau pair, et qu'il laisseroit à la reine l'administration de la maison du roi. Ces mesures avoient pour but d'empêcher le prince de faire passer le pouvoir entre les mains de ses amis de l'opposition, et de mettre la liste civile du roi à l'abri de ses prodigalités. L'acte de régence n'étoit pas encore adopté, lorsque le roi entra en convalescence, et bientôt après il recouvra entièrement la santé (avril 1789).

L'Angleterre jouissoit de la paix la plus profonde, lorsque sa tranquillité fut troublée dans les Indes par une guerre nouvelle que luisuscita Tippo-Saib. Ce sultan venoit d'envahir les états du rajah de Travancore. Les Anglois marchèrent contre lui, le forcèrent à abandonner Travancore, et remportèrent divers avantages qui ne suffirent point cependant pour ébranler sa puissance; ce ne fut qu'après deux années de guerre que le lord Cornwallis prenant le commandement de l'armo, la reduisit aux dernières extrémités. Obligé de se soumettre à toutes les conditions qu'on lui imposoit, Tippo céda aux allida la moitid de tous ses états, et livra ses illa comme otagea et garantie de sa bonne fol à exécuter le traité (1792).

I'm graven événements avoient eu lieu en France pendant ces dernières années. Les o les soldats qui revenoient d'Amé-

rique avoient rapporté de ce pays des idées d'égalité et de liberté qui se répandirent promptement parmi le peuple. Les priviléges sans nombre de la noblesse commencèrent à exciter des murmures universels. et la force populaire s'augmenta encore des embarras où étoit plongé le gouvernement. Depuis long-temps, en effet, les finances étoient dans un état alarmant; l'administration, sans cesse arrêtée par ses querelles avec les parlements, n'apportoit à ces maux que des remèdes provisoires et inefficaces. Le roi convoqua une assemblée des notables. et bientôt après il se décida à réunir les états généraux, qui n'avoient pas été rassembles depuis Louis XIII; pour la première fois les députés du tiers-état y furent admis en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis; une question grave s'agita bientôt; la noblesse et le clergé prétendoient que chaque ordre devoit delibérer séparément sur les sujets qui lui seroient soumis ; le tiers-état au contraire soutint que la délibération devoit être commune, et qu'en outre on devoit voter par tête et non par ordre. Comme la noblesse et le clergé étoient unis d'opinion sur presque tous les points, ce moyen étoit en effet le seul de contrebalancer leur pouvoir ; aussi d'abord ne voulurent-ils point céder; mais le tiers, fort de l'appui et de la faveur du peuple, et se regardant comme l'élu et le représentant de la nation, déclara que puisque les deux autres ordres refusoient de se joindre à lui, il poursuivroit seul la réforme des abus, et, se constituant aussitôt. il prit le nom d'assemblée nationale. La cour alarmée fit fermer la salle des états: mais l'assemblée se réunit dans un jeu de paume et là, tous, la main au ciel, jurèrent de ne se séparer que lorsque la constitution seroit achevée. Des troupes furent mandées de toutes parts autour de Paris, et M. Necker, ministre populaire, reçut l'ordre de sortir du royaume. A cette nouvelle la ville s'insurgea; les troupes appelées refusèrent de faire feu, et le peuple forma aussitôt le siége de la Bastille, et s'empara de cette prison. La noblesse et le clergé se décidèrent alors

à abandonner quelques-unes de leurs prétentions; la plus grande partie de leurs membres se réunit au tiers, et l'on s'occupa ensemble des réformes que nécessitoit l'état du royaume. Deux mois après l'ouverture des états généraux, le pouvoir étoit réellement passé des mains de la cour dans celles du peuple et de l'assemblée. Bientôt le roi fut forcé de quitter sa résidence de Versailles et de venir habiter Paris. Une infructueuse tentative d'évasion ne servit qu'à lui faire perdre le peu de liberté qui lui restoit. Ramené aux Tuileries, il accepta et jura la constitution nouvelle. D'autres événements amenèrent une terrible catastrophe. Au 10 août 1792, après quelques heures de combat, leroi de France quitta son palais pour la dernière fois. Sa déchéance fut décrétée peu de jours après par une nouvelle assemblée qui s'intitula convention nationale, et la république proclamée (21 septembre 1792). Louis XVI, emprisonné au Temple avec sa famille, fut bientôt traduit devant la convention et condamné. La république étoit alors en guerre avec la Prusse et l'Autriche, et l'Angleterre ne tarda pas à s'engager dans une lutte qui ne devoit être entièrement terminée que vingt ans après.

La révolution de France avoit eu un grand retentissement en Angleterre, et elle v excita un enthousiasme universel. Les feuilles publiques étoient journellement remplies d'éloges sur le courage du peuple françois, et dans les rues, toutes les coiffures étoient ornées de rubans aux trois couleurs. Bientôt cependant ses principes, subversifs de tout système monarchique, inspirèrent des craintes au gouvernement. M. Burke prit en main la défense de la royauté, et dans un livre intitulé « Réflexions sur la Révolution francoise, il en attaqua sans modération et avec une partialité choquante les principes et les actes. Une guerre de plume s'éleva en Angleterre : des clubs se formèrent pour demander une réforme électorale, et la prise de la Bastille fut publiquement célébrée à Londres et dans plusieurs villes du royaume. A Birmingham, une émeute terrible eut lieu à cette occasion, et le peuple soulevé attaqua et brûla plusieurs des clubs antirévolutionnaires. Une proclamation royale vint alors recommander à tous les magistrats de veiller attentivement à la sûreté du pays, et « à ce que des doctrines pernicieuses ne se répandissent pas parmi le peuple. » Des mesures furent prises contre les auteurs d'écrits déclarés séditieux. Thomas Payne, qui dans son livre « des Droits de l'homme, » avoit réfuté l'ouvrage de Burke, fut traduit devant la cour du banc du roi, et condamné. Bientôt après, dans une nouvelle proclamation, Georgessignalale danger que couroit la constitution de la part d'une foule d'hommes mal intentionnés et d'agents que la République soudovoit en Argleterre pour y faire triompher ses principes; il annonçoit que des mesures alloient être prises afin de pourvoir à la sûreté du royaume. L'ambassadeur françois reçut ses passeports; les forces de terre et de mer furent augmentées et la milice incorporée (1792). En même temps, le ministère présenta, concernant les étrangers, un bill qui lui attribuoit la faculté de leur assigner pour résidence certaines parties du territoire et même de les faire sortir d'Angleterre si cette mesure étoit jugée nécessaire. Le bill passa à une grande majorité. Peu de temps après l'Angleterre et la Hollande déclarèrent solennellement la guerre à la France.

La Grande-Bretagne joignit ses troupes à celles de la Prusse et de l'Autriche. Leurs forces agissant de concert, firent lever le siège de Maestricht, et s'emparèrent de Condé et de Valenciennes. La guerre civile qui déchiroit la France favorisoit encoreleurs succès. La plus grande partie du Midi étoit en insurrection et les habitants de Toulon livrèrent à l'amiral Hood, leur ville, le port et les vaisseaux, sous la condition que tout seroit restitué à la France quand elle auroit un roi. Dans les Antilles, les flottes angloises s'emparèrent de Tabago et de Saint-Domingue, et tous les établ ssements françois dans les Indes tombèrent aussi en leur pouvoir. La plus grande agitation régnoit cependant encore à l'intérieur; le 12 mai 1794, un message du roi informa le parlement que, les sociétés de Londres et d'autres villes formoient divers complots pour changer la constitution et convoquer une convention qui représenteroit le peuple d'Angleterre, et que leurs papiers avoient été saisis. M. Pitt demanda alors la suspension de l'habeas corpus, ce qui lui fut accordé malgré la plus violente opposition. Cependant, malgré ses efforts, treize membres de la société de réforme mis en accusation furent absous et relâchés.

La France préludoit alors par des succès aux victoires des campagnes suivantes : Dugommier venoit de battre les Espagnols; Jourdan, les Autrichiens à Fleurus; une flotte françoise reprenoit la Guadeloupe; le Brabant et la Flandre autrichienne étoient soumis, et la campagne se terminoit par la prise de Maëstricht (1794). Sur mer, les armes angloises maintenoient leur supériorité. L'amiral françois Villaret de Joyeuse, avec une flotte de trente vaisseaux, avoit cté chargé d'escorter un important convoi. Sur sa route il s'empara de plusieurs bàtiments de commerce anglois. « Vous nous prenez en détail, > lui dit alors un des capitaincs, « mais bientôt l'amiral Howe va vous prendre en gros. . La flotte angloise parut en effet, et de part et d'autre on se disposa au combat. Il fut long et opiniatre, mais ensin les Anglois l'emportèrent. Six bâtiments ennemis tombèrent en son pouvoir; le vaisseau le Vengeur donna un admirable exemple de courage et de dévouement; il refusa d'amener son pavillon, et s'enfonca dans les flots avec tout son équipage aux cris de vive la république!

La Corse se soumit cette année à la couronne d'Angleterre; mais bientôt le parti françois reprit le dessus, et elle rentra sous la domination de la république.

Le général françois Pichegru avoit pris ses quartiers d'hiver en Hollande. La saison devint bientôt si rigoureuse que tous les canaux et les rivières furent entièrement gelés. Pichegru profita habilement d'une circonstance qui privoit le pays de ses principaux moyens de défense. Il franchit la Meuse sur la glace, attaqua les Hollandois avec vigueur et contraignit les Anglois à rentrer dans leur pays. On remarquera que la flotte Hollandoise fut prise par un régiment de cavalerie qui ne craignit pas de s'aventurer sur le Zuiderzée, solidifié par le froid. Une partie de la Hollande ne supportoit qu'avec peine l'autorité du stathouder, prince d'Orange; elle reçut les François en libérateurs, et bientôt la nation entière s'unit avec eux contre l'Angleterre. L'Espagnene tarda pas à suivre son exemple; un traité d'alliance fut signé entre elle et la république. La Prusse, détachée de la coalition, resta neutre.

Ouoique abandonnée de ses alliés l'Angleterre avoit encore trop de ressources pour songer à la paix. L'Irlande, il est vrai, menaçoit de se soulever; une armée francoise jetée sur ses côtes pouvoit lui fournir les moyens d'anéantir l'autorité de la Grande-Bretagne et d'effectuer une séparation qu'elle désiroit; mais la France étoit trop occupée chez elle pour donner suite à cette idée, ct la puissance et le commerce anglois s'accroissoient chaque jour des conquêtes de la marine. Pour donner une nouvelle activité à la guerre, le ministère conclut avec l'Autriche un traité de subsides semblable à celui qu'il avoit, l'année précédente, signé avec la Prusse. Cette puissance s'engageoit à maintenir deux cent mille hommes sur pied, et l'Angleterre lui garantissoit un emprunt de 4,600,000 liv. st. (115,000,000 fr.) qu'elle ouvroit à Londres. Pitt fit en outre porter à.cent mille le nombre des marins, prit à h solde de l'Angleterre les régiments émigrés du prince de Condé, réunit en corps les gentilshommes françois qui s'étoient réfugiés en Angleterre et résolut de faire une descente dans la Bretagne, où ils avoient de grandes intelligences, et qui, disoient-ils, devoit se soulever à leur arrivée. Les émigrés étoient au nombre d'environ huit mille : on les embarqua sur une escadre composée de trois vaisseaux, de deux frégates, de plusieurs chaloupes canonnières et de bâtiments de transport. Le commodore Waren la commandoit. On dé-



niral. Colonel d'un régiment écossols.

Costumes militaires.

Gardes royaux.

barqua dans la baie de Quiberon. A l'arrivée des émigrés, divers chefs royalistes vinrent les joindre; ils amenoient quatre à cinq mille chouans, à l'aide desquels on s'empara du fort Penthièvre qui fermoit l'entrée de la presqu'ile; mais ces succès ne furent pas de longue durée. Le général Hoche s'avança à marches forcées. Il reprit le fort Penthièvre, et le lendemain, malgré le feu des chaloupes canonnières, il attaqua les émigrés avec tant de vigueur qu'en un instant la déroute fut complète, et la plus grande partie faite prisonnière.

La malheureuse issue de cette expédition excita le plus grand mécontentement en Angleterre. Les émigrés prétendirent que Pitt avoit voulu se débarrasser d'eux, et que, vainqueurs ou vaincus, son but, qui étoit de faire à la France le plus de mal possible, eût été accompli. Sans aller aussi loin, l'op-

position lui reprocha vivement de n'avoir pas pris pour la réussite de l'expédition les mesures qu'il n'auroit certainement pas négligées si elle eût été composée de soldats anglois, et dans son indignation, Sheridan répondant à Pitt, qui lui disoit que le sang anglois n'avoit point coulé, s'écria: « Non, le sang anglois n'a point coulé, mais l'honneur anglois a coulé par tous les pores. »

Ces événements augmentèrent encore le désir qu'avoit le peuple de voir la guerre terminée. La cherté des vivres excitoit partout de violents murmures, et le ministère devenoit de plus en plus impopulaire. Lorsque, à l'ouverture du parlement, le roi se rendit à la chambre des pairs, il fut entouré par une multitude immense qui demandoit la paix et le renvoi de M. Pitt. Un coup de fusil tiré contre lui brisa même une glace de sa voiture, et la populace l'accabla des plus

grossières invectives. Les chambres s'occupèrent aussitôt des mesures propres à mettre la personne et le gouvernement du monarque à l'abri de toute entreprise criminelle, et M. Pitt proposa et fit passer un bill tendant à réprimer les sociétés populaires qu'il considéroit comme le principe de tous les troubles du royaume. Une opposition plus redoutable l'attendoit sur la question de la guerre. Qu'étoit-il arrivé de ses prédictions? Cette France qui, selon lui, devoit périr en peu de temps, déchirée par ses dissensions intestines, venoit de renverser le pouvoir de Robespierre et de ses partisans, et l'ordre renaissoit partout avec la liberté; cette république, qui devoit être démembrée, avoit reculé les limites de son territoire et forçoit ses ennemis à lui demander la paix : espéroit-on la vaincre ? Pourquoi ne pas traiter de la paix lorsqu'on pouvoit encore le faire avec avantage? Falloit-il attendre pour cesser les hostilités que, partout victorieuse et réunissant les forces de ses alliés, la France vint donner des armes à l'Irlande et attaquer l'Angleterre jusque sur son propre territoire? Forcé par la volonté de la nation. Pitt se décida à envoyer un ambassadeur en France. Le lord Malmsbury étoit chargé de poser, comme base fondamentale du traité, la restitution mutuelle des conquêtes. Pitt n'auroit en effet consenti à la paix qu'à la condition de la restitution des Pays-Bas à l'Autriche; et il n'ignoroit pas que la constitution qui régissoit la république interdisoit au nouveau pouvoir executif, le Directoire, d'aliéner une contrée que la France regardoit comme la plus importante de ses acquisitions. Aussi les conférences furentelles bientôt rompues, et le lord Malmsbury recut l'ordre de retourner en Angleterre. Durant ces négociations, le général Hoche continuoit à Brest les préparatifs d'un armement destiné à faire une invasion en Irlande. Depuis long temps une grande partie des Irlandois reclamoient une réforme parlementaire, et leur mecontentement étoit porté an comble par le refus du ministère de satinfaire A ... to juste demande; les catholiques

étoient indignement opprimés; et tout faisoit présager qu'une expédition, en excitant un soulèvement, susciteroit de grands embarras à l'Angleterre. Hoche s'en occupa avec la plus grande activité; vingt-cinq vaisseaux de ligne et plusieurs bâtiments légers devoient transporter en Irlande une armée de vingt mille hommes. Le 18 décembre 1796. il mit à la voile, mais en sortant de la rade quelques-uns de ses vaisseaux touchèrent sur des rocs et furent perdus : les autres continuèrent leur route. Le lendemain, une tempête dispersa cette flotte, et sept vaisseaux seulement purent atteindre la baie de Bantree; mais Hoche se trouvoit sur une des frégates dispersées; on n'osa tenter le débarquement sans lui, et le reste de l'expédition revint en France.

Malgré le peu de succès de cette tentative, elle jeta une grande alarme en Angleterre, et vint augmenter la tristesse qu'avoit causée le retour du lord Malmsbury. Les fonds éprouvèrent une baisse plus forte que pendant la guerre d'Amérique; on douta de la sincérité du gouvernement. et tous crurent que la mission de lord Malmsbury n'avoit été qu'une démonstration faite par le ministère pour obtenir plus aisément des subsides du parlement. En outre, l'impératrice de Russie, Catherine venoit de mourir, peu de temps après avoir conclu avec la Grande-Bretagne et l'Autriche un traité de triple alliance, et, son successeur Paul Ier, sans rompre le traité, paroissoit peu disposé à en exécuter les conditions. Les victoires de Bonaparte en Italie mettoient dans un péril imminent l'Autriche, menacée en outre sur le Rhin par les armées de Hoche et de Moreau, et l'Angleterre paroissoit réduite à ses propres forces. Ces événements qui affectoient sensiblement le crédit public, amenèrent bientôt la crise que l'on redoutoit. La banque avoit fait au gouvernement de si fortes avances pour le versement des subsides accordés à l'étranger, qu'elle se trouvoit dans une situation inquietante. Le gouverneur informa M. Pitt, qu'à moins de s'exposer à une ruine. totale, il ne pouvoit satisfaire à la demande

faisoit ce ministre d'un versement de ænt mille liv. ster., destiné à l'Irlande. ante s'empara des esprits; on accourut es parts pour convertir ses billets en et la banque se vit, en peu de temps, de demander la faculté de suspendre ments en espèces. Cette autorisation eccordée; mais ses billets perdirent plus de quinze pour cent. Une résoluptée par les principaux commerçants ires leur rendit bientôt leur valeur. lèrent, dans une réunion solennelle. refus d'accepter en paiement les bila banque devant immanquablement une catastrophe qui compromettroit es fortunes, les billets de la banque, de ce jour, seroient admis en paieet pour en faciliter la circulation, la fut autorisée à en émettre de nou-'une valeur au-dessous de 5 livres .); on en fit de 40 et même 20 shel-O et 25 fr.), qui purent servir au it des ouvriers et aux usages jourde l'économie domestique. Ces meelevèrent un peu l'esprit public, et toire navale vint encore raffermir le

pagne, à l'instigation du gouverneançois, avoit promptement équipé tedevingt-cinq vaisseaux. Commeelle joindre à Brest l'escadre françoise. encontrée à la hauteur du Cap Saintt par l'amiral Jervis, à la tête d'une de quinze vaisseaux. L'amiral anglois at sur la supériorité de ses marins bravoure, n'hésita pas à présenter at à l'ennemi. Une manœuvre hardie la flotte espagnole et rendit inutiles tie de ses vaisseaux. Le reste étoit itat de lutter contre les Anglois, qui rèrent de quatre vaisseaux et malnt tellement les autres que, dans sibilité de tenir la mer, ils se réfugiè-Cadix. Le commodore Nelson, qui levint si célèbre, mérita par son hat son courage dans cette action, le chevalier; Jervis fut créé comte de incent. Peu de temps après, le gé-

néral Abercrombie s'empara de l'île de la Trinité, l'une des plus importantes des Caraïbes. Ces succès ramenoient le calme dans le royaume, quand un grave événement vint encore y jeter le trouble et la crainte. Depuis long-temps la marine se plaignoit de la modicité de sa paie. Des pétitions anonymes avoient été fréquemment adressées soit aux amiraux soit au gouvernement, sans qu'on eût fait droit aux réclamations qu'elles contenoient. Les marins de la flotte de la Manche résolurent enfin de cesser tout service insqu'à l'entier redressement des griefsdont ils se plaignoient. Le 15 avril 1797. au moment d'appareiller, le vaisseau la Reine Charlotte donna le signal de la révolte. Chaque bâtiment nomma deux délégués qui se réunirent et rédigèrent deux pétitions, l'une pour l'amirauté, l'autre pour la chambre des communes. Ils déclaroient qu'ils ne reprendroient leur service que lorsqu'une proclamation royale, sanctionnée par le parlement, auroit fait droit à leurs demandes. Leurs réclamations étoient justes, et d'ailleurs ce n'étoit pas le moment de les rejeter. M. Pitt proposa aux chambres un projet d'augmentation de paie qui fut adopté sur-lechamp. Aussitôt tout rentra dans l'obéissance, et peu de temps après, les marins firent oublier leur insubordination par une victoire. L'amiral Duncan attaqua la flotte hollandoise entre Egmont et Camperdeyn; huit vaisseaux de ligne tombèrent en son pouvoir : de ce nombre étoient les navires montés par l'amiral et le vice-amiral.

Ces victoires n'imposoient pas au directoire françois l'obligation de la paix; elles arrêtoientilest vrai l'invasion de l'Irlande qu'il projetoit depuis si long-temps, mais elles ne le détournoient point de son projet; les défaites essuyées par les alliés du peuple françois étoient d'ailleurs bien compensées par les victoires de ses généraux. Bonaparte surtout, après avoir détruit en Italie trois armées autrichiennes, menaçoit l'empereur jusque dans sa capitale, et alloit le forcer à une paix qui enlevoit à l'Angleterre le dernier de ses alliés. Pitt se résolut donc à négocier de nouveau,

avant que le traité avec l'empereur eût rendu le directoire plus fort et plus exigeant. Il avoit d'ailleurs besoin de quelques moments de repos, sauf à reprendre bientôt la lutte. Lord Malmsbury fut donc encore envoyé en France, et se rendit à Lille, lieu désigné pour les conférences.

Les négociateurs françois étoient Pleville le Peley, Letourneur et Hugues Maret; mais ce dernier, plus versé que ses collèques dans les missions diplomatiques, conduisit seul la négociation. Il ne pouvoit être question pour l'Angleterre d'exiger la restitution des Pays-Bas à l'Autriche; mais, pour s'indemniser des concessions qu'elle faisoit à la France en lui rendant toutes ses colonies et ses établissements dans l'Inde, elle exigeoit qu'on lui abandonnât l'île de la Trinité prise aux Espagnols, le cap de Bonne-Espérance et Trinquemale, port principal de Ceylan, possessions enlevées aux Hollandois. Au lieu de restituer les vaisseaux pris à Toulon, elle s'engageoit à payer une somme de douze millions, et, promettoit qu'à partir de cette époque les rois d'Angleterre cesseroient de porter le titre de rois de France, qu'ils avoient continué de prendre jusqu'alors. M. Maret déclara que la France ne pouvoit ainsi sacrifier les intérêts de ses alliés, et une circonstance imprévue vint encore l'affermir dans ses résolutions : le Portugal abandonna l'alliance de l'Angleterre en traitant avec la France, et par une clause du traité s'engagea à ne pas recevoir dans le Tage plus de six vaisseaux armés appartenant aux puissances belligérantes. L'Angleterre dut alors céder sur quelques points; le lord Malmsbury consentit à restituer à la Hollande le cap de Bonne-Espérance, mais à la condition expresse que jamais la France ne tenteroit de se le faire céder par cette puissance. Telles furent les conditions définitives de l'Angleterre : le directoire répondit qu'il ne pouvoit ainsi s'engager sans connottre les intentions des alliés, et qu'il alloit leur soumettre les propositions de la Grande-Bretagne. Mais bientôt, fier de ses succès, il exigea l'entière restitution des conquêtes faites sur ses amis : Lord Malmsbury n'étoit pas autorisé à traiter sur ces bases; les conférences furent rompues et il retourna en Angleterre.

Moins heureuse que la Grande-Bretagne. l'Autriche fut bientôt forcée à signer une paix honteuse à Campo Formio, et Bonaparte revint à Paris couvert des doubles lauriers du général et du négociateur. Il y fut reçu en triomphe et le directoire célébra son retour et ses succès par une fête magnifique. Mais les craintes que lui inspiroient le génie et l'ambition du jeune conquérant. étoient encore accrues par la popularité qui l'entouroit, et il résolut, tout en exaltant sa gloire, de le laisser dans l'oubli ou de l'écarter; aussi donna-t-il aisément sa sanction à un projet qu'avait conçu le général, projet qui devoit pour long-temps sans doute le retenir éloigné de la France. Il s'agissoit d'aller former un établissement françois en Egypte. Cette idée avoit jadis occupé le gouvernement françois pendant la guerre de sept ans, et lorsque les colonies françoises d'Amérique étoient en péril, M. de Choiseul avoit pensé à s'emparer de l'Égypte; différents mémoires lui avoient même été présentés pour lui en indiquer les moyens.

En 1796, M. Magallon, consul de France au Caire, avoit pressé le ministre Lacroix de reprendre cette idée. L'Égypte soumise donnoit à la France une partie du commerce anglois, et lui fournissoit les seuls movens de l'attaquer avec succès dans les Indes. Le directoire y vit surtout l'avantage d'éloigner une armée et un chef dangereux, et ne négligea rien pour accélérer le départ de l'expédition. Le 19 mai 1798, la flotte qui la portoit mit à la voile de Toulon; elle se composoit de treize vaisseaux de ligne, quatorze frégates, soixante douze corvettes. chaloupes canonnières, etc., et de près de quatre cents bâtiments de transport, qui por . toient trente mille hommes de troupes de toutes armes. Le 9 juin, elle arriva devant Malte, et le grand-maître Hompesch ayant refusé de laisser faire de l'eau dans l'île. Bonapart

ordonna un debarquement. Le drapeau francois flotta bientôt sur les remparts. Le général envoyales chevaliers en Italie, et, laissant une garnison dans la place, se dirigea rapidement sur l'Egypte, afin d'échapperaux croisières angloises. Le 13 juillet, il se trouva en vue d'Alexandrie : le débarquement commenca immédiatement et les François s'emparèrent de cette ville, laissant leur flotte mouillée dans la rade d'Aboukir. Le premier août, Nelson parut devant la flotte francoise, et après avoir observé sa position, il résolut d'attaquer sur-le-champ. L'amiral Brueys, commandant de la flotte ennemie, s'étoit embossé dans la rade; pour assurer sa ligne, il l'avoit appuyée contre une petite île, appelée l'ilot d'Aboukir, ne pensant pas qu'un vaisseau pût pénétrer entre cette île et ses bâtiments pour le prendre par derrière. Cette erreur causa sa perte: après deux essais infructueux, Nelson parvint y à faire passer plusieurs navires; les François furent ainsi pris entre deux feux : la droite de l'amiral Bruevs qui n'étoit point engagée, auroit pualors attaquer Nelson par derrière, le mettre dans la même position et peut-être décider la victoire; mais on se battit de nuit, le contr'amiral Villeneuve n'aperçut pas les signaux de l'amiral Brueys, et resta dans une inaction complète. La lutte fut horrible. On combattoit à la portée du pistolet; les François devoient succomber, mais ils firent chèrement payer la victoire. Bruevs fut tué sur l'Orient qu'il montoit et peu après ce vaisseau s'enflamma et sauta en l'air. Du-Petit-Thouars, capitaine du Tonnant, eut les deux cuisses emportées par un boulet; il se fit mettre sur son banc de quart, demanda du tabac, et attendit la mort, il la recut en criant : « Equipage du Tonnant ne vous rendez jamais! > On lui tint parole: lorsque les Anglois s'emparèrent du vaisseau, tout l'équipage avoit péri. Villeneuve se sauva avec cinq vaisseaux et deux frégates. Nelson étoit si maltraité qu'il ne put songer à le poursuivre. Cette défaite anéantit la flotte françoise; onze vaisseaux et deux frégates restèrent au pouvoir des Anglois. La nouvelle de la victoire de Nelson inspira un véritable enthousiasme à la nation. Le roi lui donna le titre de baron du Nil, et une souscription ouverte à Londres, en faveur des matelots tués sur la flotte victorieuse, produisit le premier jour 1500 liv. sterl.

Ce coup terrible n'ebranla point le génie de Bonaparte ; il sut créer les ressources qui lui manquoient et bientôt maître de presque toute l'Égypte, il vint porter le siége devant Saint-Jean d'Acre. Cette ville prise, rien n'arrêtoit plus sa marche victorieuse jusque dans l'Inde, où sa prévoyance avoit déjà suscité une guerre à la Grande-Bretagne. Tippoo-Saëb, cédant à ses instigations, avoit augmenté graduellement son armée et bientôt il reprit les armes. Le général Harris, avec l'armée de Madras forte de vingt mille hommes, pénétra dans ses états et marcha sur Seringapatnam où le rejoignit l'armée de Bombay commandée par le général Stuart. L'assaut commença aussitôt : le feu prit au palais de Tippoo-Saëb, que l'artıllerie angloise battoit de toutes parts, et ce prince périt lui-même dans l'incendie. Sa mort termina la guerre, et son royaume fut partagé entre la compagnie des Indes et ses alliés. De son côté, Bonaparte sans artillerie de siége n'avoit pu s'emparer de Saint-Jean d'Acre, et il retourna au Caire qu'il ne devoit pas tarder à quitter. Les nouvelles qu'il recevoit de France étoient d'une nature inquiétante; ce pays qu'il avoit laissé dans un état si brillant de gloire et de prospérité. en étoit alors bien déchu. Au dehors, ses conquêtes étoient perdues. L'Italie, reconquise par les Russes et les Autrichiens, la Hollande attaquée par les Anglois, la Suisse envahie et les frontières françoises menacées par d'innombrables Russes: au dedans, le directoire. pouvoir sans force et sans vertu, succomboit sous le mépris général, sous les intrigues et les attaques des partis. Bonaparte, disoit-on de toutes parts, Bonaparte seul pouvoit encore sauver la patrie! Il n'hésita pas, et, laissant le commandement de l'armée à Kléber, il s'embarqua pour la France, et

avant que le directoavoit d'ail! de repos, Lord Mal France, pour les Les no le Pelev mais ce gues da duisit s être qu restitut pour : faisoit colonia elle ( la Tri Bonn princ aux vaiss. paye pro rois litr. nu cla fic st: St li 1

班.... 2 : une terrible victoire où si l'avantage fut pour | > suite par le parlement-uni. > Ces résolules Anglois la gloire resta aux Danois. Un armistice de cent jours fut conclu, et la mort de Paul 1er, qui périt assassiné dans son propre palais, vint dissoudre la coalition. Alexandre, abjurant la conduite de son père, se hata de se soumettre au droit de visite et les autres puissances furent forcées de suivre son exemple.

Un objet important occupoit depuis longtemps le ministère et le parlement. Un message royal, apporté le 22 janvier 1799 aux deux chambres, leur recommandoit de rechercher les moyens les plus efficaces pour mettre fin aux troubles qui depuis long-temps agitoient l'Irlande et compromettoient la sûreté de l'Angleterre. M. Pitt dit que la mesure la plus propre à consolider la tranquillité des deux royaumes étoit d'agir pour l'Irlande comme on l'avoit fait pour l'Écosse, c'est-à-dire de la réunir à la Grande-Bretagne. Il proposa donc les résolutions suivantes : les deux îles « seront unies en un seul royaume qui prendra le nom de Royaume-» uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ; la suc-• cession à la couronne sera maintenne telle • qu'elle est ; le royaume-uni sera représenté » par un parlement commun, dans lequel sié-» geront, pour l'Irlande, quatre pairs spiri-> tuels et vingt-huit temporels à la chambre » haute, et cent représentants à la chambre » des communes ; les églises d'Angleterre et . d'Irlande seront maintenues telles qu'elles » sont établies par la loi ; les sujets Irlandois • de sa majesté jouiront pour le commerce » et la navigation des mêmes droits que ceux » de la Grande Bretagne; les mêmes impôts » seront acquittés par l'Angleterre et l'Ir-» lande. Le paiement de l'intérêt de la dette • sera toujours effectué séparément par l'An-» gleterre et l'Irlande ; mais à l'avenir les dé-» penses ordinaires du royaume-uni seront » payées en commun par les deux îles, d'a-» près des proportions convenues et fixées. » Les lois en vigueur et les cours ecclé-» siastiques et civiles de chaque royaume » n'éprouveront de changement qu'autant • que la nécessité en seroit reconnue dans la

tions n'éprouvèrent que peu d'opposition dans les deux chambres, et le roi convoqua pour le 22 décembre 1801 le premier parlement-uni; le nouveau titre royal étoit : Georgius tertius, Dei gratia, Britanniarum rex, fidei defensor. Le titre de roi de France fut abandonné.

Le parlement-uni se montra aussi dévoué à M. Pitt que les précédents, et rien ne sembloit s'opposer à la marche du ministère. lorsque l'on apprit que M. Pitt avoit donné sa démission. Cette détermination subite tenoit à deux causes : d'abord le refus du roi d'admettre, après l'union, les Irlandois à la participation de tous les droits politiques. participation promise par M. Pitt; et ensuite la nécessité de terminer une guerre inutile. nécessité que M. P.tt reconnoissoit, mais devant laquelle il lui répugnoit de se courber. La plupart des membres du cabinet suivirent son exemple, et le ninistère fut recomposé. Les lords Hobbart et Hawkesbury devinrent secrétaires d'état; le lord Eldon, chancelier; le comte Saint-Vincent, premier lord de l'amirauté. La retraite de Pitt n'entraîna pas immédiatement la cessation des hostilités: quelques combats partiels, dans la Méditerranée et la Manche, se terminèrent presque tous à l'avantage des François.

Cette revolution de cabinet en amena dans sa politique. Les partisans de la guerre continentale sembloient enfin las des sacrifices qu'elle coûtoit à l'Angleterre; les amis de la paix se réveillèrent, des négociations s'ouvrirent entre la Grande-Bretagne et la France, et bientôt après des préliminaires de paix furent arrêtés entre les deux nations, à leur satisfaction réciproque.

Ces préliminaires de paix, qui amenèrent le célèbre traité d'Amiens, ne furent pas admis sans discussion ni sans une vive opposition au parlement britannique. Pitt en détermina l'approbation en déclarant qu'il s'attachoit plutôt au caractère honorable qui distinguoit cette paix et ses conditions, qu'aux articles en eux-mêmes et à certains points fort contestables; il préféroit le sacrifice des avantages auxquels son pays avoit des droits au danger de faire échouer une négociation aussi avancée et de frustrer ainsi de nobles espérances. Les attaques furent très-vives; les droits maritimes de la nation angloise restoient, disoit-on, indécis; les opinions se partagèrent dans les deux chambres; mais le besoin de la paix étoit réel et le parlement donna son adhésion.

Ce fut le 17 mars 1802 que le traité de paix définitive fut signé dans la ville d'Amiens, entre le roi de la Grande-Bretagne et de l'Irlande d'une part, et de l'autre, la république françoise, le roi d'Espagne et les états-généraux hollandois.

L'Angleterre, aux termes de ce traité, restituoit à la république françoise, à l'Espagne età la Hollande, allices decette puissance, toutes les conquêtes faites par ses armées, à l'exception de Ceylan et des îles de la Trinité que lui cédoient l'Espagne et la Batavie, qui conservoit aussi la possession du cap de Bonne - Espérance. La maison de Nassau recevoit une compensation à ses pertes. L'Égypte rentroit sous la suzeraineté du Grand-Seigneur; on reconnoissoit la république des Sept-lles; on rendoit l'île de Malteet ses annexes à l'ordre de Saint-Jeande-Jérusalem, dont l'Angleterre, la France, l'Autriche, l'Espagne, la Prusse et la Russie devoient garantir l'indépendance. La Guiane françoise et la Guiane portugaise recevoient enfin une ligne de démarcation définitive, que des commissaires étoient charges de tracer. Les Anglois évacuoient l'île d'Elbe et les François les états de l'Église et le royaume de Naples.

L'Histoire d'Angleterre, depuis cette époque, et durant toute la domination de Bonaparte, ne peut être, nous sommes forcés de le dire, que le récit d'une lutte corps à corps entre la puissance angloise et la puissance françoise, dirigee par le vaste génie qui faisoit alors les destinces de l'Europe. Il faut suivre tous les événements qui surgirent en France, et dans les diverses contrées continentales où elle porta ses armes et sa politique, et se rattacher nécessairement à chacun d'eux; car on y retrouve constamment l'Angleterre, ses intérêts, ses soldats et ses trésors. Son histoire marche pas à pas à côté de celle de sa rivale, et l'on ne peut raconter la gloire ou les revers de l'une sans retracer les victoires ou les défaites de l'autre.

Tandis que les ministres plénipotentiaires discutoient encore les articles du traité d'Amiens, la république cisalpine se plaçoit volontairement dans la dépendance de la France et envoyoit à Lyon une consulte de trois cents membres, chargée d'y tenir séance et de procéder à l'organisation du gouvernement de cette nouvelle république. La consulte investit Bonaparte du titre de président. Il répondit aux députés Milanois, qu'il consentoit à conserver la grande pensée de leurs affaires tant qu'il seroit nécessaire à la direction de leurs destinées. Ce nouvel acte d'ambition déplut vivement à l'Angleterre. Le parlement, après plusieurs prorogations, avoit repris le cours de ses séances. On l'occupa d'abord des dettes de la liste civile et de celles du prince de Galles. Fox et Sutton, proposèrent divers movens de couvrir honorablement celles-ci; mais nonobstant leurs efforts, les chambres passèrent à l'ordre du jour. Le 5 avril, le ministère déposa le budget de l'année 1802, en déclarant, qu'il avoit besoin de la somme énorme de quatre-vingtseize millions sterl. (2.504,000,000 francs). dont cinquante-six étoient destinés à remplacer l'Income Tax, engagé pour cette valeur, par M. Pitt, afin de pourvoir aux dépenses de la guerre. Pour suppléer au revenu aliéné, il proposoit un emprunt de vingt-cinq millions sterl. et une augmentation considérable sur les contributions ordinaires. La dette publique s'élevoit à cinq cents millions sterl. (12,000,000,000 de fr.), dont l'intérêt annuel était de dix-sept millions sterlings (408,000,000 de franc).

Le traité de paix définitive fut présenté au parlement le 17 mai, et le lord Grenville, après en avoir combattu les principales dispositions, proposa à la chambre des pairs de présenter au roi une adresse où, tout en reconnoissant qu'il étoit de l'honneur de la nation d'accomplir les conditions du traité, la chambre exposeroit à sa majesté les dangers dont l'Angleterre étoit menacée en conséquence de ses sacrifices sans compensation, et la supplieroit de fixer, par des conventions amicales, les points préjudiciables omis ou restés indécis. M. Windham présenta une adresse dans le même but à la chambre des communes; mais l'éloquence des deux orateurs échoua devant le besoin bien senti de la paix, et les adresses furent repoussées à d'immenses majorités. Les chambres furent dissoutes presque immédiatement.

Sur ces entrefaites, le premier consul avoit dirigé sur Saint-Domingue une formidable expédition, commandée par le général Le Clerc, son beau-frère. Les mulatres et les nègres refusèrent d'accepter les conditions qu'on leur offroit; ils attaquèrent le premier détachement françois qui fut mis à terre et la guerre devint imminente. Toussaint-Louverture, nommé par les hommes de sa couleur commandant général de la colonie, fut arrêté, envoyé en France et renfermé au fort de Joux, où il mourut après une assez courte détention. Christophe et Dessaline, deux des généraux de Toussaint, soulevèrent les nègres. La fièvre jaune se déclara dans l'armée françoise, où elle exerça de tels ravages, qu'elle la réduisit à l'impossibilité d'agir. Le général en chef y succomba lui-même, et les nègres, assurés du succès et de l'impunité, se livrèrent aux plus épouvantables atrocités envers les colons blancs, qu'ils massacrèrent sans distinction d'âge et de sexe, et avec des raffinements de cruauté qu'on ne sauroit se rappeler sans frémir.

Mais la question qui agitoit l'Europe et touchoit à tous les intérêts ne se décidoit pas dans cette malheureuse colonie. Napoléon Bonaparte en préparoit la solution en se faisant nommer premier consul à vie, et il montoit ainsi l'un des derniers degrés qui devoient le conduire au trône. Bientôt après, il profita de la division qui régnoit entre les cantons de la Suisse; une diète fut convoquée. Le gouvernement helvétique implora la médiation de la France, et Bonaparte trancha les

difficultés et lui envoyant une armée de vingtcinq mille hommes qui commença l'invasion de cette contrée. Le cabinet anglois ne dissimula pas le déplaisir que lui causoit cette mesure; mais le premier consulne tint compte des notes diplomatiques; son ambition ne devoit point s'arrêter; et, au mois de septembre, un sénatus-consulte réunit encore le Piémont à la France et le divisa en six départements.

A l'ouverture du parlement, le 16 novembre, le discours de la couronne parla du désir de maintenir une paix achetée par d'immenses sacrifices, mais il laissa entrevoir que le gouvernement ne souffriroit pas de trop grands changements dans la force relative des états continentaux, et l'on put aisément conjecturer que cette paix n'étoit en réalité qu'une armistice. Les ministres proposèrent et les chambres adoptèrent diverses résolutions pour augmenter les forces de terre et de mer. La mésintelligence entre l'Angleterre et la France ne tarda pas à éclater, et, le 8 mars 1803, un message royal fit connoître au parlement que de grands armements, qui sembloient uniquement destinés pour les colonies, se préparoient dans les ports de France et de Hollande; mais que la Grande-Bretagne et la France, se trouvant en contestatton sur des points importants, il étoit prudent de se méfier des événements et de prendre des mesures pour la sûreté du royaume-uni. Les chambres se hâtèrent de voter une nouvelle levée de dix mille matelots, et le roi leur annonça la résolution qu'il avoit prise d'organiser la milice. Bientôt après, il leur notifia le rappel du lord Whitworth son ambassadeur à Paris et le départ de l'ambassadeur de France. Parmi les causes de cette rupture que l'on fit connoître au public, il en est de sérieuses, sans doute, mais on en remarque aussi d'extrêmement futiles. Le premier consul s'étoit plaint avec vivacité de la lente évacuation de Malte et d'Alexandrie, de la protection spéciale que l'Angleterre sembloit accorder aux ennemis du gouvernement françois, des caricatures que l'on publioit à Londres contre lui, et des injures grossières

dont l'accabloient journellement les organes de la presse angloise. Le roi d'Angleterre, de son côté, reprochoit à la France les rigueurs, les injustices qu'elle faisoit essuyer aux sujets anglois, nonobstant les stipulations du traité d'Amiens, et quoique les François voyageurs n'eussent qu'à se louer des bons traitements du gouvernement britannique; il prétendoit que les agents connus sous le nom de consuls commerciaux, dans les ports de l'Angleterre et de l'Irlande, se permettoient d'y semer des germes de mécontentement et d'y souffler l'esprit révolutionnaire, et se récrioit contre cette ambition usurpatrice qui venoit de réunir sous la domination françoise Plaisance, Parme, l'île d'Elbe et le Piémont, qui violoit le territoire suisse et qui maintenoit une armée en Hollande, contre la foi des traités.

Le fait est que l'Angleterre n'entendoit pas rester immobile spectatrice de projets dirigés contre le reste de l'Europe, et qui tendoient à augmenter démesurément la puissance de sa rivale; qu'elle se croyoit le droit d'intervenir dans les opérations du gouvernement françois en dehors des stipulations du traité d'Amiens; qu'elle regardoit la rétention de Malte, comme suffisamment justifiée, tant que la France ou son chef n'offriroient pas de garantie rassurante contre l'esprit d'envahissement et d'accroissement de limites. En conséquence, le 17 mai 1803, un embargo fut mis, dans tous les ports de l'empire britannique, sur les vaisseaux qui portoient le pavillon de la république françoise, ou celui de la république batave.

L'opposition toutefois appela des doutes sur la justice d'une guerre qu'aucune agression manifeste de la part de la France ne sembloit motiver. Le lord King proposa même à la chambre des pairs de supprimer de son adresse au roi une phrase qui attribuoit au gouvernement françois la première infraction au traité. Un membre de la chambre des communes alla plus loin, il demanda que la conduite des ministres fût formellement improuvée; mais ces deux propositions furent écartées à une grande

majorité. Il devenoit urgent, disoit-on, de rahaisser l'orgueil de la France, et de poser des bornes au système de domination dont l'existence ressortoit de l'ensemble de ses actes, et de chacun d'eux séparément. Une levée de cinquante mille hommes, trentequatre pour l'Angleterre, dix pour l'Irlande et six pour l'Écosse, fut accordée, et le parment autorisa le monarque à ordonner des levées en masse en cas d'invasion.

Le gouvernement françois, indigné de l'embargo jeté sur ses navires sans déclaration de guerre préalable, répondit à cette injuste mesure par un acte d'une injustice aussi manifeste. Il annonça qu'il considéroit comme prisonniers de guerre, tous les Anglois qui se trouvoient alors en France, quel que fût le motif de leur voyage. Environ sept mille personnes se trouvèrent, par ce décret, inopinément détenues. Vers la même époque, Bonaparte, afin de troubler la paix intérieure de l'Angleterre, et de lui faire redouter les maux d'une invasion, réunit sur les côtes de la Manche une armée de cent cinquante mille hommes; il vint s'établir lui-même au milieu du camp, et rassembla dans les ports de Boulogne, d'Étaples, d'Ambleteuse, de Calais, trois mille bateaux plats, chaloupes canonnières, péniches, chasse-marées, etc. En supposant que le premier consul eût, en réalité, conçu le projet d'exécuter une descente en Angleterre, ce dont il est permis de douter, lorsque l'on considère les événements qui suivirent ce formidable armement, il est plus que probable que le succès n'eût pas secondé son audace. La Manche n'a pas, en effet, une largeur qu'on ne puisse franchir en peu d'heures; mais le gouvernement anglois faisoit observer les mouvements de l'armée françoise et de sa flottille par des escadres qui, réunies, formoient un ensemble de quatre-vingt-neuf vaisseaux de guerre du premier rang, dix-sept navires de cinquante canons, cent trente-deux frégates et une foule de bâtiments de toutes grandeurs, qui eussent écrasé les transports de Bonaparte et ses chaloupes canonnières au premier choc. Et lors même qu'il eût été assez favorisé des vents, et des flots, et des chances de la mer, pour atteindre le rivage de la Grande-Bretagne, n'eût-il pas été arrêté dès les premiers pas par une armée de plus de trois cent mille hommes, animés du noble désir de sauver la patrie menacée, jaloux de partager la gloire des corps détachés dans l'Inde, qui, sous les généraux Lake et Wellesley, avaient battu le sultan Holkar, et les Rajahi de Bérar et de Scindiah, aidés dans leurs entreprises par le général françois, Peron. La ruine de l'influence françoise aux Indes orientales, avait été le résultat de cette guerre, et la puissance de la compagnie s'étoit immensément accrue par de nouvelles acquisitions de territoire, tandis que la France perdoit à jamais Saint-Domingue aux Indes occidentales.

Le ministère cependant n'étoit pas dirigé par des mains assez fermes pour surmonter les embarras toujours 'croissants d'une administration difficile. Les médecins du roi n'avoient pu éviter le retour de sa maladie mentale, et lorsque M. Addington, chancelier de l'échiquier, présenta le budiet. le 30 avril 1804, et demanda une augmentation à la taxe de guerre, un emprunt de 10 millions sterling et un vote de crédit de 2 millions 500,000 livres, il fut aisé de prévoir sa retraite prochaine. M. Pitt rentra en effet, au ministère, le 12 mai suivant, comme chancelier de l'échiquier, avec le duc de Portland, président du conseil; le lord Eldon, chancelier; le comte de Westmoreland, garde du sceau privé; le lord Harrowby, secrétaire d'état des affaires étrangères; le lord Hawkesbury, secrétaire d'état de l'intérieur; le comte Cambden, aux colonies; le lord Dundas (Melville), premier lord de l'amirauté; le comte de Chatam, grand maître de l'artillerie; le lord Castlereagh, président du conseil du contrôle, et le lord Mulgrave, chancelier de Lancaster. Le discours de la couronne, lors de la clôture du parlement, le 51 juillet, annonca nettement que le but des efforts de la nouvelle administration, tendroit à retirer l'Europe de l'état précaire où elle étoit tombée, et à prévenir les projets ambitieux qui menaçoient toutes les nations du continent.

L'ambition de l'Angleterre ne perdoit rien d'ailleurs à combattre celle de la France, et l'histoire doit avoir la franchise de le dire. tous les moyens lui sembloient licites quand il s'agissoit de rabaisser sa rivale ou de lui porter préjudice. L'Espagne n'étoit point en guerre avec la Grande-Bretagne, mais son cabinet sembloit dévoué aux intérêts du chef qui commandoit aux Tuileries. Le ministère anglois apprit qu'une flotte espagnole, chargée de richesses, revenoit de Rio de la Plata. et donna ordre au capitaine Moore de s'en emparer; Moore alla croiser devant Cadix avec un vaisseau de ligne et trois frégates, et dès qu'il découvrit les bâtiments espagnols. il se porta sur eux à toutes voiles. Surpris de ce mouvement, le commandant des galions en demanda l'explication; Moore lui répondit qu'il avoit ordre de retenir son escadre, et de l'envoyer dans les ports de l'Angleterre; qu'il désiroit que l'amiral espagnol voulût bien lui épargner l'effusion du sang, mais qu'il ne lui donnoit qu'un quart d'heure pour délibérer. La réponse fut ce qu'elle devoit être honorablement, et le combat s'engagea. Les Espagnols se défendirent avec le plus grand courage, mais la partie n'étoit pas égale. Le vaisseau la Merced prit feu et sauta avec un fracas épouvantable; les trois autres furent forcés d'amener leur pavillon. Leur cargaison fut évaluée à 10 millions de dollars (environ 55 millions); elle consistoit presque toute en lingots d'or et d'argent. Le ministère couvrit cette iniquité aux yeux des Anglois, en prétendant que ce trésor étoit destiné au gouvernement françois.

Un complot contre la vie du premier consul, et dont le résultat, après sa mort, devoit être le rétablissement de la dynastie bourbonienne sur le trône de France, fut ourdie en Angleterre. Les conspirateurs étoient Georges, officier vendéen; Pichegru, naguère général au service de la République; le prince Jules de Polignac et son frère, et plusieurs autres émigrés. Ils eurent des entrevues avec

le général Moreau qui, dans son mécontentement personnel contre Bonaparte, écouta imprudemment les propositions qui lui furent faites. Le complot sut découvert; les coupables furent mis en jugement et condamnés, et le cabinet anglois fut officiellement accusé d'avoir trempé, par ses ordres, ses conseils, sa protection et son argent, dans un odieux assassinat. Il crut devoir répondre à l'accusation, et le fit avec dignité, dans une séance de la chambre des communes, du 17 avril 1804, où le chancelier de l'échiquier, affirma, en réponse à ce qu'il nommoit une des plus atroces et des plus grossières calomnies qu'une nation pût vomir contre une autre, qu'aucun homme n'avoit reçu du gouvernement britannique mission, instruction ou pouvoir, pour agir contre le droit des gens et l'honneur du pays. Si les grands événements ultérieurs ont, depuis cette époque, fait connoître toute la vérité sur ces honteuses accusations, ils ont aussi lavé la mémoire de Bonaparte des récriminations que ses ennemis en Angleterre déversèrent sur sa conduite; et si l'on ne croit plus que le cabinet de Saint-James ait constamment soudoyé des meurtriers pour se défaire de sa personne, on est également convaincy que cet homme extraordinaire n'ordonna ni la mort de Pichegru dans la prison, ni celle du capitaine Wright, espion anglois. Tous deux préférèrent le suicide à l'infamie de l'échafaud.

Un événement plus sinistre vint frapper de douleur toutes les nations de l'Europe. Bonaparte sit arrêter à Ettenheim, petite ville de l'électorat de Bade, le jeune duc d'Enghien, petit-fils du dernier prince de Condé. Il conspiroit, a-t-on dit, contre la France, venoit journellement à Strasbourg on il s'entendoit avec ses affidés, et se retirost en sûreté sur le territoire étranger. Conduit a Vincennes, il y fut jugé ou plutôt interrogé par une commission militaire, condumné a mort et fusillé dans la nuit. L'indiguatum générale que fit naître ce meurtre um, whom l'opinion d'un célèbre personnuge, front plus qu'un crime, étoit une grande funte, Céteignit bientôt dans l'éclat d'un

événement qui devoit frapper de surprise les nations, si elles n'y eussent été préparées par tous les actes de Bonaparte. Il se sit nommer empereur héréditaire des François, et sur reconnu en cette qualité par le pape, qui vint le sacrer à Paris; par les rois d'Espagne, de Prusse, de Danemarck, et de Naples, les électeurs de Bavière, de Saxe et de Hesse-Cassel; le prince de Bade, le duc de Wurtemberg et le coadjuteur de Mayence. L'empereur d'Allemagne quitta ce titre et prit celui d'empereur héréditaire d'Autriche.

L'Angleterre n'ayant accordé aucune satisfaction à l'Espagne pour la perte de ses frégates et de leur chargement, sa majesté catholique déclara la guerre à la Grande-Bretagne. Le ministère avoit subi quelques modifications (1805). M. Addington, créé pair et vicomte Sidmouth, avoit remplacé le dec de Portland dans la présidence du conseil: le lord Mulgrave étoit devenu ministre des affaires étrangères, et le comte de Buckinghamshire, chancelier de Lancaster. L'opposition les attaqua vivement et blama les mesures injustes et violentes qui amenoient une guerre avec l'Espagne, en repoussant les adresses proposées à la chambre des pairs et à celle des communes pour témoigner au roi leur approbation; mais l'attention fut détournée par une accusation portée par M. Withread contre le premier lord de l'amirauté, le lord Melville; l'orateur lui reprochoit d'avoir appliqué les fonds votés pour marine à d'autres usages, et d'avoir favorisé divers péculats aux bénéfices illicites desquels il n'étoit pas resté étranger. L'acte d'accusation passa dans la chambres des communes à la simple majorité d'une voix; le lord Melville donna sa démission, fut jugé à la session suivante et acquitté à une très-foible majorité. Le payeur de la marine, dont il avoit, disoit-on, protégé les malversations, fut destitué.

L'empereur Napoléon écrivit de nouveau et directement au monarque de la Grande-Bretagne à l'occasion de son élévation, et lui témoigna le désir d'une réconciliation sincère entre les deux nations. Ce fut le lord Mulerave

pondit, non pas a femicerear, mas a a de Talleyrand: I deciartet par si é britannique se trouvoit dans l'ancie-· de s'occuper pius particuler-ment ivertures faites par le exavernement is, jusqu'u ce qu'eile les eut manne. Tux puissances ave. lesque les elle et la port confidentiel, et no amment a l'enr de Russie. La lettre de Napoleto es eponse furent communicates in this t. L'empereur des Français regiona e une insulte la missive du la ci Maiet, pour suivant ses ambli eux projets, a n royaume d'Italie, et placa sur sa tête onne de Fer. L'etat de Géres fut 1088 i la France. Mais si tous les gennes de l'entourgient sur le connaction de cenas de même sur les mers. Le 21 oc-1805, les flottes combinées de France. pagne, comman lees par les amiraux suve et Gravina, furent attaquies a la r du Cap Trafalgar par l'esta ire de il Nelson, et les Anglois remporterent toire complete qui aneantit les rest s jarine françoise. Cependant cette vicut chérement achètée par la mort de frappé d'un coup d'arquebuse. Grairit également de ses blessures. L'ailleneuve, à son retour dans sa patrie ia volontairement la mort : il redoutoit, les graves reproches de l'empereur. rdres duquel il étoit contrevenu en hercherle combat. Les Anglois prirent vaisseaux: trois furent brûles, et dix , jetes à la côte, perirent à l'entrée du e Cadix.

cours de Londres, de Saint-Péterset de Vienne, dans l'intention de mettre ne à l'ambition sans frein de Napoleon, conclu, le 10 avril, un traité secret d'alet de défense commune. Napoleon ne nas à en être instruit; il se rendit à ne où, toujours sous le prétexte d'oun débarquement en Angleterre, il éuni une inmense armée; il harangua supes, leur inspirale plus grand enisme et les dirigea à marches forcées Rhin, et de là sur le Danube. Cette

Commission of the Commission o that the California tartum tieur In the Buildings of Double to the Control of the INC INC 16 to Place of The Control \*Element Desiration of the Control of មិក11ត (ខៀបនេះ () វិធីជាស្ថិត () អ្នក 🛎 😘 Bemiltosa airus virtyytiv tys ay ags a **Au**tot (2005) in transition (Ecologic M<sub>e</sub>total), es d'Esta a libra a la su etiple . Au Miller of the News of the State of Control personal and the arrangements of the property Adda sas a ti daastaa Ninda BECOME - CONTRACTOR OF STREET pura de ular ara en esti y llars maras re Long or ut russe, Alexandro, so terminales sis ettis. sais aleel na caloni dis pri x-Solida de porto dalla la conocioni e mperedo l'Authabe . Flange sill signal an Delleum-Erela Plosio ungli un trulo par le rui il riccoro gut Na ele recommendate de la François erril (Tialerrenerga qui penticilis) su reits sur la Belgique, un ce miles emis de Venise, Parme, Hassone et la l'es abili alceda a Leteitlon en rivaumes de la Ravière et du Wurtend erget consentit à liverses cossions de territoires en faveur de ces nouveaux etats.

Le ministère anglois et it alors divise : Pitt et le lord 8 dinoath se separerent, Le dernier donna sa demission amsi que le comte de Buckinghamshire; ils furent remplaces par le comte de Cambden, et le ford Harrowby, et le cabinet anglois se trouva compose d'hommes dont les opinions ctoient identiques; mais il ne devoit pas tarder à perdre l'orateur qui faisoit alors sa force et sa gloire. Pitt mourut à l'age de quarantesept ans , au commencement de 1806. Cegrand politique, cet ennemi passionne de la France, n'avoit que vingt ans lorsqu'il entra pour la première fois au ministère, et ses ennemis même admirerent constant ment sa haute probite, la force de son ju gement, son extême perpica ite, son ctonnante memoire, ses vastes connoissances dans l'administration des finances, et cette elo quence dont l'expression étoit toujours juste et sembloit aller au devant de la pensee

La mort de Pitt detruisoit l'unite du ca

## ESTORE PITTORESQUE

. Levas aumaiere se composa lu mener a omie fitz Wil-and a can have. In ord beenmen i cinemicesorece, le H. Grev . . . . . remier unt le l'imiraite du Le le latta mais mire le limilerie, n narr mir nanchier de l'echia en Mentorough : president de Comme anne et in comte Spener, de 1. A . e L Viniham comme secrémes Ein, e ninistere a peine installé. research a lauget mix mambres. La dette. ou maeiee, s devoit a and tent disquante a milions siem. 17 141, 190, 400 fr. , dont meret annue most be vingt sept miluns le tein bille. Il fr. bet les besous of hammistration a 47.618.472 livres 1. Ac. No. 128 7. Fox proposa une revoaccon par encort a l'abbilition de la traite des ngres, nie passa aux deux chambres à une ressjounde majorne, et une adresse au roi au voue pour le supplier d'obtenir, par ses acutarches, le concours des puissances Arangeres à la suppression de cet infame wminerce.

L'Austeterre et la Russie avoient envoyé, on 1805, dans le port de Naples, des vaisseur que y avoient debarque des corps de groupes des deux nations. Le roi de Naples, cans l'espoir que la coalition russe et autrichicene ancantiroit enfin la puissance de Napoleon, les accueillit avec joie. Mais le conquerant surveilloit ses demarches, et. lui reprochant sa trahison, il declara que la dynasme rapo name avoit cesse de regner. Il mit son trère Joseph à la tête d'une armee, le chargea de la conquête de Naples , qui n'ofren qu'une taible resistance, et le plaça sur le trève des Peux Sades. L'ile qui porte ce nom en realite n'etait pas toutefois au pouvoir do ses armees; les valsseaux anglois y transporterent Feedbaard IV et sa famille, qui praen leur rescience à l'alerme. Ce n'eten pas encere asser pour l'empereur des François Desconhassachurs des etats-genecaux de Relande y neent, au nom des Prowe, lus domander pour roi le prince

Louis, son frère. Bonaparte le leur accorda. Il créa en même temps son beau-frère. Joachim Murat, grand-duc de Berg, et par un nouveau traite avec la Prusse, il mit cette puissance en possession de l'electorat dellanovre, envahi sur l'Angleterre, et remit en échange Anspach, Bayreuth, Clèves, Neufchâtel et le Vallangin. Le roi de Prusse prit, en outre, l'engagement de fermer ses ports aux vaisseaux anglois et de prohiber les produits des manufactures de la Grande-Bretagne. Le cabinet britannique, par represailles, mit l'embargo sur tous les navires prussiens qui se trouvoient dans les ports de l'Écosse, de l'Angleterre et de l'Irlande. Fox, cependant, avoit conçu le projet de reconcillier sa patrie avec la France. Et quelques négociations s'ouvrirent entre cet homme d'état et le prince de Tailleyrand; mais il étoit de l'honneur du cabinet de Saint-James, de ne pas traiter sans la Russie, et les ouvertures déjà faites à Paris même, par le lord Lauderdale, n'eurent aucun résultat. L'empereur Napoléon se consola de cet espèce d'échec en formant la confedération du Rhin et s'en déclarant le protecteur. La Prusse parut, accéder dès le premier moment, à ce changement extraordinaire dans le système politique des princes de l'Allemagne: mais elle laissa bientôt éclater son mécontentement, et la guerre fut déclarée entre elle et la France. La victoire d'Iéna, remportée par Napoleon, le 14 octobre 1806, le rendit maître de Berlin, et, par un décret, daté de cette capitale, il prohiba toute relation directe ou indirecte entre les états soumis à l'Angleterre, et ceux qui dépendoient du gouvernement françois, il déclara prisonniers de guerre tous les Anglois trouvés dans les pays alliés ou conquis, et prononça l'exclusion des ports de France de tout l'atiment qui auroit touché soit en Angleterre, soit à quelqu'une de ses colonies. Peu de temps après, il entra en Pologne et battit les Russes à Pultusk et à Eylau (8 févriers 1807). Le roi de Prusse s'était rétiré à Kœnigsberg.

Les armées angloises s'honoroient alors en Afrique par la conquête du cap de Bonne

Espérance. Mais une perte irréparable vint affliger les hommes politiques de l'Angleterre; Charles Fox, le second fils dulord Holland, mourut à l'âge de cinquante-huit ans. La tribune devint veuve d'un orateur plein de feu, de grandeur et d'énergie dans la pensée, d'éclat et d'originalité dans l'expression. Ses inspirations inattendues, ses tournures heureuses et soudaines, la vigueur de son raisonnement, emportoient rapidement des questions qu'une discussion plus calme eût laissées peut-être indécises; il étoit difficile à la volonté la plus ferme de résister à l'entraînement de son éloquence foudroyante. Le talent de Fox a été souvent comparé à celui de Mirabeau.

Le2janvier 1808, le lord Grenville et le lord Howick entretinrent le parlement des dernières négociations avec la France, et, par conclusion, établirent que la seule paix possible entre les deux pays devoit avoir pour base l'uti possidetis. Le 25 du même mois, le bill relatif à l'abolition de la traite des nègres recut enfin la sanction royale. Les opposants assez nombreux avoient montré, dans la discussion et dans leurs votes, une opiniatreté remarquable. Le ministère, en voie d'amélioration, présenta, en mars suivant, un bill qui tendoit à admettre dans tous les emplois des armées de terre ou de mer tous les sujets de sa majesté britannique, quelle que fût leur religion, en leur conférant le droit de l'exercer publiquement. Cette mesure favorable, surtout aux catholiques irlandois, cessa dès la seconde lecture du bill, d'être approuvée par le roi. Les lords Grenville et Howick donnèrent leur démission, et le cabinet fut recomposé. M. Canning eut le département des affaires étrangères; le lord Castlereagh, celui de la guerre et des colonies; le lord Hawkesbury, l'intérieur; le lord Eldon, la chancellerie; le lord Mulgrave, l'amirauté; le comte de Chatam, l'artillerie; le comte Cambden devint président du conseil; M. Perceval, chancelier de l'échiquier; le lord Westmoreland, garde du sceau privé; le duc de Portland, premier lord de la tresorerie.

Malgré les rigueurs de l'hiver, la guerre continuoit avec acharnement entre les François et les Russes. La bataille de Friedland. gagnée par Napoléon, termina la campagne. Le maréchal Soult entra dans Kœnigsberg. Tilsit se rendit à l'empereur des François. Un armistice fut conclu, le 22 juin 1807, entre les empereurs, qui eurent, sur le Niémen, bordé sur les deux rives par les armées ennemies, une célèbre entrevue. Ils s'embrassèrent, et le 8 juillet suivant, la paix fut définitivement signée. Le czar reconnoissoit les rois de Naples, de Hollande et de Westphalie, nouveau rovaume réservé au prince Jérôme, le plus jeune frère de Bonaparte, et la confédération du Rhin; l'électeur de Saxe devenoit roi et recevoit les provinces de la Pologne jadis annexées à la monarchie prussienne par le traité de partage; la navigation de la Vistule devenoit libre, et l'on restituoit au roi de Prusse les pays conquis sur lui en Allemagne et en Silésie.

Une flotte envoyée par l'Angleterre, afin de forcer le détroit des Dardanelles, eut peu de succès. Une seconde expédition, commandée par le major général Makensie Fraser, s'empara d'Alexandrie, mais fut bientôt obligée d'abandonner cette place, et même d'évacuer l'Égypte, par suite de l'impossibilité de se procurer des subsistances, sans posséder Rosette et Rhamanieh. dont elle n'avoit pu s'emparer. L'amiral Dacres fut plus heureux; il se rendit maître de l'île hollandoise de Curação et fit la garnison prisonnière de guerre. Sir Samuel Auchmuty réussit également à Montevideo, et prit cinquante-sept bâtiments de commerce. Mais le général Whitelocke, chargé de réduire la province de Buenos-Avres, perdit deux mille cinq cents hommes dans un assaut contre cette ville, dont les troupes étoient commandées par le général françois Linières, et, par une lâche capitulation, il s'engagea à retourner en Angleterre, où, traduit devant une cour martiale, il fut déclaré désormais indigne de servir l'état dans aucune fonction.

L'Angleterre, à cette époque, sembloit traiter l'Irlande en pays conquis, sous prétexte d'éteindre la sourde fermentation qui régnoit toujours dans cette île si opprimée. Un bill ordonna le désarmement des habitants; un autre bill conféra au vice-roi le droit de déclarer les comtés en insurrection, selon son bon plaisir; et les magistrats furent autorisés à faire arrêter quiconque seroit surpris loin de son domicile, entre le coucher et le lever du soleil.

Le blocus des ports de l'Angleterre, ordonné par un decret de l'empereur Napoléon, amena des représailles. Le cabinet de Saint-James defendit à tous les vaisseaux de commerce de fréquenter les ports de la France et de ses allies, et prescrivit aux états maritimes d'opter entre les deux nations. Le Danemark hésita. Le ministère anglois supposa que Napoléon vouloit disposer de ce royaume, comme il avoit disposé de tant d'autres, et il fit ordonner au roi de Danemark de livrer, sans le moindre delai, tous ses vaisseaux de guerre au commandant de la flotte angloise. Sur le refus du roi, une escadre de quatorze vaisseaux de ligne, sous les ordres de l'amiral Gambier, de sir Samuel Hood et du commodore Keates, invextit Copenhague, et, le 2 septembre 1807. bombarda cetto genereuse ville et en brûla les plus beaux quartiers, au moyen de flechea incendiairea. L. 7, Copeubague se renthit, et neu vaisseaux deviurent la proje des vainqueurs. Cette violation insolente des droite des nations, et des plus simples règles de l'equite, remplit l'Europe d'indignation, et no fut pas d'une grande utilité pour l'Anuleterre. Tout le commerce danois arma en course, et ses petits bâtiments causèrent d'immenses prejudices au commerce anglois. L'empereur de Russie rompit avec la Grande-Brotagne, et les Danois recueillirent une veirtable gloire de leur noble résistance.

De graves débats s'étoient élevés en Espaque, entre le roi régnant, Charles IV, et le prince des Asturies, Ferdinand. Celui-ci, indigné de l'état de sujétion et d'avilissement où le favort et l'amant de la reine, don Maquel Codoy, prince de la Paix, retenoit le taille monarque, crut pouvoir monter sur

le trône d'Espagne à l'aide de Napoléon, et en lui demandant la main d'une princesse de sa famille. Cette tentative imprudente fu connue de Charles IV, qui fit arrêter k prince des Asturies. Mais Napoléon avoit d'autres vues qu'une simple intervention dans une querelle entre un père et son fis. Il blama la conduite du prince, et condut avec le roi un traité qui permettoit à une armée de plus de quatre-vingt mille hommes de traverser l'Espagne, afin de s'emparer du Portugal, dont le souverain étoit en même temps menacé par l'Angleterre. Le général Murat échelonna cette armée de Bayonne à Madrid, et en détacha une partie sous les ordres du général Junot, qui marcha directement sur Lisbonne. Le roi de Portugal, effrayé, redoutant à la fois les François et les Anglois, prit la résolution de s'embarquer pour le nouveau-monde, et d'aller fonder un empire à Rio-Janeiro. Ce fut une escadre angloise qui le conduisit au Brésil. Il fit voile le 29 novembre 1807. Le général Junot fit une entrée triomphale à Lisbonne.

Les Etats-Unis, cependant, se refusoient à laisser visiter leurs vaisseaux par les vaisseaux de la Grande-Bretagne. Le Léopard, navire de guerre anglois, rencontra le 🗠 juin, la frégate américaine la Chesepeack: et sur le refus de celle-ci, de souffrir qu'on la visitat, sous prétexte d'y chercher des déserteurs, le Léopard lui envoya toute sa bordée. La frégate se défendit; mais elle ctoit trop foible, et fut forcée d'amener son pavillon. Le gouvernement américain, irrité de cette violation du droit des gens, en pleine paix, sans aucun avertissement préalable. donna l'ordre à tous les bâtiments anglois de quitter les ports et les eaux des États-Unis, et défendit l'approche de ses côtes à tous les vaisseaux de l'Angleterre.

La session parlementaire de 1808 s'ouvrit le 31 janvier. L'opposition attaqua vivement le ministère sur l'odieux guet-apens de Copenhague; mais le cabinet possédoit la majorité dans les chambres, et tout en le blàmant, elle le soutint au pouvoir. M. Parceval présenta le budget. Il évaluoit les sub-

sides nécessaires à 45,000,000 sterl. pour l'Angleterre; 5,500,000 livres pour l'Irlande. L'impôt de guerre seul s'élevoit à 20,000,000 livres sterling.

La situation de l'Espagne occupoit tous les esprits. On répandit à Madrid le bruit que Godoy avait formé le projet d'emmener Charles IV au Mexique, à l'imitation du roi de Portugal. Une insurrection se manifesta; Godoy ne se sauva qu'avec peine des mains des furieux qui le poursuivoient, et vouloient l'égorger; mais il fut jeté dans une sombre prison. Charles IV, effrayé, abdiqua la couronne le 19 mars, et Ferdinand fut proclamé roi d'Espagne. Mais la détermination que Charles IV venoit de prendre céda, après vingt-quatre heures, à de plus mûres réflexions; il révoqua son abdication, et appela le général Murat à Madrid; le grandduc de Berg v fit son entrée le 24, à la tête d'une nombreuse armée, et sembla se trouver placé comme médiateur entre le vieux souverain et le jeune roi. Le prince des Asturies en recut le conseil de se rendre au-devant de Napoléon, qui, disoit-on, venoit lui-même en Espagne. Ferdinand crovoit rencontrer l'empereur à Burgos. Il ne I'y trouva point. Il s'avança jusqu'à Vittoria, et après quelque hésitation, il franchit la frontière, et ne s'arrêta qu'à Bayonne. Charles IV et la reine arrivèrent également dans cette ville le 30 avril, accompagnés de l'infant don Carlos et d'une nombreuse noblesse. Charles, en présence de Napoléon, somma son fils d'abdiquer la couronne. Ferdinand obéit, mais se réserva l'appel à la nation. On apprit bientôt que le 2 mai un mouvement populaire s'étoit déclaré à Madrid. Les soldats françois avoient été attaqués par les Espagnols. Ils avoient fait feu sur les assaillants; un massacre épouvantable en avoit été la suite, et la ville avoit été désarmée. L'empereur nomma le grand-duc de Berg lieutenant-général de toutes les Espagnes, et engagea Charles IV à faire valoir énergiquement son autorité paternelle contre un fils qui le trahissoit. Ferdinand ne résista plus aux injonctions de son père; il

signa l'acte qui le déshéritoit, et dès le lendemain, Charles IV résigna, pour la seconde fois, sa couronne. Il le fit entre les mains de Napoléon, et lui transmit tous ses droits au trône. Les nouveaux droits de l'empereur furent reconnus par une junte, convoquée à la hâte, dans la ville de Bayonne, et Bonaparte fit proclamer roi des Espagnes et des Indes, son frère Joseph, qui alla se montrer à ses nouveaux sujets à Madrid. Charles IV. la reine, le prince de la Paix et la reine d'Étrurie reçurent, pour résidence, le château de Compiègne; et les infants, Ferdinand et Carlos, furent conduits à Valençay. L'Espagne ne tarda pas à s'insurger. Une junte suprême, réunie à Séville, déclara la guerre à la France, et sollicita l'appui de l'Angleterre, qui se hâta de saisir cette occasion de nuire à son ennemie, mit en liberté tous les prisonniers espagnols, les habilla, les arma, ouvrit ses arsenaux et ses trésors, et fit sortir de terre des bataillons formidables. Les premiers succès de l'armée espagnole furent aussi grands qu'inattendus. Le général Dupont, qui commandoit une division françoise, se laissa cerner par ses adversaires, conduits par Castanos, et soutenus par une armée angloise. Une capitulation humiliante suivit cette faute; et quatorze mille François mirent bas les armes à Baylen; tout leur matériel, leurs bagages, leur artillerie, tombèrent aux mains des Espagnols. Toutefois, le maréchal Bessières arrêta ce premier élan, et, vainqueur à la bataille de Medina del Rio-Secco (14 juillet 1808), il protégea la retraite de Joseph, qui se retira sur Vittoria.

L'Angleterre, cependant, par son or et ses promesses de secours, étoit parvenue à insurger la ville d'Oporto en Portugal, et lui avoit envoyé une armée de 25,000 hommes, sans y comprendre les troupes embarquées sur l'escadre de l'amiral Cotton. Junot attaqua les Anglois près de Vimiera, et fut si complètement battu, que le lendemain il demanda une suspension d'armes. Huit jours après, il signa une convention, qui porte le nom de convention de Cintra. Il abandon-

Portugal, es François aleszient point correcciones comme consonners de guerre et de l'entre et ronsocries en France, avec tours de l'entre et leurs coeraux, aux france du gouvernement anglois. L'amiral l'escadre russe, mouillée dans le Tage, et l'escadre russe, mouillée dans le Tage, et l'escadre russe mouillée dans le Tage, et l'escadre russe mouillée dans le Tage, et l'escadre russe pu'il retroit d'une aussi grande russere et nonotistant la lettre du traité, la comment de Cintra ne fut pas exécutée avec toute la fidelité désirable pour l'honne de la ration.

Lorsque l'empereur Napoléon apprit le constre de ses lieutenants dans la Peninsule, il unittà l'Allemagne, et annonça qu'il se rendroit lui-même en Espagne pour y faire componner son frère et planter ses aigles sur les forts de Lislonne. En même temps, il ordonna qu'une armée françoise entreroit dans les états romains, et s'empereroit de toutes les places fortes de l'etat de l'Eglise. Il se vengeoit ainsi du pape. Pie VII, qui avoit refuse de reconnoître lesenh comme roi d'Espagne. Son entree en Espagne fut repide comme la fondre: les victoires de Tu-leia et de Sono-Serra lui cuvrirent la route de Madrei, qui se remit le l'décembre.

Le pariement lot sa première seance le 19 meier (80). La France et la Russie arvient mat connective an roll les conditions qu'elles agretionent a des arrangements pacifiques. La premiere de louises stein abanden de la cause हें चेंक्क्सूनारः एवं प्रकार कात्राव्य रहे नावन्य दृष्ट वर्ष्टरें। execution provide rememberant a delice tre was conceen was quale Continue of the State of the St waster and the appropriate the set a settle time. est mane in the district constitution for and a securious than there's to the a York fut no see the three was trained in clare for these less seems on the second result of the contract of the column we will be the state of the ma-HARRING COLT. COLC. States Seek make a superior of the area common in chamto suitable to the second of the second of special reporter on a conserve definersa marin in the real water or the decide Parmete.

Napoléon poursuivoit ses succès en Espagne. Les troupes angloises, aux ordres de sir John Moore, effectuèrent leur retraite sur la Corogne, en se livrant à tous les excès. Elles devoient être embarquées le 16 janvier mais les avant-postes du maréchal Soult le atteignirent et jetèrent beaucoup de désor dre dans leurs rangs. Sir John Moore fu tué d'un boulet de canon; les vaisseaux quit tèrent la Corogne, qui capitula, ainsi que le Férol, Bilbao, Sant-Ander et autres places.

L'Autriche, qui nourrissoit, depuis ses de faites d'Ulm et d'Austerlitz, des projets de vengeance contre Napoléon, saisit le momen où elle le vit engagé en Espagne, pour lu déclarer la guerre. Napoléon, indigné, re partit avec la rapidité de l'aigle, et aprèplusieurs victoires qui tiennent du prodige il parut, le 10 mai, sous les murs de Vienne. Il s'empara pour la seconde fois de cette capitale, livra la bataille d'Essling le 20 de même mois, et celle de Wagram, le 4 juillet L'autriche vaincue, demanda la paix. De nouveaux territoires accrurent le royaume d'Italie, ainsi que la Saxe et le grand-duché de Varsovie. L'empereur Alexandre acquit une portion de la Gallicie. Le roi d'Espagne, k roi de Naples, Murat, furent reconnus par l'Autriche, qui adhéra au système prohibitif, décrété par Napoléon contre l'Angleterre.

Tandis que Napoléon alloit en courant combattre l'Autriche, l'Angleterre armoit quarante mille hommes, qu'elle embarquoit sur une flotte de cinq cents voiles, commandée par l'amiral Strachan. Son but étoit de s'emparer de l'île de Walcheren et du port de Flessingue, de brûler les vaisseaux francois mouillés dans l'Escaut, et de détruire d'immenses arsenaux, et de vastes bassins recemment construits à grands frais. Le 15 août, la flotte bombarda Flessingue; le feu dura trente-six heures, et la place capitula le 15; la garnison fut envoyée en Angleterre. L'Escaut fut mieux défendu par ses forts et par l'escadre françoise; tous les autres points sur lesquels l'amiral Strachan, et le comte de Chatam, qui commandoit les troupes de terre, dirigèrent leurs attaques, étoient préparés à la défense. Lord Chatam prit le parti de revenir en Angleterre, en laissant à Walcheren une partie de son armée. Des fièvres pestilentielles se déclarèrent bientôt dans cette garnison, qui succomba au deux tiers sous leur funeste influence. On se vit obligé d'abandonner Flessingue, et l'on fit sauter, en se retirant, les fortifications et les bassins. Le cabinet anglois se consola de cet échec par la prise de la Martinique, celle de Cayenne et celle du Sénégal.

L'empereur Napoléon envahit Rome, donna un nouveau gouvernement à l'état de l'Église, déclara que la ville éternelle devenoit la seconde de son empire, et fit enlever militairement la personne du pape, que l'on conduisit d'abord à Savone, d'où sa sainteté fut transférée à Fontainebleau. Sous le prétexte d'une haute raison d'état, la nécessité d'avoir un héritier de son sang, il fit dissoudre le mariage qui l'unissoit à Joséphine Tascher de la Pagerie, sacrée et couronnée impératrice, et demanda la main de l'archiduchesse Marie-Louise, fille de François II. L'empereur d'Autriche, cédant à son tour à de hautes considérations parut accorder sa fille à l'empereur Napoléon avec la plus grande satisfaction.

Une mésintelligence fâcheuse régnoit dans le cabinet anglois; elle devint si vive, que le lord Castlereagh et M. Canning jugèrent de leur honneur de se disputer leur vie dans un duel. Ils donnèrent leur démission. Le marquis de Wellelsey remplaça M. Canning, le comte de Liverpool (le lord Hauwkesbury) succèda au lord Castlereagh, sir Richard Ryder fut promu à l'intérieur.

Les débats du parlement, qui s'ouvrit le 23 janvier 1810, furent suivis par l'opposition contre le ministère, avec une extrême violence. On condamna l'expédition désastreuse de Walcheren; on réclama une enquête et le lord Chatam se démit des fonctions de grand-maître de l'artillerie. Des sociétés politiques se formèrent de toutes parts; on s'éleva énergiquement contre les mesures ministérielles, qui restreignoient la liberté de la presse, et dérogeoient aux libertés natio-

nales. Un écrivain, cependant, fut cité par la chambre des communes, pour avoir exprimé de nobles pensées à cet égard; mais la chambre crut reconnoître un outrage à la représentation du peuple anglois, et le fit emprisonner à Newgate. Sir Francis Burdett prit la défense du condamné, dont il regardoit l'emprisonnement comme subversif des principes de la constitution. Une lettre qu'il écrivit à ses commettants, et qu'il publia dans les journaux, fut dénoncée à la chambre par M. Lethbridge. La chambre, blessée dans son orgueil, déclara rebelle, scandaleuse la lettre de sir Francis Burdett, et sur la motion de sir Robert Salisbury, envoya l'orateur populaire à la tour. Le peuple de Londres indignése souleva et forma des rassemblements en criant : « Burdett, pour toupjours! » On brisa les voitures de plusieurs lords; on jeta de la boue aux députés qui avoient voté pour l'arrestation, et des pierres aux fenêtres des dénonciateurs Yorke, Perceval, Lethbridge, etc. La garde à cheval fit feu sur le peuple, on chargea les canons dela tour à mitraille, et le désordre fut grand durant quelques jours; mais il s'apaisa peu à peu, et sir Francis garda prison jusqu'à la prorogation du parlement. Les habitants de Westminster et les francs tenanciers de Middlesex adressèrent en sa faveur, aux chambres, des pétitions dont elles refusèrent d'admettre la lecture. Burdett écrivit aux pétitionnaires pour les remercier, et les exhorta vivement à soutenir l'antique cause des Russel et des Sidney.

L'armée françoise continuoit ses succès en Espagne; elle s'empara de Grenade, de Séville, de Valence, de Malaga, de Saragosse, de Gironne, de Méquinenza, et repoussa jusque dans l'île de Léon et la ville de Cadix, les débris des armées espagnoles et angloises, mais elle fut forcée de s'y arrêter. Masséna marcha sur le Portugal, prit Alméida défendue par une garnison angloise qui devint prisonnière de guerre, Ciudad-Rodrigo, et combattit Wellington à Viseu et dans les gorges de la Sierra-de-Rusaco. Wellington résista aux efforts des François, et se retira dans les li-

gnes de Torresvédras, à dix lieues environ de Lisbonne. Les Cortès générales de l'Espagne, se réunirent à Cadix le 24 septembre 1810, déclarèrent nulles toutes les œuvres et abdications de Bayonne, et travaillèrent à la création d'une constitution. D'une autre part, la Hollande qui refusoit. sous l'appui du roi Louis, d'exécuter les décrets de blocus continental, fut réunie à l'empire françois; et le royaume de Westphalie fut créé en faveur de Jérôme Bonaparte qui, bientôt après, épousa la fille du roi de Wurtemberg. Le grand-duc de Sudermanie, remplaça sur le trône de Suède, Gustave son neveu, chassé par ses sujets, mais il n'avoit pas d'héritier. Les États s'assemblèrent; et l'influence de Napoléon fut telle sur les hommes qui les composoient, qu'ils élurent pour lui succéder le maréchal Bernadote, prince de Ponte-Corvo, l'un des plus célèbres généraux de la république françoise. L'Angleterre, à peu près aux mêmes époques, s'emparoit de l'Ile-de-France, à laquelle elle imposa son ancien nom d'île Maurice; mais le capitaine françois Duperré faisoit éprouver un échec à ses armes dans un combat où les frégates le Sirius et la Magicienne furent incendiées, et où la Néréide et l'Iphigénie abaissèrent le pavillon britannique devant le pavillon aux trois couleurs.

La princesse Amélic, fille de Georges III, mourut le 2 novembre; et le roi, désespéré de cette perte, retomba dans l'état de démence dont il étoit momentanément sorti. La direction du gouvernement fut encore accordée au prince de Galles, mais non celle de son père et de sa maison. On donna au roi un conseil composé des archevêques d'York et de Canterbury, du duc de Montrose, des comtes de Winchelsea et d'Alyesford, des lords Eldon et Ellenborough, et de sir William Grant (février 1811).

Les troubles de l'Irlande continuoient. Les catholiques opprimés formèrent des comités dont on poursuivit les membres avec rigueur. Ils s'adressèrent aux chambres qui refusèrent d'examiner leurs plaintes; mais aucune sévérité, aucune injustice ne put les détourner du but vers lequel ils tendoient; et s'ils supportèrent avec résignation d'odieux abus de pouvoir, ils ne perdirent jamais l'espérance d'obtenir un jour une amélioration à leur sort.

Le commerce anglois se trouvoit dans un tel état de souffrance, que M. Perceval crut devoir demander une enquête sur les causes du mal et sur les moyens à employer-pour v remédier. Un comité nommé à cet effet attribua les causes du malaise général à des spéculations irréfléchies sur l'Amérique méridionale, et proposa un prêt de 6,000,000 sterling en billets de l'échiquier, aux négociants famés, afin de parer aux désastres dont ils étoient menacés. Le bill fut adopté, mais avec peu d'utilité, parce que la plupart des commercants ne purent fournir les sûretés qu'on en exigea. Le budget de 1811 fut présenté le 20 mai. Les dépenses s'élevoient à 49,500,000 livres sterling pour l'Angleterre , et à 6,500,000 pour l'Irlande. Le duc d'York fut réintégré dans le commandement général des armées.

Les succès des François étoient rapides en Espagne: Soult réduisoit Olivença et Badajoz; Suchet emportoit d'assaut la place de Tarragone, et Valence ouvroit ses portes an vainqueur. Ce fut cette année 1811, le 20 mars, que la naissance d'un fils vint combler les vœux de Napoléon. Le jeune prince reçut le titre de roi de Rome, et fut comme tel présenté au corps diplomatique et par lui reconnu. Tout sembloit sourire au succès des projets ambitieux de l'empereur, lorsque ses discussions avec le pape vinrent allumer son courroux et lui susciter dans la masse du clergé des ennemis d'autant plus dangereux qu'ils agissoient dans l'ombre. La Russie, de son côté, ne trouvoit pas que les avantages de son alliance avec la France compensat les sacrifices que lui coûtoit sa rupture avec l'Angleterre. La Suède, bien que gouvernée par l'un des anciens généraux de Napoléon, se rapprochoit secrètement du cabinet de Saint-James: l'Autriche et b Prusse attendoient les événements. Les escadres de la Grande-Bretagne s'emparèrent

de Batavia, et bientôt de toute l'île de Java et de celle de Madurah.

Les armes angloises comptoient aussi des succès en Espagne (1812). Wellington se rendit maître de Ciudad-Rodrigo et de Badajoz. Après ces grands avantages, il marcha contre Marmont, qui abandonnoit son entreprise sur le Portugal; il l'atteignit à Salamanque, et quoique la victoire restât indécise, elle fut en réalité si défavorable aux François qu'ils abandonnèrent le blocus de Cadix et ne purent défendre Séville. Le lord Wellington ayant recu de nouveaux renforts marcha sur Madrid, d'où le roi Joseph venoit de sortir avec une armée qui ne pouvoit guère passer que pour une escorte. Les Anglois entrèrent à Valladolid, puis à Burgos; mais ils trouvèrent dans le château de cette ville une garnison indomptable qui se défendit avec succès contre une armée formidable, et se couvrit de gloire. L'arrivée du maréchal Soult força les alliés à se replier sur le Douero.

Le parlement perdoit beaucoup de moments précieux dans des discussions sans résultat. Toutes les tentatives faites en faveur des catholiques irlandois échouoient contre l'obstination d'une majorité imbue d'absurdes préjugés. Le marquis de Wellesley se retira des affaires et fut remplacé par le lord Castlereagh. Le régent appela au ministère ses anciens amis les lords Grey et Grenville; et peu de jours après, le chef de ce cabinet, M. Perceval, fut assassiné en entrant dans la chambre des communes. Les attributions de ce ministre furent divisées : Le comte de Liverpool devint premier commissaire de la trésorerie; le lord Sidmouth eut l'intérieur; M. Vansitart fut chancelier de l'échiquier, et le comte de Harrowby président du conseil. M. Brougham proposa d'utiles mesures commerciales qui tendoient à rapprocher les États-Unis d'Amérique de l'Angleterre; mais les griefs des Américains étoient trop nombreux et par malheur trop bien fondés. Les hostilités commencèrent entre les deux nations, et les Américains attaqués sur mer sans déclaration préalable, envoyèrent des troupes contre le Canada. Leurs premières tentatives n'eurent aucun succès; mais des combats partiels sur l'Océan abaissèrent momentanément l'orgueil du pavillon anglois. La frégate la Constitution prit et brûla la frégate de premier rang la Guerrière; et la frégate les États-Unis s'empara de la Macédonienne, vaisseau de cinquante canons.

Mais les discussions de Napoléon avec l'empereur Alexandre prenoient un caractère d'aigreur qui faisoit prévoir une prochaine rupture entre les deux souverains. Napoléon ne tarda pas à déclarer que l'autocrate avoit violé la foi jurée, et une immense armée françoise, appuyée par cent mille hommes de troupes alliées, marcha vers le territoire de la Russie. Le 16 août 1812. Napoléon bombarda la ville de Smolensk défendue par trente mille soldats, et prit possession de ses décombres. Les Russes se retirèrent au-delà du Dnieper, en détruisant tout ce qui existoit sur leur passage, et brûlant même les récoltes sur pied. Après plusieurs combats célèbres et sanglants. Napoléon livra le 7 septembre la fameuse bataille de la Moskowa, où cent trente mille Russes furent écrasés par le feu des batteries françoises et la valeur des soldats de la grande armée. Le 14 du même mois, Napoléon prenoit possession de Moscou, et s'établissoit au Kremlin. Cette vaste capitale sembloit déserte; on s'en étonnoit, et l'on redoutoit quelque piége, lorsqu'un épouvantable incendie éclata sur tous les points. Le gouverneur Rostopchin avoit donné l'ordre de brûler la ville sainte, la seconde et naguère la première de l'empire, et les Russes avoient obéi. Après un mois de mystifications diplomatiques par lesquelles il est évident que Napoléon se laissa induire en erreur, l'armée françoise fut forcée d'abandonner l'inhabitable Moscou. Des froids extraordinaires firent périr ses chevaux, le désordre se mit dans les rangs de ses guerriers, et le reste de la campagne ne fut qu'un long et terrible désastre. Napoléon rentra seul dans Paris, le 18 décembre.

Le parlement, après une discussion approfondie, renouvela la Charte de la Compagnie des Indes (mars 1813). La Compagnie fut maintenue pour vingt années, à partir du 10 avril 1814, en possession de ses anciens territoires et de toutes les acquisitions nouvelles, avec le droit exclusif du commerce de la Chine, et spécialement de celui du thé; elle devoit payer l'entretien des troupes, ses dettes contractées en Angleterre, et les frais d'administration. Le dividende étoit restreint à dix pour cent; et vingt mille hommes des troupes de sa maiesté devoient être habillés, équipés et soldés par la Compagnie. Le budget de l'état qui fut présenté peu après porta les besoins du Royaume-Uni à 72,000,000 liv. sterling (1,728,000,000 de francs).

Napoléon, cependant, recomposoit son armée; mais la déroute de Moscou avoit rendu l'espoir à ses adversaires. Les Anglois et les Espagnols continuèrent leurs efforts afin de repousser définitivement le roi Josenh de la péninsule ibérique. Wellington battit, à Vittoria, le maréchal Jourdan; et Joseph, que détrônoit cette journée, rentra en France par la route de Roncevaux. Le duc d'Albuféra remportoit encore devant Tarragone une victoire signalée sur le général Murray, et lui enlevoit toute son artilleric; mais le général Graham venoit de s'emparer de Saint-Sébastien; Pampelune avoit capitule, et l'armée du general Wellington se montroit déjà sur le territoire françois. De leur côté, les Russes marchoient sur la Pologne, et faisoient leur entrée à Varsovie : le roi de Prusse quittoit Berlin, renoncoit à son alliance avec Napoléon, et joignoit ses troupes à celles de l'empereur de Russie. Berlin fut bientôt après occupé par les cosaques; llambourg ouvrit son port aux Anglois, et le cabinet de Vienne Ilt nen préparatifs pour trahir avec le plus d'ayantage possible le gendre de l'empereur d'Autriche. L'Angleterre fomentoit les défections par tous les moyens.

Napoleon n'avoit plus de cavalerie : mais la F davoit recomposé une brillante

et valeureuse infanterie. Le 2 mai, il livra dans la plaine de Lutzen, où périt Gustave-Adolphe en 1632, une bataille sanglante, et remporta une victoire chèrement pavée. Il entra à Dresde en vainqueur; et le 20 et le 21 mai deux autres victoires , celles de Bautzen et de Wurtzchen vinrent ajouter de nouveaux lauriers à sa gloire militaire ; mais il ne possédoit plus de cavalerie, il lui fut impossible de poursuivre ses ennemis, et d'aussi belles actions ne furent suivies d'aucun avantage réel. Elles amenèrent cependant une suspension d'armes et la convocation d'un congrès à Dresde. Les alliés, auxquels s'étoient joints trente mille Suédois, étoient trop formidables pour céder sur aucun point aux prétentions de Napoléon; les leurs étoient inadmissibles pour un caractère aussi énergique que celui du soldat couronné; les hostilités ne tardèrent pas à recommencer. François II abandonna son gendre, et lia sa cause à celle des ennemis de la France: l'empereur Alexandre appela près de lui le général Moreau qui n'eut pas honte de paroître comme adversaire devant les braves qu'il avoit souvent conduits à b victoire; et Bernadote, le prince royal de Suède, la créature de l'empereur, commandoit lui-même les troupes destinées à compléter la ruine de cet ancien rival de gloire.

Le 27 août, Napoléon remporta une victoire éclatante sous les murs de Dresde; mais le général Vandamme, désobéissant aux ordres qu'il avoit reçus, fut fait prisonnier avec neuf mille hommes, par des masses d'infanterie prussienne, et rendit nuls les avantages que pouvoit procurer la bataille de Dresde. En octobre suivant, Bonaparte rétrograda sur Leipsick; un combat terrible fut livré, il dura trois journées entières (18, 19, 20 octobre), et l'étoile de Napoléon, brillant d'un nouvel éclat, sembloit dejà lui promettre une victoire mémorable, lorsque les Wurtembergeois et les Saxons, qui combattoient pour lui, tournèrent leurs armes contre les François; et, par cet acte de la plus infime trahison, mirent le désordre dans leurs rangs. Napoléon se battit comme

un soldat; mais le sort de la journée étoit décidé : il fut vaincu. Le carnage fut épouvantable.

A la nouvelle de la hataille de Leipsick, la Hollande se souleva en faveur de l'ancienne famille qui l'avoit si long-temps gouvernée, et le prince d'Orange fit son entrée à Amsterdam le 1<sup>er</sup> décembre 1815.

Tandis que Napoléon redemandoit des sacrifices à son corps législatif qui lui faisoit entendre trop tard un langage sévère, les souverains alliés firent paroître à Francfort une déclaration par laquelle, isolant Bonaparte de la nation françoise, ils annonçoient qu'ils ne traiteroient plus avec lui, mais avec elle, par ses représentants naturels.

Le parlement rentra le 4 novembre, et le cabinet lui donna connoissance des traités de l'Angleterre avec la Prusse et la Russie : L'invasion de la France étoit résolue. Elle se fit au midi par Saint-Jean-de-Luz, et à l'est par le pont de Bâle. Plus de six cent mille hommes passèrent le Rhin et se précipitèrent sur le géant renversé. Napoléon se défendit avec un petit nombre contre cette immense multitude. Jamais ses talents militaires n'éclatèrent d'une manière plus admirable; jamais la bravoure des soldats françois n'accomplit de tels prodiges. Les combats de Montmirail, de Champaubert, de Château - Thierry firent croire quelque temps que les armées coalisées seroient forcées de renoncer à leur entreprise : deux fois elles avoient rétrogradé au-delà des limites de la France; mais des défections douloureuses s'opérèrent parmi les généraux de Napoléon: plusieurs d'entre eux abandonnèrent ou trahirent leur ancienne idole. Les conditions de paix offertes à Napoléon, ou proposées par lui aux alliés, furent repoussées avec dédain et par les rois coalisés et par l'empereur. On prononça le nom de Bourbon. Le lord Castlereagh fit connoître officiellement que l'Angleterre désiroit que cette famille fût replacée sur le trône de France. Les alliés firent leur entrée dans Paris le 31 mars 1814, et Napoléon, alors à Fontainebleau, abdiqua en faveur de son fils. Le vil sénat qui, la veille, se prosternoit à ses pieds, proclama sa déchéance. L'impératrice Marie-Louise alla rejoindre l'empereur François II avec le roi de Rome, et l'empereur des François, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, reçut pour asile et retraite l'île d'Elbe, et sa souveraineté. Le chef de la branche aînée de la famille des Bourbons remonta sur le trône de France. Il prit le titre de Louis XVIII, et data ses actes de la dixneuvième année de son règne.

Speciatrice intéressée de ces grands événements qui sembloient amener de notables économies dans des dépenses que la paix devoit éteindre, l'Angleterre vit cependant avec douleur que ses besoins, non compris ceux de l'Irlande, s'élevoient à 67,500,000 livres sterling (environ 1 milliard 700,000 francs), somme effrayante pour tous les esprits qui osoient examiner les ressources de l'avenir.

Le vaisseau anglois, le Royal-Souverain, transporta le roi de France, Louis XVIII. sur le rivage de Calais. Il entra dans sa capitale le 4 mai 1814, et donna aux François une charte où furent consignés quelquesuns des principes qui avoient opéré la révolution de 1789. Par un traité de paix signé entre les puissances belligérantes, le 30 mai, la France rentroit dans ses anciennes limites: Malte et ses dépendances appartenoient à l'Angleterre ainsi que l'Île-de-France, Tabago et Sainte-Lucie; la Hollande fut réunie à la Belgique sous le nom de royaume néerlandois; l'électorat de Hanovre reçut le titre de royaume: Ferdinand VI étoit déja remonté sur le trône d'Espagne.

La guerre avoit continué assez mollement entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais les généraux anglois reçurent des renforts considérables, et la flotte de l'amiral Cochrane menaça bientôt deux points importants: Baltimore et Washington. Cette dernière ville fut défendue avec vigueur par le général Winder, et les rangs anglois furent plusieurs fois rompus par le canon américain; mais la milice d'Annapolis saisie d'une

terreur panique prit la fuite, et il devint de toute nécessité d'évacuer Washington. Les Anglois, commandés par le général Ross, livrèrent aux flammes tous les édifices publics: le palais du sénat et celui des députés; le palais du président, la bibliothèque du capitole, la trésorerie, le bassin de construction, l'arsenal, l'hôtel de la guerre et jusqu'au pont magnifique jeté sur le Potomack. Des peuples barbares n'eussent pas agi autrement. Toutefois le succès fut de courte durée. Baltimore se défendit avec énergie: le général Ross fut tué, et Cochrane, après avoir inutilement tenté un débarquement où il perdit l'élite de ses troupes, se vit forcé de redescendre la Chesapeack avec toute sa flotte. L'escadre du lord Champlain eut également un engagement trèsvif avec l'escadre américaine moins forte qu'elle, mais qui triompha par l'habileté de ses manœuvres. Bientôt des négociations s'ouvrirent entre les deux états, et le 24 décembre 1814 intervint un traité de paix qui mit fin aux hostilités.

De nouveaux germes de mécontentement s'étoient manifestés en France. Les fautes du gouvernement royal, les nombreux partisans du régime renversé par les alliés, les craintes qu'inspirèrent à Napoléon des avis qui lui donnoient à entendre que les plénipotentiaires des puissances réunies en congrès à Vienne, avoient proposé son emprisonnement à l'île de Sainte-Hélène dans les mers africaines, lui suggérèrent le projet de reparoître en France et de reconquérir son trône et son pouvoir. En effet, le 1er mars 1815 il prit terre à Cannes, dans le golfe Juan, avec quelques centaines de vieux guerriers qui arborèrent la cocarde tricolore en touchant le sol de la France. L'aspect de ces braves eut l'effet de l'étincelle électrique. Les régiments que l'on envoya contre Napoléon se déclarèrent en sa faveur. Grenoble, Lyon, toutes les villes situées sur le passage de cet empereur invaincu épousèrent à l'instant sa querelle, et, selon ses propres expressions, son aigle vola de clocher en clocher jusqu'aux tours de NotreDame. Napoléon rentra dans Paris le 20 mars, et Louis XVIII alla chercher une retraite dans la ville de Gand. Aucune tentative importante ne fut faite pour défendre son trône: La révolution étoit consommée dans toute la France.

Mais aussitôt que les puissances alliées, encore réunies à Vienne, apprirent la résurrection miraculeuse de l'ennemi qu'elles avoient cru écrasé, elles se coalisèrent de nouveau contre lui, et le proclamèrent le fléau des peuples et le perturbateur du monde. Les Anglois et les Prussiens se trouvoient en ligne sur les frontières du nord de la France; ils s'avancèrent avec rapidité: les Autrichiens pénétrèrent par la Suisse et la Savoie; les Espagnols se préparèrent à franchir les Pyrénées et les Russes marchèrent vers le Rhin. Malgré son génie, les talents de ses généraux et l'enthousiasme de ses partisans, il sembloit impossible que Napoléon, sans cavalerie, presque sans artillerie, et avec les débris mutilés d'une armée éprouvée par de grands revers, pût résister un moment aux masses formidables qui se dirigeoient contre lui. Le grand homme se révéla cependant encore dans cette position critique; cent vingt mille soldats accoururent en moins de six semaines sous la bannière tricolore, et ne craignirent pas d'affronter cinq cent mille ennemis; deux victoires en trois jours récompensèrent d'abord leur audace et leur dévouement; une nouvelle bataille s'engagea, le 18 juin, dans les champs de Waterloo. Après cinq heures de combat acharné, Wellington, qui commandoit les troupes angloises, etoit forcé à la retraite, lorsque l'arrivée de Blucher, avec trente mille Prussiens, fit changer la victoire. Les François furent écrasés après des prodices de valeur. Napoléon déposa une seconde fois la couronne, et le 8 juillet l'armée coalisée rentra dans la capitale de la France; Louis XVIII remonta sur le trône, et Paris fut dépouillé de tous les chefs-d'œuvre des arts dont la victoire avoit enrichi ses musées. Aucun malheur ne fut épargné aux départements occupés par les troupes étrangères.

et il faut dire, à la louange des Anglois, que de tous les occupants, ce furent ceux qui s'écartèrent le moins de la discipline.

Napoléon avoit conçu le projet de se retirer aux États-Unis d'Amérique, et deux frégates avoient été disposées pour l'y conduire; mais il changea d'avis, et se confiant dans la magnanimité angloise, il se rendit à bord du Bellérophon, qui rentra dans la rade de Torbay le 23 juillet. Napoléon écrivit au prince régent une lettre célèbre par la noblesse des sentiments qu'elle exprimoit : il venoit, comme Thémistocle, s'asseoir aux foyers du peuple britannique et se mettre sous la protection des lois d'un ennemi généreux; mais cette générosité ne se montra pas en cette circonstance, et le ministère anglois signifia à l'illustre guerrier qu'il étoit prisonnier des nations alliées, et que l'intention de toutes les puissances de l'Europe étoit qu'il fût transféré à l'île de Sainte-Hélène. Le vaisseau le Northumberland, commandé par le capitaine Cockburn, le déposa en effet, après soixante-six jours de navigation, dans ce funeste exil, où devoit se trouver sa tombe.

La chute de Bonaparte avoit entraîné celle de toute sa famille. Le royaume de Westphalie, le royaume d'Italie n'existoient plus. Le roi de Naples, Joachim Murat, après s'être allié à l'Autriche contre son beau-frère et son bienfaiteur, avoit vu mettre en doute par l'Angleterre la légitimité de ses titres au trône: et. dans la crainte d'être à son tour mis au ban de l'empire d'Autriche, il déclara la guerre à François II. Cette imprudente levée de boucliers lui valut d'être détrôné après une seule bataille. Il voulut tenter encore la fortune, et imiter Napoléon dans son étonnante expédition des cent-jours; mais il fut trahi, arrêté en débarquant au Pizzo, sur les côtes de la Calabre, et fusillé par ordre de Ferdinand VI.

Le budget de la seule Angleterre s'éleva encore, pour 1815, à la somme énorme de 80,000,000 sterl. Il y fut pourvu au moyen d'emprunts qui s'élevèrent à 45,500,000 liv. Le traité de paix définitif entre l'Angle-

terre, les puissances et la France fut signé le 20 novembre 1815. On sait jusqu'à quel point fut écrasée la nation vaincue. Quelque temps après intervint entre l'autocrate du nord et les rois germaniques un acte, qu'ils qualifièrent de traité de la Sainte-Alliance. M. Brougham demanda qu'il fût textuellement communique au parlement (février 1816); mais le lord Castlereagh répondit que le prince régent avoit refusé d'y souscrire. attendu que la constitution lui défendoit d'apposer sa signature personnelle à de tels actes, ce qu'avoient fait les autres souverains, mais qu'il adhéroit aux principes qui en formoient la base. Le 14 mars, le prince annonça qu'il accordoit la main de sa fille, la princesse Charlotte, héritière du royaume d'Angleterre, au prince de Saxe-Cobourg. Le 20 mai, un bill modifia dans ce qu'elle avoit de trop sévère la loi relative aux étrangers. Le budget présenta un déficit d'environ 17,900,000 livres sterling. La fortune publique étoit en péril, et une horrible détresse se déclara sur tous les points de l'Angleterre. La récolte avoit manqué dans presque toute l'Europe, et la disette de blé se fit sentir dans la Grande-Bretagne plus qu'en aucune autre contrée. Les ateliers se fermèrent; les magasins étoient encombrés de produits manufacturés qui ne trouvoient pas d'écoulement. Le gouvernement rendit des décrets: mais ces décrets ne remédièrent ni à la misère ni à la faim.

Ce fut à cette époque que le lord Exmouth, qui commandoit les forces navales dans la Méditerranée, reçut du ministère des instructions pour intimer aux régences barbaresques l'ordre de faire la paix avec les puissances de Naples et de Sardaigne, de traiter les habitants des îles Ioniennes à l'égal des Anglois, de rendre la liberté à tous les chrétiens, et de cesser de les réduire à l'esclavage. Les beys de Tunis et de Tripoli adhérèrent sans difficulté à ces conditions; mais le dey d'Alger ne répondit qu'en faisant massacrer par ses sujets les pêcheurs de corail rassemblés au cap de Bone. Le lord Exmouth, sur son rapport,

fut autorisé à châtier Alger. Son escadre formidable, accrue des vaisseaux de la flotte hollandoise aux ordres de l'amiral van Capellen, bombarda la ville, en incendia la moitié et détruisit la marine algérienne. Le dey, la rage dans le cœur, signa forcément la paix en se promettant de la rompre à la première occasion.

Le parlement de 1817 s'ouvrit le 28 janvier, et recut du lord Sidmouth la communication d'une tentative d'assassinat sur la personne du régent. Un coup de fusil à vent avoit été tiré sur la voiture du prince, et l'une des balles en avoit brisé les glaces. Les chambres prescrivirent les mesures les plus actives afin qu'on recherchat et qu'on punit l'auteur de cet attentat. Le 3 février, un comité, chargé de prendre des informations sur les réunions séditieuses, annonça que ces sociétés existoient en grand nombre, qu'elles ne se bornoient pas à des utopies, qu'elles tendoient ouvertement à une grande réforme parlementaire; que la révolution françoise leur avoit légué ses doctrines; que chaque ville ou village possédoit son club de Hampden, dont les membres étoient munis d'une carte où se trouvoient les mots : veille et sois prêt; qu'on devoit s'emparer de la tour, faire sauter les ponts, incendier les casernes, etc. La peur s'empara des membres du parlement; l'habeas corpus fut suspendu, et l'on décréta des mesures répressives contre les sociétés délibérantes.

La cause des catholiques d'Irlande fut de nouveau recommandée à l'équité des chambres; mais les circonstances ne lui étoient pas favorables, et l'on repoussa encore la demande de leur émancipation. Le lord Castlereagh déclara que des soulèvements partiels devoient éclater à la fois dans les comtés d'York, de Strafford, de Warwick, de Leicester, de Chester, de Nottingham, et n'attendoient pour signal qu'une émeute préparée à Manchester. La suspension de l'habeas corpus fut étendue à l'Écosse, et le bill d'insurrection relatif à l'Irlande fut maintenu. L'article vu portoit que tout individu surpris après le coucher du soleil loin

de son domicile ordinaire encourroit la peine de la déportation.

L'Angleterre fit une perte irréparable au mois de novembre de cette année : la princesse Charlotte, l'héritière présomptive de la couronne, mourut après avoir mis au jour un enfant mort-né. On se feroit difficilement l'idée du sentiment de douleur qui se manifesta dans toute la nation à cette triste nouvelle. Le peuple avoit mis son espoir dans les vertus libérales de la princesse; il en attendoit un règne long et heureux, et il attribua la mort de son idole à quelque complet épou vantable.

Le parlement de 1818 entendit un long rapport des ministres sur la prospérité renaissante du commerce et l'activité des manufactures, et reçut communication de traité que le régent venoit de conclure avec la cour de Madrid. Parmi les clauses de ce traité l'on remarqua que l'Angleterre avoit exigé de l'Espagne sa renonciation à la traite des noirs, ce que cette puissance avoit accordé au prix d'une somme de 400,000 liv. sterl. Le prince régent fit ensuite donner connoissance aux chambres du mariage des des de Clarence, de Cambridge et de Keat avec des princesses allemandes; et les chambres votèrent avec empressement les sommes nécessaires pour soutenir le rang des époux et pourvoir convenablement aux dépenses de leurs maisons. L'alien - bill fut renouvele pour deux ans. Les subsides demandés au parlement ne s'élevèrent cette année, pour les dépenses ordinaires, qu'à la somme de 21,011,000 livres sterling; mais nonobstant cette immense réduction, la tranquillité publique n'en étoit pas moins menacée, et la réforme dans la représentation nationale reclamée à grands cris. De nombreuses reunions, érigées en corps delibérants, écoutoient des orateurs qui leur présentoient l'énumération des griefs à redresser, et leur parloient de la réorganisation nécessaire de la chambre des communes. Dans les districts manufacturiers, où plus de cent mille ouvriers sans travail ne vivoient, ainsi que leurs familles, que de la taxe des pauvres, les mots réforme radicale étoient écrits sur les chapeaux et les bannières; enfin les chefs des réformateurs armoient leurs partisans, afin de repousser par la force les attaques dont ils étoient menacés. Le 16 août 1819, une assemblée générale fut convoquée à Manchester, et plus de cent mille radicaux s'y présentèrent, ayant à leur tête Hunt, énergique réformateur, orateur audacieux et habile a diriger les passions populaires. Hunt s'établit à une tribune improvisée, et il commencoit à haranguer ses nombreux auditeurs, lorsqu'un régiment de hussards et la cavalerie des yomen fondirent au galop, le sabre à la main, sur ces hommes jusqu'à ce moment inoffensifs, tuèrent beaucoup de personnes, en blessèrent plus de onze cents, et s'emparèrent de Hunt et de tous ceux qui s'étoient rangés près de lui pour le défendre. Un cri général s'éleva dans la nation contre la conduite des magistrats de Manchester; les uns réclamoient justice, les autres demandoient vengeance. Le lord lieutenant du comté d'York, comte Fitz William, désapprouva vivement les magistrats; il fut destitué, et la destitution de ce lord, qui jouissoit d'une haute réputation, fut sévèrement blàmée de presque tous les partis. Hunt, relaché sous caution, rentra comme en triomphe dans la capitale, suivi d'une multitude de gens de tous états qui le proclamoient le libérateur de la nation. Dans ces circonstances critiques, la convocation du parlement fut jugée nécessaire; et, sur la proposition des lords Sidmouth et Castlereagh, cinq bills répressifs furent adoptés après des débats orageux. Le premier restreignoit le droit de se réunir pour traiter des affaires du gouvernement; le second frappoit de peines sévères les auteurs, imprimeurs et colporteurs d'écrits répréhensibles; le troisième imposoit un nouveau droit de timbre aux feuilles politiques; le quatrième interdisoit tout exercice militaire qui ne seroit pas dirigé par des officiers de l'armée; le cinquième autorisoit des recherches d'armes dans les habitations suspectes.

Tandis que l'adoption de ces cinq bills

excitoit les plaintes les plus violentes, le cabinet britannique, par l'intermédiaire de sir Thomas Maitland, commissaire-général dans les îles Ioniennes, vendoit au pacha de Janina, Ali de Tebelen, la ville de Parga. On n'ignoroit pas la haine que ce pacha, le plus barbare des satrapes de la Porte-Ottomane, avoit vouée aux Parganiotes: leur mort étoit jurée, et cette considération n'arrêta pas un moment le commissaire anglois. qui livra la ville par la plus ignominieuse convention. Les Grecs de Parga prirent la résolution d'égorger leurs femmes et leurs enfants et de se tuer eux-mêmes, plutôt que de tomber dans les mains de leur cruel ennemi, et ils alloient exécuter cette épouvantable mais généreuse résolution, lorsque le commandant de la flotte, qui eut connoissance de leur héroique détermination, parvint à reculer par des difficultés l'exécution du traité, et fit embarquer sur ses vaisseaux ou sur des transports toute la population de Parga. Avant de quitter pour jamais leur patrie, et de se rendre sur des terres d'exil et de misère, les Parganiotes réunirent solennellement sur un bûcher les ossements de leurs ancêtres et les réduisirent en cendres. La rage d'Ali-Pacha fut au comble quand il apprit que sa proie lui étoit échappée, et l'Angleterre eût été déshonorée aux yeux de l'Europe si l'on pouvoit imputer aux peuples les crimes des gouvernants.

Le duc de Kent, quatrième fils du roi, mourut subitement le 23 janvier 1820. Il laissoit une fille unique pour héritière. Peu de jours après, le 29 janvier, le roi Georges III paya son tribut à la nature au château de Windsor; il étoit àgé de quatre-vingt-deux ans et en avoit régné soixante. Le prince régent monta sur le trône sous le nom de Georges IV.

Georges III ne montra durant le long cours de son règne que des vertus privées, mais aucun des talents, aucune des vertus politiques qui caractérisent un grand monarque et qui eussent été si nécessaires à une époque où l'Europe étoit agitée par tant de révolutions. Long-temps il se laissa



Palais de Windsor. Vue de la terrasse.

conduire par son ancien gouverneur le lord Bute, puis par le célèbre M. Pitt, qui se montra si ardent ennemi de la France et de ses nouvelles destinées. Ce choix d'un grand homme d'état et la persévérance du roi à le maintenir au pouvoir furent utiles à l'Angleterre, car dès l'àge de vingt-sept ans le malheureux Georges ressentit la première atteinte de la funeste maladie qui finit par l'accabler. Après plusieurs rechutes, la douleur qu'il éprouva, en 1810, de la mort de la princesse Amelie sa fille détruisit le reste de sen facultés mentales et enleva tout espoir de les voir famnis se rétablir. Georges III aimoit les arts, les sciences, la litterature, et

dans les intervalles lucides que lui laissoit sa maladie, il donnoit aux hommes qui se distinguoient de nombreuses marques de sa protection. Il s'occupoit beaucoup d'agriculture, et ses sujets l'avoient surnommé Georges le fermier. Son long règne fut fécond en grands hommes. Parmi les poëtes qui honorèrent l'Angleterre, lord Byron, Walter Scott, Thomas Moore, sont en première ligne. Les grands écrivains de cette époque, Johnson, Robertson, Hume, Gibbon, Goldsmith, Lowth, ont été appréciés de toute l'Europe. La sculpture fut cultivée par des hommes du plus rare talent, Westmacott, Chambers, Soane, Rennie, Chantrey et

4

surtout John Flaxmann à qui l'on doit, entre autres monuments, le beau mausolée élevé au poëte Collins dans la cathédrale de Chichester, celui du lord Mansfield dans l'abbaye de Westminster, et les statues de sir Josuah Reynolds et de Washington. La réputation de Flaxmann a pénétré dans tous les lieux où les hommes sont émus à l'aspect des productions originales et grandioses. Les artistes célèbres des écoles italienne et flamande trouvèrent des rivaux dans Josuah

Reynolds, Lawrence, Romney, West et Wilkie. Les savants Bancks, Solander, Davy, Rumford, Cavendish, Pennant, Winslow, Cheselden, Pringle, Cullen, Priestley, le grand navigateur Cook et mille autres accrurent, par leurs utiles et admirables travaux, la renommée toujours croissante de la vieille Angleterre, et contribuèrent avec les exploits de ses guerriers et de ses marins à élever au plus haut degré son influence et sa prospérité.



Tombeau de Willams Collins par Flaxman.

# 

#### GEORGES IV.



ENDANT que la nouvelle de la mort de Georges III se répandoit dans Londres, le conseil des ministres étoit convoqué à Carlton-House. Le prince

régent, actuellement Georges IV, lui donna commoissance de la mort de son père, et il njouta que, fort de l'expérience du passé, il vouloit satisfaire toutes les classes de son peuple; qu'il mettroit toute sa sollicitude à accroître leur bonheur et leur prospérité, et à maintenir intactes la religion, les leis et les libertés du royaume. Des hérauts d'armes proclamèrent le nouveau roi; les membres du parlement prêtèrent le serment accoutumé, les chambres furent ensuits prorogées, et bientôt après le parlement lui-même fut dissous.

In ramplot aussi odieux qu'extravagant ful desouvert pende temps avant cette dissolulum. Il ne s'agissoit de rien moins que de parten ser et de changer le gouvernement en naanaalnant tous les ministres. Les chefs de 18 14millet étoient un nommé Thistlewood, light officier subalterne dans un régiment He Indes occidentales, Ings, boucher, Davienn, créole, Brunt et Tidd, tous deux Huth uniers. L'assassinat devoit être commin dans l'hôtel même du lord Harrowby un quat invité tous ses collègues à un dîner untui-nant, le 23 février. Quarante ou cinments hammes s'étoient chargés de ce crime, el tantha qu'ila agiroient d'autres corps de Al falle, de vinent s'emparer des armes dans

tous les dépôts publics, et mettre le feu à diverses parties de la ville afin d'accroître la confusion. Un espion du gouvernement qui s'étoit introduit dans leur société communiquoit régulièrement tous leurs projets aux ministres qui prirent les mesures nécessaires pour les faire saisir les armes à la main. Le jour où le complot devoit recevoir son exécution, un corps considérable d'officiers de police et une compagnie de soldats entourèrent la maison où ils se rassembloient. Les officiers de police entrèrent les premiers et trouvèrent les conspirateurs armés et prêts à agir ; ils appelèrent du secours, et l'un d'eux qui essaya de s'emparer de Thistlewood fut tué d'un coup d'épée. Les conspirateurs se défendirent et la plupart s'échappèrent dans la mélée. Sept furent arrêtés la nuit suivante, et Thistlewood fut pris le lendemain. On les mit en jugement. Thistlewood, Ings, Tidd, Brunt et Davison, condamnés à mort, furent exécutés, et cinq autres déportés à vie. Dans le nord, à Glascow, à Bonnymur et à Norwich, il y eut quelques tentatives de révolte; mais les rebelles furent repoussés par les soldats, et trois d'entre eux subirent la peine de mort.

Le 11 avril le roi ouvrit la nouvelle session du parlement. La situation de l'Angleterre, dit-il, dans son discours, ne permettoit pas de diminution dans l'armée; mais il assura la chambre des communes que, loin de vouloir accroître le fardeau qui pesoit sur ses peuples, il ne demanderoit aucune augmentation à la liste civile telle qu'elle avoit été fixée en 1816. Sur la proposition de sir James Mackintosh, le Code criminel reçut une importante amélioration, en ce que la peine de mort attribuée à plusieurs crimes fut commuée en déportation. Le chancelier de l'échiquier présenta le budget de 4820; les dépenses s'élevoient à 50,500,000 livres, et afin d'y faire face, il proposa, outre les taxes ordinaires, un emprunt de 5,000,000 sterlings et une émission de billets de l'échiquier de 7,000,000. En outre, il demanda l'autorisation de prélever 12,000,000 sur le fonds d'amortissement.

Nous nous sommes abstenus de parler sous le règne de George III, des honteux démélés survenus entre le prince et la princesse de Galles accusée de mœurs scandaleuses et d'une conduite plus que légère. Elle voyageoit hors du territoire de la Grande-Bretagne, lorsqu'elle apprit l'avénement du prince, et elle fut avertie que le ministère, ne la considérant pas comme reine d'Angleterre, avoit défendu de placer son nom dans la liturgie. Elle regarda cet ordre comme le plus cruel outrage, et elle écrivit immédiatement au lord Liverpool, afin que son nom fût convenablement inséré dans les prières publiques, et qu'on lui préparât un palais digne de son rang, son intention étant de retourner promptement en Angleterre. Le roi et les ministres lui firent offrir un revenu annuel de cinquante mille livres sterling si elle consentoit à ne point prendre le titre de reine et à continuer de résider sur le continent, en ajoutant que dès qu'elle auroit touché le territoire de la Grande-Bretagne, ils se verroient forcés de la mettre en jugement. Mais ses conseils lui représentèrent de nouveau qu'elle étoit indignement injuriée et la déterminèrent à venir elle-même réclamer la restitution et l'exercice de ses droits. Elle mit pied à terre le 6 dejuin, et elle entra le jour suivant à Londres où elle fut accompagnée d'une foule immense qui montra une extrême exaspération en passant devant le palais du roi. La reine alla descendre à l'hôtel de l'alderman Wood, qui le lui avoit offert afin qu'elle v prit momentanément sa résidence.

Le ministère envoya immédiatement aux deux chambres, au nom du roi, un message accompagné de documents qui devoient éclairer la représentation nationale, sur la conduite de la princesse qui prétendoit partager avec lui les prérogatives du trône, en les invitant à adopter les mesures qu'exigeoient de pareilles circonstances et que requéroit la dignité de la couronne. La reine avoit choisi M. Brougham pour son avocat; il présenta, le lendemain, un mémoire à la chambre des communes, par lequel il établissoit que S. M. n'étoit venue en Angleterre que pour venger solennellement son honneur outragé, prouver son innocence et réclamer tous ses droits comme souveraine de la Grande-Bretagne. Le roi fit demander au contraire par le lord Liverpool. qu'un acte authentique privat la princesse Caroline-Amélie-Élisabeth de tous titres. droits, priviléges, prérogatives, et exemptions de reine épouse, et déclara dissous le mariage existant entre sa majesté et ladite Caroline. Le scandale fut porté au comble : il fallut entendre les témoins, et une procédure en forme s'engagea devant la chambre des pairs. Le peuple, ne doutant pas de l'innocence de la reine, se montra disposé à la venger de ses oppresseurs et l'esprit public fut violemment agité. Toutes les paroisses. tous les villages lui envoyèrent des dénuta. tions à Hammersmith, où elle demeuroit.

Jamais affaire d'état n'absorba plus complétement l'attention générale des extrémités septentrionales de l'Écosse aux limites méridionales du comté de Cornouailles. La procédure dura près de trois mois. On entendit une foule de témoins, et des domestiques mêmes, des gens à gages furent appelés à donner des renseignements sur la conduite de leur royale maîtresse. Enfin, après les plus scandaleux debats, où les défenseurs de la reine déployèrent une haute éloquence, les ministres reconnoissant que la majorité ne leur appartenoit pas, prirent le parti d'abandonner la mesure qu'ils poursuivoient avec tant d'acharnement. La chambre fut alors ajournée au 25 novembre, et le parlement

prorogé ensuite au 23 janvier. L'innocence de la reine passa pour reconnue; tous ses partisans, et ils étoient nombreux, illuminèrent la façade de leurs maisons durant trois nuits consécutives, et la reine elle-même, afin de célébrer son triomphe, alla en procession à la cathédrale de Saint-Paul, accompagnée d'une immense cavalcade, et rendit publiquement graces à Dieu de la cessation des persécutions dont on l'avoit accablée. A l'ouverture du parlement, le 23 janvier 1821, le roi demanda lui-même le vote d'un subside annuel pour la maison de la reine; il fut fixé et voté à cinquante mille livres sterling. Toutefois les ministres parvinrent adroitement à empêcher que le nom de Caroline-Amélie fût rétabli dans la liturgie.

Le bill relatif à l'émancipation des catholiques et la suppression des serments du test ou d'abjuration, exigés de toute personne qui vouloit embrasser la carrière des emplois publics, et dirigé surtout contre celles qui professoient la foi catholique, fut adopté par la chambre des communes, mais rejeté par les pairs à une assez forte majorité.

La détresse des fermiers et des agriculteurs s'accroissoit d'une manière effrayante, et le parlement dut s'en occuper comme d'une affaire urgente. La chambre des communes nomma un comité afin de rechercher les causes de cette misère, et l'on reconnut qu'elle provenoit de ce que les cultivateurs n'avoient pu diminuer le prix de la main d'œuvre proportionnellement à l'abaissement du prix du blé; de ce que l'or étoit hors de prix et très-rare, ce qui occasionnoit l'avilissement des papiers de crédit; de l'avidité des fermiers qui, à de meilleures époques, s'étoient livrés à d'imprudentes rivalités en offrant aux propriétaires de leurs terres des prix trop élevés afin de renouveler les baux, et, dans beaucoup de lieux. étoient allés jusqu'à quadrupler les redevances; ensin à l'amour du luxe et de la dépense qui avoit remplacé l'esprit d'ordre et d'économie si nécessaire aux tenanciers. Le parlement ne trouva d'autre remède à cet état

de choses que de forcer la Banque de payer en numéraire tous les billets qui lui seraient présentés après le 1<sup>er</sup> mai 1822.

Les chambres votèrent ensuite un budget de 55,011,114 liv. sterl. et furent bientôt prorogées.

Le roi voulut voir par lui-même ce qu'il falloit croire du sombre tableau que chaque année l'opposition traçait de la malheureuse lrlande, il partit pour la capitale de ce royaume, dans les premiers jours d'août 1821.

Ce fut en débarquant à Dublin le 12 que Georges apprit la mort de la reine. Un ne put l'accuser de montrer une douleur hypocrite au milieu des joyeuses acclamations dont il étoit salué, car il répondit à une harangue officielle: « Ce jour est un des plus heureux de ma vie. > Le voyage du roi étoit un événement pour l'Irlande : il ya quelque chose de méridional et d'exalté dans le caractère irlandois, comparé surtout au caractère anglois. L'enthousiasme qui accueillit le monarque alla si loin, qu'il sembloit que ce peuple opprimé, oubliant tous ses malheurs, n'avoit plus qu'une religion comme il n'avoit qu'un roi. A peine si quelques catholiques et quelques patriotes osèrent protester tout bas contre ces fêtes qui leur paroissoient peu nationales et contre ce royalisme qui transporta les citoyens de Dublin, jusqu'à les faire s'atteler à la voiture de Georges IV. Cette foible opposition trouva depuis une voix poétique dans lord Byron, qui a célébré le voyage d'Irlande sous la forme d'une sanglante satire (1).

Georges visita cette même année ses domaines de Hanovre et y fut également bien reçu. Là aussi c'étoit un spectacle rare que les pompes de la royauté. Il fit son entrée triomphale dans la capitale avec un carrosse attelé de huit chevaux blancs, auxque!s da moins les Hanovriens n'envièrent pas comme les Irlandois l'honneur de traîner le monarque.

A peine le roi avoit quitté l'Irlande que cette île redevint le théâtre des mêmes trou-

(1) The irish Aratar.

bles et des mêmes discussions entre les orangistes et les whiteboys, entre le clergé anglican qui réclamoit la dîme et les catholiques qui la refusoient. Aussi, le 5 février 1822, à l'ouverture du parlement, Georges IV, après avoir exprimé le plaisir qu'il avoit éprouvé en trouvant en Irlande des sujets si fidèles et si dévoués, ne dissimula pas que des mesures étoient nécessaires pour contenir la violation presque systématique des lois qui ne cessoit d'y mettre l'ordre en question. L'adresse accusa les ministres et leurs mesures de cette situation pénible d'un des trois royaumes qui contrastoit avec la prospérité des autres; mais le marquis de Londonderry n'en fut que plus ardent à demander aux deux chambres l'autorisation légale de traiter en rebelle tout Irlandois qui ne se soumettroit pas au gouvernement. D'accord sur ce point avec l'opposition whig, M. Canning proposa de relever les catholiques de leur incapacité politique; mais le moment n'étoit pas venu encore d'annuler l'acte d'exclusion prononcé contre eux en 1678, et le bill de M. Canning, adopté par les communes, fut repoussé par les pairs.

Quelques mois après, le budget présenté par les ministres témoigna des ressources toujours croissantes de la Grande-Bretagne; mais à côté de cette prospérité, l'Irlande éleva encore le cri de la faim; la récolte de la pomme de terre avoit manqué, et un typhus augmentoit la détresse des classes pauvres de ce malheureux pays. On vota un secours de cent cinquante mille livres sterling, et dans la chambre basse, M. Daly crut le moment favorable pour réclamer l'abolition des dîmes. Sa motion fut écartée: le gouvernement crut qu'il suffisoit d'une aumône.

Le roi avoit les yeux tournés sur une autre division de l'empire britannique : il avoit promis à l'Écosse d'aller recueillir les hommages de ses sujets du nord, et il partit le 10 août pour Édinbourg, quand le parlement fut prorogé.

L'Écosse comme l'Irlande étoit assamée de voir un roi, pour nous servir de l'expression d'Henri IV. Depuis les Stuarts, l'Écosse con-

servoit comme de précieuses reliques dans le château d'Édinbourg, les insignes de la royauté écossoise. Mais la royale cité n'avoit plus qu'un palais désert qui avoit abrité seulement les jeunes proscrits de la France pendant notre révolution. Aucun prince de la maison régnante d'Angleterre n'avoit daigné se montrer aux whigs d'Écosse, excepté le duc de Cumberland qui, en 1746, s'étoit fait surnommer le Boucher par ses cruautés contre les jacobites vaincus à Culloden. Mais aujourd'hui les partis avoient bien changé d'opinion : les jacobites étoient presque tous devenus des torys dévoués à la maison de Brunswick; les whigs seuls avoient pris parti contre le roi dans le scandaleux procès de la reine. Mais les uns et les autres se rallièrent à la promesse d'un spectacle qui devoit rendre momentanément à Édimbourg les vieux honneurs de capitale.

Les montagnards eux-mêmes se rendirent à Édinbourg de tous les points de l'antique Calédonie, et pour mieux prouver à Georges que l'Écosse d'autrefois, l'Écosse jacobite comme l'Écosse moderne le reconnoissoit pour son roi légitime, les bourgeois euxmêmes s'affilièrent par le costume aux clans des Highlands : le jour où le roi étoit attendu à Édinbourg, on auroit pu croire la ville envahie par les soldats de Charles Édouard, réveillés tout à coup au bruit des cornemuses dans leur tombe de la grande bruyère d'Inverness. Cette poétique résurrection du passé au profit de la maison de Brunswick, avoit pour maître des cérémonies le poëte national de l'Écosse, sir Walter Scott, payant ainsi sa dette de reconnoissance au roi qui lui avoit décerné le titre de baronnet dès la première année de son avénement au

Ce fut le 14 août que sa majesté débarqua à Leith, qui est à Édinbourg ce que le Pirée étoit à Athènes. On l'escorta en grande pompe jusqu'au château d'Holy-Rood.

Les archers de la ville, espèce de garde d'honneur, de jeunes pages choisis parmi les enfants des plus riches familles, les députations des clans avec leurs bannières, formoient le cortége: on ne détela pas les chevaux de la voiture du roi, il n'y eut pas de ces éclats de royalisme qui avoient signalé son débarquement à Dublin; mais l'enthousiasme plus calme des Écossois ne laissa pas que de satisfaire le monarque, et s'il ne répéta pas, comme l'année précédente à pareille fête, que c'étoit le plus beau jour de sa vie, c'est qu'en debarquant il apprit un événement qui hâtoit son retour à Londres, la mort de lord Londonderry. Cependant Georges IV se prêta pendant huit à dix jours à toutes les démonstrations loyales de ses sujets d'Édinbourg, et il ne revint au palais de Carlton que le 1er septembre.

La mort de lord Londonderry étoit un suicide. Soit que le ministre cédât à un de ces accès de découragement qui n'épargnent pas l'homme le plus haut placé, soit qu'il fût réellement atteint d'aliénation mentale, il avoit profité d'un moment de solitude dans son cabinet pour s'ouvrir l'artère carotide avec son canif. Le docteur Bankhead, son médecin, entra en ce moment et lord Londonderry n'eut plus que la force de le prier de le soutenir afin qu'il pût expirer appuyé sur son bras.

Le coroner fit son enquête et la démence du défunt ayant été constatée, il fut enseveli à Westminster entre les tombeaux de Pitt et de Fox. Des cris outrageants troublèrent ses funérailles : lord Londonderry n'étoit pas populaire, on l'accusoit de s'être fait l'exécuteur des hautes œuvres de la sainte-alliance: mais il avoit des amis dans les rangs de ses adversaires politiques. Son nom se rattache à des mesures anti-libérales sans doute, il oublia maintes fois qu'il étoit le ministre d'un peuple libre, l'histoire cependant lui tiendra compte des difficultés qu'il eut à vaincre : on s'irrite dans les luttes de parti, on va plus loin qu'on ne voudroit de part et N'autre; mais il seroit injuste d'accuser lord Landonderry de s'être immolé à ses remords d'homme d'état. M. de Metternich, qui l'avoit apprécié dans les congrès, déclara qu'il regresseit en lui un frère aussi cher qu'es-

Georges IV fut d'autant plus douloureusement affecté du vide que son ministre laissoit dans ses conseils, qu'il se voyoit à peu près forcé de le remplacer par un homme dont il croyoit avoir à se plaindre personnellement : par bonheur les rois constitutionnels n'ont pas précisément le choix de leurs serviteurs, et Georges n'hésita pas longtemps à écouter la voix publique en appelant M. Canning auprès de lui. M. Canning venoit justement d'être nommé gouverneur général de l'Inde; il faisoit ses adieux aux électeurs de Liverpool, lorsqu'il apprit sa nomination; il accepta sans dissimuler. Quoiqu'élève de Pitt, il se donnoit la mission de suivre un système opposé à celui de cet homme d'état, et plus rapproché de celui de Fox qui avoit été son ami. Les temps étoient changés depuis 1808.

C'étoit la liberté européenne qui avoit à son tour besoin de la protection de l'Angleterre.

En effet, au congrès de Véronne, la diplomatie du nord, d'accord avec la diplomatie françoise, déclaroit la couronne de Ferdinand VII en danger, et elle décidoit que cent mille hommes iroient, sous le drapeau blanc, restaurer le roi d'Espagne dans l'exercice de son autorité absolue.

M. Canning, comme ministre des affaires étrangères, protesta contre cette décision des puissances absolutistes: il fit offrir la médiation de l'Angleterre; mais il étoit encore trop récemment parvenu au pouvoir et trop peu sûr de ses nouveaux alliés pour oser davantage. Ses discours au parlement annoncèrent qu'avant tout le peuple britannique désiroit la paix du monde.

Jamais la guerre n'auroit été plus contraire aux intérêts de la Grande-Bretagne: c'étoit alors la fièvre des emprunts et des spéculations. L'Amérique méridionale sembloit offrir littéralement aux spéculateurs anglois cet Eldorado relègué naguère dans les contes de fées; ses agents promettoient des monts d'or à qui oseroit s'associer à sa fortune industrielle et politique; mais ils commençoient par faire un emprunt ou par mettre l'avenir en actions. Le crédit de

l'Amérique méridionale s'établit tout à coup aussi solidement que celui des vieux états d'Europe, et le cacique ou roi des Foyais eut ses répondants dans le monde financier, comme l'autocrate russe et le roi de Naples. Or, la constitutionnalité espagnole avoit emprunté, comme l'absolutisme du nord et du midi. Quand l'invasion françoise menaça les cortès, les agioteurs s'alarmèrent pour la liberté de la Péninsule, et les alarmes des agioteurs ont une grande influence sur la valeur des fonds publics, tous un peu solidaires, des diverses nations. La rente espagnole tomba donc rapidement et les autres valeurs suivirent la même progression descendante. On comprend que, tout en menacant, M. Canning dut se tenir dans les limites d'une neutralité armée, de peur de donner le signal d'une guerre qui eût compromis les fortunes d'un grand nombre de capitalistes anglois. Jamais le commerce britannique n'avoit été plus riche. Pendant les dix années de guerre de 1803 à 1812, l'Angleterre n'avoit exporté annuellement qu'une valeur de 42,000,000 liv. sterl. et de 1815 à 1822 cette valeur s'étoit élevée à 54,000,000. Il n'étoit pas une branche d'industrie qui ne fût florissante: non-seulement les cotons, mais encore les soieries et les draperies angloises étoient en faveur sur tous les marchés de l'Europe, et Lyon en France commençoit à s'inquiéter d'une dangereuse rivalité.

Cependant les questions politiques excitoient à cette époque un intérêt si général
qu'il falloit toute la prudence du gouvernement pour ne pas leur sacrifier les questions
industrielles. Lorsque le parlement fut ouvert, par commission le 4 février, on reconnut dans le discours du trône que les ministres partageoient toutes les sympathies
de la nation pour la constitution espagnole;
mais on auroit voulu qu'ils lui accordassent
quelque chose de plus que l'expression stérile de leurs vœux pour la cause libérale. Le
cabinet s'étoit cependant fortifié dans le sens
des opinions de M. Canning. M. Vansittart,
devenu lord Bexley, avoit cédé l'échiquier à

M. Robinson, qui avoit été remplacé lui-même par M. Huskisson. Mais plus occupé en apparence de la prospérité intérieure que de la dignité diplomatique du pays, M. Canning se contentoit d'annoncer qu'il n'interviendroit pasentre la France et l'Espagne. L'opposition le blâma donc de ne pas prévoir une collision où l'Angleterre seroit prête à jouer un rôle plus actif. M. Canning eut beau protester de ses intentions, il eut beau déclarer que jamais l'Angleterre ne souffriroit que ses intérêts fussent attaqués en Portugal, ni que le moindre démembrement de la monarchie espagnole rompît l'équilibre européen, la question n'étoit pas là : il s'agissoit d'une guerre de principes, d'une lutte à mort entre les gouvernements constitution. nels et les gouvernements absolus. L'opposition et entre autres lord Grey dans la chambre haute et M. Brougham dans la chambre des communes, démontrèrent que la liberté étoit trahie par le fait même de la neutralité angloise. Jamais M. Brougham, orateur fort à la fois par le sarcasme et la véhémence, n'avoit obtenu un si beau succès oratoire. M. Canning étoit absent au débat parce qu'il n'étoit pas encore réélu membre de la chambre. Ce fut M. Peel qui répondit à l'éloquent avocat des cortès; mais quoiqu'il se crût obligé de défendre la majesté des rois de la sainte-alliance, que M. Brougham n'avoit guère ménagée, l'effet de cette séance fut prodigieux en Europe, et les souverains reconnurent qu'ils avoient perdu dans lord Londonderry le dernier ministre anglois qui leur avoit été franchement dévoué.

Quoique l'Angleterre refusat de secourir ostensiblement l'Espagne libérale, celle-ci espéroit qu'au moins il lui viendroit, d'un pays où elle inspiroit de si éloquentes diatribes, quelques légions de volontaires. Il en fut autrement: à peine si quelques officiers allèrent offrir leur épée aux constitutionnels de Cadix: on remarqua dans le nombre sir Robert Wilson, vrai chevalier du libéralisme moderne, qui avoit contribué à délivrer le malheureux Lavalette des prisons de Paris.

Quelques mois après la même question fut discutée avec plus de violence à la chambre des communes. Lorsqu'on apprit que tout réussissoit à la France dans son expédition, l'opposition demanda à connoître les détails des négociations et accusa le ministère comme si lord Londonderry y régnoit encore. A son tour M. Canning put parler et prononca un de ses beaux discours qui rallia autour de lui une majorité imposante. M. Brougham ne fut pas heureux dans sa réplique, et la conduite du gouvernement fut approuvée par un vote de 372 membres contre 20. On demeura alors bien convaincu que rien ne le détourneroit de la prudence qu'il s'étoit imposée, et cela peut-être parce qu'il se défioit des patriotes espagnols. En effet, le premier coup de canon tiré sur la Bidassoa dissipa bien des illusions. Le drapeau blanc flotta bientôt sur les remparts de Madrid. Les chefs espagnols désertèrent le leur; une poignée de libéraux emmena Ferdinand à Cadix, mais les François forcèrent la liberté esnagnole dans ce dernier retranchement. En attendant, la régence royaliste établie à Madrid tenta vainement de se faire reconnoître par le gouvernement anglois; M. Canning répondit à ses missives officielles, que le roi son maître ayant un ministre résident auprès de la personne de sa majesté catholique, il ne reconnoîtroit pas plus la régence à Madrid qu'à Urgel. L'Angleterre profita encore du prétexte de l'invasion françoise pour commencer à placer sous un patronage plus ostensible, les colonies espagnoles de l'Amérique du Sud. Des consuls généraux furent envoyés au Mexique, au Pérou, au Chili, etc., et quand le gouvernement des Bourbons fit sonder M. Canning sur ce sujet, il répondit : « Nous n'empêcherons pas l'Espagne de reconquérir ses colonies, mais nous ne souffrirons pas qu'une puissance étrangère les reconquière pour elle. >

L'influence de M. Canning alloit toujours augmentant auprès du roi lui-même, comme dans la nation : elle ne fut pas ébranlée par les nouveaux troubles de l'Irlande, ni par le parti qu'il prit dans la discussion sur l'émancipation catholique; quoique F. Burdett lui reprochât de manquer de sincérité: pour lui, le temps de cette grande mesure n'étoit pas venu; il croyoit qu'une motion intempestive ne pouvoit que lui nuire. Ses adversaires ne craignirent pas de l'irriter, et M. Brougham surtout alla si loin que ces deux honorables orateurs faillirent aller vider leur querelle l'épée à la main. Cette affaire fut heureusement arrêtée.

Les colonies angloises de Terre-Neuve, du cap Breton, de la nouvelle Galles du Sud et de Van Diemen, firent entendre aussi des plaintes qui contrarièrent un moment le ministère, parce que ces plaintes trouvèrent des échos dans le parlement. En dépit de l'opposition, M. Canning jouissoit d'une popularité qui lui eût permis d'oser plus qu'il ne jugea convenable de le faire dans sa sage politique. Sa loi étoit de favoriser la prospérité matérielle des trois royaumes, et de ne pas livrer l'avenir au hasard. Lorsqu'il visita les provinces, lorsqu'il électrisa de ses discours les électeurs de Liverpool, lorsqu'à Plyn.outh, il fit sa fameuse comparaison de l'inactivité volontaire du gouvernement avec le sommeil d'un vaisseau de guerre, il recueillit des preuves unanimes de l'adhésion générale à son système : « notre calme ne prouve nullement notre impuissance d'agir : voyez ces masses imposantes qui flottent dans les bassins au-dessus de votre ville. Leur inertie prouve-t-elle que la force leur manque, qu'elles sont incapables d'action? Voussavez. messieurs, avec quelle soudaineté un de ces colosses, maintenant immobile, se ranimeroit à la voix du patriousme et du danger. comme il auroit vite pris la forme d'une créature douce de vie et de mouvement, comme il hérisseroit en quelque sorte ses blanches ailes, et réunissant la force et la beauté, rassemblant tous ses appareils de terreur, comme il réveilleroit ses foudres endormis. Eh bien, messieurs, tel est le repos de l'Angleterre; en apparence passive et immobile, et se concentrant en elle-même pour se déployer au premier signal, avec toute sa magnificence et son pouvoir; mais

que Dieu nous préserve qu'elle ait besoin de se montrer ainsi! Après vingt-cinq ans d'une guerre, pendant laquelle l'Angleterre a vu toute l'Europe contre elle ou à ses côtés, elle a besoin de calme et ne demande qu'à en jouir, sans qu'on puisse mal interpréter son repos. >

La double prospérité de l'agriculture et de l'industrie continua, en 1824, à justifier la politique du gouvernement anglois. Les gentilshommes fermiers, cette classe un peu plaintive, se félicitoient eux-mêmes de leur situation, et l'abondance des capitaux fut si grande qu'elle devint un danger : car alors se multiplièrent ces compagnies d'actionnaires qui se figuroient pouvoir accaparer tous les trésors des deux mondes en risquant chacun une foible somme pour leur part. Le plus grand nombre de ces compagnies ont vu s'évanouir leur rèves; quelques-unes les ont réalisés, d'autres ont survécu espérant encore atteindre avec le temps leur but de philanthropie lucrative.

Une indisposition du roi le priva d'ouvrir en personne le parlement : il nomma pour lire son discours le lord chancelier. Le tableau de la prospérité publique disposa favorablement les deux chambres, et, malgré quelques censures de l'opposition, la majorité se prononça imposante pour appuyer le ministère. La question de l'Espagne servit de texte à plus d'une critique; lord Lansdown demanda en vertu de quel droit la France étoit intervenue dans la politique intérieure de ce royaume, et il auroit voulu que le gouvernement reconnût solennellement l'indépendance de l'Amérique du sud. Lord Holland parla dans le même sens; à la chambre des communes, M. Brougham renouvela ses invectives contre la sainte-alliance. mais il parla avec plus de modération de ce qui avoit été fait relativement aux colonies espagnoles. Lord Liverpool et M. Canning éludèrent habilement quelques réponses délicates et satisfirent complétement la majorité. M. Canning se permit même de raconter, avec une fine ironie, les aventures des deux ou trois don Quichotte anglois qui étoient allés au secours de la liberté espagnole, et les rieurs furent de son côté.

L'Irlande étoit plus calme; quelques mesures furent adoptées pour entretenir cette heureuse situation; si les patriotes irlandois n'obtinrent pas tout ce qu'ils demandoient, ils purent du moins espérer que leurs plaintes étoient comprises; le clergé protestant continua à dominer les catholiques comme un peuple vaincu; mais cette année vit naître l'association catholique qui organisoit ce même peuple et le disciplinoit pour le jour de son triomphe. Une cotisation exigée de chaque membre fut facilement perçue. C'étoit là une preuve de force, que cet impôt volontaire qui devoit servir à protester contrela dime et les autres exactions du gouvernement légal.

Deux bills furent proposés pour abolir l'incapacité politique qui pesoit sur les catholiques anglois; la chambre des lords les rejeta, mais il étoit facile de prévoir que la législation ne tarderoit pas à être enfin modifiée sous ce rapport.

La prospérité financière de la Grande-Brétagne lui permit, cette année, de convertir sa dette cinq pour cent en quatre, et lorsque le parlement fut prorogé, le gouvernement eut raison de se féliciter des résultats de la session.

A l'extérieur, la puissance britannique triompha avec bonheur de tous les obstacles opposés à son développement. Les colonies des Antilles, un moment troublées par des insurrections d'esclaves, retrouvèrent bientôt leur sécurité. Dans l'Inde, le roi d'Ava, empereur des Birmans, osa violer le territoire britannique et attaquer la garnison de l'île de Shapurce, prétendant que cette île lui appartenoit exclusivement : c'étoit une déclaration de guerre. Sir Archibald Campbell et le commodore Grant se concertèrent pour repousser cette invasion. La discipline européenne eut partout l'avantage.

La victoire couronna également les armes angloises dans les colonies de la Côte-d'Or, qui furent cette année le théâtre d'événements importants. Les Ashantees, tribu puissante des côtes septentrionales de l'Afrique, avoient d'abord surpris et battu les Anglois; mais le colonel Sutherland vengea cette première défaite et repoussa l'ennemi sur son territoire.

Le dev d'Alger avoit insulté le consul anglois: il n'osa pas refuser la réparation que vinrent lui demander les vaisseaux commandés par sir H. Neale qui menaçoit de bombarder la ville. Le dev s'engagea à abolir l'esclavage des chrétiens et à traiter ses prisonniers de guerre selon les usages européens. Il ne tint qu'à demi sa parole, et c'étoit aux François qu'il étoit réservé de détruire bientôt ce nid de pirates. Cette année vit monter sur le trône le monarque qui devoit venger enfin la chrétienté. Louis XVIII mourut le 16 septembre. Charles X lui succéda, et démentant d'abord toutes les prédictions des partis contre son avénement, il commença son règne avec une popularité qui n'en laissoit guère deviner la fin. Singulière coıncidence! dans ce même mois de septembre, où le second souverain de la restauration françoise alloit hériter du sceptre de la maison de Bourbon, il y eut comme une espèce d'évocation funeste de cette fatale restauration angloise, dont la leçon a si peu profité aux frères de Louis XVI. Des ouvriers creusant les fondations d'une nouvelle église à St-Germain, y découvrirent les restes de Jacques II.

Combien les positions avoient changé en Angleterre depuis que la couronne avait été perdue pour un duc d'York catholique. Le duc d'York de 1826, l'héritier de la dynastie protestante étoit particulièrement odieux à l'opposition parlementaire par suite de son aveugle adhésion à ce serment, qui mettoit publiquement les catholiques hors la loi des trois royaumes. Lorsque le parlement fut ouvert, le 3 février, le discours royal signala le danger de cette association qui enveloppoit l'Irlande de son réseau et se faisoit agressive sur plusieurs points. Bientôt un bill fut proposé à cette fin de dissoudre l'Association à la tête de laquelle se montroit Daniel O'Connel dont l'influence augmentoit tous les jours. L'association se soumit à la loi, mais pour l'éluder

en se reconstituant aussitôt. On parut cependant lui tenir compte de sa soumission, et le gouvernement vit, sans trop de repugnance, un bill de sir F. Burdett, qui déclaroit les catholiques éligibles à tous les emplois, sous la seule condition d'un serment d'allégeance et d'une déclaration contre l'autorité temporelle du pape. M. Canning se prononça en faveur de ce bill et réfuta victorieusement ceux qui lui reprochaient d'avoir déserté ses principes relativement à la liberté religieuse, parce qu'en acceptant le pouvoir il n'avoit point fait une question de cabinet de l'émancipation catholique. Le bill n'étoit pas encore voté à la chambre des communes, qu'il fut facile de prévoir son sort à la chambre haute, où à propos d'une pétition des évêques protestants, le duc d'York demanda la parole et dit que, selon lui, l'émancipation catholique étoit une violation flagrante de la constitution: il alla plus loin: le roi étoit lié contre une pareille mesure par le serment de son sacre, et le duc lut le texte de ce serment. « Je conclurai, ajouta S. A. R., en assurant V. S. que j'ai parlé d'après ma conscience, fidèle aux principes qui m'ont été inculqués depuis l'enfance, et que la réflexion de mon áge mûr ne m'a pas rendu moins sacrés. Aussi je me propose de les maintenir jusqu'au dernier moment de ma vie, et quel que soit mon rang dans l'état. »

C'étoit engager pour l'avenir la couronne dont il étoit l'héritier. M. Brougham fit une sortie violente contre cette déclaration dans l'autre chambre, et y fut rappelé à l'ordre au nom du respect dû au frère du roi : les lords rejetèrent le bill.

A l'extérieur, la guerre continuoit entre les Grecs et les Turcs. L'Angleterre y étoit représentée par un de ses plus illustres enfants. Lord Byron, après avoir vécu en poète, étoit allé mourir en paladin sous les murs de Missolonghi.

La fortune sembla, au debut de l'année 1826, avoir épuisé toutes ses faveurs pour la Grande-Bretagne; la session du parlement fut ouverte le 2 février, et le discours du trône, en avouant tous les embarras de la nation, déclara que la plupart ne pouvoient être écartés par l'intervention parlementaire. C'étoit une crise que la hardiesse des spéculateurs avoit amenée. Quant à la détresse des classes pauvres, d'abondantes souscriptions étoient heureusement venues à leur secours, et la source de la richesse britannique n'étoit pas certainement tarie. L'adresse fut votée sans aucun incident remarquable dans les deux chambres, et la session fut presque entièrement consacrée à la discussion de bills de finances.

La législation des colonies occupa aussi les chambres, et le parlement fut dissous le 2 juin, après avoir formé sa sixième session.

Les élections générales donnèrent aux divers partis l'occasion de mesurer leurs forces. Les questions à l'ordre du jour furent posées à chaque candidat. La cause des catholiques ne conquit pas un grand nombre d'avocats sur les hustings d'Angleterre, mais en Irlande il en fut autrement.

La menace d'une disette, par suite de la sécheresse, suspendit les hostilités politiques jusqu'au 4 novembre, époque à laquelle le parlement s'assembla. Le premier acte parlementaire fut une amnistie accordée aux ministres, pour avoir ouvert les ports aux grains étrangers, contrairement aux lois existantes. M. Canning, en réclamant cette amnistie de pure forme, ne dissimula pas que les ministres étoient prêts à présenter une mesure générale sur la législation des céréales, mais qu'ils différeroient de la soumettre aux chambres jusqu'à l'année 1827. Le parlement n'étoit convoqué, en novembre, que pour deux ou trois semaines. Les traités de l'Angleterre avec le Portugal furent ensuite discutés. La révolution survenue dans ce dernier royaume pouvoit changer les relations des deux gouvernements. Jean VI étant mort à Lisbonne le 10 mars, une régence sut nommée jusqu'à ce qu'on connût le choix que feroit son successeur naturel, don Pédro, entre l'empire du Brésil et le royaume de son père, les lois lui défendant de porter les deux couronnes.

Don Pédro n'hésita pas à préférer le Brésil; mais il n'abdiqua le sceptre de Portugal qu'en saveur de sa fille aînée dona Maria da Gloria, agée alors de sept ans. Sa tante Isabelle devoit régner en son nom, jusqu'à sa majorité, avec le titre de régente; une fois majeure, dona Maria devoit épouser don Miguel son oncle. Malheureusement don Miguel avoit un parti qui, soutenu par l'Espagne, le proclama roi après avoir gagné quelques régiments. L'Angleterre se crut autorisée à intervenir pour comprimer cette insurrection. Le parlement considéra, comme le ministère, que les secours accordés à don Miguel par Ferdinand, constituoient le casus saderis, et, le 12 décembre, un vaisseau. portant le premier détachement de l'armée angloise, jetoit l'ancre dans le Tage.

Il y avoit toute une révolution dans les opinions connues de l'héritier présomptif de la couronne: qu'eût fait le duc d'York quand l'heure de l'émancipation catholique sonna enfin? qu'auroit-il fait plus tard pour refuser son assentiment à la réforme parlementaire, ce prince qui estimoit que les principes de 1688 devoient éternellement régir la Grande-Bretagne? La Providence l'écarta comme un obstacle à ses desseins: le 5 janvier, Son altesse royale cessa de vivre, et sa perte n'excita de regrets que dans l'armée, où elle s'étoit popularisée par quelques sages ordonnances à défaut de victoires.

Le duc de Wellington succéda au commandement du duc d'York, et le duc de Clarence devint l'héritier présomptif de Georges IV. Le parlement ajouta douze mille livres sterling au revenu de ce prince, quoique l'opposition se récriat contre cette dépense, contraire à une économie qui étoit proclamée si nécessaire à l'état.

La chambre des communes s'occupa sérieusement de la condition des classes ouvrières et surtout de l'émigration des pauvres Irlandois, qu'on encourageoit, au moyen de primes, à se rendre par bandes nombreuses au Canada.

M. Peel introduisit plusieurs bills pour réformer la législation criminelle : il suivit les indications libérales de Romilly et Mackintosh, et si la chambre haute s'y fût prêtée, il eût réformé aussi, sans doute, les abus de la cour de chancellerie qui avoit jusque-là bravé non seulement la réforme, mais encore toute (nquête tendant à la préparer.

Mais ce furent bientôt les deux grandes questions des lois sur les céréales et de l'émancipation catholique qui absorbèrent toute l'attention publique. Au milieu du vif débat qui se poursuivoit entre l'intérêt industriel et l'intérêt agricole, chacun attendoit avec une sorte d'anxiété les mesures que proposeroit un cabinet qui s'étoit déclaré pour les principes de la liberté commerciale : un projet de loi devoit être simultanément présenté à la chambre des lords par le comte de Liverpool, et à la chambre des communes par M. Canning. Tout sembloit devoir en assurer le succès, lorsque le premier ministre fut atteint de la paralysie qui priva les conseils de sa majesté de l'influence qu'il exercoit sur l'assemblée aristocratique.

Après quelques hésitations M. Canning fut chargé de composer un cabinet nouveau; mais la démission de presque tous ses collègues prouva à cet homme d'état que ses opinions libérales excitoient les défiances de la classe privilégiée. Son projet fut repoussé par ceux-là même qui l'avoient approuvé lorsqu'ils faisoient partie de l'administration.

M. Canning n'eut bientôt plus d'alliés sincères que sur les bancs des whigs; son ministère fut donc forcément composé de whigs et de torys modérés.

Ce ministère de coalition alloit du moins satisfaire cette opinion publique, que, dans un de ses discours, M. Canning avoit libéralement reconnue comme un quatrième pouvoir dans l'état; mais au moment de sa plus grande popularité, sa maladie et sa mort vinrent compromettre tous les résultats de sa généreuse polique.

Les regrets universels excités par cet événement, non-sculement en Angleterre, mais en Europe, indiquèrent au roi la nécessité de lui donner pour successeur un ministre qui continueroit son système. Lord Goderich (M. Robinson) fut nommé premier lord de la trésorerie, il s'étoit déjà fait connoître par le talent avec lequel il avoit rempli les fonctions de chancelier de l'échiquier. Sous ce nouveau premier ministre, quelquesuns des hommes éminents qui s'étoient séparés de M. Canning se rallièrent de nouveau à l'administration, entre autres le duc de Wellington, qui se contenta toutefois de reprendre la charge de commandant en chef sans demander un portefeuille.

Rien ne fut changé dans les relations extérieures de la Grande-Bretagne; sa diplomatie ne vit pas cependant sans inquiétude le prince don Miguel invité par don Pedro à aller exercer l'autorité souveraine en Portugal avec le titre de vice-roi. Don Miguel avoit promis de gouverner conformément à la constitution, il s'étoit rendu de Vienne à Londres pour confirmer de vive voix sa conversion aux opinions constitutionnelles: malheureusement il lui en coùtoit peu de dissimuler. L'événement prouva qu'il eût promis et juré tout ce qu'on auroit exigé de lui, tant il étoit certain d'être dégagé de ses promesses et de ses serments par la violence que seroient sensés lui faire ses partisans.

En même temps les affaires d'orient devenoient encore bien plus importantes pour l'Europe qu'une révolution de plus ou de moins en Portugal. La Russie étoit parvenue adroitement à faire oublier aux puissances ses alliées, que l'indépendance de l'empire ottoman les intéressoit au moins autant que l'indépendance de la Grèce : profitant de l'enthousiasme moitié classique et moitié chevaleresque provoqué en faveur des Hellènes, la diplomatie de l'empereur Nicolas a voit réuni, autour du pavillon russe, les flottes de la France et de la Grande-Bretagne, prêtes à détruire la marine turque si l'occasion s'en présentoit. Le grand seigneur avoit à lutter malheureusement pour lui, contre des mécontentements intérieurs et surtout contre la désaffection de l'antique milice des janissaires; il se vit sommé par la France,

l'Angleterre et la Russie, de se contenter de la suzeraineté nominale de la Grèce, au moment où malgré les exploits de lord Cochrane, Athènes venoit de tomber au pouvoir de Redschid pacha. Ces trois puissances, qui ne purent persuader l'Autriche de se joindre à elles, ajoutèrent à leur traité d'alliance un article secret par lequel reconnoissant l'indépendance grecque, elles s'engageoient à prévenir toute collision entre les parties belligérantes. Le sultan refusa de reconnoître ce droit d'intervention que s'arrogeoient les protecteurs de ses sujets rebelles; il ordonna à ses pachas de redoubler de vigueur et d'énergie pour les soumettre ou les écraser, fit fortifier le Bosphore et envoya six vaisseaux dans la Méditerranée avec ordre de résister à la guerre de blocus dont on le menacoit. Six mille hommes partirent d'Andrinople, quatre mille de Larisse pour joindre l'armée d'Ibrahim pacha, et la flotte égyptienne jeta l'ancre dans le port de Navarin, sans que les escadres combinées s'y opposassent. On ne savoit pas encore que l'ultimatum en faveur des Grecs avoit été repoussé; dès que le refus de la Porte fut connu, l'amiral Codrington soumit les vaisseaux égyptiens à un blocus.

Le 25 septembre, les amiraux anglois et françois se rendirent à la tente d'Ibrahim, et lui déclarèrent leur intention de lui imposer l'armistice. Le pacha répondit froidement qu'il avoit reçu de la Porte la mission de terminer la guerre de la Morée par une attaque décisive sur Hydra; mais il promit d'envoyer des courriers à Constantinople afin d'y prendre de nouvelles instructions.

Dans l'intervalle Ibrahim, furieux de se voir bloqué du côté de la mer, voulut continuer la guerre sur le rivage et dédaigna les remontrances qui lui furent adressées à ce sujet par les amiraux alliés. Pour le forcer de respecter l'armistice les escadres angloise, françoise et russe entrèrent, le 20 octobre, dans le port de Navarin, sous le commandement de l'amiral Codrington. La baie est d'une forme ovale et défendue par deux

batteries: la flotte turque étoit rangée en demi-cercle, les plus gros vaisseaux à droite et six brûlots à chaque extrémité du croissant.

L'escadre russe, sous les ordres de l'amiral Heiden, s'étoit rangée en regard de la ligne gauche; l'escadre françoise, sous l'amiral de Rigny, en regard de la ligne droite, et l'escadre angloise au centre. Une chaloupe avoit été détachée du Dartmouth pour aller parlementer avec un des brûlots turcs; le brûlot fit feu et tua le lieutenant Fitzroy. Ce fut le signal d'une bataille générale qui ne dura pas moins de quatre heures, et qui se termina par la destruction de la flotte turque. Les deux escadres angloise et françoise souffrirent beaucoup plus que l'escadre russe, qui, par sa position, étoit bien moins exposée au feu de l'ennemi!

A cette nouvelle, l'étendard du prophète fut arboré sur la mosquée de Sainte-Sophie appelant tous les vrais fidèles à la défense de l'islamisme; les ambassadeurs des trois puissances quittèrent Constantinople; mais la Russie seule se trouva en guerre avec le sultan, et quelque glorieux que fût le combat de Navarin pour les armes de France et d'Angleterre, on s'aperçut bientôt que ce n'étoit ni à Paris, ni à Londres, que l'on devoit se réjouir de l'anéantissement de la marine turque. Du moins la Grèce étoit libre; heureuse si elle avoit su mieux profiter de son indépendance.

Cependant avant la fin de l'année 1827, le ministère de lord Goderich étoit de près de se dissoudre. La nomination de M. Heries comme chancelier de l'échiquier rencontra une vive opposition parmi ses collègues. Le marquis de Lansdown donna sa démission et ne reprit son portefeuille que sur la prière du roi. Mais lord Goderich luimême se plaignoit fréquemment de sa santé, des embarras qui lui étoient suscités de toutes parts, et de tous les ennuis dont un homme d'état ne triomphe que par une ferme décision de caractère. Il se défioit enfin de son influence dans la chambre, et, le 8 janvier 1828, il remit entre les mains de

n majente, es magnes de son titre de premier arti le a resarcrie.

In celle de manue les torrs retrouvérent tout leur credit : ils amient prévu l'évenement, et, comme ils s'union doint, ce fut le duc de Wellington que le roi manda aupres de lui pour le charger de composer un cabinet dont il servit le chef.

Quand. 🗷 🕮 janvier , la session du parlement fut guverte par commission, le ministère se composoit du duc, qui avoit renonce au commandement en chef de l'armée pour aller au devant des objections qu'ent soulevees le cumul d'un pareil grade et de l'autorité de premier ministre de M. Peel, de sir Georges Murray et des autres membres du ministère Liverpool, à l'exception de lord Eldon remplacé par lord Lyndhurst; lord Dudley avoit le département des affaires étrangères, et lord Melvile celui de l'amirauté mis en commission par suite de la démission du duc de Clarence qui s'étoit trouve blessé de quelques censures du duc de Wellington, sur les voyages coûteux de son altesse royale, et les fêtes qu'elle donnoit en inspectant les ports.

Quelques personnes qui ne considéroient encore l'affaire de Navarin que sous le rapport de l'indépendance des Hellènes, trouvèrent singulier que, dans le discours du trône, cette victoire fût mentionnée comme un malencontreux événement untoward event). Le cabinet préparoit ainsi sa réconciliation avec le sultan et protestoit contre l'abaissement de l'empire turc au profit de la Russie. En France où les questions d'honneur passent toujours avant toutes les autres, cette épithète tombée du trône sur un des plus beaux faits d'armes de la marine, parut étrauge à toutes les opinions.

Les nouveaux arrangements ministériels provoquérent des débats assez vifs dans le parlement; mais le retour des torys ne fit pas perdre courage aux whigs: ils n'en persistèrent pas moins à combattre pour les principes de leur cause, qui étoit celle de l'Irlande. De toutes les restrictions anti-libérales dont s'étoit entource la révolution de

1688 dans l'intérêt protestant, il n'en étoit pas qui fût plus en contradiction avec les idées nouvelles sur la tolérance, que les actes appelés l'acte du test et l'acte de corporation Par l'effet du premier, tout fonctionnaire avant d'exercer aucun emploi civil, étoit forcé de recevoir le sacrement de la cène selon les rits de l'église anglicane par l'effet du second, personne ne pouvoit être admis dans une corporation sans prêter le serment d'allégeance et de suprématie. Lord John Russell proposa un bill pour abolir ces deux lois dirigées contre les catholiques et les sectes dissidentes. Après plusieurs longues discussions le bill fut lu une seconde fois : mais avant la troisième lecture, lord Russell consentit à un amendement suggéré par M. Peel, qui proposoit que toutes les personnes nommées aux fonctions de maire, d'alderman, de juge de paix, ou désignées à un emploi civil par le gouvernement, seroient tenues de faire une déclaration pour s'engager à ne jamais faire servir leur autorité ou leur influence contre l'église protestante légalement établie. Le bill ainsi amendé passa dans les deux chambres. On put le considérer comme le premier gage réel accordé aux partisans de l'émancipation. Bientot après sir Francis Burdett fit une motion pour demander au gouvernement de faire droit aux réclamations des catholiques. Une majorité de six voix se prononça en faveur de cette motion dans la chambre des communes: mais il en fut autrement dans la chambre des lords, dernier rempart de l'ancien ordre de choses que l'opposition n'emporta jamais d'assaut à la première attaque. La motion de sir Francis Burdett, présentée par le marquis de Lansdown, réunit cependant une minorité de 137 contre 181, et le langage du premier ministre fut si conciliant que les catholiques purent espérer que ce seroit leur dernière défaite.

Cependant l'Irlande ne se payoit pas d'espérances si lointaines. L'association catholique continuoit à se rassembler en dépit de la loi qui l'avoit dissoute. L'avénement de lord Wellington au ministère ne pouvoit que

l'irriter, parce qu'elle ignoroit combien Sa Grâce avoit modifié ses opinions. A la tête de cette espèce d'insurrection disciplinée, Daniel O'Connell exerçoit une véritable dictature; tribun catholique, il soulevoit ou calmoit à son gré la tempête populaire ; sa parole étoit devenue la loi du prêtre comme celle du simple catholique; semblable au centurion de l'évangile il pouvoit dire : allez là, et on y alloit; venez ici, et on y venoit. Il résolut enfin de ne pas attendre la mesure qui devoit tôt ou tard lui ouvrir les portes de la chambre des communes, et, un député du comté de Clare ayant donné sa démission il se présenta pour le remplacer, en déclarant qu'il refuseroit le serment exigé de tout nouvel élu. On se récria en Angleterre contre cette audace inouïe; mais l'association ne se laissa pas intimider ; les électeurs de Clare se levèrent comme un seul homme : chaque autel devint une tribune, selon l'expression d'un orateur: voter pour O'Connell devint un acte non pas seulement de bon Irlandois, mais encore de bon catholique. O'Connell fut élu: ce triomphe donna à l'association la mesure de ses forces. Il dépendoit d'elle désormais de revenir sur l'union des royaumes, et O'Connell avoit promis de ne rien négliger pour faire réviser cet acte qui avoit effacé l'Irlande de la liste des peuples.

A leur tour, les protestants d Irlande furent en alarme. Ils formèrent eux aussi des associations, des clubs et des réunions sous le titre de loges orangistes, et des clubs Brunswickois où l'on se cotisa pour pouvoir opposer aux éligibles catholiques, les éligibles protestants. Ce fut alors une provocation continuelle d'association à association et de clubs à clubs, d'avocats à avocats. La guerre civile alloit éclater, lorsque les chefs catholiques comprirent que l'imprudente manifestation de leurs forces risquoit de justifier l'occupation militaire de l'Irlande; ils apaisèrent la fermentation, et obtinrent de leurs dociles enthousiastes qu'ils attendroient en paix un succès inévitable.

De tous côtés le gouvernement étoit disposé à céder. Un jour O'Connell en apport la preuve à l'association. C'étoit la copie d'une correspondance entre lord Wellington et le docteur Curtis, primat catholique de l'Irlande. Le docteur Curtis, qui avoit précédemment connu le duc à Salamanque, lui écrivoit pour lui transmettre des notes sur l'état des esprits, et lui faire sentir la nécessité de rallier à l'Angleterre, une population déterminée à ne plus se laisser traiter en peuple conquis et esclave.

Le duc de Wellington répondoit que son désir étoit de satisfaire les catholiques; mais qu'il ne pouvoit y songer tant que la violence des partis présidoit à la discussion. 

Vous le voyez, dit O'Connell, nos ennemis en sont réduits à désirer comme nous notre délivrance : ils ne marchandent plus que l'heure.

Le lord lieutenant de l'Irlande, lord Anglesey, qui devoit connoître les intentions du gouvernement, écrivit dans le même sens au docteur Curtis, et interpréta la lettre du duc de manière à faire pousser des cris de victoire à l'association. Mais à Londres, on trouva que le lord lieutenant avoit oublié que son caractère l'obligeoit à plus de discrétion et de réserve. Les protestants d'Irlande se plaignirent qu'ils étoient trahis, et. avant de donner satisfaction aux catholiques, on la donna aux protestants. Lord Anglesey fut rappelé: on le remplaça par le duc de Northumberland. A cette nouvelle O'Connell fit retentir l'Irlande d'une de ses foudroyantes philippiques, criant à l'intolérance et à la tyrannie! Le gouvernement ne pouvoit différer plus longtemps de se prononcer : les torvs se concertèrent, et, malgré quelques dissidences, il fut reconnu qu'il valoit mieux accorder l'émancipation catholique législativement que se la faire imposer par une révolte, ou en laisser le mérite à un cabinet whig. Les cabinets de France et d'Angleterre réagissent toujours un peu l'un sur l'autre : à cette époque le gouvernement des Tuileries étoit disposé aux transactions, et, si à côté de l'administration Martignac, il y avoit un parti moins libéral qui convoitoit le pouvoir, c'étoit cependant

encore au nom d'une politique modérée; les torys de France, eux aussi, aimoient mieux faire les honneurs de la générosité du monarque que d'être confondus dans la conciliation universelle.

Sous un autre point de vue, il importoit à l'Angleterre de ne pas être déchirée plus longtemps par ses discordes intestines: son influence étoit menacée en Portugal, et les immenses préparatifs, que faisoit la France pour la conquête d'Alger, devoient l'occuper sérieusement, sans parler de l'expédition de Morée qui prouvoit que même sous un prince aussi pacifique que Charles X, l'esprit belliqueux des François pouvoit jeter encore des soldats sur tous les coins du globe. Les affaires d'Orient n'étoient pas d'un foible intérêt pour le gouvernement britannique. Il étoit temps de surveiller la Russie dans ses progrès contre l'empire turc.

A l'ouverture de la session du parlement de 1829, le 5 février, l'assemblée recueillit avec des émotions diverses, les paroles suivantes, prononcées au nom du roi par le lord chancelier:

• Sa majesté regrette que dans une partie du royaume uni, il existe une association dangereuse pour la paix publique, et qui, si on la laisse exister, annulera tout effet tendant à améliorer la situation de l'Irlande. Sa majesté compte sur la sagesse de son parlement, bien assurée que vous lui donnerez les moyens de maintenir sa juste autorité.

C'étoit dénoncer l'association catholique, mais la dénoncer comme un obstacle aux bonnes intentions du gouvernement : aussi le discours du trône ajoutoit :

« Sa majesté vous recommande, quand cet objet essentiel sera accompli, de prendre en considération l'état général de l'Irlande et de réviser les lois qui frappent d'incapacité civique les sujets catholiques de sa majesté. Vous aurez à considérer si on peut écarter cette incapacité sans compromettre la pleine et permanente garantie de nos institutions religieuses et politiques, en conservant la religion établie, les droits et les priviléges

des évêques, du clergé de ce royaume et des églises commises à leur charge.

L'adresse en réponse à ce discours fit prévoir que les intentions du gouvernement avoient été bien comprises. Mais naturellement il falloit commencer par supprimer l'association catholique. Un bill fut immédiatement proposé à ce sujet. Il passa dans les deux chambres sans opposition; mais l'association alla au devant du bill: O'Connell n'eut pas de peine à convaincre les Irlandois qu'il y alloit du succès de leur cause. L'association se déclara elle-même dissoute.

Enfin, le 5 mars, M. Peel porta à la chambre des communes le bill d'émancipation. Ce bill abolissoit les empêchements auxquels étoient soumis tous les sujets de sa majesté professant la religion catholique, et les rendoit eligibles à tous les emplois civils et politiques, sous la condition de jurer obeissance et fidelité au roi, et de se prononcer contre toute autorité, soit celle du pape, soit celle de tout autre potentat, qui prétendroit, directement ou indirectement, avoir des droits au gouvernement du royaume uni de la Grande-Bretagne. M. Peel proposoit, dans son bill, que les catholiques fussent exclus seulement des fonctions de lord lieutenant d'Irlande, de lord chancelier, et de toutes les fonctions universitaires et ecclésiastiques. « Si ce bill passe, » dit M. Peel, « le cabinet jugera prudent d'exclure du vote les électeurs à quarante-cinq shellings, en Irlande, afin que le droit d'élire des représentants au parlement soit confié à des électeurs responsables. >

L'émancipation catholique étoit un beau thème pour la lutte des orateurs. La question fut traitée avec tous les développements dont elle étoit susceptible : le débat devint quelquefois orageux; mais, après divers ajournements, le bill triompha de tous ses adversaires à la chambre des communes, le 50 mars 1829. La majorité compta 520 voix, la minorité 142.

Il restoit encore l'épreuve décisive de l'accueil qui lui seroit fait à la chambre des lords. Le bill avoit là contre lui tous les vieux préjugés du torysme, tous les privileges de l'aristocratie et de l'église; le banc des évêques, naturellement, se montra unanime contre l'émancipation catholique, à l'exception de l'évêque d'Oxford. L'intolérance anglicane eut pour dernier champion l'archevêque de Cantorbéry, celui d'Armagh et les évêques de Londres et de Durham; mais enfin, le 10 avril, une majorité de 104 voix se déclara pour le bill, et le 13, il reçut la sanction royale.

On ne peut nier que la constitution de 1688 ne fût violée par le bill; mais quelle constitution peut survivre au changement des mœurs publiques? Les catholiques n'étoient plus d'ailleurs en cette circonstance que l'avant-garde des réformistes, qui alloient avoir leur tour, et faire subir aux institutions de leur pays une atteinte bien plus grave. Toutes les lois restrictives d'une liberté quelconque ne sauroient invoquer en leur faveur la prescription: il vaut mieux obéir à l'esprit qu'à la lettre d'une charte.

Le bill venoit d'être voté dans les deux chambres, lorsque M. O'Connell se présenta à la chapelle St-Étienne pour prendre son siége comme représentant du comté de Clare; on lui opposa l'ancienne loi sous laquelle il avoit été élu, et qui l'obligeoit à prêter les serments de suprématie et d'abjuration. Sur son refus, l'élection fut annulée; mais il retourna en Irlande bien sûr d'y être accueilli avec le même enthousiasme.

Malheureusement on avoit eu le tort de faire de l'émancipation catholique une espece de panacée universelle qui devoit régénérer l'Irlande, et effacer en un seul jour les traces de sa longue oppression. Étonnés d'être tout aussi pauvres, avec le droit de choisir leurs représentants parmi les fidèles de leur religion, les catholiques irlandois se plaignoient qu'on n'avoit pas assez fait pour eux; les protestants trouvoient qu'on avoit fait trop. Les deux partis se détestoient plus cordialement que jamais; leurs provocations mutuelles alloient jusqu'au défi de frapper le premier coup d'une nou-

velle guerre civile. Les protestants, organisés en loges orangistes sous l'invocation de Guillaume III, célébrèrent l'anniversaire de la naissance de ce prince avec une solennité qui parut une insulte à leurs ennemis. En Irlande, ce nom de Guillaume n'est pas comme en Angleterre un nom de monarque constitutionnel, mais un nom de tyran. Il rappelle aux Irlandois non-seulement la victoire de la Boyne et la capitulation de Limerick, mais encore un siècle et demi d'exactions, de persécutions et de tyrannie. De là les outrages faits récemment encore à sa statue, de là un dernier culte rendu à Jacques II, considéré comme la victime innocente de son gendre. Guillaume, en un mot, est pour l'Irlande le roi conquérant et le roi usurpateur. Les orangistes se virent attaqués les armes à la main, et cette première collision n'étoit que le prélude d'une insurrection générale, car les paysans faisoient secrètement provision de fusils, de fourches, de faux. Une armée entière auroit marché, si O'Connell ou tout autre chef catholique avoit levé l'étendard de la révolte. Le grand agitateur calma cette fermentation : mais ce fut surtout en disant que le jour n'étoit pas venu, qu'il contint toutes ces haines imprudentes.

Par une singulière position, le premier ministre faillit périr pour cette cause, à laquelle il n'avoit cédé que vaincu par la force des choses et l'irrésistible persévérance de ses adversaires politiques. Plus d'un zélé protestant accusoit lord Wellington d'avoir cherché dans l'émancipation catholique une coupable popularité. Parmi les nouveaux ennemis que le duc s'étoit faits, on remarquoit surtout le comte de Winchelsea qui l'accusa publiquement d'avoir trompé et compromis l'église protestante, d'avoir violé la constitution de 1688, et de vouloir introduire le papisme dans toutes les branches de l'administration. On auroit pu se croire revenu à ces honteuses réactions du règne de Charles II où les plus fidèles torys étoient en butte à de pareilles incriminations. Le duc de Wellington ne put souffrir d'être

ainsi attaqué dans son honneur; il somma le comte de Winchelsea de lui demander des excuses; le comte s'y refusa, et une rencontre eut lieu. Ce fut le duc qui tira le premier; il manqua son antagoniste; alors celui-ci déchargea son pistolet en l'air, et après avoir ainsi prouvé qu'il ne cédoit pas à la peur d'une explication en champs clos, il consentit à publier dans les journaux le regret d'avoir offensé lord Wellington.

Cette querelle ne fut pas le seul événement qui montra au duc qu'il avoit mécontenté les torys, et qu'en se plaçant sur le terrain, choisi naguère par M. Canning, il devoit chercher comme lui à modérer l'opposition des whigs par quelques alliances; mais les whigs qui avoient pu avoir confiance en l'un, ne pouvoient se livrer à l'autre sans garanties. La question de la réforme parlementaire avoit trop marché pour qu'ils renonçassent à l'espoir de l'accomplir par eux-mêmes. Ils firent donc leurs conditions, et elles furent trouvées dures.

L'année 1830 devoit être signalée par de grands événements dans toute l'Europe. En France le parti ultra royaliste avoit enfin ressaisi le pouvoir, et sentant le besoin de détourner l'attention de ses actes intérieurs, il poussoit vivement les préparatifs de la campagne d'Alger. Le sultan s'étoit vu forcé de subir la loi de l'autocrate russe; et en Portugal don Miguel reconnu par l'Espagne, bravoit les représentations timides de l'Angleterre en faveur de la charte de don Pédro ainsi que de sa fille dona Maria (février 1830).

A l'ouverture du parlement, l'opposition se montra menaçante dans la discussion de l'adresse : plusieurs amendements furent proposés pour réclamer une enquête sur l'état de la nation, sur le système de l'impôt et sur la représentation imparfaite du pays dans la chambre des communes. Le ministère ne put s'empêcher de présenter divers projets pour réduire les dépenses publiques, abolir les sinécures et diminuer les salaires des employés du gouvernement. Ces économiesétoient d'autant plus urgentes que le bud-

get de l'année précédente offroit un déficit de 560,000 liv. sterl.

Mais l'opposition ne se contenta pas de quelques promesses qui dénonçoient les enbarras financiers du gouvernement, encore plus que sa bonne volonté de réduire les taxes. Le marquis de Blandford proposa m bill tendant à une réforme partielle de la chambre des communes : ce bill fut rejeté. L'opposition ne se découragea pas immédiatement. Lord John Russell en présenta un autre sur une plus grande échelle et qui répondant à de fréquentes pétitions des villes de Leeds, de Birmingham et de Manchester, leur transféroit le droit de nommer des députés au parlement et en privoit des villes devenues trop peu importantes pour avoir aucun intérêt à y être représentées. Ce bill eut le sort de l'autre. A son tour, O'Connell parut à la barre avec un bill tendant à établir le renouvellement triennal du parlement, le suffrage universel et des élections par scrutin : il ne réunit que 13 voix dans une assemblée de 332 membres. O'Connell étoit sûr que sa proposition seroit repoussée: il ne vouloit que prendre date, et ne se doutoit pas que ce seroit de France que viendroit cette année la même impulsion qui entraîneroit décidément l'Angleterre dans le mouvement. Un bill en faveur des Juiss pe fut pas mieux reçu que les bills du marquis de Blandford, de lord Russell et d'O'Connell, et la chambre s'occupoit de quelques modifications du code criminel, lorsque la session fut interrompue par la mort du roi.

Georges IV étoit depuis quelques années d'une santé presque toujours souffrante : dans tout le cours de son règne, il avoit pur rarement ouvrir en personne la session annuelle du parlement : il mourut d'une ossification des vaisseaux du cœur, le 26 juin, âgé de soixante-linit ans. Il avoit régné onze ans avec le titre de roi, mais son règne datoit réellement du jour où la maladie de son père lui avoit fait décerner la régence.

La postérité ne placera pas Georges IV au nombre des grands rois, quoiqu'il lui ait été donné de voir s'accomplir tant d'événements importants, non seulement en Europe. mais encore dans son propre royaume. Son influence directe fut à peu près nulle au milieu des révolutions dont il a été le témoin. Sa jeunesse n'avoit pas fait concevoir, il est vrai, d'autres espérances. Par un calcul de jeune homme indépendant et de fils dissipé, peut-être beaucoup plus que par politique, le prince de Galles avoit prefere la société des whigs à celle des torys; mais il s'étoit plutôt associé aux orgies de Fox et de Sheridan qu'à leurs principes, et, quand il fut revêtu de l'autorité souveraine, il imita sans scrupule ce Henri V auquel ses complaisants cessèrent alors de le comparer. Comme homme il eut encore moins de vertus que comme prince régent ou comme roi. L'élégance de ses manières, sa courtoisie même étoient des grâces tout-à-fait extérieures : il ne fut ni bon fils, ni bon époux, ni bon père, et ses nombreuses amours causèrent plus d'un scandale.

Georges IV aimoit les arts comme une décoration utile aux pompes de la royauté. La nation avoit assez souvent payé ses dettes de prince pour qu'il se reconnût son debiteur : il fit don de la bibliothèque de son père, composée de soixante-cinq mille, volumes, au muséum britannique : les artistes et les hommes de lettres eurent part aussi à sa générosité.

Les restes mortels de Georges IV sont déposés à Windsor dans le mausolée royal des princes de sa famille.



Westminster-Abbey.

### 

#### GUILLAUME IV.



E prince Henri-Guillaume, duc de Clarence, qui succéda à son frère, prit le nom de Guillaume IV. Ses fonctions de grand amiral lui avoient acquis une certaine popu-

larité dans la marine; mais on ne connoissoit de lui aucun trait remarquable qui pût faire présager son caractère de roi. La reine passoit pour être favorable aux torys et en maintenant le cabinet de lord Wellington, Guillaume autorisoit les whigs à croire qu'ils auroient à conquérir pied à pied, sous ce règne comme sous le précédent, leurs moindres avantages. Ils résolurent donc de ne rien accorder qu'en échange de concessions.

Le 29 juin, le roi envoya aux deux chambres un message pour les prier de vouloir bien pourvoir aux besoins provisoires des services publics, afin que l'administration de l'état ne fût pas entravée pendant le temps qui s'ecouleroit entre la dissolution du parlement actuel et l'election du parlement nouveau. C'étoit pour les whigs une excellente occasion d'essayer leurs forces contre les ministres: lord Grev proposa de continuer la session du parlement, jusqu'à ce qu'un bill fût passé pour nommer une régence qui gouverneroit en cas de la mort du roi, ce monarque etant agé de soixante-cinq ans et la couronne n'ayant d'autre heritier que la jeune fille du duc de Kent qui étoit mineure : cette proposition souleva un débat animé pendant lequel les lords Harrowby, Winchelsea, Eldon, Mansfield, Londonderry, Wharnecliff,

Goderich, et le duc de Richmond, déclarèrent qu'ils voteroient avec les whigs; les ministres obtinrent cependant une majorité de quarante-quatre voix. Ils l'emportèrent également dans la chambre des communes où la discussion devint plus amère encore: M. Brougham toujours riche en invectives, traita les ministres de flatteurs et de parasites. La dissolution du parlement suspendit à propos les hostilités, ou plutôt les transportasur un autre terrain, car, en dissolvant le parlement, Sa Majesté en convoquoit un nouveau pour le 14 de septembre : c'étoit le 25 juillet. et, quelques jours après les événements de France vinrent exalter les partisans les plus timides de la réforme, en leur montrant qu'ils avoient de leur côté cette puissance populaire qui se contente rarement de demiconcessions.

Le 14 juin, trente-sept mille François partis de Toulon, avoient opéré leur débarquement sur la plage d'Afrique. Vaine ment une armée formidable de Turcs et d'Arabes étoit accourue au secours du dey. La discipline et le courage des soldats de la France triomphèrent du nombre d'abord et puis du désespoir. En quelques jours le général Bourmont s'étoit emparé des hauteurs qui environnent Alger. L'assaut alloit être donné: le dey fit demander la paix en offrant de payer tous les frais de l'expédition: on lui répondit qu'on ne consentiroit à entendre parler de suspension d'armes que lorsqu'il auroit livré tous ses forts et touts ses batteries. Il ne restoit plus au dev qu'i s'ensevelir sous les ruines de la ville. Il preféra la rendre, et le lendemain le drapeau blanc flottoit sur les tours de son palais.

La nouvelle de cette conquête glorieuse fut reçue en France avec l'enthousiasme qu'y excitera toujours la victoire, sous quelque drapeau qu'elle vienne couronner la valeur françoise. Malheureusement pour Charles X, il crut avoir vaincu en même temps les factions intérieures et les pirates d'Alger: persuadé qu'il pouvoit tout, comme roi, le lendemain d'un triomphe national. il signa les fameuses ordonnances qui ne furent que le signal d'une seconde révolution semblable à celle dont l'Angleterre avoit été le théatre cent soixante ans auparavant. La monarchie fut sauvée dans cette catastrophe au profit d'une dynastie nouvelle; quelque nombreux que soient les rapprochements à faire entre les deux révolutions, les dissemblances ne le sont pas moins; et au lieu de consolider les institutions de 1688 en Angleterre, les événements de juillet en précipitèrent la ruine par le secours qu'ils portèrent à la réforme parlementaire. Des meetings eurent lieu dans presque toutes les villes; l'on y vota des félicitations aux héros de Paris: les souscriptions s'ouvrirent en faveur des blessés de la grande semaine, et le drapeau tricolore fut salué comme l'emblème d'une régénération européenne; l'insurrection belge vint encore ajouter à l'exaltation. Faites sous cette influence, les élections angloises trompèrent l'espoir des ministres, et, dans une région plus élevée encore, on n'avoit pu voir sans une secrète terreur les débris de la famille des Bourbons venir chercher sur le rivage britannique l'asile que Louis XIV avoit autrefois accordé aux débrisdes Stuarts. Quelles que fussent les sympathies de Guillaume et de sa cour, Charles X ne reçut que l'hospitalité due au malheur, et, en Écosse comme en Angleterre, il put se convaincre que si une seconde restauration lui étoit réservée, le roi de France ne pourroit plus dire, comme Louis XVIII en 1815, qu'après Dieu c'étoit à la Grande-Bretagne qu'il devoit sa couronne.

Les flammes de l'incendie avoient précédé

en Normandie la révolution de juillet. Les esprits superstitieux s'alarmèrent en voyant tout à coup des incendiaires ravager les comtés de Kent, de Hampshire, de Buckingham, de Sussex, de Surrey, etc. Mais c'étoit surtout l'exaltation des esprits qui paraissoit un fâcheux symptôme aux hommes d'état. Plus d'un pamphlet circuloit déjà, proposant aux citoyens de Londres l'exemple de ceux de Paris, et lorsque la session du parlement fut ouverte par le roi en personne, le 2 novembre, il ne put s'empêcher de reconnoître que le pays étoit agité d'un sentiment presque général de désaffection, qu'il étoit temps de combattre par des mesures populaires. Les torys auroient voulu éluder la question de la réforme; mais les whigs déclarèrent qu'ils en feroient une question de vie et de mort. Le peuple exprima son opinion à sa manière: des huées poursuivirent maintefois lord Wellington jusqu'à son hôtel; on lui jeta des pierres, et il en tomba même une contre la voiture du roi. Bientôt l'animadversion de la populace menaça de s'exprimer plus violemment encore; mais les ministres eurent le malheur de se rendre aussi ridicules au'odieux.

Le roi et la reine devoient diner en grande cérémonie à Guildhall, le 9 novembre, jour de l'installation du lord maire. De grands préparatifs avoient été faits : les journaux avoient vivement excité la curiosité en décrivant d'avance le cortége et la pompe de cette fête civique et royale : jamais Gog et Magog, les deux géants de la cité, n'avoient vu un parcil festin, lorsque le 7, on apprit que Leurs Majestés, craignant que leur présence ne fût une occasion de trouble et de désordre, renonçoient à se rendre à l'invitation du corps municipal: ce contre-ordre causa naturellement de vives inquietudes: à quel danger échappoit donc l'état? en vouloit-on aux jours du roi? la crise fatale de la Grande-Bretagne alloit-elle éclater? On sut que plusieurs régiments avoient reçu l'ordre de se rendre à Londres et de se tenir prêts à tout événement : on fit emplir d'eau les fossés de la Tour, et défense fut faite aux

gardiens d'y laisser pénétrer des étranger»; le bruit courut que des conspirateurs étoient parvenus à en soustraire six mille fusils et autant de sabres. Après beaucoup de conjectures et d'alarmes, on vérifia que c'étoit le duc de Wellington qui avoit dissuadé leurs majestés d'assister au repas de Guildhall, parce que le lord maire lui avoit écrit qu'il devoit être attaqué, lui duc de Wellington, par la populace. Au parlement l'opposition interpella les ministres qui, pour justifier leur prudence, citèrent à l'appui de la lettre effrayante du lord maire, des placards imprimés qui appeloient le peuple à la révolte. Une de ces proclamations révolutionnaires ctoit ainsi conçue:

- « Aux armes! aux armes! la liberté ou la mort!
- Londres s'assemble mardi prochain, Ne perdons pas cette occasion de nous venger des maux que nous avons si longtemps soufferts. Venez armés, soyez fermes et la victoire est à nous. » « Un Anglois. »

Il en étoit un autre qui contenoit ces mots:

- « La liberté ou la mort !
- Anglois, Bretons, et honnêtes gens, le temps est arrivé enfin. Tout Londres se réunit mardi. Venez en armes... nous pouvons vous assurer qu'on a pris six mille coutelas dans la Tour pour les livrer à la bande sanguinaire de Pcel... souvenez-vous du discours de la couronne : ces maudits agents de police vont être armés. Anglois, souffrirez-vous cela?

Ces documents ne suffirent pas pour convaincre l'opposition de la réalité du danger dont les ministres avoient eu peur. Ceux-ci furent déclarés des poltrons qui avoient compromis le monarque dans l'intérêt de leur sûreté personnelle. Qui sait même, ajouta un membre, si nos gouvernants n'ont pas imaginé toute cette comédie pour placer désormais Guillaume IV derrière un rempart de basonnettes. L'impopularité de Guillaume IV

ne lui laissoit-elle plus d'autre ressource que la tyrannie ?

Les fonds publics avoient baissé de trois pour cent : le moment n'étoit guère favorable pour voter la liste civile du nouveau monarque; le chancelier de l'échiquier proposa cependant de la fixer à un chiffre qui sembloit devoir desarmer l'opposition : sir Henri Parnell ne craignit pas de demander que ses divers chapitres de dépense fussent soumis à l'examen d'une commission; les ministres se récrièrent contre ce manque de confiance: mais la majorité se prononça contre eux; et les whigs, avant fait ainsi l'essai de leur force, se préparèrent à mettre la réforme à l'ordre du jour. M. Brougham, le premier, sous prétexte qu'on lui avoit prêté des projets qui n'étoient pas les siens, annonca qu'il feroit connoître à la chambre sur quelles bases il pretendoit asseoir le nouveau système électif; mais le cabinet fit retraite avant la bataille: lord Wellington porta sa demission au roi qui manda lord Grey auprès de lui, et le chargea de trouver une combinaison ministérielle qui pût conjurer la révolution dont la Grande-Bretagne étoit menacée. Lord Grev s'associa quelques uns des hommes d'état qui défendoient avec lui depuis trente ans la même cause, mais en réservant quelques portefeuilles pour cette fraction plus modérée de son parti, où M. Canning avoit cherché ses collègues : il falloit ménager encore la chambre des lords et lui prouver du moins que les whigs ne vouloient point abuser de leur victoire. Lord Grev devint premier ministre, M. Brougham lord chancelier, lord Althorp chancelier de l'échiquier, les lords Melbourne, Palmerston, et Goderich secretaires d'état, le marquis de Lansdown président du conseil.

Le nouveau ministère eut à s'occuper d'abord du bill de régence que le roi avoit annoncé lui-même dans le discours du trône : par ce bill la duchesse de Kent étoit nommée régente et tutrice de sa fille la princesse Victoria, héritière présomptive du royaume uni. Quand ce bill fut passé, les chambres s'ajournèrent jusqu'au 3 février, afin de donner aux ministres le temps de préparer leurs diverses mesures de gouvernement, et surtout celle de la réforme parlementaire dont ils avoient fait le drapeau de la nouvelle administration.

Dans l'intervalle la fièvre révolutionnaire continuoit d'agiter l'Europe : le roi des Pays-Bas avoit vu le drapeau tricolore s'interposer entre lui et ses sujets révoltés : la Belgique s'étoit proclamée nation indépendante, se réservant de choisir ellemême la forme de son gouvernement et paroissant plutôt disposée à se faire républicaine que monarchique. Cet exemple étoit tous les jours proposé à l'Irlande par ses orateurs et ses tribuns catholiques, qui faisoient dater de l'Union tous les maux de leur pays. Une fermentation sourde regnoit en Allemagne; tout à coup la Pologne, évoquant ses anciens souvenirs de liberté, rompit violemment tous les liens politiques qui l'enchaînoient à la Russie; l'Espagne, le Portugal et l'Italie n'attendoient que le signal de la France pour faire aussi leur révolution. Les torvs pouvoient donc se féliciter, si le peuple d'Angleterre se contentoit de cette réforme du parlement dont ils repoussoient depuis trente ans les dispositions les plus raisonnables.

Lorsque la chambre se réunit après l'ajournement, lord Grey annonça donc que le cabinet avoit préparé tous les détails de cette vaste mesure; mais qu'il étoit urgent de prendre d'abord en considération l'etat des finances.

Le 41 février, lord Althorp présenta le budget des recettes et celui des dépenses; celui-ci s'élevoit à 46,855,000 liv. st., l'autre à 47,150,000, ce qui ne laissoit qu'un excédant de 550,000 liv. sterl. pour faire face aux économies proclamées si nécessaires et réclamées de toutes parts: comment diminuer les taxes ? il ne falloit pas y songer: pour alléger le fardeau du peuple, il ne restoit d'autre ressource que d'adopter un nouveau système d'impôt dans lequel l'on réduisoit les droits qui pesoient sur les pauvres, pour augmenter ceux qui frappoient sur les classes plus aisées. Lord Althorp proposoit

en conséquence de réduire les droits sur le suif, le charbon, les journaux, le verre, le coton imprimé, le tabac et les ventes aux enchères, pour retrouver la compensation de ces droits, c'est à-dire d'une somme de quatre millions sterling, dans une taxe d'un demi pour cent sur tous les transferts de propriété ou de rentes, dans une augmentation des droits sur les cotons non manufacturés et sur les bois étrangers, dans un impôt sur les passagers des bâtiments à vapeur, dans l'égalisation des droits d'entrée sur tous les vins (nouveau système favorable à la France), et enfin sur l'exportation de toute espèce de charbon. Cette modification du système financier n'obtint pas l'approbation de la chambre : les ministres furent forcés d'y renoncer. Ils furent plus heureux pour la liste civile, quoique quelques membres ne craignissent pas de remarquer qu'un ministère whig auroit pu ne pas se contenter de modifier dans quelques chapitres le projet de l'administration précédente sans presque rien changer au total. Le roi eut le mérite d'accepter moins qu'on ne vouloit lui donner. Après avoir voté une rente de 100,000 liv. sterl. en faveur de la reine, dans le cas où elle survivroit au roi, on lui offrit aussi une somme de 54,000 liv. sterl. comme on l'avoit offerte à la reine Charlotte lors de son mariage avec George III; mais Guillaume dit qu'il ne profiteroit pas de ce cadeau, afin de contribuer lui aussi à l'allègement des charges publiques.

Enfin, le 1<sup>er</sup> mars, la grande mesure de la réforme fut soumise à la chambre des communes par lord John Russell.

On trouve en Angleterre plus qu'en aucun autre pays de ces vieux édifices où chaque siècle a apporté sa pierre. Tous les styles d'architecture s'y confondent, et leur irrégularité même ajoute à leur aspect imposant. Les divers possesseurs qui s'y sont succédé ont respecté, en les réparant, tous les souvenirs des mœurs et des coutumes des époques antérieures; telle étoit l'antique constitution angloise avec ses traditions saxones, danoises et normandes, ses

priviléges aristocratiques et ses franchises populaires, ses lois de liberté et ses lois restrictives. Aux yeux des torys, toucher à cet édifice c'étoit ébranler le sol luimême; aux yeux des réformistes, un seul principe méritoit d'être conservé dans les institutions de la Grande-Bretagne, celu de la représentation nationale. La réforme parlementaire avoit pour but de régénérer cette représentation par des élections libres et pures de toute corruption, pour régénérer ensuite la nation elle-même par ses représentants. Le mot de bourg pourri (rotten borough), admis dans la langue politique, dénonçoit en vain depuis un siècle le vice radical du système électoral anglois, et le bill de lord John Russell répondoit enfin à toutes ces petitions jusqu'ici répoussées comme inopportunes, sinon comme séditieuses, non aculement par la chambre des lords, mais encore par celle des communes.

Par ce bill, tout bourg ne contenant pas deux mille habitants devoit perdre le privilege d'être représenté au parlement. Cet article du projet privoit cent soixante-huit membres de leurs sièges; mais en compensation le bill donnoit la franchise électorale à vingt-sept villes qui ne la possédoient pas et ajoutoit deux deputes aux vingt-sept nommes par les principaux comtés. En outre, plusieurs quartiers de Londres, non compris dans l'enceinte de la Cité, obtenoient le droit d'être représentes, tandis que jusqu'à ce jour le droit n'appartenoit qu'aux cités de Londres et de Westminster, ainsi qu'au faubourg de Southwark.

Le mode d'election devoit aussi subir des modifications importantes, qui, sans prévenir tons les abus, feroient au moins disparoître les plus choquants. Le bienfait du bill ctoit surtout dans l'augmentation du chiffre des electeurs, cinq cent mille individus de plus étant ajoutes à la liste, quoique le nombre des déput s fût réduit de six cent soisante-huit à cinq cent quatre-vingt-seize.

Revenus de leurs premières alarmes les torys naguère résignés à la réforme, ne voulurent pas subir leur défaite sans combat, et retardèrent autant qu'ils puren ladoption inévitable du bill, les uns sons pre
texte de l'améliorer, les autres ne cachar
pas qu'ils croiroient voter la ruine de la menarchie en l'acceptant. De remarqualdes et
quelquefois d'heureux efforts d'eloquence
furent faits par ce parti, qui s'appeloi ne
parti conservateur. Pitt et Fox, Burke et
Sheridan, tous les grands hommes de l'histoire britannique furent tour à tour evoques
dans ce débat; mais les whigs non moins elequents, non moins forts en logique, avoient
pour eux cette puissance qui dans les cass
libres doublera toujours le talent, la volonte
du peuple.

Malheureusement dans toutes les discisions parlementaires les votes viennent à bout des meilleures raisons. Le bill de la réforme fut rejeté par une majorité de deux cent quaire vingt-dix-neuf contre deux cent quatre-vingt-onze.

Les ministres devoient se retirer on dissoudre la chambre: le roi comprit qu'il etoit perdu s'il ne prenoit pas parti pour ses ministres; sans s'effraver des predictions sinistres dont le menaçoient les torvs s'il les abandonnoit, il vint lui-même en personne proroger le parlement et annoncer que dats une question si grave, il crovoit devoir consulter la nation. Le lendemain la chambre fut dissoute et une autre convoquée pour le 14 juin. Cette mesure remplit de joie Londres et les principales villes du royaume ou elle fut célébrée par de brillantes illuminations. La populace ne se contenta nas de ces démonstrations pacifiques; elle attaqua les maisons des anti-réformistes les plus prononcés, sans oublier l'hôtel du duc de Wellington dont on ne se contenta pas de briser les vitres. C'étoit préluder aux élections de manière à faire prévoir qu'elles seroient tumultueuses. Le parti populaire ne négligea rien en effet pour décourager les adversaires de la réforme, et le résultat donna aux ministres une chambre qui deux mois après avoit voté le bill de lord Russell; mais les lords ne lui accordèrent pas si facilement leur sanction, et il fut rejeté par une majorité de quarante et une voix, parmi lesquelles on remarqua celles des ducs de Cumberland et de Glocester. Fidèle à ses antécédents, l'autre prince du sang, le duc de Sussex étoit pour la réforme.

Le rejet du bill irrita la chambre des communes qui, de peur que les ministres ne donnassent leur démission, s'engagea par une délibération spéciale à les soutenir, en déclarant qu'ils avoient mérité la confiance du peuple. Quant au peuple, il témoigna le même sentiment à sa manière, en attaquant encore les hôtels des lords qui avoient voté contre le bill, et entre autres, ceux du duc de Cumberland, de lord Wellington et de lord Londonderry. Les provinces ne se montrèrent pas moins irritées que Londres. A Derby, la multitude se souleva et ravagea la ville pendant trois jours. A Nottingham, elle mit le feu au château du duc de Newcastle ainsi qu'aux résidences de quelques autres seigneurs; mais ce fut surtout la révolte de Bristol qui prit un caractère effrayant. Les autorités civiles et militaires se virent chassées : on ouvrit les prisons, on incendia tout un quartier. Il fallut assiéger en règle cette ville pour la faire rentrer sous l'autorité de la couronne; il fallut tuer ou blesser plus de cent révoltés et faire deux cents prisonniers.

Le ressentiment du peuple de Londres s'adressa aussi au roi, sous la forme apparente de la plus respectueuse pétition. Tous les membres des corporations et environ quatre-vingt mille personnes se rendirent au palaisdu roi en grand cortége, le lord maire à leur tête, pour supplier sa majesté de garder ses ministres, de renvoyer de sa maison les individus opposés à la réforme, et d'user de tous les moyens constitutionnels de faire réussir la mesure. On ne résiste guère, même quand on est roi, à des prières aussi énergiques: le roi promit d'y céder, et peu de jours après il prorogea le parlement jusqu'au 22 novembre.

Il étoit temps de mettre un terme à ces mouvements révolutionnaires; la réforme de lord John Russell sembloit ne plus suffire aux vœux de l'Angleterre. Chaque jour le

peuple devenoit plus exigeant. Ils'étoit formé dans la capitale des sociétés appelées Unions politiques, qui se propageoient rapidement dans les comtés. Dans les assemblées tenues par les réformistes, on déclaroit que le suffrage universel, le vote par scrutin et l'abolition des principes héréditaires étoient choses essentielles aux droits de l'homme. Un meeting général fut indiqué à jour fixe; on préparoit des drapeaux tricolores et les basses classes s'armèrent. Le gouvernement ne crut plus pouvoir se dispenser d'intervenir. Le 12 novembre parut une proclamation, déclarant illégales les associations politiques, et défendant à tout sujet anglois de s'y rendre: cette mesure arrêta un peu la multiplication des Unions, mais celles qui étoient déjà formées n'y firent aucune attention.

L'Irlande ne s'étoit nullement apaisée au milieu de cette fermentation générale du royaume uni. Là il s'agissoit de bien plus que de la réforme parlementaire pour les patriotes irlandois. Le rappel de l'Union étoit devenu le mot d'ordre, c'est-à-dire que l'Irlande réclamoit son ancien parlement, et le droit de s'administrer elle-même sous le patronage de la couronne d'Angleterre. O'Connell justifioit son titre de grand agitateur par ses harangues : il étoit secondé par M. Shiel : ces deux chefs n'étoient pas fâchés de faire voir au gouvernement que leur influence étoit toute-puissante et que les officiers publics avoient besoin de leur protection bien plus que de la force militaire. En effet, lc refus de payer la dime étant devenu presque général, on eut recours aux baionnettes pour soutenir les percepteurs : mais là où la troupe se montroit, elle rencontroit une multitude qui la désarmoit souvent et l'obligeoit presque toujours à battre en retraite. Le sang coula plus d'une fois. Dans les cantons où l'autorité faisoit saisir les meubles du paysan réfractaire et les mettoit aux enchères, il ne se présentoit aucun acheteur. ou ceux qui osoient les acquérir les payoient bien cher: le feu dévoroit leurs maisons et des bandes de pillards ravageoient impunément leurs propriétés.

A ces désordres le terrible fléau du choléra vint bientôt ajouter la menace de son approche. Il avoit marché avec les Russes sur Varsovie, et tous les jours il pouvoit arriver en Angleterre de quelque port de la Baltique. Un cas qui se déclara à Sunderland répandit bientôt l'alarme: au bout de l'année l'invasion de l'épidémie eut décimé les principales cités des comtés du nord.

Sur le continent, les révolutions populaires sembloient avoir suspendu leurs progrès. La Russie, campée en Pologne, tenoit l'Allemagne en respect. Dans les Pays-Bas, la sépara. tion de la Hollande et de la Belgique avoit eté décidée par les puissances, à condition que les Belges se constitueroient en monarchie: le trône avoit d'abord été offert au duc de Leuchtenberg, le fils d'Eugène Beauharnais : la France n'avoit pas agréé ce choix, et comme elle refusa elle-même la couronne pour le duc de Nemours, il ne resta plus pour le nouveau royaume d'autre prince disponible en Europe que le prince Léopold, l'ancien époux de la princesse Charlotte: il accepta en renonçant à la pension qu'il continuoit de recevoir du gouvernement anglois depuis son veuvage, et en devenant le gendre du roi Louis Philippe. Le roi des Pays-Bas ne crut pas que ses anciens alliés de 1815 eussent le droit de disposer ainsi d'une partie de ses états, et il envoya son armée pour s'empurer de Bruxelles. C'en étoit fait de l'indépendance belge, si, avec cette promptitude qui caractérise leur courage, les François n'avoient gagné les Hollandois de vitesse. Le roi des Pays-Bas s'arrêta en protestant, et l'affaire de la Belgique livrée à la diplomatie, est encore en discussion après plus de cent protocoles de la conférence de Londres.

De l'alliance de la France et de l'Angleterre dépendoit le statu quo de l'Europe. Don Miguel osa cependant braver tour à tour le pavillon anglois et le pavillon françois. Ce prince s'étoit permis de faire jeter dans les prisons de Lisbonne plusieurs sujets du gouvernement britannique. Une escadre fut bientôt dans l'embouchure du Tage, pour demander une réparation qui ne tarda pas à être accordée. Les gazettes portugaises publièrent les regrets de don Miguel. Un marchand françois ayant eu à se plaindre également de l'usurpateur, l'amiral Roussin vint jeter l'ancre à une portée de canon du palais de Lisbonne et envoya de là son ultimatum en exigeant une réponse avant deux heures; il repartit satisfait pour le port de Brest, mais en emmenant plusieurs navires portugais.

Bientôt un danger plus sérieux menaça don Miguel, lorsque don Pedro, ayant abdiqué au Brésil, revint en Europe avec sa fille dona Maria. La France et l'Angleterre lui permirent de préparer dans leurs ports l'expédition qui devoit aller mettre un term à la tyrannie de son frère.

Le parlement qui avoit été prorogé le 20 octobre 1831, s'assembla le 6 décembre, et le roi ouvrit la session en personne. • Je regarde comme mon premier devoir, dit sa majesté, dans son discours, de recommander à votre considération la plus attentive, les mesures qui vous seront proposées pour la réforme de la chambre des communes: une solution prompte et satisfaisante de cette question devient chaque jour plus importante et plus urgente pour la sécurité de l'état, le contentement et le bien-être de mon peuple. »

Six jours après, le 12 décembre, lord John Russell demanda la permission de présenter un nouveau bill. Le principe fondamental de la réforme étoit resté le même : quelques améliorations de détail, relatives au nombre des députés et au cens électoral, ne pouvoient que confirmer le voie précédent de la chambre. Elle le jugea ainsi malgré les objections de quelques membres et entr'autres des membres irlandois qui auroient voulu que les ministres eussent amélioré aussi la partie du bill concernant l'Irlande.

Le 16, la seconde lecture fut proposée: l'opposition tory vouloit au moins gagnerdu temps, et lord Porchester fit une motion tendant à différer de six mois cette seconde lecture. Le délai fut chaudement combattu

par M. Macauley, le chancelier de l'échiquier, lord Russell et M. Stanley, et la seconde lecture eut lieu, après quoi la chambre s'ajourna jusqu'après les fêtes de Noël.

Quand la chambre se réunit le 17 janvier, les torys ne manquèrent pas d'arguments pour susciter de nouveaux délais; mais ils furent battus encore, et l'on procéda à la discussion des articles, discussion qui dura jusqu'au 22 mars. Trois cent cinquante-cinq membres contre deux cent trente-neuf se

prononcèrent pour l'adoption.

La chambre des lords se trouva donc une seconde fois saisie de la nouvelle constitution parlementaire. La noble assemblée étoit bien convaincue que le gouvernement ne céderoit pas, et elle avoit à craindre, par une résistance trop prolongée, que le roi ne finît par faire une fournée de pairs. Quelques membres, qu'on surnommoit les inconstants (waverers), s'étoient laissé décider à adopter le bill par cette considération, et il v en eut qui, tels que lord Haddington, ne se contentèrent pas de promettre leur vote, mais parlèrent en sa faveur, faisant valoir que la persistance de la chambre des communes devoit être une loi pour la pairie. Cependant dans la discussion des détails du bill, il devint évident pour les ministres qu'ils obtiendroient difficilement la troisième lecture sans une création de pairs, et, le roi ayant refusé de les armer des pouvoirs nécessaires au succès de la mesure, le comte Grey et ses collègues annoncèrent à la chambre des lords qu'ils avoient remis leurs démissions à sa majesté. Plusieurs pairs blâmèrent lord Grey de ce qu'ils appelèrent la désertion de son poste; mais ce fut dans l'autre chambre surtout que cette nouvelle produisit une sensation facheuse. Un des membres, lord Ebrington, proposa aussitôt une adresse au roi; elle fut votée le 18 mai. La chambre des communes, en appelant aux propres expressions du discours de la couronne, supplioit sa majesté de n'admettre dans ses conseils que des hommes résolus à faire passer dans l'autre assemblée le bill déjà adopté par les communes. C'étoit solliciter du roi, sous une forme constitutionnelle, ce qu'il avoit refusé à lord Grey; mais les meetings des provinces, qui n'étoient pas tenus aux précautions parlementaires de la chambre, s'exprimèrent plus clairement dans leurs pétitions. Jamais le radicalisme n'avoit parlé si haut. Il ne s'agissoit de rien moins que d'abolir la pairie tout entière, si le roi s'opposoit à augmenter le nombre des pairs. Quant au roi lul-même, on le menacoit du refus des subsides s'il ne se rendoit pas aux représentations de son peuple. On lui rappeloit tour à tour l'exemple de Jacques II et celui de Charles Ier. « Jusqu'à ce que le bill soit passé, dit un membre d'une association politique de Londres, je déclare qu'il n'y a plus de Guillaume IV. mais seulement un duc de Clarence; » et cette déclaration fut applaudie.

Le roi fort embarrassé manda lord Lyndhurst auprès de sa personne, non pour former un ministère, mais pour sonder les hommes d'état qui voudroient se charger de faire passer le bill sans l'expédient d'une création de pairs; il n'y avoit qu'une administration tory qui semblat pouvoir obtenir de la chambre haute la résignation qui devoit tout terminer. Ni lord Wellington, ni sir Robert Peel n'osèrent accepter le pouvoir à ces conditions, et le roi se vit forcé de rappeler le comte Grey. En lui rendant son portefeuille il s'engageoit à surmonter ses répugnances pour une création de pairs, si leurs seigneuries ne se soumettoient pas enfin à la nécessité. Il fut convenu qu'un certain nombre de lords opposants s'absenteroient de la chambre, et laisseroient ainsi au ministère la majorité dont il avoit besoin pour faire passer le bill. La chambre aristocratique ne pouvoit plus long-temps lutter contre l'accord du roi et des communes. Chaque lord anti-réformiste reçut la circulaire sui-L'adequieu du bill de rug vante:

« Saint-James palace, 17 mai 1832.

Mon cher lord,

» Sa majesté me fait l'honneur de me transmettre l'ordre d'informer votre seigneurie « que, pour écarter tous les obstacles qui s'opposent à la transaction qui a seu en ce moment, il suffit que ce soir à la chambre un nombre suffisant de pairs déclarent que, en conséquence de l'état présent des affaires; ils ont résolu d'abandonner toute opposition au bill de réforme, de manière qu'il puisse passer sans retard et aussi promptement que possible, sous sa forme actuelle.

J'ai l'honneur d'être sincèrement
Votre dévoué, HUBERT TAYLOR.

Par suite de cette lettre, le bill, dont la discussion avoit absorbé la chambre des communes pendant deux mois, fut expédié en six jours par la chambre des lords. Le 4 juin cut lieu la troisième lecture, après quelques modifications purement verbales, qui furent acceptées le lendemain par l'autre chambre, et le 7 le roi donna sa sanction royale.

Les deux bills relatifs au système électif d'Ecosse et d'Irlande, qui étoient comme le complément du premier, passèrent successivement, ainsi qu'un bill pour le rachat des dimes d'Irlande. Malheureusement ce dernier, pas plus que les autres, ne pouvoit apaiser tout à coup la fermentation des esprits. Il y eut encore du sang répandu, le sang des protestants d'abord, et par représailles celui des catholiques. Ce fut à celui-ci qu'O'Connell fit allusion lorsque, dans sa lettre aux réformateurs d'Angleterre, il disoit : « Frères, il y a du sang sur la face de la terre; ce sang qui fume encore, c'est du sang irlandois, et il demande vengeance contre ceux qui ont violé les lois : cette vengeance, le Ciel seul nous la donnera-t-il? ou les victimes de l'oppression angloise trouveront-elles enfin des vengeurs chez leurs oppresseurs jaloux de se faire pardonner cinq siècles de malaise et de tyrannie?

L'adoption du bill de réforme ne fut pas sans influence sur les divers états de l'Europe. Dans le gouvernement constitutionnel on y vit avec joie la fin du long règne des torys toujours plus disposés à favoriser les alliances des rois que celles des peuples: dans les gouvernements contre-révolutionnaires on ne pouvoit voir du même el m système qui étoit dénoncé comme le trimphe de ces démagogues de la Grande-letagne, qui jetoit au loin par la liberté da presse des semences de révolte et d'insuration. C'est ainsi que don Miguel, en Poragal, voyoit dans le libéralisme anglois aniliaire naturel de don Pédro son frère, qui, après avoir rassemblé une armée d'espèttion à Saint-Michel, une des Açores, cinivenu s'emparer d'Oporto et le menaçuit dei de le chasser bientôt de Lisbonne.

En Belgique, qui peut dire si le rejt à bill de réforme n'auroit pas empêché le ni des François de conquérir pour Léopold à ville d'Anvers? D'accord avec la France d'oubliant un peu les intérêts commercant de plusieurs villes angloises, telles que Britol, Leeds, Glascow, Édimbourg, etc., qui réclamèrent en pétitionnant, le ministère whig mit l'embargo sur les navires du ni des Pays-Bas, et lui imposa la loi des protocoles de la conférence de Londres.

En France enfin, si les républicains pisèrent dans l'adoption du bill quelques-us des arguments qui les conduisirent à l'insurrection de juin, les carlistes de la Vendre n'auroient-ils pas trouvé un appui secret or même déclaré dans les torys ramenés at pouvoir par le triomphe des idées aristocatiques?

Il restoit à connoître le résultat des élections qui auroient lieu sous la loi nouvelle, Le parlement, prorogé par commission le 6 octobre, fut dissous le 3 décembre, et immédiate ment commencèrent les luttes électorales. Les torys avoient prédit des désordres et destumultes extraordinaires; leurs prédictions ferent généralement démenties. Les candidats ministériels eurent presque partout le dessus: ils avoient contre eux, ici les torys, là ces réformistes exagérés qui trouvoient que le bill étoit trop aristocratique. Le fameux M. Hunt ne fut même pas réelu à Preston; il est vrai qu'il fut plus heureux dans une autre ville, et que M. Cobbett, plus sameux encore, après avoir échoué à Manchester, eut aussi plus de succès à Oloham. En Irlande les élections furent purement irlandoises, et les collègues d'O'Connell arrivèrent comme lui à la chambre, pour former une de ces phalanges d'opposition flottante avec lesquelles le pouvoir doit composer sur quelques intérêts s'il veut être sûr de la majorité pour certaines questions. En Écosse, les choix furent plus complétement ministériels que dans les deux autres royaumes de la Grande-Bretagne : à peine si trois membres appartenoient au parti radical et dix au parti conservateur; les quarante autres étoient dévoués au bill et au cabinet qui l'avoit fait passer.

L'année 1832 fut une année de deuil pour les lettres : le 21 de septembre, mourut sir Walter Scott dans son château d'Abbotsford. Poête, prosateur, romancier et critique, aucun auteur n'a exercé une plus grande influence, non pas seulement sur la littérature nationale, mais sur toutes les littératures de l'Europe moderne. L'histoire aussi lui doit une couronne. Un jour, dans le parlement, le grand Marlborough ayant cité un fait des annales d'Angleterre dont on lui contesta l'exactitude, nomma Shakespeare comme son autorité. Combien de personnes aujourd'hui ne connoissent l'histoire d'Angleterre et surtout celle d'Écosse que par les admirables romans du seul auteur que les Anglois consentent à placer à côté de Shakespeare!



Porte dans le roc du château de Dunbar.

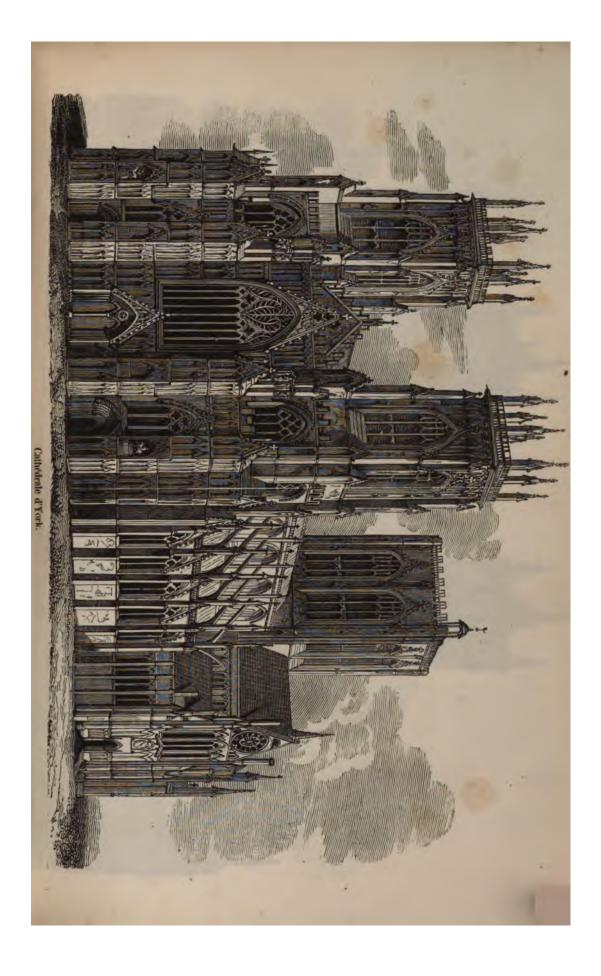

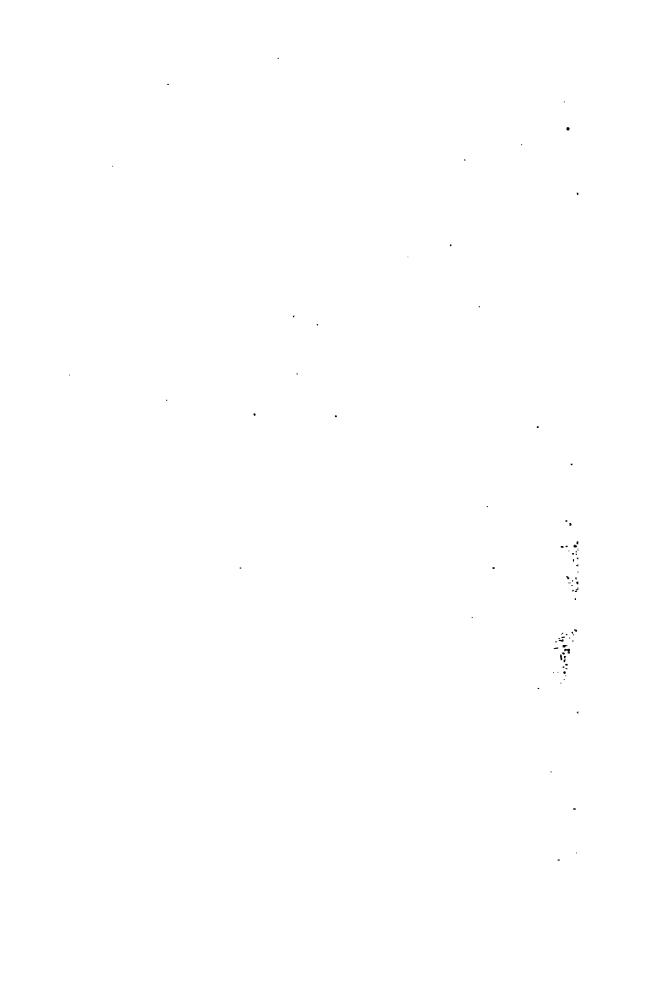



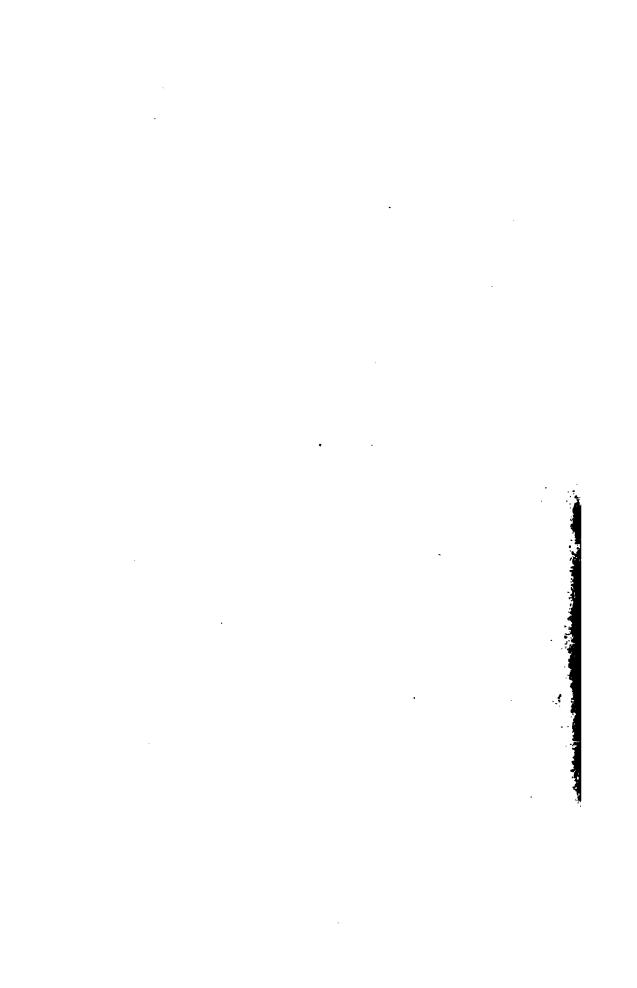





# TABLE DES MATIÈRES.

|                  | rages.   |               | Pages |
|------------------|----------|---------------|-------|
| Élisabeth        | 5 Guil   | aume et Marie | 295   |
| Jacques 1er      | 90 Ann   | B             | 50%   |
| Charles 4er      | 122 Geor | ges ler       | 516   |
| République       | 179 Geor | ges II        | 524   |
| Protectorat. ,   | 202 Geo  | ges Ifi       | 350   |
| Richard Cromwell | 222 Geo  | ges IV        | 400   |
| Charles II       | 254 Guil | laume IV      | 417   |
| Jacques II       | 276      |               |       |

# CLASSEMENT DES CARTES ET GRAVURES DÉTACHÉES CONTENUES DANS L'OUVRAGE ENTIER.

#### TOME PREMIER.

Le portrait de Guillaume IV. - Entre le titre et le saux titre.

La carte physique de l'Angleterre; la carte de la Bretagne avant la conquête romaine; la carte de la Bretagne saxonne. — Derrière le titre et avant la préface.

Le portrait de Guillaume-le-Conquérant. - Entre les pages 166 et 169

La cathédrale de Lincoln (fondée sous Guillaume, en 1092). — Entre les pages 224 et 223.

La cathédrale de Lichfield (rebâtie en partie sous Henri Ier, 1128). — Entre les pages 240 et 241.

Notice sur la tapisserie de Bayeux. - Après la table des matteres.

Les huit planches de la tapisserie de Bayeux. — après la notice.

### TABLE DES MATIÈRES.

#### TOME SECOND.

1.a carte des possessions anglaises en France. — Après le titre.

1.a cathédrale de Lincoln (fondée par Henri III). — Entre les pages 62 et 65.

### TOMB TROISIÈME.

La carte d'Angleterre par coustés. — Après le titre. Statue équestre de Charles Ier. — Entre les pages 176 et 179. 

# TABLE ALPHABÉTIQUE

ET GÉNÉRALE

# DES MATIÈRES CONTENUES DANS L'OUVRAGE.

ÆLLA, fondateur de Sussex en 480, premier bretwalda, t. I, p. 43.

AGRICOLA, soumet la Bretagne jusqu'au Forth, t. I. p. 28.

Albany (le duc d'), fils d'un frère de Jacques III, roi d'Écosse, appelé par les seigneurs Écossois à la ré-gence, t. II, p. 548. — Appelé en France par Fran-vois I'', ibid. — Trompé par lord Dacre, amène des auxiliaires en Écosse; leur dispersion; repasse en France, p. 353. ALCUIN, t. I, p. 34.

ALFRID ou ALFRED, frère naturel d'Egfrid : lui succède;

sa mort, t. I, p. 52.

ALFRED-LE-GRAND: ses premières années, t. I, p. 74. - Livre aux Danois hult batailles, p. 72. - Se cache, p. 73. — S'introduit dans le camp danois, p. 74. — Défait les Danois, p. 75. — Son administration, p. 76. — Repousse les Danois, p. 78. — Sa conduite envers eux, ibid. - Sa mort, ibid. - Ses institutions, p. 79. - Son caractère, p. 80. - Ses revenus, p. 84.

Angles, t. I, p. 41.

Anglo-Saxons: Religion, armes, vaisseaux, chefs, t. I, p. 42. - Religion chrétienne, p. 44. - Lettres, p. 53. — Alcuin, Bède, habillements, p. 54. — Étendards, architecture, p. 55. - Funérailles, tombeaux, p. 56. — Succession des rois, ibid. et suiv. — Lois, distinctions sociales, constitution judiciaire et admi-

nistrative, monnoies, arts, architecture, p. 155-168.

Anjou (Marguerite d'), femme de Henri VI, t. II, p. 267.—Son favori Suffolk, p. 270.—Sa mort, p. 274. - Elle conduit son époux à la chambre des pairs, p. 279. — S'enfuit à Chester, puis en Ecosse, p. 281. — Réunit des troupes; ses succès, p. 283. - Se retire vers le Nord, p. 285. - Rassemble des aventuriers, p. 287. - Vaincue, elle passe en Écosse, puis en France; revient en Northumberland, p. 288.-Vaincue, son courage; elle passe en Flandre, p. 289. — Débarque à Darmouth, p. 295. — Puis à Plymouth, p. 299. - Prisonnière à la tour, puis à Wallingford,

p. 304. — Mise en liberté, p. 505.

Anne (voyez Guillaume III) lui succède; ses premiers

actes; guerre de la succession d'Espagne, t. III, p. 508. — Succès de Marlborough sur le continent ; de Rocke sur les mers, p. 509. — Lutte des torys et des whigs; campagne des Pays-Bas; prise de Gibral-tar; réunion de l'Écosse, p. 540.— Bataille de Ra-milies; la duchesse de Marlborough fait refuser la paix; bataille d'Almanza, p. 544. — Revers maritimes; le chevalier de Saint-Georges, p. 542. — Combat d'Ou-denarde; prise de Lille, batailles de Malplaquet, de Sarragosse; crédit de la duchesse de Marlborough; Sacheverel, p. 313. - Disgrace de la duchesse; chute des whigs; traité d'Utrecht, p. 314. — Succession; mort de la reine; tableau de son règne, p. 515.

ANNE DE CLÈVES. (Voyez Henri VIII).
ARC (Jeanne d'), t. II, p. 257-264.

Augure le comte d'), chef des Covenantaires, t. III, p. 435, 443, 456, 470, 473, 486, 487, 496. — Mis à la tour, p. 240. — Exécuté, p. 241.

Aalington (Henri Bennet, comte d'), membre de la cabale (voyez Charles II), t. III, p. 254, 254, 256, 258.

ARMINIERS (les), t. III, p. 404, 405.
ARTHUR, fils de Geoffroy, deuxième fils de Henri II: son histoire, t. II, p. 6. — S'unit à Philippe contre son oncle, le roi Jean, p. 11. — Prisonnier à Falaise, p. 13. - Sa mort tragique, p. 14.

p. 10.—Sa mort tragique, p. 14.

Ashley-Coopen (Sir Antony), conseiller de Cromwell:
juge les régicides, t. III, p. 255. — Membre de la cahale; son caractère, p. 255. — Créé comte de Shaftesbury, p. 256.—Sa disgrâce; ses motions contre le
duc d'York, p. 257. — Ses intrigues, p. 258. — Mis à
la tour, p. 260. — Appelé au conseil, p. 266. — Sa
chûte, p. 267.—Se rallie à la duchesse de Portsmouth,
p. 268. 269. — Accusé. acquitté, p. 270. — Se ráp. 268, 269. — Accusé, acquitté, p. 270. — Se ré-

fugie à Amsterdam; sa mort, p. 274. ATHELSTAN, s'empare de la Northumbrie, t. I, p. 85. Pénètre en Écosse, p. 84. — Ses victoires; preud le titre de roi de Bretagne, puis de roi des Anglois, p. 85. — Reçoit Louis-d'Outremer à sa cour, p. 85.

- Sa mort ; son caractère, p. 86.

#### В.

BACON (Sir Francis), procureur-général sous Jacques I. t. III, p. 402. - Créé chancelier, p. 404, 407. -

Crés lord Verulam, vicomte de Saint-Allans; son faute. 20 met, conflamué. p. 444.—Sa mort, p. 442. Baire John , card du pour la couronne d'Écone, 4. J y. 14. - Le response roi d'Ésosse par Édouard, p. 12. - Cité » la lorre du parlement d'Angleterre, p. 15. - Sullie a Puii ppe, roi de France, p. 95. -Aidique . p. 44. - Prisonner a la tour; s'exile en

France in more whenever, chil.

E. ro: Educad de du précident, passe de France en Augenere, t. 1 p. 444. - Pauc en Écoue, ibid. -Inter une semée ésassois: couronné roi d'Écose; a outur es Augurerre, p. 1.2. - Rétabli par Édouard; crimina de novicero par les Econois, p. 143.

Buse Some Hour Het Heart VIII .

Buss , 1. 1, p. 54.

Bewert 'le du de frere de Henri V, chargé de la regente pendant l'absence de son frere, t. II, p. 240. Dompe les l'olierde unis aux Écomois, p. 245. -Region de France, p. 250. - Protecteur d'Angleterre . des ellaces en France, p. 253. - Réduit be de de Bretagne ancien divers: bataille de Verneuil. y. 2.4. Passe en Angleterre, p. 255. - Ses embarrat. revient en France, p. 256. — Siège d'Orléans, p. 277. La puelle, ibid. — Revers en France, p. 2.7, 252. Envoic un cartel a Charles VII. y. U.L. Frees de Jeanne d'Arc, p. 265. - Fait concount Henri VI mi d'Ang'eterre et de France, p. 2.4. Congres rampu; sa mort, p. 265.

Borton, pretondu révénteur de complote, t. III. p. 204. (. Vinne, did. Charge Coleman, p. 265. - Charge

Brass, smiral parlementaire, poursuit la flotte du poince Rupert, t. III, p. 196. - Combat le Hollan-dois Van Tromp , p. 197. - Puis Ruyter , p. 198. Secourt la flotte et fait fuir les Hollandois, p. 208. Châtic les états barbaresques, p. 214. - Exhumé, p. 237.

Bearine 'Anna,, fille d'honneur de la reine Catherine; le con s'epicad pour elle, t. II, p. 565. - Sa résistame, p. 364. Su maladie, p. 366. - Perd Wolwy, p. 367. Gouverne, p. 374. Fait proposer ou sus par Countrell de se faire chef de l'Église d'Angletere, p. 372. Comunice, p. 875. - Perd les lannes gibes du ret, p. 585. Mise à la tour, p 584. hee indiscrétions, p. 585. -- Exécutée, v. ",5%.

Businare VIII. (Voyes Edouard It.)

Bornwein (La comte de) prosent par les lords oppoaanta , t. 111 , p. 24. Sechappe par une fenètre, p. 24.— Admis su conseil de Marie Stuart, p. 25. Se charge de la mort de Darnley, p. 26.— Accusé par le comte de Lermox, l'intimide, association des lords d'Écosse; projets de Bothwell, p. 27.— Il s'empare de la reine; ses violences, p. 28. — Il l'épouse et la tient prisonnière, p. 29. Complet des lords S'enfait en Danemark, p. 30. d'Écome, ibid

Bradshaw (John), jurisconsulte, president de la cour qui condamna Charles P., t. III., p. 474, 475, 480,

181, 209, 223, 237.

BREIAGNE, nom-primitif, t. 1, p. 7. - Premiers habitants; gouvernement avant les Romains, p. 8. Ré-

volution anglo-saxonne, p. 41.

BRETONS : Costumes, mours, t. 1, p. 45. Religion druidique, p. 44. Navigation, p. 23. Les Romains les subjuguent, p. 26. Leur emigration dans l'Armorique, p. 56. - Tables d'Arthur et de la Table Ronde, p. 57, 58.

Buistoi (le comte de ), ambassadeur à Madrid , t. 11 , p. 114. — Perd Buckingham dans l'esprit des Espagnols, p. 113. - Rappelé; banai de la cour, p. 116. - Reyoit l'ordre de s'absenter du parlement au duite, p. 124. - Appelé au conseil, p. 138.
Batte: Robert,, candidat pour la courses flan.

t. II., p. 94.

Betce 'Robert', petit-fils du précédent, shadus
Edouard pour defendre l'Écosse contre lui; susmembre du conseil de régence, t. II, p. 40.—Luluis de la conseil de régence de la formatique de prend de relever l'Écosse, s'en ouvre à John Com p. 405. — Trahi, se réfugie à Dumfries. p. 164.-Roi d'Écosse sous le nom de Robert I", ibid-Battu par les Anglois, s'enfuit au nord de l'Irland. P 405. — Debarque sur la côte de Carrick, p. 10. — Repoussé par Gaveston, p. 417. — Se seus. p. 419. — Bataille de Bannock-Burn, p. 420. — Evoie son frère Edouard au secourade l'Irland, p. 63. - Ce dernier est vaincu et périt , p. 122. – les la médiation du pape, p. 125. — Propositions de pa ibid. - Fait invasion en Angleterre, p. 136. - Imavec Édouard III, qui lui rend la pierre des ne et le reconnoît comme son égal, sous le nom de le

bert Ier, p. 457. - Sa mort, p. v44. Bacce (David), fils du précédent, lui succède sur ans, t. II, p. 141.—Chassé par Baliol, p. 142.-Li-cosse se déclare pour lui, p. 143. — Fait une isssion en Angleterre, p. 456. - Enfermé à la ter

p. 158. — Se rachète, p. 170-

Buckingham 'leduc de' correspond avec Glocester, t. Il. p. 308. — Sa liarangue à Guildhall, p. 511. – Preclame Richard III, p. 312. - Conspire coatre lichard, p. 543. - Proscrit, p. 314. - Se exhe; or décapité, p. 515.

BUCKINGHAM (le duc de) s'attire la haine de Webr. t. II, p. 552 — Condamné et exécuté, p. 355.

BUCKINGHAM (le duc de), membre de la cabale, rem Charles II), perd Clarendon, t. III, p. 25t. - So intrigues, p. 252. — Appuio lo duc de Monasth. p. 253. — Son crédit, p. 255. — Accusé, p. 257.

Mis à la tour, p. 260.

Buckingham (Georges Villiers duc de) , nommé éche son de Jacques Ier, t. III, p. 102.-Opposé su cr dit de Robert Carr, p. 103. - Sa fortune rapide. p. 404-107. - Sa conduite au parlement, p. 111. Part secrètement pour l'Espagne avec le prince de illes, p. 114. — Gréé duc. — Son retour, p. 115 Galles, p. 444. — Gréé duc.-446. — Déclaration de l'ambassadeur d'Espagne? son égard, p. 148. — Entreprise sur Cadix; sees tion contre lui, p. 124. — Excite le roi à resperavec la France, p. 125. — Secourt les Rochelles. p. 127. — Remontrances des chambres à son sign. p. 427. - Est assassiné, p. 428.

#### C.

CADES (John), aventurier irlandois, prend le son de Mortimer; soulève le comté de Kent, t. II. p. 27 : - Arrive à Londres avec vingt mille hommes; sa tett cst mise à prix ; sa mort, p. 275.

CALÉDONIERS. Leurs guerres avec les Romains, t. 1.

p. 29.

CANNING, ministre, t. III, p. 404. — Sa mort, p. 414. CANUT soumet Edmond au tribut, t. I, p. 107. -Epouse sa veuve, p. 108. - Met à mort le traître Édric. ibid. - Son administration, p. 409. - S'empare de la Suede et de la Norwège, p. 111. - Traite avec Malcolm, roi d'Écosse; son pelerinage à Rome. p. 442. - Sa mort, p. 443.

CARACTACUS, t. I, p. 27.

CARR (Robert), favori de Jacques Iet, créé comte de

Sommerset, lord chambellan, t. III, p. 102. - Sa chute, p. 403. — Sa condamnation, p. 404.
CASSIELLAN, son courage; sa défaite, t. I, p. 26.

CATESSY (sir Robert); sa naissance, t. III, p. 93. — Sa jeunesse; conçoit la fameuse conspiration des poudres; ses mesures, p. 94. — Périt, en se défendant, dans le comté de Warwick, p. 97.

CATHERINE D'ABAGON, semme de Henri VIII; mariée d'abord au prince Arthur, t. II, p. 538. - Examen de ce mariage, p. 544. - Sa fécondité, p. 562. - Le roi rompt avec elle, p. 364. — Citée au tribunal de Wolsey et Compeggio, p. 366. — Les récuse, p. 367. - Sa position, p. 375. — Son mariage est cassé, p. 377. — Sa mort, p. 583.

Cicil (sir William), appelé au conseil par Élisabeth, t. III, p. 6. - Ses conseils à la reine, p. 7. - Traité de la paix avec la France, p. 41. — Ses conseils à l'égard de Marie Stuart, p. 42. — S'alarme de l'ascendant de Dudley, p. 44. — Ses opérations dans les affaires d'Écoa, p. 47, 48, 50, 54, 35, 45. — Combat le crédit d'Essex, p. 79. — Reçoit les dernières paroles de la reine pour la succession, p. 87.

CECIL, comte de Salisbury, fils du précédent. (Voyez

Jacques Ior.) GESAR, invasions, t. I, p. 5, 25. GHARLES I. (Voyezla fin du règue de Jacques I., son

père, et Georges Villiers.) Son mariage; parlement, t. III, p. 122. — Ajourné à Oxford; dissous; expédition sur Cadix; parlement, p. 423. — Affaire de lord Arundel, duc de Bristol; accusation contre Buckingham, p. 124. - Dissolution du parlement; mesures financières; rupture avec la France, p. 425. —Entreprise de Buckingham sur La Rochelle; mécontentement; parlement, p. 426. — Progrès des communes; massacre du docteur Lamb, p. 427. — Assassinat de Buckingham, p. 428. — La Rochelle; parlement, p. 429. - dissous; rigueur du roi; paix avec les puissances; mesures financières, religieuses; voyage d'Écosse; couronnement; parlement d'Écosse, p. 450. — Laud, archevêque de Cante: bury; chambre étoilée; libelles, p. 434. — Laud, trésorier; agrandissement des forèts ; armement d'une flotte ; menaces du roi; résistance de Hampden; procès, p. 433. — Le roi veut établir en Écosse la liturgie angloise; insurrection; Covenant. p. 434. - Hostilités des Covenantaires; cessions du roi, p. 435 - Wentword créé comte de Strafford ; parlement d'Irlande ; parlement anglois; dissolution; menaces populaires; nouvelle réunion de Covenantaires; hostilités; cessions du roi, p. 136. - Symptômes de révolution; parlement; réaction; fuite des serviteurs du roi, p. 437. - Son indifférence apparente et ses concessions : prosélytisme des Covenantaires; entrée au conseil des chess du parti populaire; procès de Strafford, p. 438. - Sa défense ; sa condamnation, p. 440. — Emeute contre lui. p. 441. Charles signe sa mort; son execution, p. 142. — Concessions; scission entre les deux ch mbres; voyage d'Écosse; mouvements; révolte de l'Irlande, p. 443. - Retour à Londres; le parlement s'empare du pouvoir militaire, p. 144. — Protestation de douze pairs spirituels; colère du roi; sa dé-marche imprudente au parlement; commission permanente soutenue par des gens armés, p. 445. Première fermentation de la guerre civile; le roi se prépare à combattre. p. 446. - Levée d'étendards, p. 147. - Combat d'Edgecoat; ses succès; il rétro-

grade; misère publique, p. 448. — La reine; complot royaliste, p. 449. — Succès du roi; bataille de

Newbury; il se retire, p. 450. - Le parlement ap-

pelle l'Ecosse à son secours; le roi rappelle ses trou-

pes d'Irlande; parlement d'Oxford, p. 454. — Combat de Cobrédybridge; bataille de Marston-Moor, la reine fuit à Brest; revers d'Essex, p. 452. — 2º ba-taille de Newbury; dissensions dans l'armée parlementaire; ordonnance d'abnégation de soi-même, p. 453. - Réforme religieuse; procès de Lau 1, p. 454. -Son exécution, p. 455. - Succès de Monrose, p. 456 - Succès de Monrose, p. 156. Charles lève le siège de Chester, prend Leicester; bataille de Naseby; sa correspondance est saisie; sa retraite sur Cardiff, sur Oxford; succès de Monrose; p. 457. - Prise de Bristol; déroute de Monrose; prise de Chester; le roi passe à Newark; dissensions de ses officiers; il se réfugie à Oxford; négociations avec les Écossois, p. 458. — Mission de Glamorgan; désense au roi d'approcher de Westminster; négociations avec les Ecossois, p. 459. — Il se réfugie dans leur camp, p. 460; s'instruit de la religion presbytérienne; propositions de paix, p. 464; transpresonte de l'armée; il signe trop tard; épu-bresonne, 164; le transfère à Nov-Market, p. 165. — Proposition de l'armée; il signe trop tard; épuration du parlement, p. 466. — Le roi est transféré à Hampton-Court; niveleurs, p. 467; il s'enfuit, repris à l'île de VVight; ensermé à Carisbroock; révolte dans l'armée, p. 468. — Soulèvement en sa faveur; défection dans la flotte, p. 470; déroute de ses partisans; la flotte du prince de Galles in-active; transséré à Newport, p. 171, puis à Hurst, les presbytériens chassés du parlement ; il est mis en jugement, p. 173. — Ramené à Saint-James, puis à Windsor; haute cour de justice; procès du roi, p. 474. — Sa condamnation, p. 475. — Son exé-

Cution, p. 477.

CHARLES II, prince de Galles (voyez Charles I°).—

Passe en Écosse, t. III, p. 485.—Bataille de Dunbar, p. 486.—Gouronné à Scone; ses revers, p. 487. — Désastre de Worcester, p. 488; sa suite, ses aventures, ibid.; passe en Normandie, p. 490. - Excite un soulèvement contre le protecteur, p. 210. - Nouvelle tentative, p. 225. -Traité avec Monk, p. 230. - Rappelé au trône, p. 232. — Réaction, p. 236. — Affaires d'Écosse, parlement ivrogne, p. 239. — Exécution d'Argyle, p. 241. — Affaires d'Irlande, p. 241. — Mariage du duc d'York; alliance avec la France; mariage du roi, 242. — Vend Dunkerque à la France, ibid. — Insurrections; guerre avec la Hollande, p. 244. -Peste à Londres, ibid. — Guerre maritime; persécutions, p. 247. — Rupture avec la France, ibid. — Incendie de Londres; insurrection en Écosse; traité avec la France; paix avec les Hollandois, p. 250. Traité avec la France pour l'Amerique; accusation et exil de Clarendon; la Cabule, p. 254. — Ses maîtresses, p. 252. — Conversion du duc d'York au catholicisme; Monmouth; la duchesse de Portsmouth, p. 253. - Ministère; lutte maritime avec la Hollande; triple alliance, p. 255. — Combat naval de Soutwood, ibid. — Le Test; mariage du duc d'York, p. 257. - Paix avec la Hollande; intrigues à la cour; état du parlement, p. 258. - Nouveau test; traité avec Louis XIV; mariage de Marie, fille du duc d'York, avec Guillaume, prince d'Orange, p. 260. Alliance avec la Hollande, p. 264. - Complot papiste, ibid. Titus Oates, p. 262. – Meurtre de Godfrey, 265. - Condamnations; excl::sion des paires catholiques, p. 264. — Procès de Danby, p. 265. — Dissolution du parlement; exil du duc d'York; nouveau conseil; acte d'Habeas Corpus, p. 266. – Insurrection en Écosse, p. 267. -

duc d'York à Edinbourg ; disgrâce de Monmouth ;

retour du duc d'York, p. 267. - Parlement d'Oxford, p. 269. — Réaction tory, p. 270. — Affaires d'Écosse, ibid. — Rappel du duc d'York; dispersion du parti whig; complot de Rye-House, p. 274. -Condamnation des principaux whigs, p. 273. -Abaissement de Monmouth; fin du roi; sa mort, p. 274. Son caractère, ibid; sa postérité, p. 275.

CHARLES-ÉDOUARD, fils du prétendant, quitte Rome et se rend en France, t. III, p. 350. — Débarque en Écosse; s'empare de Perth, d'Édinbourg; bataille de Preston-Pans, p. 334. — S'avance en Angleterre; sa retraite et son retour en Écosse, p. 535. - Bataille de Falkirk, p. 337. — Bataille de Culloden,

p. 338. — Repasse en France, p. 539. Charles V, roi de France, régent pendant la captivité de son père, t. II, p. 470. — Lui succède, p. 474. — Déclare la guerre à l'Angleterre; recouvre la plupart des provinces perdues, p. 475 .- Trève, p. 476. CHARLES VI, roi de France, réclame sa sille à Henri IV,

t. II, p. 230. - Sa démence, p. 239. - Événemens de son règne, p. 243-247. — (Voyez Henri V.) — Nomme le duc de Bedford régent de France; sa

mort, p. 255. GHARLES VII, dauphin, défait le duc de Clarence, t. 11. p. 217. - Se retire devant Henri V, p. 248. - Prend le titre de roi de France; revers de ses généraux, p. 254. — Siège d'Orlèans, p. 257. — — La pueelle, ibid. — Ses succès, p. 259-264; c'empare de la Normandie, p. 274, et de la Guienne,

thid. - Défait les Anglais en Guienne, p. 277.

CHARLES VIII, roi de France, traite avec Henri VII,

1. 11, p. 820. — Recueille Perkin-Warbeck, p. 330. () fire sa médiation à l'Angleterre et à l'Écosse,

p. 552.

CHANLES IX, rol de France. Son édit en faveur des protestants; consent à la Saint-Barthélemy, t. III,

μ. 49. - Sa mort, p. 54.

p. 40. - Sa mort, p. 51.

(MARLER-QUIRT, roi des Romains et d'Espagne, élu
empereur, t. II, p. 350. — Visite Henri VIII,
p. 554. — Traités divers, ibid. — Visite Henri VIII
à Londres, p. 354. — Retient prisonnier Français le, p. 357. — Rupture avec Henri VIII, p. 358.
— Sa déclare protecteur de Catherine d'Aragon,

traite avec Henri VIII, p. 365.

CHARRICE (le duc de), frère d'Édouard IV, présente aux lords la reine Elisabeth Gray, t. II, p. 294.— S'attache à Warwick, p. 292. - Promet à son frère de l'abandonner, p. 293. — Débarque à Dartmouth, p. 296. — Nommé seul héritier du duc d'York, p. 298. — Sa défection, p. 299. — Tombe dans l'inimitié du roi , p. 303. - Mis en jugement;

sa mort, ibid.

CLARENDON (Hide, comte de), t. III, p. 234, 234, 255. — Sa fille épouse le duc d'York, p. 242. — Négocie la vente de Dunkerque, p. 243. — Accusé par le comte de Bristol; par les communes; banni, p. 251. LLEMENT V abolit l'ordre des templiers, I, 434.

CLÉMENT VII autorise la révision du mariage de Menri VIII avec Catherine d'Aragon, t. II, p. 365.
Défend à Henri de se remarier, p. 371. — Écrit Cutherine, p. 375. - Excommunic Henri et Anna Boleyn, p. 575.

Cautour (sir Thomas), membre de la Cabale. (Voyez Charles II.) Son caractère, t. III, p. 255. — Gréé par. p. 276; sa demission, 257.

(dirare, charge per Time Oates, t. III, p. 262. —
Actual per Bedfor; executé, p. 265.
(dispara O limines), eschevêque de Canterbury, t. II, Mora Anna Boleyn et Henri VIII, ibid .-Missoul to merioge d'Anna Boleyn , p. 586. - Tente

de défendre Thomas Cromwell, p. 599. - Lutte contre Catherine Howard, cinquième femme du roi, p. 400. — Cache la mort de Henri, p. 407. Membre du conseil, p. 411. — Secourt Sommerset dans la résorme religieuse, p. 442. — Condamne Gardiner, p. 420. — Consiné à Lambeth, p. 434. — Mis à la tour, p. 432. — Son jugement; son exécution p. 444.

CROMWELL (Thomas), secrétaire de Henri VIII, lui inspire l'idée de se rendre chef de l'église d'Angleterre, t. II, p. 572. - Procede contre le mariage de Catherine, p. 575. — Établit la suprématie de Henri, p. 579. — Sa puissance, p. 584. — Dissont les monastères, p. 382; conduit Anna Boleyn à la tour, p. 384. - Fait rentrer en grace la princesse

Marie, p. 587. — Son procès; sa condamnation; sa mort, p. 599.

Caonwell (Olivier), sa défaite à Gainsborough, t. III, p. 150. Ses commencemens; propose l'ordonnance d'abnégation, p. 153. Derogation en sa favear, p. 156. Bataille de Naseby, p. 157. - Son portrait, p. 163. Envoyé vers l'armée, p. 164. Son discours en faveur du roi, p. 167. — Il est menacé; dissipe les factieux, p. 168. — Défait les révoltés de l'Ouest, p. 170. Vainqueur à Preston, p. 171. Sa réception à Édinbourg, p. 175. — Réduit les soldats séditiens, p. 181. — Reconnaissance du parlement, ibid. Envoyé en Irlande, p. 482. Ses succès, p. 483. — Rappelé en Angleterre, p. 484. — Nommé général de l'armée d'Écosse, p. 486. — Défait Leslie à Dunbar, ibid. — Sac de Worcester, p. 488. — Dissout le long parlement, p. 200 - Le conseil d'état p. 201. Convoque le petit parlement, p. 203. - Factions; dissolution, p. 204; nommé protecteur de la répupublique, p. 205. - Son gouvernement; tentatives pour l'assassiner, p. 206. — Affaire et exécution de don Pantaléon. Sa révolte, p. 207. — Paix avec h Hollande, p. 208. — Ordre de succession, p. 209. — Mouvemens royalistes, p. 240. — Affaires maritimes; traité avec la France; guerre avec l'Espagne, p. 244. — Son projet d'être roi, p. 244. — Repoussé par l'opinion, p. 245. — Nommé protecteur souverain, ibid. — Alliance avec Louis XIV. — Complots royalistes, p. 247. — Dunkerque remis au protecteur; sa puissance; ses inquiétudes, p. 218. - Sa mort, p. 249. — Coup d'œil sur sa vie, ibid. -Sa postérité, p. 224. — Ses funérailles, p. 223. -Ses restes sont exhumés, p. 237.

#### D.

DANGERFIELD, scélérat, inventeur du complot du tonneau de farine; n'est pas cru, t. III, p. 268.

DANOIS (les). Leurs fréquentes incursions. t. I. p. 65.

— Établis en Northumbrie, p. 69. — Leur déroute complète par Alfred, p. 78.— S'établissent en Angle-

DARNLEY (lord), sils du comte de Lennox, prétend à la main de Marie Stuart, t. III, p. 48. — La reine se décide à l'épouser, p. 49. — Ses défauts, p. 20. — Complote contre la reine; meurtre de Riccio, p. 21. Il casse le parlement ; change d'avis et protège la fuite de Marie; ses désordres, p. 22. — Exclus de l'autorité, p. 23. — Se retire à Stirling, p. 25. — Réconciliation; sa mort, p. 26.

DRAKE, amiral. Ses expéditions au Nouveau-Monde, t. III, p. 69. — En Espagne, p. 70. — Se rend au

Nouveau-Monde, p. 78.

Duorey, principal agent de l'avarice de Henri VII:

ses exactions, t. II, p. 539. — Condamné, p. 542. DUDLEY (lord Robert), comte de Leicester. Amour qu'il inspire à la reine Elisabeth, t. III, p. 44. Accusé de la mort de son épouse, ibid. Proposé pour époux à Marie Stuart, p. 48. — Sa disgrâce; son rappel, p. 39. — Accusé de l'assassinat de Lignerolles, agent du duc d'Anjou, p. 46. — Ses menaces à Simier, agent du duc d'Alençon; fait rompre le mariage, p. 52. — Commande en Hollande, p. 59. — Rappelé, ibid. — Propose d'empoisonner Marie Stuart, p. 64. — Sa nouvelle saveur, p. 70. — Passe en Hollande; rappelé; accusé; fait empoisonner son accusateur, p. 74. — Ses statteries; nouvelles saveurs qu'il reçoit; sa mort, p. 74.

DURSTAR, moine; introduit à la cour d'Edmond; ses miracles; il reparoit à la cour; se retire dans son couvent, t. I, p. 89; son retour, 92. — Son audace, p. 97. — Sacre et couronne Edouard, ibid.

#### E.

EADBALD, succède à son père Éthelbert; abandonne le christianisme; y retourne; dépouillé du titre de bretwalda.

EDGARD succède à son frère Edwy, t. I, p. 92. — Sa puissante marine; son faste, p. 93. — Agrandissement des moines, p. 94. — Ses maîtresses; son mariage avec Elfrida, p. 95. — Il poignarde son favori, p. 96. — Destruction des loups en Angleterre, ibid. — Sa mort, ibid.

EDILFRID, petit-fils d'Ida, roi des Northumbres; chasse Edwin, son beau-frère, du Deïra; combat les Gallois; ruine Bangor; prend Chester; exige de Redwald la remise d'Edwin; refusé, le combat et périt dans la bataille. t. I. p. 46. 47.

dans la bataille., t. I, p. 46, 47.

EDMOND, frère d'Athelstan, enlève aux Bretons le Cumberland, t. I, p. 87.— Est assassiné.

EDMOND CÔTE-DE-FER, trahi par Edric; défait par Canut, t. I, p. 406. — Bataille d'Assington, p. 407. — Sa mort, ibid.

EDOUARD, fils et successeur d'Alfred, défait Éthelwold, t. I, p. 82. — Soumet les Danois Northumbres, les Écossois et les Bretons; sa mort, ibid.

Écossois et les Bretons; sa mort, ibid. ÉDOUARD LE MARTYR, sacré et couronné par Dunstan,

t. I, p. 97. — Sa mort tragique, p. 98.

EDOUARD - LE - CONFESSEUR succède à Hardi-Canut,
t. I, p. 449. — Épouse la fille de Godwin, p. 420.

— Faveur des Normands, p. 423. — Eustache,
comte de Boulogne, p. 424. — Se venge sur Godwin, p. 426. — Négocie avec lui; le met en jugement; le bannit avec toute sa famille, p. 427. —
Les rétablit, p. 430. — Élévation d'Harold, p. 431.

— Succession au trône, p. 435. — Sa mort, p. 437.

— Tableau de son règne, p. 438. — Canonisé,
p. 444.

EDOUARD 1. (Voyez Henri III.) Son expédition en Palestine, t. II, p. 84. — Son voyage en France, p. 85. — Arrive en Angleterre. — Bat le prince Lewellyn, p. 87. — Soumet le pays de Galles; passe sur le continent, p. 89. — Affaires d'Écosse, p. 90. — Reconnoit Baliol, p. 92. — Combat pendant la paix entre les marines angloise et française, p. 94. — S'accommode avec Philippe-le-Bel, p. 95. — Soumet le pays de Galles révolée; nomme son fils prince de Galles, ibid. — Guerre en Écosse, p. 96. — Détrône Baliol, p. 96. — Wallace; guerre avec l'Écosse, p. 97. — Refuse la médiation du pape Boniface VIII, p. 400. — Conclut la paix avec Philippe, p. 404. — Fait périr VVallace, ibid. — Se porte contre

Robert-Bruce nommé roi d'Écosse, p. 405. — Ses rigueurs, *ibid*. — Sa mort, p. 406. — Événemens divers; tableau de son règne; sa pastérité, p. 406-445.

EDOUADD II, sa foiblesse; Gaveston; départ du roi pour la France, p. 445. — Gouronnement; mécontentement des barons; clute du favori, p. 446. — Parlement; rappel de Gaveston; guerre avec l'Écosse; révolte des barons, p. 448. — Mort de Gaveston; guerre d'Écosse, p. 449. — Bataille de Bannock - Burn, p. 420. — Révolte d'Irlande, p. 424. — Défaite d'Édouard Bruce et soumission de l'Irlande, p. 423. — Faveur de Spenser, p. 424. — Révolte des barons, ibid. Punition de Badlesmère, p. 425. — Rappelle les deux Spenser, ibid. — Défaite et exécution de Lancastre, p. 426. — Parlement, ibid. — Tentative sur l'Écosse; trève de treize ans, p. 427. — Conduite criminelle de la reine Isabelle; traité avec Charles-le-Bel, roi de France, 427-428. — Est poursuivi par les révoltés et la reine, son épouse; mort du vieux Spenser, p. 430. — Supplice du jeune Spenser, p. 454. — Édouard est déposé, p. 452. — Sa mort horrible, p. 455. — Coup d'œil sur son règne, 453-454.

EDOUARD III, régent du vivant de son père, t. II, p. 454.
—Ses commencements, p. 435.— Invasion de Robert Bruce ; traité de paix, 437-438. - Puissance de Mortimer, p. 439. — Il est condamné et exécuté, 440-441. Confine sa mère à Risings, ibid. — Prête son appui à Baliol, 142. — Haine d'Édouard contre Philippe; ses prétentions à la couronne de France, p. 144. - S'arroge le titre de roi de France , p. 145. - Entre en France; se retire en Flandre, p. 146. - Victoire navale de l'Écluse, 146-147. — Envoie un cartel à Philippe de Valois; trève de neuf mois, p. 147. - Son retour, p. 149. - Secourt Jean de p. 147. — Son retour, p. 143. — Secourt Jean de Montfort en Bretagne, p. 154. — Passe en Flandre, ibid.; en Normandie, p. 152. — Bataille de Crécy, p. 154-155. — Invasion des Ecosois, p. 156. — David enfermé à la tour, p. 158. — Succès du comte de Derby en Guyenne, ibid. — Siége de Calais, p. 159; trève, 160. — Entreprise d'Edouard à Boulogne; la Jarretière; calamités publiques, p. 162. — Mœurs. costumes divisions sociales, p. 163. - Mœurs, costumes, divisions sociales, p. 463-164. — Mort de Philippe de Valois, p. 165. — Le prince Noir entre en Guyenne; ravage le midi de la France, et Édouard le nord, p. 466. — Bataille de Poitiers, p. 467-470. — Négocie avec Jean, p. 471. — Passe à Calais, p. 472. — Paix de Bretigny, p. 473. — La guerre se rallume; désastres d'Édouard, p. 475. — Mort du prince Noir. — Trève; parlement; Alice Perrers; mort d'Edouard, p. 476. — Etat du royaume; tableau de son règne, p. 478-482. - Wycliffe, p. 482. - Famille royale p. 483.

EDOUARD IV, fils aine du duc d'York, bat le comte de Pembroke, t. II, p. 283. — Entre dans Londres; élu roi, p. 285. — Sa cruauté; bataille de Towton, p. 287. — Force Marguerite à quitter l'Angleterre, p. 289. — S'empare de Henri VI, p. 290. — Épouse Elisabeth Gray, p. 294. — Révoltes. — Poursuit VVarwick, ibid. — Marche contre lui; s'enfuit en Flandre, p. 297. — Son retour, p. 298. — Bataille de Barnet, p. 299. — Remonte sur le trône; mort de Henri VI; fin des guerres civiles, p. 304. — Entreprise contre la France, p. 302. — Poursuit son frère Clarence, 303. — Le fa t mettre à mort, p. 305. — Ses alliances, ibid. — Démelés avec l'Écosse; sa mort; sa postérité, p. 506.

ÉDOUARD V, fils du précédent; sa famille; proclamé roi, t. II, p. 307. — Le duc de Glocester s'empare de sa personne, p. 508. — Sa mort, p. 514. EDOUARD VI, profilamé roi d'Angleterre, t. II, p. 409.

Sa minorité, p. 444. — Conseil de régence; couronnement; division dans le conseil, p. 442. — Affaires d'Écosse, p. 443. — Éducation du roi; chan-gement dans la liturgie de Henri VIII, p. 444. — Lutte de Sommerset et de Seymour, p. 446. — Exécution de ce dernier ; hostilités contre l'Écosse ; soulèvement religieux, p. 447. - Exécutions; revers se chute, p. 449. — Warwick chef du conseil; discussions théologiques; exécutions, p. 420. — Querelle de Warwick et de Sommerset, p. 422. — Exécution de ce dernier; parlement, p. 422. — Laisse la couronne à Jeanne Gray. — Son règne, p. 425.

EDRED, second frère d'Athelstan ; châtie les Danois Northumbres, t. I, p. 87. - Ses ministres: Turketul ct Dunstan, p. 88. — Célibat sous son règne, p. 89. EDWIN, fils d'Ælla, le fondateur du Deira, roi des

Northumbres; est chassé du Deira par son beaufrère; s'ensuit chez Redwald qui le rétablit; joint la Northumbrie au Deira; le roi de Wessex tente de l'assassiner; il le désait et embrasse le christianisme; périt dans un combat contre le roi de Mercie, t. I, p. 46, 47, 48. EDWY, surnommé le bel Edwy; son épouse Ethelgive,

t. I, p. 90. - Force Dunstan à s'expatrier; on brûle le visage de la reine, p. 94. - Les moines lui

coupent les jarrets et la sont périr; chassé dans ses provinces du midi; sa mort, p. 92.

EGRERT, sa naissance, ses commencements; se fait cou-ronner roi de VVessex, t. I, p. 64. — Bat les Bre-tons de Cornouailles; réunit Kent et Essex à sa couronne, p. 64. - Puis la Northumbrie, la Mercie et l'Estanglie, p. 65. - Repousse les Danois, p. 66. - Sa mort, ibid.

EGFRID, roi des Northumbres, succède à son père; persécute Wilfrid, évêque de York; périt dans une

expedition contre les Pictes, t. I, p. 52. ELISABETH, (Voyez Marie.) Proclamée reine, t. III, p. 5. — Ses premiers actes, p. 6. — Obsèques de Marie ; traité de Cateau-Cambrésis ; affaires d'Écosse, p. 9. — Projet de mariage, p. 43. — Dudcosse, p. 9. — Projet de mariage, p. 45. — Dud-ley, p. 44. — Affaires de France, p. 45; d'Écosse, p. 47. — Marie Stuart, ibid. — Elle se réfugle en Angleterre, p. 34. — Son procès, p. 35. — Soulè-vement en faveur de Marie, p. 44; exécution, p. 42. — Affaires d'Écosse, p. 45. — Elisabeth est ex-communiée par Pie V, ibid. — Puritains, p. 44. — Projet de mariage avec le due d'Anjou. - Projet de mariage avec le duc d'Anjou, ibid.; Intrigues en faveur de Marie, p. 46 .- Marie Stuart;

affaires d'Écosse, de France, Saint-Barthélemy,

p. 48-49. - Le duc d'Alençon prétend à sa main,

p. 51. — Rupture, p. 52. — Assaires du continent et d'Écosse, p. 58. — Leicester en Hollande; intriet d Ecosse, p. 58.— Leicester en Hollande; intrigues contre Marie, p. 59. — Commission pour la
juger; son procès, p. 62. — Sa condamnation,
p. 65. — Son exécution, p. 66. — Entreprises maritimes de Drake, p. 69. — Rappel de Leicester;
préparatifs de Philippe II; d'Élisabeth, p. 71. —
L'armada, p. 72. — Mort de Leicester, p. 74. —
Mesures contre les catholiques, p. 75. — Essex va
en Portugal à son insu, p. 76. — Son retour, p. 77.
— Entreprise contre l'Espagge, ibid. — Entreprise

— Entreprise contre l'Espagne, ibid. — Entreprise de Philippe II, p. 79. — Disgrâce d'Essex; guerre d'Irlande, p. 80. — Entreprise d'Essex, p. 82. — son exécution, p. 84. — La reine perd l'amour de l'Angleterre, ibid. — Intrigues de la succession; affaires d'Irlande. — Pacification de l'Irlande; în le la reine, p. 86. — Jacques désigné pour son secesseur; sa mort; son portrait; tableau de son regne, p. 87-89.

Empson, abuse avec Dudley de l'autorité de Heari VII, t. II, p. 339. - Condamné, p. 542.

EORPWALD, roi d'Estanglie, auccède à son père Reiwald; élevé par Edwin dans le christianisme, t.I. p. 49.

Essex (Robert Devereux, comte d') quitte la reine pour rejoindre la flotte, p. 76. - Son retour, p. 77. -Rentre en grace; commande la flotte; incendie Cadix, p. 78. — Accuse Cécil près de la reine; soa pes de succès contre Philippe 11. — Sa querelle avec la reine, p. 79. - Son retour subit d'Irlande, p. 81. — Son entreprise, p. 82. — Mis à la tour ; condame. ses aveux, p. 83. — Son exécution, p. 84.

Essex (le comte d'), général parlementaire, t. III, p. 437. — Appelé au conseil, Ç. 458. — Nommé chambellan, p. 445. — Nommé général par le parlement, p. 447. — Prend Portsmouth, ibid. — Ses revers, 448 à 450. — Sa victoire à Newbar; son crédit; ibid. — Sa conduite avec le roi, p. 151.

– Ses opérations , p. 452–453.

ETHELBALD et ETHELBERT, le premier épouse sa bellemere; le second hat les Danois, t. I, p. 67-68.

ETHELBERT, fils d'Hermanrik, défait Ceawlin, roi de
Sussex, et prend le titre de bretwalda, t. I, p. 43.

- Introduit le christianisme dans ses états ; aveit épousé Berthe, fille du roi de Paris, p. 44.

ETHELRED, désait les Danois, est vaincu par ent,

meurt de ses blessures, t. I, p. 74. ETHELRED frère d'Édouard-le-Martyr; invasion des Danois, t. I, p. 98. - Les éloigne trois sois à prix d'argent; fait crever les yeux au fils d'Elfric, p. 99.

Epouse Emma, p. 400. — Massacre des Danois; guerres et traités avec eux, 104. — Fuit en Normandie; rappelé, p. 102. — Sa mort, p. 106.

ETHELWOLF, son regne et sa mort, t. I, p. 66-67. ETIENNE, son sacre, t. I, p. 242. — Réduit les barons, p. 245. — Révolte de Glocester, p. 246. — Bataille de l'Étendard ; le roi d'Écosse est désait. - Démeis avec le clergé, p. 247. — Est pris, p. 248. — Mis en liberté par Mathilde, p. 250. — Traite avec Henri; sa mort; son caractère, p. 254.

#### F.

FAIRFAX (sir Thomas), défait les royalistes irlandois, t. III, p. 452. — Prend York, ibid.; nommé genéral en chef, p. 455-456. — Bataille de Naseby, p. 157. — Son portrait, p. 163. — Marche sur Londres, p. 166. — Son entrée, p. 167. — Comprime la révolte, p. 470. — Se pronouce contre k jugement du roi, p. 474. — Défend les réunions d'officiers, p. 484. — Resuse le commandement de l'armée d'Écosse, p. 485. — Embrasse la caue royaliste, p. 229.

FERDINAND D'ARAGON, accorde Catherine au fils de Henri VII, t. II, p. 538. — Anime Henri VIII contre la France, 342.

FERDINAND II, empereur, t. III, p. 449.

Finch (lord), garde des sceaux; accusé de haute trahison; s'enfuit en Hollande, t. III, p. 437. FLEETWOOD, officier parlementaire, t. III, p. 464. 488, 494, 245, 222, 224, 225, 226, 227.

François I<sup>er</sup>, roi de France, intercède pour Suffol époux de Marie, veuve de Louis XII; ratifie les traités de ce prince, t. II, p 347. - Félicite Wolse, p. 348. — Son entrevue avec Henri VIII, p. 551. — Rompt avec Henri, p. 354. — Se ménage une diversion en Écosse, ibid. — Ses revers; prisonnier de Charles-Quint, p. 357. — Traite avec Henri, p. 365. — Son entrevue avec Henri p. 374. — Ses efforts pour réconcilier Henri et le pape, p. 374. — Sa guerre avec ce prince, p. 404. — Paix, p. 406. — Sa mort, p. 415.

FRANÇOIS II, ses négociations avec Elisabeth, t. III,

p. 2. - Sa mort, p. 42.

Farnia C, comte palatin du Rhin; épouse Élisabeth, fille de Jacques I<sup>er</sup>, t. III, p. 104. — S'empare de la Bohème; Jacques refuse de le reconnaître; chassé de ses états, p. 140. — Jacques lui envoie douze mille hommes, p. 448.

#### G.

GARDINER. Ses démarches contre Catherine d'Aragon, t. II, p. 566. — Son opposition, p. 445. — Sa prison, ibid. — Jugé; mis à la tour, p. 420. — Délivré par Marie, p. 429. — Réinstallé, p. 454. — Ses mesures, p. 438-439. — Cesse de présider la cour religieuse, p. 440. — Sa mort, p. 442.

GAVESTON, sa naissance; comblé de biens par Édouard II; son exil, p. 445-446. — Son retour, p. 446.— Se retire en Northumberland, p. 447. — Son second exil, p. 448. — Son retour; assiégé dans Bambo-

rough, capitule, ibid. — Sa mort, ibid.

Gzorczs I\*\*, proclamé roi; son arrivée à Londres; exclusion des torys. — Examen du traité d'Utrecht; soulèvement en Écosse en faveur du prétendant, p. 318. — Bataille de Dumblaine; départ du prétendant. — Procès de Derwentwater; rigueurs; le comte d'Oxford; affaires du continent, p. 520. — Destruction de la flotte espagnole; compagnie du Sud. p. 524-522. — Affaires du continent; siége de Gibraltar; mort du roi; son portrait, p. 523.

GEORGES II, proclamé roi; ministère VValpole; couronnement; traité de Séville, t. III, p. 324. -Traité de Vienne, p. 525. — Affaires intérieures; voyage du roi en Hanovre; corporation charitable; sédition à Edinbourg. — Guerre avec l'Espagne ; expédition d'Anson; de Vernon, 326-327. de Walpole; ministère Carteret; affaires du continent, p. 528. - Traité avec l'Autriche contre la France; guerre continentale; bataille de Dettingen, p. 329. — La France produit le fils du prétendant, p. 350. — Guerre avec la France; succès maritimes; campagne des Pays-Bas, p. 351. —Traité de Worms, de Francsort; quadruple alliance; bataille de Fontenoi, p. 532. - Descente en Ecosse de Charles-Edouard, fils du prétendant, p. 334. - Il pénètre en Angleterre; ses succès, p. 334; ses revers, p. 335-538. - Rigueurs contre les rebelles; campagnes des Pays-Bas; bataille de Lawfeld; prise de Berg-op-Zoom; traité d'Aix-la-chapelle, p. 540. - Changement de ministère ; abolition des Wardhlodings ; état intérieur, p. 542. — Mort du prince de Galles; affaires d'Amérique ; perte de Minorque, p. 545. -Affaires de l'Inde. p. 344. — Capitulation de Closter-Seven. — Ministère; guerre continentale; affaires d'Amérique, p. 346. — Prise de Quebec, p. 547. — Prise de Pondichery; guerre maritime; mort du roi; état du pays, p. 348. — État des lettres et des arts , p. 349.

GEORGES III; ses premiers actes; pacte de famille, t. III, p. 350. — Guerre avec l'Espagne; paix générale, p. 354. — Débats parlementaires, p. 352.

- Ministère; dissolution; émeutes, p. 554. -Rupture entre l'Angleterre et la France; combat d'Ouessant; reconnoissance des Etats-Unis par l'Espagne ; succès de Rodney , p. 566 de Guerre avec la Hollande ; combat naval de la Buninique ; siége de Gibraltar, p. 564. — Affaires des Indes-Orien-tales; traité avec les Etats-Unis; paix générale; compagnie des Indes, p. 566. — Affaire de Hastings; conduite du prince de Galles, p. 567. — Ma-ladie du roi; régence du prince de Galles; affaires des Indes-Orientales ; révolution françoise, p. 568. - Ses effets en Angleterre ; guerre avec la France ; soumission de la Corse ; affaires du continent ; traité avec l'Autriche; Quiberon, p. 570. — Mécontentemens, p. 574. - Parlement; tentative de la Franco sur l'Irlande, p. 372. — La Banque suspend ses paiemens; victoire navale de Saint-Vincent; réclamations de la flotte; succès, p. 575. — Conférençe de Lille; défection du Portugal; traité de Campo-Formio; expédition d'Egypte, p. 574. — Victoire navale d'Aboukir; siège d'Acre; affaires des Indes-Orientales, p. 575. — Propositions de la France; prise de Malte; capitulation en Egypte; alliance de la France avec la Russie, la Prusse, la Suède et le Danemarck; bombardement de Copenhague, p. 576. — Réunion de l'Irlande à la Grande-Bretagne; par-lement; ministère; traité d'Amiens, p. 577. — Par-lement, p. 578. — Expédition de Saint-Domingue; parlement; rupture avec la France, p. 579. — Par-lement; préparatifs, p. 580. — Rentrée de Pitt au ministère; combat naval contre l'Espagne; affaires de France, p. 584. - Guerre avec l'Espagne; parlement; proposition de Napoléon empereur, p. 582. Assaires du continent ; combat de Trasalgar ; traité avec l'Autriche et la Russie; bataille d'Austerlitz; traité de Presbourg; mort de Pitt, p. 585. - Ministère ; session ; affaires du continent ; bataille d'Iéna ; bataille d'Eylau ; prise du Cap de Bonne-Espérance, p. 584. — Ministère Castlereagh; betaille de Friedland, p. 585. — Second hombardement de Copenhague, p. 586. — Convention de Cintra et opérations en Espagne, p. 587 et suiv. — Hostilités avec les Etats-Unis, p. 594. — Wellington entre en France; bataille de Dresde; déroute de Leipsick, p. 592. — Traité d'Alliance de l'Angleterre avec la Paraite d'Alliance de l'Angleterre avec la Paraite d'Alliance de l'Angleterre avec la Paraite de l'Angleterre avec la l'Angleterre a Prusse, la Russie et l'Autriche, p. 395. — Abdication de Napoléon, retour des Bourbons, ibid. — Suite de la guerre avec les Etats-Unis ; traité de paix, p. 594. — Les cent-jours, Waterloo, ibid. — Napoléon à Sainte-Hélène, p. 595. — Lord Exmouth bombarde Alger, ibid. — Insurrections libérales, p. 597. - Mort du roi , ibid. - Coup d'œil sur son règne, p. 598, 599. Georges IV, régent (Voyez Georges III), monte sur le

Georges IV, régent (Voyez Georges III), monte sur le trône, t. III, p. 400. — Conspiration, ibid. Procès de la reine Caroline, p. 404; sa mort, p. 402. Voyage du roi en Irlande et en Ecosse, p. 402, 404. — Révolution d'Espagne, p. 405 et suiv. Association catholique en Irlande, p. 407 et suiv. — Emancipation des catholiques, p. 440. Mort du roi,

D. 447

GINCKLE soumet l'Irlande, t. III, p. 297, 298.
GLAMORGAN (comte de), chef royaliste, t. III, p. 459.
GLENDOUR (Owen) sou lève les Gallois; ses succès; ses

revers, t. II, p. 229.

Glocester. (le duc de), cinquième fils d'Edouard III; son influence au parlement, t. II, p. 499. — Se met à la tête des barons appelants, ibid. — S'empare de l'autorité royale, p. 200. — Son arrestation, p. 207. — Sa mort, p. 208.

Georgeon. Is des de nommé abject d'implateur par Manti V, t. M, p. 254. — En sisteme la pouvoir, p. 255. — Franch le connels, p. 255. — Son surinqu nont Jacquellande Barteur ; dels le dat de Bourga-

gar, p. 15t. — Sa queedle some l'evigne de Was-chenter, p. 15t. — Sa meet, p. 27t. Gaterren le dux de sus gevannt, t. II., p. 15t. — S'ant some Edward IV matter Chemies love force, p. 14t. — S'ampiere de la personne d'Edward V, p. 360. — Jessen Mann, p. 304. — Prochani sui. 1000 it nom de Ruthmet III, p. 303. — Mart des was cannot Liberard IV; revelles our divers pounts, p. 3/5.— Ses meniors, our changement, 3/5.— Mort de la reuse our épourt, p. 5/7.— Le courte de Richmond déharque a Millord-Hirom, a lottaille de Bouvorth, p. 5/7.— Mort de Richard, p. 505.
Georges, our Edmonddourys, juge de pais, repoit la departation. A. Thom torner, or Edmuddury, jage de pais, repoit la deposition de Tiem (Intes, L. III, p. 262. — Sa ert tengague, p. 26%.

Gravers, one elevation, t. I, p. 111. — Epouse les in-tentes d'Harriel, p. 115. — Attire Mind et le tradic, p. 415. — Son caractere; in familie, p. 125. — Esign l'éloquement des Normands, p. 125. — Ra-semble des troopes, éléd. — Quitte l'Angleterre, p. 127. — Revient à main armée, p. 121. — Re-

poud on empare, p. 139. — So mort, p. 131. Guesse 'lord', goovernoor de Portamonth, t. III, p. 146. — Se dictore pour le roi, p. 147. — Défait por Fairfox, p. 137. — Son jugement, p. 189. Ga une Buerusen; étantion; description giographi-

gar, L. I., p. S. Gar Jeson , di

aav Jeannt, désignée par Edouard VI pour les esc-cider, t. II, p. 424. — Son avenement, p. 426. — Elle redescend du trône, p. 429. — So mort, p. 437. Geer flord, ministre; fait passer le bell de la réforme porlementaire, p. 421 et suiv. Grainour-le-Gauss cavoie Augustia convertir les

Gustome-le-Gause cavoie Augustia convertir les Sermas, t. I., p. 442. Gentaerne le Conquérant. Sa assumace, t. I., p. 442. — Repoit Harold a se cour, p. 155. — Serment qu'il en tire, p. 156. — Envoie deux messages a Harold, p. 145. — Met le pape dans ses interêts. p. 444. — Ses forces, p. 145 et 447. — Aborde en Angleterre; gagne la hotaille d'Hastings, p. 155 et 154. — Fase de l'Augleterre, a. 140. — Samminian Adopter 17: 3 pages in material a translage, p. 155 ct.
136. — East de l'Angleterre, p. 169. — Soumission
des Angleiss, p. 179-172. — Couronnement, ibid.
Occupation du pays conquis, p. 174. — Son retour
en Normandie, p. 175. — Revient en Angleterre
opauer les revoltes, p. 177 à 182. — Ses rigueurs,
a. 143. — Stienad e deroi, p. 145. — Promuleme p. 143. — Stigand; clergé, p. 145. — Promulgue quelques lois d'Edouard-le-Confesseur, p. 191. — Makolm; Edgar, p. 195-196, - Revolte des barons normands, p. 197. - Soumission des rebelles : repane en Normandie, p. 198. - Révolte de Robert ; combattu et blessé par Robert, p. 199. - Eudes, p. 200 - Prévient l'invasion du Danois Canut; il est blessé a Mantes, p. 201. — Sa mort, p. 202. — Son caractère, son regne, sa postérité, p. 205-211.

GURLAI NE II, le Roux; couronné par Lanfranc, t. I, p. 203. — Conspirations, p. 213. — Punition des rebelles, p. 215. – Envahit la Normandie, p. 216. - S'unit a Robert pour awiéger Henri au mont Saint-Michel, p. 217. — Invasion et mort de Mal-colm, p. 218. — Conspiration de Robert Massbray, p. 219. - Avarice du roi, p. 221. - Sa mort,

p. 223.

Civillaune III, prince d'Orange, épouse la princesse Marie, t. III, p. 260. - Accorde une pension à Titus Oates, p. 277. — Ses menées; ses préparatifs, p. 283. — Quitte la Hollande avec une escadre,

p. 184. — Milenten a Barling; difficulture a a ferrare, p. 184. — Securito; Decembra quelle Phop-terre, p. 184. — Producer no compositorest su Marie, p. 1875. — See promocre actes: automat : ann de mierance : late verie, p. 31. -chane sa Bonne : mairement de Trinde . Sacres de Jacques, p. 1971. — Bataille de la Bres. Later a Driftle. 3. 1966. — Presilication de l'Irhade a 27. — Khirve in continent : pulement, second de Lans XIV : measurements pule. p. 19th. — Mineres Clicanor: managere de C pare ce Helbade: propositifs in Suspen; serve de la reine : compagne de Flouder : mecunicate des communes, p. 256. — Elevation de ving; gaurre continuante, montions: mort de la vine; correspont de periodoses, p. 356. — Effero de laes : tentative d'amment: tente de Romais : prques ; tentative d'ammanent: tenute de Reprocé.; perference, p. 19th. — Environtentamente, p. 79th. — Environt des tarres, successeux d'Engagne, p. 79th. — Projet de partique; Louis XIV accepte le tentament du rei d'Engagne; efficace avez la finéhande et l'espaceur; mort de Jacques, p. 79th. — mort de rei; son partires : son copies, p. 79th. — mort de rei; son partires : son copies, p. 79th. — finéhande et l'espaceur; mort de juillet, p. 54th. EII. p. 54th. — Rivolation de juillet, p. 54th. EII. et air l'estate et l'estate de l'estate et l'

p. (d). Bill de le reference, p. (2) , et mir. Rec-

#### H.

Hanas Carres; etablisment de est acte. L III. p. 314.

Hanrier | veyer Charles I-1, t. III. p. 13% 148, 149. HANKTON (le morquis d' carave comminuer et Econe; obtient des concenions du rui ; cumbet la insurges ; m defaite sons combat. t. III. p. 455.— Son conseil on roi, p. 158. — So finte: p. 143. — So défaite a Preston ; prisonnier, p. 171. Execute, p. 134.

Halds-Castr, son report t. L p. 167 a 169.

HANCED-PRED-OR-LERVAN. s'empare du mord de l'Aprè-terre, t. I. p. 114. — Se fait couronner roi d'As-

gleterre; meurt, p. 114.

Hatota, fils de Godwin. succède à la puissance de su pere, t. L. p. 151.—Son credit, p. 152.—Ses exploies passe en Normandie, p. 153. — Son serment, p. 156. — Epouse la sonar de Morear; se fraie un chema an trone, p. 157. - T monte, p. 142. - Se victoire sur les Danois; mort de Tastig, son frere, et le Hardrada, p. 147-149. — Il perd la hotaille d'Hatings où il périt, p. 131-133. Hastings (lord), chef de parti, t. II, p. 307.—Cor-

respond avec Glocester, p. 503. - Son influence;

to mort, p. 509.

Hisseist, chef saxon, but les Bretons; s'empare de Kent, t. I, p. 35-36. — Sa mort, p. 38

Heari I<sup>e</sup>, croisades, t. I. p. 225. — Avénement de Henri au préjudice de Robert ; charte, t. I. p. 225. — Son mariage, 227. —Traité avec Robert, p. 238. — S'empare de la Normandie, p. 230 — Guerre avec Louis-le-Gros. p. 231. — Perd son fils unque, p. 234. — Sa cour, p. 255. — Sa mort,

que, p. 204. — Sa cour, p. 255. — Sa mort, p. 258. — Son portrait; son règue, p. 259-244. Hrsan II, sa puissance, t. I, p. 256. — Combat son frère Geoffroy, p. 257. — Prend possession du comté de Nantes, p. 258. — Thomas Becket, chancelier, p. 258. — Primat d'Angleterre, p. 262. — Affaires du clergé; constitutions de Carandon, a 263-266. — Il nearest Backet a 262 — Ré. p. 265-266. — Îl poursuit Becket, p. 267. — Ré-

volte du pays de Galles, p. 269. - Annexe la Bretagne à ses états, p. 270. - Démarches de Becket, p. 274. — Assassinat de Becket, p. 276. — Expédition contre l'Irlande; détails sur cette contrée, p. 279-283. — Révolte de ses ensants, p. 285. — Ses saccès, p. 287. — Sa pénitence, p. 288. — Le rol d'Ecosse prisonnier, p. 289. — S'accommode avecses fils, p. 290. — Nouvelles querelles, p. 291. Mort de son fils Henri; son repentir; mort de son fils Geoffroy, p. 292.—Révolte de son fils Richard; guerre avec la France, p. 293. — Sa mort, p. 294. — Son portrait; tableau de son règne, p. 295-503. Hann III, couronné à Glocester, t. II, p. 47. — Chance d'Angleterre le prince Louis, p. 48, 49. — Affermissement de sa grande charte; démélés avec Louis VIII, p. 50-51. — Affaires d'Ecosse et de Galles, p. 53-54. - Guerre avec Louis IX; bataille de Taillebourg ; Henri dépouillé de ses possessions en France, p. 55.—Richard, son frère, comte de Cornwall, roi des Romains p. 62. — Conspiration contre Henri, p. 63.—Assemblée du mad-parliament à Oxford, p. 64. — Il prend Louis IX pour arbitre de ses différends avec ses barons, p. 69. — Leur fait la guerre; fait prisonnier, p. 69-70. — Entrée au parlement des députés des villes et des bourgs, p. 72. — Edouard délivre son père de la tyrannie de Leicester, p. 74. Henri reprend son autorité, p. 75. — Sa mort, p. 79.

— Son caractère; son règne, p. 79-83.

Herri IV (comte de Derby), dit Bolingbroke, fils du duc de Lancastre; rejoint Glocester, t. II, p. 204.

— Gréé duc de Hereford, p. 244. — Accuse Nottingham devant le parlement, p. 242. — Est exilé, ibid. — Prend le titre de duc de Lancastre, ibid. — Débarque en Angleterre; s'empare du pouvoir, p. 244. — Et de Richard, p. 246. — Le fait déposer par le parlement, p. 247. — Monte sur le trône et prend le nom de Henri IV, p. 249. — Ses premiers actes, p. 220. — Mort de Richard; guerre d'Ecosse, p. 223. — Révolte des Percy, p. 224. — Bataille de Shrewsbury, p. 225. — Nouvelle révolte, p. 226. — Soulèvement des Gallois, p. 228. — Son fils les soumet; Jacques d'Ecosse prisonnier, p. 229. — Affaires de France, p. 230. — Sa mort, p. 232. — Sa postérité; son gouvernement, p. 253. — Parlements, p. 234. — Clergé, p. 255-256.

Herri V; ses premiers désordres, t. II, p. 231. — Sa conduite envers son père, p. 252. — Lui succède; change de vie, p. 257. — Les Lollards, p. 238. — Affaires de France, ibid. — Ses prétentions à cette couronne, p. 240. — Conspiration punie, p. 242. Expédition en France, ibid. — Bataille d'Azincourt, p. 243. — Lollards, Ecossois comprimés par Bedford, ibid. — Campagnes de France, p. 245. — Henri épouse Catherine de France; reconnu pour successeur de Charles VI, p. 247. — Mort du roi,

p. 250. — Resumé de son règne, ibid.

Henri VI; sa minorité, t. II, p. 252-266. — Son éducation; épouse Marguerite d'Anjou, p. 267. — Sa réponse à Charles VII, p. 274. — Affaire de Suffolk, p. 272. — Révolte du comté de Kent, p. 274. — Parlement, p. 275. — Révolte du duc d'York, p. 276. — La santé du roi s'affaiblit, p. 277. — Nouvelle révolte d'York, p. 278. — Il aspire au trône, p. 279. — Troisième révolte d'York joint à Warwick et Salisbury, p. 280. — Le roi prisonnier, p. 284. — Fin de son règne, p. 285. — Résumé, ibid. — Ses vains efforts, p. 289. — Tombe au pouvoir de Vvarwick; mis à la tour, p. 290. — Tiré de prison; rétabli, p. 298. — Remis à la tour; sa mort, p. 504.

HESRI VII, choisi pour détrêner Richard III, c. 11, p. 514. — Aborde à Milford-Haven, p. 519. — Bataille de Bosworth, ibid. — Reconnu roi, p. 520. Entre dans Londres, p. 321. — Parlement; épouse Elisabeth d'York, p. 522. — Insurrection; naissance d'un prince de Galles; le comte de Warwick fils de Clarence, p. 525. — Lambert Simnel, p. 524. — Continent, 526. — Assiège Boulogne, p. 528. — Traite avec Charles VIII, p. 529. — Pekin Warbeck, p. 550. — Guerre avec l'Ecosse, p. 535. — Parlement; soulèvements, p. 534 — Warbeck tombe en son pouvoir, p. 555. — Mort de Warwich et de Warbeck, p. 356. — Alliances du roi, p. 538. Ses exactions, p. 339. — Sa mort, ibid. — Découverte de l'Amérique : sa postérité, p. 340.

verte de l'Amérique; sa postérité, p. 340. HENRI VIII, son portrait; ses premiers actes, t. II, p. 342. — Guerre avec la France, ibid. — Echone, p. 343. — Combat naval; alliance avec l'empereur; avec la France; donne à Louis XII la main de sa sœur Marie; s'allie à François I°; Wolsey, p. 347.
— Sa puissance, p. 349. — Camp du drap d'or, p. 351. — Menées de Charles-Quint; exécution de Buckingham, p. 552. — Affaires d'Espagne, Henri se porte médiateur, p. 353. — S'allie à Charles-Quint; rompt avec François; visite de Charles-Quint, p. 354. - Parlement; guerre d'Ecosse, p. 355. — Henri échoue contre la France, p. 357. Traite avec la régente, p. 558. — La réforme; Luther, p. 359. — Le roi le réfute, p. 362. — Ses maîtresses, *ibid*. — Anna Boleyn, p. 363. — Di-vorce avec Catherine, p. 364. — Procès, p. 366. — Disgrâce de Wolsey, p. 367. — Sa mort, p. 374. Démarches près du pape Clément VII, ibid. Premières tentatives contre l'autorité papale, p. 375. — Epouse Anna Boleyn, p. 374. — Casse son ma-riage avec Catherine, p. 375. — Procès et exécution de Thomas Morus, p. 578-380. - Déclaré chef de l'église d'Angleterre, p. 389. — Ses rigueurs, ibid. — Est excommunie, p. 381. — Cromwell, ibid. — Dissolution des monastères, p. 382. — Mort de Catherine; disgrace et supplice d'Anna Boleyn, p. 383-587. - Jeanne Scymour lui succède, p. 388. — Insurrections, p. 389. — Exécutions, p. 390. — Naissance d'un prince de Galles, ibid. - Dissolution des grands couvents, p. 391. - Reforme religieuse, p. 396. — Epouse Anne de Clèves; perte de Cromwell, p. 398. — Epouse Catherine Howard, p. 400. — Exécution de la reine et de plusieurs personnes, p. 402. — Incorpore le pays de Galles à l'Angleterre; soumet l'Irlande, ibid. — Guerre d'Ecosse, p. 403. — Avec la France, 404. — Traité de Crespy, p. 405. — Paix; pénurie du roi ; dissensions religieuses, p. 406. — Epouse Catherine Parr, ibid. - Sa santé décline; dernières exécutions; sa mort, p. 407. - Son portrait,

HENRI, fils de Jacques I<sup>er</sup>, prince de Galles; meurt à dix-huit ans d'une fièvre maligne, t. III, p. 440.

HENRI, roi de France, s'empare du Boulonnois, t. II, p. 448. — Filisabeth sollicite un acqueil à sa cons

p. 118. — Elisabeth sollicite un accueil à sa cour, p. 443. — Traité de Cateau-Cambrésis, t. III, p. 9.

HENRI III, roi de France, la Ligue; guerre civile, t. III, p. 51. — Son silence sur la mort de Marie-Stuart. p. 68. — Assassiné, p. 78. HENRI IV, roi de France, se convertit; traite avec Eli-

Henri IV, roi de France, se convertit; traite avec Elisabeth, t. III, p. 78. — Envoie Sully vers Jacques I<sup>er</sup>, p. 94.—Marie-Henriette sa fille à Charles, prince de Galles, p. 449.

HEPTARCHIE ou les sept royaumes saxons, t. I, p. 44.

\_ .......

- Miss ⊷- •ie - i Uhir-

Figure 1 - Company of the control of

mine le parlement ; ses alliances ; dicte à Édouard VI un testament en faveur de Jeanne Gray, p. 424. La proclame, p. 426. — Son arrestation, p. 429. - Sa mort, p. 430.

Louis XI, roi de France; accueille Marguerite d'Anjou, t. II, p. 288. - Recoit avec honneur Warwick et Clarence; donne des vaisseaux à Marguerite, p. 295. Traite avec Henri VI, p. 298. - Menacé par Edouard IV, p. 502. - Traite avec lui, et délivre Marguerite, p. 503. — Retire sa parole, p. 306.
Louis XII. Ligue de Cambrai, t. II, p. 342. — Jour-

née des éperons, p. 345. — Traite avec Henri VIII; reçoit la main de sa sœur Marie; sa mort, p. 347.

Louis XIII, roi de France, refuse de recevoir Buckingham, t. III, p. 423.

LUDLOW (le colonel), officier parlementaire, t. III, p. 472. 494, 225, 225, 226.

LUTHER (Martin) prêche contre les indulgences, t. II, p. 359. — Écrit au pape, p. 360. — Sa polémique avec Henri VIII, p. 360.

#### M.

MARIE s'avance sur Londres, t. II, p. 428 — Son entrée; ses premières mesures, p. 429 — Soumission des rebelles, p. 430. — Rétablissement du catholicisme, p. 434. — Force Elisabeth à le professer, p. 432. — Mariage avec Philippe II, p. 433. — Soulèvement, p. 434. — Exécution de Jeanne Gray, p. 437. — Arrivée de Philippe II, ibid. — Retour de la Pole; persécutions, p. 459. — Granmer exécuté, p. 441. — Complots contre sa vie, p. 442. -Nouveau soulèvement, p. 444. — Guerre contre la France, ibid., p. 445. — Mort de Marie, ibid. —
Son règne, p. 446. — Parlements, p. 433-438.

MAYRICE (le prince), neveu de Charles I\*\*, t. III, p. 448,

432, 458.

MAXIMILIEN, empereur, traite avec Henri VIII; le joint

devant Térouane, p. 544. — Proposition qu'il fait à Henri VIII, p. 348. — Sa mort, p. 350.

Mosk, officier parlementaire, t. III, p. 482, 487. Achève la soumission de l'Écosse, p. 496, 207. -Combat naval, p. 208. — Se déclare pour le parlement, p. 224, 226. — Favorise la cause royaliste, p. 229. — Sa conduite à Londres, ibid. — Chargé du gouvernement; correspond avec Charles, p. 230. Convention, p. 231. — Missive de Charles Stuart; déclaration de Breda; Charles est rappelé, p. 232. - Le reçoit à Douvres, ibid. - Crée duc d'Albemarle, p. 235, 241, 245, 247, 249; sa mort, p. 254.

MORMOUTH (Crosts duc de), fils naturel de Charles II, (voyez Charles II); ses succès en Écosse, t. III, p. 267. — Son exil, p. 274. — Se révolte contre Jacques II, p. 277. — Bataille de Sedge-Moor; est fait prisonnier, p. 278. - Exécuté, p. 279.

Monnosz (le comte de), chef presbytérien d'Écosse; se convertit à la cause royale, t. III, p. 455 à 474. Son exécution, p. 184.

Mone (Thomas), connu sous le nom de Thomas Morus, écrit contre Luther, t. II, p. 362. - Chancelier, p. 371-377. — Accusé, p. 377-378. — Mis à la tour, p. 379. — Sa mort, p. 381.

Montmen (Roger) séduit la reine Isabelle, t. II, p. 427. — La dirige, p. 428. — Hâte la fin d'Éddouard, p. 453. — Son pouvoir, p. 455. — Dépouille le comte de Kent, frère d'Édouard II, p. 439. — Surpris par les agents d'Edouard III; son proces; son execution, p. 440-141.

MURRAY (le comte de), régent d'Écosse, t. III, p. 49.

#### N.

Newcastle (le marquis de), commandant royaliste; assiégé dans York, se réfugie sur le continent, t. III, p. 452.

Noir (le prince), fils d'Edouard III; créé chevalier, t. II, p. 152. - Sa conduite à Crécy, p. 154-155. — Pénètre en France, p. 166. — Bataille de Poitters, p. 167. — Reçoit le roi Jean prisonnier, p. 168. — Appuie Don Pèdre-le-Cruel, p. 174. -Ses revers en France, p. 475. — Sa mort, p. 476. - Détails sur ce prince, p. 183.

Norrolk (le duc de), nommé pour examiner les démélés de la reine et des barons d'Écosse, t. III, p. 35-56. — Songe à s'unir à Marie, p. 58. — Sa disgrâce, p. 59. — Mis à la tour, p. 40. — Compromis par les partisans de Marie, p. 46. — Son exécution,

#### 0.

OATES (Titus), prétendue conspiration par lui découverte, t. III, p. 262-265. — Convaincu de mensonge, p. 277. — Sa condamnation; Guillaume lui

accorde une pension, p. 277.
O' CONNEL, t. III, p. 406 et suiv.

Offa, roi de Mercie, t. I, p. 57-60. Ormond (le comte d'), commande l'armée d'Irlande,

t. III, p. 144. (voyez Charles Ier, Charles II), p. 456, 482, 492, 248, 234, 234; — créé duc, p. 235, 241, 243.

OSWALD, reconstitue le royaume des Northumbres; reconnu sixième bretwalda; bat le roi de North-Wells ; périt dans une bataille contre Penda (voyez ce nom), t. I, p. 49.

Oswio, septième et dernier bretwalda, défait Penda dans un combat, t. I, p. 46. - Sa mort, p. 54.

#### P.

PAUL V, son bref contre Jacques I, t. III, p. 98. Penda, roi de Mercie, fils de Ceorl; ses guerres; périt

en 654 dans une bataille, t. I, p. 49-50. Pency (Thomas), Catesby lui fait part de son projet; loue une masure près du palais de Westminster, t. III, p. 94. — Sa mort, p. 97.

Perkin Warbeck (voyez Henri VII).

PHILIPPE-AUGUSTE, reçoit le 2º fils d'Henri II, Geoffroy à sa cour, t. I, p. 292. — Accueille Richard, ibid. — Déclare la guerre à Henri II; traite avec lui, p. 293 .- Part pour la Terre-Sainte, p. 307. -Différend avec Richard , p. 305 ; revient en France; sa politique pendant l'absence de Richard, p. 524. Sa guerre avec Richard, p. 524-525. - Prend le jeune duc de Bretagne sous sa protection, t. II, p. 8. -Fait la paix avec Jean , p. 9. — Mande Jean à son tribunal, p. 45. — S'empare des fiess de Jean en France, p. 45-47. — Bataille de Bouvines, p. 54.

— Envoie Louis son fils en Angleterre, p. 45. Philippe VI, de Valois (voyez Edouard III) exige l'hommage de la Guyenne, t. II, p. 444. — Donne asile à David Bruce, ibid. — Perd le combat naval de l'Ecluse, p. 146. — Trève; la guerre recommence, ibid. — Bataille de Grécy, p. 153-155. — Perte de Calais, p. 459. — Sa mort, p. 465.

PHILIPPE II, roi d'Espagne (voyez Marie et Elisa-

Philippe IV, roi d'Espagne; négociations pour le mariage de sa fille et du prince de Galles, depuis Char-les Ier, t. III, p. 444-445. — Se prépare à la guerre, p. 446. — Fait la paix avec Charles Ie, p. 450. PICTES , t. I, p. 52.

Pole (le cardinal de la); t. II, p. 393 et 434 à

#### R.

RALEIGH (Sir Walter), écrivain et célèbre marin, t. III, p. 77, 94, 92, 407, 408, 440, 424.

RÉPUBLIQUE, t. III, p. 479.

Riccio (David), secrétaire de Marie Stuart, t. III,

p. 20; assassiné, p. 21.

RICHARD I'r, se révolte contre son père, t. I, p. 293.— Son couronnement, p. 504. — Son avarice, p. 505. — Massore des juifs, p. 506. — S'embarque pour la Terre-Sainte, p. 509. — Ses hostilités en Sicilè, p. 510. — Mésintelligence avec Philippe, p. 511. S'empare de Chypre , p. 512. — Prend Acre , p. 314. — Bat les Sarrasins, p. 516. Traite avec Saladin, p. 517.— Quitte la Terre-Sainte, ibid.— Arrêté par Léopold, p. 518. — Troubles pendant son absence, p. 519-522. — Sa délivrance, p. 525. — Son retour; pardonne à son frère Jean, р. 524. — Sa mort, р. 526. — Son règne, р. 527-552. Richard II. couronné; état des affaires, t. II, р. 485.

Conduite de Lancastre, ibid. - Mécontentement pablic, p. 186. — Révolte, p. 187; comprimée, p. 190. — Expédition de l'évêque de Norwich en Flandre, p. 194. — Wycliffe; ses progrès, p. 194-196. — Lancastre traite avec la France, p. 196. — Guerre d'Ecosse, p. 197. — Lancastre part en Por-tugal, p. 198. — Mécontentement des barons et des munes, p. 199. — Puissance de Glocester et d'Arundel, p. 200. — Pussance de Lilocester et d'Arundel, p. 200. — Richard dépouillé de son au-terité, idui. — Funcste tentative du roi, p. 201. — Vengeance des harons appelants, p. 202-205. —Re-prend l'autorité; parlements; clerge, p. 201. — Pa-vification de l'Irlande, p. 205. — Mariage du roi avec leabelle de France; conduite de Glocester, p. 206. — Arrêté et transféré à Calais, p. 207. — Mis à mort, p. 208. — Parlement servile qui con-damne Gluccace. Warwick et Arandel, p. 209. — Evil de Nottingham et Derby, p. 211-212. — Tyrannie du roi, p. 213. — Expédition d'Irlande, sècé. Intégres de Perby, due de Lancastre, p. 214. - I'st livre a Laucustre, p. 216. - Sa deposition, p. 217. — Sa mort, 225.

Ricaturi Chitawrett succède au Protecteur, t. III, p. 222. – Parlement, p. 225. – Scission de l'ar-mey et du parlement; dissolution: Richard abdique,

p 221.

Rivers, le courte de), frère de la reine, chef du parti des VV vievalle; son portrait, t. 11, p. 507.—Va trou-104 (ihuman à Nurthampton; arrêté, p. 508. — Frankis . Mr 30%

Remain 111, roud Broose; sa medération; abandonne le penneus au cher d'Albany son frère, t. II, p. 229.

However they . I. I. p. 33.

No read he present survey de Charles 1", t. III. p. 148, 150, 152, 157, 158, **173, 196**,

Notices short, appete an commit. t. 111. p. 266. — from in complete de Rev-House, p. 571. — Son March, and wormen . K 273.

S.

Salisbury (Montague, comte de), commande sous Bedford en France; t. II, p. 253. - Met le siége de-

vant Orléans; y périt, p. 257.

Salisbury (le comte de), partisan d'York, t. II, p. 276.

— Médiateur entre lui et Henri VI, ibid. — Lui amène des troupes, p. 278. — Chancelier, p. 279. — Se joint au duc d'York; son stratagème, p. 280. - Se réfugie à Calais , p. 281. - Fait prisonnier

par Marguerite et décapité, p. 283. SAXONS, leur origine; mœurs; leur invasion sous Hengist et Horsa, t. I, p. 35. — 2º invasion en 477, sous Ælla, qui fonde Sussex; 3º sous Cerdic, qui fonde Wessex en 495, p. 59. - Erkenwin fonde

Essex, p. 40.

SEYMOUR (Jeanne), 5° femme d'Henri VIII; le roi l'épouse, t. II, p. 587. - Meurt es donnant le jour

au prince Edouard, p. 590.

SEYMOUR (lord), grand amiral, t. II, p. 442. — Jaloux de Sommerset; ses liaisons avec Elisabeth, p. 446. - Son procès; son exécution, p. 447.

Simmer (Lambert) se sait passer pour le comte de Warwick, fils de Clarence; proclamé en Irlande sous le nom d'Édouard VI, t. II, p. 524. — Défait et pris au combat de Stoke; sert dans les cuisines du roi, p. 326.

SOMMERSET (le duc de), ses revers en France, t. II, p. 274. — Son retour en Angleterre, p. 275. — Le duc d'York donne au roi le conseil de faire arrêter ce prince, p. 277. — Les revers en France lui sont imputés; envoyé à la tour; délivré; sa mort, p. 278.

STAFFORD (le vicomte de) Son procès; son exécution,

t. III, p. 268.

STANLEY (lord), partisan de Glocester, t. II. p. 307. — Sa conduite ambigue, p. 319. — Tue Richard III à la bataille de Bosworth, p. 321. — Soupçonné par

Henri VII; jugé; décapité, p. 331.

STUART (Marie), prend le titre de reine d'Angleterre, t. III, p. 6. — Revient de France en Écosse, p. 12. — Tentative d'Élisabeth pour s'emparer d'elle, ibid. Projet de mariage, p. 48. — Opposition d'Elisabeth, p. 49. — Épouse Darnley, p. 20. — Meurtre de Riccio, p. 24. — Captivité de Marie; elle accouche d'un fils, p. 22. — Réconciliation avec Darnley; sa mort, p. 26. — Association des barons, p. 27. — Bothwell s'empare de sa personne; ses violences, p. 28 -Marie l'épouse; révolte des barons, p. 29. — Captivité de Marie; abdication forcée, p. 50. — Murray régent; délivrance de la reine, p. 32. — Défaite de ses partisans; sa fuite, p. 33. — Passe en Angleterre, p. 54. — Transférée à Boltop; procès contre Murray, p. 35. — Fait cesser les hostilités, p. 58.

Projett de mariere de Norfolk, ibid. — Transférée à Boltop; procès contre de maria de mariere de Norfolk, ibid. — Transférée à Boltop; procès contre de mariere de Norfolk ibid. — Transférée à Boltop; procès contre de mariere de Norfolk ibid. — Transférée à Boltop; procès contre de mariere de Norfolk ibid. — Transférée à Boltop; procès contre de mariere de Norfolk ibid. — Transférée à Boltop; procès contre de mariere de Norfolk ibid. — Transférée à Boltop; procès contre de la c - Projets de mariage de Norfolk , ibid. — Trahison de Murray, p. 59. - Conséquences de la détention de Marie; soulèvement en Angleterre, p. 41. — Murray assassiné; p. 43. — Intrigues de Norfolk en sa faveur, p. 46. - Acharnement du conseil contre elle, p. 50. — Intercession des puissances. p. 57. — Commission pour la juger, p. 64. — Sa protesta-tion, p. 62. — Débats, p. 62-65. — Son jugement est publié, p. 64; ses derniers momens, p. 65. —

Sa mort, p. 67. SUFFOLK (William de la Pole, duc de) commande en France sous Bedford, t. II, p. 253. — Continue le siège d'Orléans, p. 257. — Le lève, p. 259. — Fait prisonnier, ibid. — Assiège Compiègne, p. 262. —

Négocie le mariage de Henri VI. — Favori de la reine, p. 270. — Accusé, p. 271. — S'enfuit à Calais; sa mort, p. 274.

kully (le duc de), ambassadeur de Henri IV près de

Jacques I'r, t. III, p. 94.

4

- broary (Algernon), accuse du complot de Rye-House, t. III, p. 274. — Sa condamnation, p. 273. — Son exécution, p. 274. L,

T.

I Talbor (Sir John) commande en France sous Bedford, t. II, p. 255. — Recule devant la pucelle d'Orléans, p. 260. — Fait prisonnier, p. 264. — Prend Pontoise, p. 265. — Echangé contre la ville de Falaise, p. 271. — Son expédition en Guyenne; sa mort, p. 277.

Traose, proclame prince d'Irlande. — Battu par lord Mountjoye, p. 86. - Signe un traité, ibid. - Se

réfugie en Normandic, p. 106.

WARE (Sir Henri), membre du long parlement, t. III, p. 451, 200, 223, 236. — Son execution, p. 239.

#### W.

WALLACE (William) entreprend la délivrance de l'Écosse, t. II, p. 97. — Sa victoire, p. 98. — Rési-gne la régence, p. 99. — Bataille de Falkirk; sa déroute; il se retire en bon ordre, ibid. — Livré à Edouard, p. 402. — Condamné à mort, p. 403.

WALTER SCUTT; sa mort, t. III, p. 487

WARWICK (le comte de), partisan d'York, t. II. p. 276. - Mediateur entre lui et Henri VI, ibid. - Amène des troupes su duc, p. 278. — Amnistié et nommé gouverneur de Calais, p. 279. — Lève des troupes pour York, p. 280. — Se réfugie à Calais, p. 281. - Accusé dans le parlement; repasse en Andeterre ; désait l'armée du roi, p. 282. — Battu par Marguerite, p. 284. — Présente aux lords la reine Elisabeth Gray, p. 294. — Mésintelligence entre lui et Édouard, ibid. — Donne sa fille a Clarence, ibid. — S'empare d'Édouard, p. 295. — Bat les partisans de Henri VI, p. 294. Sommé de comparaître devant Edouard IV, p. 294. — Se retire en France; s'unit à Marguerite; reparaît en Angleterre; lève soixante mille hommes, p. 296. — Entre à Londres; replace Henri VI sur le trône, p. 298. - Livre bataille à Édouard ; est tué, p. 299.

WELLINGTON (sir Arthur Wellesley, lord), ses campagnes, t. III, p. 389, 590, 394, 592, 394. Son

ministère, 410 et suiv.

WENTWORTH (Thomas, comte de Strassord). (Voyce Charles I ...)

WILLIAM (lord), évêque de Lincoln; on lui retire ses sceaux, t. III, p. 425. — Procès que Laud lui sus-cite, p. 454. — Se réconcilie avec la cour; brave les COMMUNICATION CO

Winchester (le cardinal de), sa querelle avec Glocester, t. II, p. 256. — Proces de Jeanne d'Arc, p. 263. — Sacre Henri VI roi de France dans Paris, p. 264. — Accusé par Glocester, p. 266. — Sa vengeance, p. 269. — Sa mort, p. 270.

Wolsey (Thomas), son origine; son crédit; t. II, p. 347-348. — Chancelier; ses richesses, p. 349.— Visite Charles-Quint à Bruges, p. 353. Echoue pour la papauté, p. 554. — Consident de l'amour du roi pour Anna Boleyn, p. 363. — Ses démarches, p. 365. — Cite le roi et Catherine d'Aragon à son tribunal, p. 366. — Le pape le révoque. — Sa chute, p. 368. — Ses malheurs, p. 370. — Sa mort, p. 374.

WYCLIFFE, ses prédications, t. II, p. 482. - Réprimandé, p. 483. — Ses progrès, p. 494 — Suspendu, p. 495. - Acte du parlement en sa faveur; sa mort,

p. 196.

#### Y.

Your (le duc d') succède à Bedford en France; passe pour l'instigateur de la tentative de Cade, t. II, p. 275. - Revient d'Irlande, ibid. — Ses partisans; sa proolamation, p. 276. — Son serment, p. 277.—S'empare du roi, p. 278. — Prend le pouvoir; aspire à la couronne; dépouillé du pouvoir; s'accommode, p. 279. — Sa troisième tentative, p. 280. — Passe en Irlande; s'empare du roi une seconde fois, p. 284. - Déclaré successeur de Henri VI, p. 282. combattre Marguerite; est tué et décapité, p. 285. Youk (le duc d') épouse la fille du chancelier Hyde, t. III, p. 242. — Commande la flotte angloise, p. 245. -Adopte la religion romaine, p. 253. - Remporte une victoire navale, p. 255. — Donne sa démission de tous ses emplois; épouse une princesse de Modène, p. 257 à 267.—Sa conduite en Écosse, p. 270-- Monte sur le trône sous le nom de Jacques II, p. 272. — Ses premiers actes, ibid. — Oates; Révolte d'Argyle et de Monmouth, p. 277. — Bataille de Sedge-Moor, p. 278. — Exécution de Monmouth; exécutions par toute l'Angleterre, p. 279. - Suspension de l'évêque de Londres; tentative de changement religieux en Ecosse, p. 284. — Affaires d'Irlande, ibid. - Démissions; pétition des évèques, p. 282. — Naissance d'un prince de Galles; procès des évêques; préparatifs de Guillaume, p. 283. - Mesures de Jacques , p. 286. — Défections, ibid. - Fuite de la reine ; fuite de Jacques ; reconnu à Feversham, p. 588. — Arrestation de Feversham; sa déclaration; passe en France, p. 291. — Sa tentative en Irlande; ses succès, p. 295. Perd la bataille de la Boyne, p. 296. — Soumission de l'Irlande, p. 297. — Son indifférence, p. 298. — Nouvelle tentative, p. 299. — Meurt à Saint-Germain, p. 306.

Pau

r

t

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

F

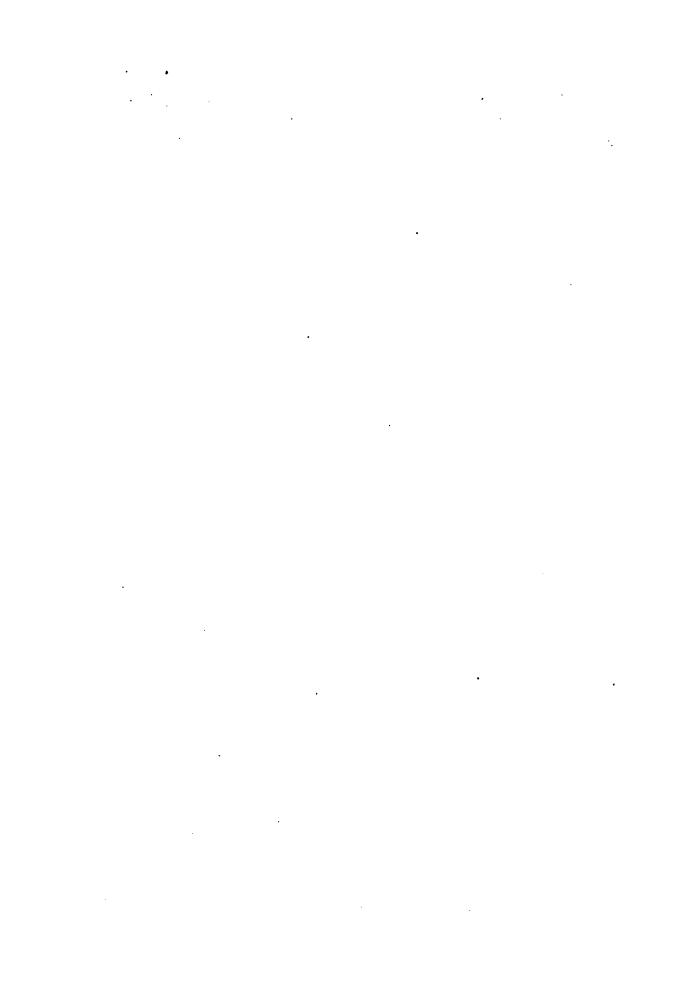

|  |  |  | · |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |

• • . -·

